

Chapmas.

9. <sup>2</sup>. <sup>36</sup>7.

17

Services Google



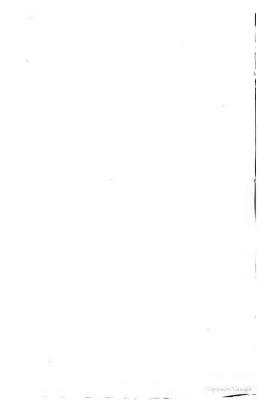

# **OEUVRES**

# J. BENTHAM.



# **OEUVRES**

ÐE

# JÉRÉMIE BENTHAM

JURISCONSULTE ANGLAIS.

### TOME PREMIER.

TRAITÉS DE LÉGISLATION CIVILE ET PÉNALE.

TACTIQUE DES ASSEMBLÉES POLITIQUES DÉLIBÉRANTES.

TRAITÉ DES SOPHISMES POLITIQUES.

TROCKINE ENTERNA.

## Bruxelles.

SOCIÉTÉ BELGE DE LIBRAIRIE.



# TRAITÉS

# LÉGISLATION CIVILE ET PÉNALE;

EXTRAITS DES MANUSCRITS

DE JÉRÉMIE BENTHAM,

PAR ÉT. DEMONT.

## DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Les ouvrages contenus dans ces trois vobumes 1 ne sont qu'une partie de ceux que p'ai rédigés d'après les manuscrits de M. Bentham, et que j'avais annoncés, il y a cinq ans, dans la Bibliohleque tritunnique. l'ai continué les mêmes travaux et les ai amenés au point de pouvoir les faire paraîtire successivement.

Si, en travaillant sur ces manuscrits, J'avais pun en cenferner dans une simple traduction, je serais plus tranquille sur le succès; mais je ne suis pas dans une position si propre à minspirer de la confiance. Je dois au public de ne point dissimiler ce qui n'est qué en noi dans qu'il no les a cédés qu'aux sollicitations de l'amilé, et qu'il me livrait souvent à regret des ouvrages incomplets, et quelquefois des matériaux informatiers.

En donnant une idée générale de ce qui me concerne plus particulièrement dans cette entreprise, je commence par une déclaration qui doit me mettre à l'abri de tout reproche injuste, comme de tont éloge pénible pour moi, parce qu'il ne serait pas mérité. Je déclare que je n'ai aucuae part, aucua titre d'association dans la composition de ces divers ouvrages; ils appartiennent tout entiers à l'auteur, et n'appartiennent qu'à lui. Plus je les estime, plus je m'empresse à désavouer un honneur qui ne scrait qu'une usurpation aussi contraire à la foi de l'amitié qu'à mon caractère personnel, Cette déclaration, que je me dois à moi-même, serait superflue, je le sais, s'il n'y avait que des lecteurs philosophes : de tels lecteurs reconnaîtront hien d'eux-mêmes, dans la diversité de ces écrits, l'empreinte de la même main, l'unité de plan, le génie original, analytique

et profond dans l'ensemble du dessein comme dans l'exécution des parties.

Mon travail, d'un genre subalterne, n'a porté que sur des détails. Il fallait faire un choix parmi un grand nombre de variantes, supprimer les répétitions, éclaireir des parties obscures, rapprocher tout ce qui appartenait au même snjet, et remplir les lacunes que l'auteur avait laissées pour ne pas ralentir sa composition. J'ai eu plus à retrancher qu'à ajouter, plus à abréger qu'à étendre. La masse de manuscrits qui ont passé entre mes mains, et que j'ai eu à déchiffrer et à comparer, est considérable. J'ai eu beaucoup à faire pour l'uniformité du style et la correction, rien ou très-peu de chose pour le fond des idées. La profusion de ces richesses ne demaudait que les soins d'un économe, Intendant de cette grande fortune, je n'ai rien négligé pour la faire valoir et la mettre en circulation.

Les changements que j'ai eu à faire ont varié scion la nature des manuscrits. Lorsque l'en ai trouvé plusicurs relatifs au même sujet, mais composés à différentes époques et avec des vues différentes, il a falla les concilier, et les incornorer de manière à n'en faire qu'un tout. L'auteur avait-il mis au rebut quelque ouvrage de circonstance, qui ne serait aujourd'hui ni intéressant ni même intelligible; je n'ai pas voulu qu'il fût perdu en entier, mais j'ai, pour ainsi dire, déménagé, comme d'une maison abandonnée, tout ce quiétait susceptible d'étro conservé. S'était-il livré à des abstractions trop profondes, à une métaphysique je ne dirai pas trop subtile, mai« trop aride; j'ai essayé de donner plus de développement aux idées, de les rendre sensibles par des applications, des

duits de Brutham, sons le litre de Fraité de Législation civile et pénale. (Éditeurs de Bruxelles.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce discours préliminaire a été placé, par M. Dumont doits de Brotham le Genève, en tête des trois premiers volumes qu'il a traccivile et pénule.

faits, des exemples, et je me suis permis de semer avec discrétion quelques oraements. J'ai eu même des chapitres à faire en euller, mais toujours sur les indications et les notes de l'auteur, et la difficulté de le suppléer m'aurait ramené à un sentianent modeste de noineme si j'avais en la tentation de m'en écrater.

Son Introduction aux Principes de morale et de liuislation, considérée par un netit nombre d'appréciateurs éclairés comme une de ces productions originales qui font époque et révolution dans une science, malgré son mérite philosophique, ou peut-être par ce mérite même, ne fit aucune sensation et resta presque ignorée du publie, quoiqu'en Angleterre, plus qu'ailleurs, on pardonne à un livre ntile de n'être pas un livre facile et agréable. En employant plusieurs chapitres de cet ouvrage pour en former les Principes généraux de Liquilution, j'ai dù éviter ee qui avait nui à son succès, les formes trop scientifiquis, les subdivisions trop multipliées et les analyses trop abstraites. Je n'ai pas traduit les mots, j'ai traduit les idées: j'ai fait à quelques égards un abrégé, et à d'autres un commentaire. Je me suis guidé sur les conseils et les indications de l'auteur dans une préface postérieure de plusieurs années à l'ouvrage même; et j'ai trouvé dans ses papiers toutes les additions de quelque importance.

En considérant combien cette entreprise, up je revoys bener à deux on trais volumer, a cet dictudue par degrés, et quelle vaste carrière à ja arcourne, je regerte que ce travail ne soit pas tombé en de melleures maine, mais rosse parte de la plandar de ma persolévamer, convarince que ces manuscriis serbient reulés. Partiert, foughers porté en avant, abureit ja-mais en ni le loité ni le courage de se livrer au travail ingrat d'une révision générale.

Cette ardeur à produire, et cette indifférence à publier, cette persévérance dans les plus grands travaux, et cette disposition à les abandonner au moment de les Suir, offrent une singularité qui a besoin d'être expliquée.

Des que M. Bentham eut trouvé les grandes divisions, les grandes elassifications des lois, il embrassa la législation dans son ensemble, et eonçut le vaste projet de la traiter dans toutes ses parties. Il la eonsidéra moins comme

eomposée d'ouvrages détachés, que comme formant un ouvrage unique. Il avait sous les yeny la carte générale de la seience, et avait formé sur ce modèle les cartes particulières de tous ses départements : aussi le caractère le plus frappant de ses écrits, c'est leur parfaite concordance. J'ai trouvé les premiers pleins de renvois à des traités qui étaient simplement en projet: mais dont les divisions, les formes, les idées principales existaient déjà sur des tableaux séparés. C'est ainsi qu'ayant subordonné toutes ses matières à un plan général, chaque branche de législation occupe une place qui lui est propre, et qu'ancune ne se trouve répétée dans deux divisions. Cet ordre suppose nécessairement un auteur qui a considéré longtemps son sujet dans tons ses rapports, qui le domine tout entier, et qui n'a pas en la puérile impatience de la renommée.

de l'ai va suspendre un ouvrage à peu près fini, et en compere un nouveau, uniquement pour a'sasurer de la vérité d'une seule proposition qui ni paraissait douteux. Le problème en finance l'a ramené sur toute l'économie potilique. Des questions de procédure lui firent seulr la nécessité de s'interrompre junqu'à ce qu'il eit traité de l'organisation judiciaire. Tout ce travail préparatoire, ce travail dans les mines, et i mnence. A moiss de voir les malimerts mêmes, les calsiques et les formère aux propositions de la contra de la contra de la contra proposition de la contra de la contra proposition de la contra la contra de l

Mois ee n'est pas un parrigarique que je fais. Il faut bien avour que le soin di rarquer et de polir a pen d'attraits pour le génie de l'attentant par le proprie a pen d'attraits pour le génie de l'attent, l'ant qu'il est pousse jour une force erchatice, il ne sent que le plaisir de la composition; s'agit il de donner de formes, de rédige, d'un'in sent plus que la fatigue, Que l'ouvrage soil intérrompa, le ma est riréprairable : le charme disparait, le dégoût succède, et la possion éciente ne se rallume que pour un objet nou-

La même disposition l'a éloigué de contribuer à la rédaction que je donne au public; je nà ju pol theiri que rarement les éclaircissements et les secours dont j'avais besoin; il lui eu coûtait trop de suspendre le cours actuel de ses idées paur revenir sur d'anciennes traces. Mais c'est peut-être à ce genre de difficultés que j'ai du su persécierance. Si ie u'avais en que j'ai du su persécierance. Si ie u'avais en qu'à traduire, une tâche uniforme et penible m'ent bientôt lassé: an lieu qu'un travail libre sur des manuscrits flatte par une espèce d'illusioo qui dure tant qu'elle est utile, et se dissipe quand l'ouvrage est fini.

- Je ne saurais mieux dooner une idée générale de ce recueil, qu'en présentant d'abord le simple catalogue des différents traités qui le composent.
  - Principes généraux de législation.
  - Principes du droit civil et du code pénal.
  - Théorie des peines.
     Code pénal,
  - 5. Théorie des récompenses.
  - 6. De l'organisation judiciaire.
  - 7. De la procédure :
- l° Des preuves; 2° des différents huts qu'on doit se proposer; 3° des démarches juridiques depuis le commencement de l'action, jusqu'à l'exécution de la sentence; 4° examen du jury.
- 8. Manuel d'économie politique.
  9. Tactique des assemblées politiques : c'est-à-
- dire, principes sur la manière de former un arreté dans une assemblée politique, de proposer, de délibérer, de voter et d'elire. Outre ces ouvrages principaux, il en est
- d'autres moins considérables, dont quelquesuns même ne sont que des opuscules.

  1. Examen critique de la déclaration des droits
- de l'homme.

  2. Des circonstances de temps et de lieu à consi-
- dèrer dans l'établissement des lois.

  3. Des délits contre la religion : délits commis-
- par l'abus de la sanction religieuse.
- 4. De l'invention en matière de législation, 5. Du panoptique: maison d'inspection cen-
- trale pour remplacer les prisons ordinaires.

  6. De la promulgation des lois, et d'une promulgation séparée des motifs ou des raisons des lois.
- On sera donné qu'une collection si visite office aucun traité sur la constitution politique, ou la forme du gouvernement. L'auturn d'un pour le part de l'auturne de la constitution politiques d'un le post q'u'il ne pout y avoir aucune certitude dans la théorie des pouvoirs aucune certitude dans la théorie des pouvoirs collètes pinion pôt exister dans l'esprit d'un phitonophe anglais, et je puis dire qu'elle n'est touche anglais, et je puis dire qu'elle n'est donnée anglais, et je puis dire qu'elle n'est de l'auturne d'un production de l'auturne de l'auturne de l'auturne de l'auturne d'un production de l'auturne de l'auturne d'un production de l'auturne d'un production de l'auturne de l'aut

meilleure constitution pour un peuple est celte à la layurdi il est accentumé. Il prose que le bushueur est l'unique fort, l'unique objet d'une valeur intrinséque, et que la librert politique n'est qu'un bien retaif, un des moyens pour ariver à ce but. Il peuse qu'un peuple, avec de bonnes lois, même saus aucun pouvoir politique, peut arriver à un haut degré de bonheur; et qu'un contraire, avec les plus grands heur; et qu'un contraire, avec les plus grands il sera nécessitement unibureur.

Le vice fondamental des théories sur les con stitutions politiques, c'est de commeneer par attaquer celles qui existent, et d'exeiter tont au moins des inquiétudes et des jalousies de ponvoir. Une telle disposition n'est point favorable au perfectionnement des lois.

Le scule époque où l'on puisse entreprendre arec succès de grandes réformes de législation, est celle où les passions publiques sont calmes, et où le gouvernement jouit de la stabilité la plus grande.

L'objet de M. Bentham, en cherchant daos le vice des lois la cause de la plupart des mana, a été constamment d'éloigner le plus grand de tous, le bouleversement de l'autorité, les révolutions de propriété et de pouvoir. Le gouvernement existant est l'instrument même par lequel il cherche à opérer, et eu montrant à tous les gouvernements les moyens de s'améliorer, il leur indique ceux de prolonger et d'assurer leur existeore. Ses résultats sont applicables aux monarchies comme aux répuhliques. Il ne dit point aux peuples : « Emparezvous de l'autorité, chaogez la forme de l'État. » Il dit aux gouvernéments : « Connaissez les maladies qui vous affaiblissent, étudiez le régime qui peut les guérir; rendez vos législations conformes aux besoins et aux lumières de votre siècle : faites de bonnes lois civiles et pénales : organisez les, tribunaux de manière à inspirer la confiance publique; simplifiez la procédure; évitez dans les impôts la contrainte et les nonvaleurs; encouragez votre commerce par les moyens naturels. N'avez-vous pas tous le même intérêt à perfectiooner ces branches d'administration? Apaisez les idées dangereuses qui se sont répandues parmi vos peuples, en vons occupant de leur houheur. Vous avez l'initiative des lois, et ce droit seul, bien exercé. peut devenir la sauvegarde de tous les autres : c'est en ouvrant une carrière aux espérances légitimes que vous arrêterez la débauche des espérances illégales. >

Ceux done qui chercheraieut dans ces écrits des principes exclusifs contre telle ou telle forme de gouvernement seraient trompés dans leur attente. Les lecteurs qui ont besoin des stimulants de la satire et de la déclamation ne trouverout rien ici qui les satisfasse. Conserver en corrigeant; étudier les circonstances; ménager les préjugés dominants, même déraisonnables: préparer les innovations de loin, de mauière qu'elles ne semblent plus être des innovations; éviter les déplacements, les secousses, soit de propriété, soit de pouvoirs; ne pas troubler le cours des espérances et des habitudes; réformer les abus sans blesser les intérêts actuels : tel est l'esprit constaut de tout l'ouvrage.

Dans les sciences physiques, la découvreir d'un nouvean moyen d'opérer est toujeurs l'époque d'un nouveau progrès : Cet ainsi que invention du télescope accéder cettul de l'astronomie. La général, quand l'esprit bumain et a éposité out ce util pet la petra de la posité out ce util pett par les petras que de l'aptient petras procus qu'il a en sa possession , et qu'il attend du génie ou du hasard la découverte d'un nouvel instrument qui étende ses opérations et ajonte à sa puissance.

Mais qu'est ce qu'un instrument dans les sciences morales? C'est un moyen de rapprocher et de comparer des idées; c'est une nouveule méthode de raisonnement. Socrate en avait une qui lui étalt propre, et qui était une espèce d'analyse. Aristote y joignit des classifiil inventa le mécanisme du syllogisme, si ingénieux, mais is peu utile. Cos méthodes ne sont pas moins des instruments pour la rizition, que le compas pour la main ou le mirizition, que le compas pour la main ou le misão ng grand oursage e le tire singulier de Noveum à son grand oursage e le tire singulier de Noveum publique comme une medine spiritudelle, comme un métir logique qui devait perfectionner l'art le du risisonnement e la fabrique des sciences.

M. Bentham s'est fait de même un appareil logique, qui a son principe, ses tables, se catalogues, ses classifications, ses règles; et au moyen duquel Il me paraît couvertir en science des branches de morale et de législation qui avaient été jusqu'à présent le domaine de l'érudition, de l'éloquence et du bel esprié.

L'auteur lui-même est bien loin de penser qu'il ne doive rien à ses prédécesseurs.

Toute science est nécessairement l'œuvre du temps. On commence par des conjectures vagues. On observe des faits détachés. Il se fait un dépôt d'érudition, dans lequel le vrai et le faux sont mélés ensemble. Lorsque la suite des événements a fourni à l'observation un grand nombre de faits, on apercoit des analogies, on essaye de les réduire en systèmes. C'est le règne de l'imagination et de l'esprit qui précède celui de la raison et de la science. Il a fallu que Descartes ait fait des romans ingénieux sur la physique générale, avant que Newton l'ait soumise à des principes certains. Il a fallu que Leibnitz et Malebranche aient élevé Jeurs châteaux aéricus de métaphysique, avant que Locke ait pu déterminer les premiers faits qui ont fuurni une base solide à cette science. Platon et Aristoto ont dù précéder Bodin, Grotius, Harrington, llobbes et Puffendorf. Tous ces degrés étaient nécessaires pour arriver jusqu'à l'Esprit des lois, et l'Esprit des lois n'est lui-même qu'un intermédiaire jusqu'au point où la législatiou sera deveuue uu système complet et simple.

L'auteur, dans un essai întéressant, a indiqué la marche et l'acquisition de ses principales idées.

« Ce n'est pas, dit-il, dans les livres de droit que j'ai trouvé des moyens d'invention et des modèles de méthode : c'est plutôt dans les ouvrages de métaphysique, de physique, d'histoire naturelle, de médecine. L'étais frappé, en lisant nuelunes traités modernes de cette seience, de la classificación des maux et des remèdes. Ne pouvait-on pas transporter le même ordre dans la législation I Le corps politique ne pouvait-il pas avoir son anatomie, sa physialingie, sa nosologie, sa matière médicaler Ce que j'ai trovié dans les Tribnoien, les Cocceius, les Blackstone, les Vattel, les Potier, les Donat, est bien peu do chocs t'ume, fiel-vétius, Linné, Bergman, Cullen, m'ont gié bien plus utiles.

Il fallait d'abord chercher un principe général qui fût comme na point fâx cauque lo n pât attacher toute la chaîne des raisonnements. Ce pinit fâx el le nonme principe d'utility mais ce n'est rien encore, parce que chacun peut appeler utilité taut ec qui lui plait, et qu'un n'a jamais rien fait ni rien proposé sans avoir en vue quelque utilité réelle ou imagniaire. Il fallait donner à ce terme uno signification préciso, et d'est la une tlube neuve.

L'auteur a cusuite séparé ce vrai principe, d'avec deux principes faux qui lui font concurrence, et sur lesquels on a élevé tous les systèmes erronés en morale et en législation. Au moyen d'une seule distinction facile à saisir, on se trouve en état de signaler l'erreur et la vérité avec un dergré de certifude qu'on n'avait pas

encore nhienu.

Pour avoir une connaissance précise du prineipe de l'utilité, il a fallu composer une table
de tous les platisir et de toute les prines. Ce sont là
les preniner éléments, les chiffres du calcul
moral. Comme en arithmétique on travaille sur
des nombres qu'il faut connaître, en législation
nu travaille ur des plaisses de des perioes, dont
n travaille ur des plaisses de des perioes, dont

Il faut avoir une esacte énumération. Il s'agissait ensuite d'indiquer le frocédé à suivre paur mesurer la raiere d'un lot de phaisirs ou de peines, ain de les comparer avec justesse. Let toute erreur serait de la plus grande conséquence. Ce cacled revieut aux premières opérations de l'arithmétique : éraber une action, c'est additionner tous les hiers, tous les controls de la compartie de la plus grande de la compartie de la c

Mais ce qui complique ce calcul, c'est que la sensibilité des hommes n'est pas uniforme: les mèmes objets les affectent plus ou moius, ou même les affectent différemment.

L'âge, l'éducation, le rang, la fortune, la

religion, le climat, le soxe, et beaucoup d'autres causes, ont une influence marquée de pour ainsi dire constante. Il a fallu faire une table exacte de ces circonstances qui font varier la semsibilité, afin d'assortir les myons de la législation, autant qu'il est passible, à la diversité des impressions que recoivent les individus,

A Paide du calcul des hiens et des maux, il, m'était pas dificile de trouve le vrai caractère du diffit ; il fallait eucore nœuvre la protif du diffit ; il fallait eucore nœuvre la protif du diffit ; il fallait eucore nœuvre la protif du diffit ; il fallait eucore nœuvre la protif du diffit en calculation comment il fallet et les indi-dire en observant comment il fallet les indi-dire en observant comment il s'atte et les indi-dire en observant comment il s'atte protone et l'atte de la comment il s'atte dire dans certains casen se divisant, comment dans d'autres est les multiplies.

Après avoir pasé ecs principes ponr estimer la gravité des délits, il se présentait une classification aussi nouvelle que féconde. Dans cette classification, on voit d'un coup d'œil ce qu'ils ont de commun, ce qu'ils ont de différent ; on découvre des maximes générales qui s'appliquent sans exception à tel genre de crimes et à tel autre. Le chaos cesse, la lumière scrépand, et l'on entrevoit le plan du législateur... Je pnurrais multiplier ees exemples, mais ceux-là suffisent pour expliquer ce que j'entends par ces instrumente logiques, nécessaires à la législation, et qui lui ont manqué jusqu'à présent. Ces analyses, ees catalngues, ees elassifications, sont autant de moyens d'opérer avec certitude, de ne rien omettre d'essentiel, de ne point s'écarter de ses propres priucipes par inadvertanec, et de réduire même des travaux difficiles à une espèce de mécanisme. C'est ainsi qu'en parcourant le tableau des affinités chimiques, le physicien raffermit l'enchaînement de ses idées et gagne du temps par la promptitude des com-

paraisons el des réunisseences. L'unité degadés de meures peut me servir d'objet de comparaison puer donner une idée plus elaire du but de M. Bentham. Il a senti la nécessité d'établir un principe invariable qui pai servir de base à une meure commune en morale, et donner cette unité, le plus important, mais le plus difficile de tons les problèmes de la philosophie.

Ce que j'appelle eariété de poids et de mesures en morale, c'est la dnuhle diversité qui existe, l'une dans les jugements des hommes sur les actions réputées bonnes ou mauvaises. l'autre dans les principes mêmes sur lesquels ces jugements sont fondés, Il s'ensuit que les actions humaines n'out point de tarif authentique et certain, que l'estimation morale varie chez tous les peuples et dans toutes les classes, et que n'ayant point de règle commune, ceux qui s'accordent sont toujours prêts à se diviser. ceux qui disputent no tendent point à se réunir : chacun n'ayant que sa raison personnelle, ne gagne rien sur son antagouiste, et l'accusation réciproque d'opiniâtrelé ou de mauvaise foi termine presque toujours nne controverse d'opinion par une antipathie de sentiment.

S'il existe, comme on n'en peut douter, un intérét commun dans les sociétés nationales et dans la grande société du genre humain, l'art d'établir l'unité de poids et de mesures en morale ne sera que l'art de découvrir cet intérêt commun, et l'art du législateur consiste à le rendre dominant par l'emploi des peines et des récompenses.

Cet intérêt commun ne peut se manifester que par l'étude approfondie du cœur humain. Comme on cherche les vérités physiques dans l'observation des phénomènes de la nature, il faut chercher les vérités morales ilans les sentiments de l'homme. Cette recherche expérimentale, conduite méthodiquement, produirait deux nouvelles sciences; l'une, que M. Bentham appelle pathologie mentale, l'autre, dynamique spirituelle.

La pathologie mentale consiste à étudier la sensibilité de l'homme considéré commo être passif, c'est à dire comme soumis à l'iuffnence de divers objets qui lui font éprouver des impressions de plaisir ou de peine. L'auteur a jeté les fondements de cette science dans le catalogue des peines et des plaisirs, et dans celui des circonstances qui influent sur la sensibilité.

La dynamique est la science des forces motrices ; la dynamique spirituelle serait donc la science des moyens d'agir sur les facultés actices de l'homme. L'objet du législateur étant de déterminer la conduite des citoyens, il doit connaître tous les ressorts de la volonté; il doit étudier la force simple et composée de tons les motifs; il doit savoir les régler, les combiner, les combattre, les exciter on les ralentir à son gré. Ce sont les leviers, les puissances dont il se sert pour l'exécution de ses desseins.

Ces deux seiences ont une correspondance marquée dans la médecine. Il faut d'abord étudier l'être passif, l'état physique de l'homme, et toutes les variations que cette machine animée peut éprouver par l'influence des causes internes ou externes. Il faut ensuite connaître les principes actifs, les forces qui résident dans l'organisation, pour ne pas les coutrarier, pour ralentir celles qui scraient nuisibles, pour exciter celles qui sout propres à ameuer les changements favorables.

A considérer cel ouvrage dans son ensemble, il me paraît renfermer un antidote nécessaire contre deux espèces de poisons politiques; l'un répandu par les sceptiques, l'autre par les dog-

l'entends par sceptiques ceux qui pensent qu'il n'y a point, en législation, de principes surs et universels, quo tout est conjectural, que la tradition est le guide unique, qu'il faut laisser les lois comme elles sont, et qu'eu un mot les écrivains politiques ne sont que des romanciers dangereux qui peuvent toujonrs détruire, mais qui ne peuvent rien établir, parce qu'il n'y a point de base de certitude morale.

Cette décourageante doctrine, si favorable à l'égoïsme et à la paresse, ne se soutient que par des idées vagues et des termes mal définis ; car, dès qu'on réduit l'objet des lois à une expression unique, - prérenir un mal, il en résulte que, la nature humaine étant la même partont, soumise aux mêmes maux, dirigée par les mêmes motifs, il doit y avoir des principes généraux qui seront la base d'une science. Ce qu'on a fait prouve ce qu'on peut faire. L'empire du mal n'a-t-il pas été soumis en partie, resserré, affaibli par les conquêtes successives de la prudence et de l'expérience? N'a-t-on pas vu la législation suivre à pas leuts les progrès de la civilisation, se développer, s'adoucir, reconnaître ses ménrises, s'améliorer par le temps? Peurquoi les erreurs dans cetto carrière prouveraient-elles plus que dans les

autres? Tous les arts, tontes les sciences, ont eu les mêmes gradations. La véritable philosophie ne fait que de naître. Locke est le premier qui l'ait appliquée à l'étude de l'homme, Beccaria à quelques branches de législation, et M. Bentham a son système entier. Dans l'état où la science paralt aujourd'hui, munie d'instruments nouveaux, avec des définitions, des nomenclatures, des classifications, des méthodes, il ne faut plus la comparer avec ce qu'elle était, dans son état de bégayement, de pauvreié, d'incertitude; lorsqu'elle n'avait paa même me division générale, lorsque ses différentes parties étaient confondues les unes dans les autres, etqueles dellis, ces premiers étiments de la loi, étaient entasses pèle-méto sous les dénominations les plus vagues.

Quant aux dogmatistes, ils forment des sectes nombreuses, et par conséquent des sectes ennemies : mais ce sont tous en politique des espèces d'inspirés qui croient, qui commandent de croire, et qui ne raisonnent pas. Ils ont des mots magiques; tels qu'égalité, liberté, obéissance passive, droit divin, droits de l'homme, justice politique, loi naturelle, contrat social. Ils ont des maximes illimitées, des moyens universels de gouvernement, qu'ils appliquent sans égard au passé et au présent, parce que du haut de leur génie ils considérent l'espèce et non les individus, et que le bonheur d'une génération ne doit pas être mis eo balance avec un système sublime. Leur impatience d'agir est en proportion de leur impuissance à douter, et leur intrépide vanité les dispose à mettre autant de violence dans les mesures qu'il y a de despotisme dans leurs opinions.

Rien do plus opposé à cet esprit dogniatique et tranchant que le système de M. Bentham ; c'est lui qui le premier a rangé les sympathics et les antipathies parmi les faux principes de raisonnement; qui a enseigné le procédé d'une arithmétique morale, où l'oo fait entrer toutes les peines, tous les plaisirs, toutes les circonstances qui influent sur la sensibilité; qui ne vent admettre aucune loi dont on n'assigne clairement la raison; qui a réfuté tous les sophismes par lesquels on veut sacrifier des iotéréts présents et inviduels à des intérêts éloignés et abstraits; qui, enfin, ne laisse pas tomber un atome de mal sur le plus odieux des malfaiteurs sans en justifier expressément la nécessité. Il est si peu absolu, si persuadé qu'on ne peut jamais tout prévoir, qu'en parlant des lois qu'il estime les meillenres, les plus incontestablement utiles, il refuserait de les rendre immuables pour une période fixe, et d'usurper sur les droits de l'avenir. Aussi ce système, toujours modéré, toujours raisonné, a moins d'éclat, moins d'éuergie apparente que ceux des écrivains dogmatiques 1. Il ne flatte pas l'amourpropre oisif qui veut tout apprendre dans une formule, tout concentrer dans quelques traits saillants. Il est peu attrayant pour les passions actives qui n'aiment point l'opération lente de la balance et du compas; et il soulèvera contre lui tous les infaillibles en démasquant leurs mots magistraux. Que de choses dans une loi! dit-il en terminant son introduction; et certes, oo oe l'anra pas compris, on n'aura pas saisi ses principes, si on ne répète, après l'avoir lu, avec une persuasion intime : Que de choses dans une loi!

Ainsi, quelque grande que soit l'influence qu'ou puisse attendre de ses écrits, il n'est pas probable qu'ils jouissent d'un succès de vogue. Ils enseignent une nouvelle science, mais ils enseignent une nouvelle science, mais ils en montrent les difficultés. Ils donnent de la certifudo aux operations du gugeenent, mais ils exigent une étude réfléchie. Il faudrait, ils exigent une étude réfléchie. Il faudrait, ils exigent une situe or de de la législation on ne trouve malbeurcussement que des maltres.

Heureux ceux que l'étude de cet ouvrage rendra plus circonspects, plus lents à se produire! Leurs méditations longtemps concentrées auront acquis de la substance et de la vigueur.

La facilité est lo piége des hommes médiocres, et ne produit jumais rien de grand. Ces météores, créations subites d'une atmosphére conflammée, heliten us instant et s'étéginent sans haisser de trace. Mais celui qui se édéle de ses premieres conceptions, et qui ne s'évapore pas de bonne heure, donne à son talent tout ce mité; et ce respect qu'il témolique pour loi jugement des hommes éclairés est un garant sur de celui qu'il mériter pour lui-même.

1 Plus fecit qui judicium abstulit quâm qui meruit .

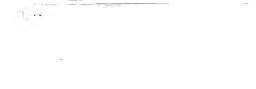

## PRINCIPES

# LÉGISLATION.

# CHAPITRE PREMIER.

DU PRINCIPE DE L'ETILITÉ.

Le bonheur public doit être l'objet du législateur : l'utilité générale doit être le principe du assonnement en législation. Connaître le bien de la communauté dont les intérêts sont en question, voilà ce qui constitue la science; trouver les moyens de le réaliser, voilà ce uni constitue l'art.

Ce principe de l'attifiéé, énoncé sagurenent, es peu controdii ?! de si même con sisage comme une espèce de lieu commun en morale et en politique. Mais cet asseniment presque unitersel n'est qu'upparent. On n'attache pas à ce principe les même sidees; on ne lui donne pas la même vateur; il m'es idees; on ne lui donne pas la même vateur; il en résulte pas une manière ile raisonner conséquent et uniforme.

Pour lui donner toute l'efficacité qu'il devrait avoir, c'est-à-dire, pour en faire la base d'une raison commune, il y a trois conditions à remplir :

La première est d'attacher à ce mot utilité, des notions claires et précises qui puissent être exactement les mêmes pour tous ceux qui l'emploient. La seconde est d'établir l'unité, la souveraineté

La seconde est il etablir l'unité, la souveraineté de ce principe, en excluant rigoureusement ce qui n'est pas lui. Ce n'est rien que d'y souscrire en général; il faut n'admettre aucune exception.

La troisième est de trouver les procédés d'une arithmétique morale, par laquelle on puisse arriver à des résultats uniformes.

Les causes de dissentiment peuveut se rapporter à deux faux principes qui exercent une influence

tantôt ouverte et tantôt cachée sur les jugements iles hommes. Si on peut parrenir à les signaler et à les exclure, le vrai principe restera seul dans sa pureté et dans sa force.

Ces trois principes sont comme trois routes qui ex croisent souveau, talon une seulemica un lout. Il n'est point de voyageur uju ne se soit souvent detourne de Fune à Furiret, et n'ini perio dans ces écarts plas de la moitié de son temps et de seriers. La boune route en pourtant la plus fielle; pover; tile a des inscriptions ineffeçolhes alson une langre universelle, tandis que les deux fausses routes n'ont que des signaux contradictoires et de caractères enignatiques. Mais sans abuses du langage de l'allegorie, cherchona à donner des idécuters sur le vari giratique su sur sont cherces sur le vari principe ca sur se deux adverse-

sales, nauer a place l'homme sous l'empire al popirir et de la doubrer. Nous les relevant soutes nos ideas; nous leur rapportens tous noi judes; nous leur rapportens tous noi judes; nous leur rapportens tous noi judes qui prétend se soutraire à cet assajetilestement ne le partie de la pour le la

Utilité est un terme abstrait. Il exprime la propriété ou la tendance d'une chose à préserver de quelque mai ou à procurer quelque bien. Aic, c'est peine, douleur ou cause de douleur. Bien, c'est plaisir ou cause de plaisir. Ce qui est cônforme à l'utilité ou à l'intérêt d'un individu, c'est ce qui tend à augmenter la somme totale de son bien-être. Ce qui est conforme à l'utilité ou à l'intérêt d'une communauté, c'est ce qui tend à augmenter la somme totale du bien-être des individus qui la composent.

Un principe est une idée première dont on fait le commencement ou la base de sea raisonnements. Sous une image sensible, c'est le point fac auquel on attache le premièr anneau d'une châtee. Il faut que le principe soit résinet; il sait de l'éclairée, de l'expliquer pour le fave reconsaltre. Il est comme les axionnes de mahématiques o un else prouve pas directement, mais on montre qu'on ne prouve pas directement, mais on montre qu'on ne peut les rejeter sons tomber Jans l'absurde.

La logique de l'utilité consiste à partir du caleul, ou de la comparaison des peines et des plaisirs dans toutes les opérations du jugement, et à n'y faire entrer auteune autre idée.

Je suis partisan du principe de l'utilité lorsque je mesure mon approbation ou ma desapprobation d'un acte privé ou public sur sa tendance à produire des princs et des plaisirs; lorsque j'emploie les termes juste, injuste, moral, immoral, bon, maurais, comme des termes collectifs qui renferment des idées de certaines prines et de certains plaisirs, sans leur donner auenn autre sens : bien entendu que je prends ces mots, peine et plaisir, dans leur signification vulgaire, sans inventer des definitions arbitraires pour donner l'exclusion à certains plaisirs ou pour nier l'existence de ecrtaines peines. Point de suldilité, point de métaphysique; il ne faut consulter ni Platon, ni Aristote. Peine et plaisir, c'est ee que chacun sent comme tel : le payson ainsi que le prince, l'ignorant ainsi que le philosophe.

Pour le partism du principe de l'attité la vetu viet un bien qu'à cause des phaises qui en dérivent un ten qu'à cause des phaises qui en dérivent le trice n'est un una qu'à cause des paines qui en sont la suite. Le bien moral 1 est bien pupe aire them par sa tendance à produire int biens physiques ; le mai moral n'est marque par sa tendance à produire drus many physiques; mas quand je dis physiques, j'entendal les princes et les phaises de l'ame aussi bien que les princes et les phaises de l'ame aussi bien que les princes et les phaises de l'ame aussi bien que les princes de l'ame aussi den que les princes de l'ame aussi den que les princes de l'ame aussi de l'ame aussi de de dans se constitution actuelle.

Si le partisan du principe de l'utilité trouvait, dans le castologue band des vertus, une actiou dont il résultàt plus de peines que de plaisirs, il ne balancerait pas à regarder cette prétendue vertu comme un vice; il ne s'en laisserait point imposer par l'erreur générale; il ue eroirait pas légèrement

qu'on soit fondé à employer de fausses vertus pour le maintien des véritables,

S'il trouveit aussi dans le catalogue banal des délits quelque action indifférente, quelque plaisir innocent, il ne balancerait pas à transporter ce prétendu délit dans la classe des actes légitimes; il accorderait sa pitié aux prétendus criminés, a tréserverait son indignation pour les prétendus vertreux qui les presécutent.

### CHAPITRE II.

PRINCIPE DE L'ASCÉTISME 1.

Ce prioripe est précisément le rival, l'autognoiste de celui que nous vrons d'Asposer. Cett qui le suivent ont horreur des plaisirs. Tout ce qui flatte les sens leur paraît odient, on cruminel. Ils fondent la morale sur les privations, et la vertu sur le renoncement à sol-même. En un mot, à l'inverse des partisans de l'utilité, ils approprient tout ce qui tend à diminuer les jouissances, ils blament tout ce qui tend à l'augmenter.

Ce principe a cté plus ou moins suivi par deux classes d'hommes, qui d'ailleurs ne se ressemblent guere, et qui même affectent de se mépriser réciproquement. Les uns sont des philosophes, les autres des dévots. Les philosophes ascétiques , animés par l'espérance des applandissements, se sont fiattés de paraltre au-dessus de l'humanité en dédaignant les plaisirs vulgaires. Ils veulent être payés en réputation et en gloire de tous les sacrifices qu'ils paraissent faire à la sévérité de leurs maximes. Les dévots asectiques sont des insensés, tourmentés de vaines terreurs. L'homme n'est à leurs yeux qu'un être dégénéré qui doit se punir saus cesse du crime de sa naissance, et ne distraire jamais su pensee de ce gouffre éternel de misères ouvert sous ses pas. Cependant les martyrs de ces opinions folles ont aussi un fonds d'espérances. Independsimment des plaisies momlains attachés à la réputation de saintcté, ces pieux atrabilaires se flattent bien que chaque instant de peine volontaire ici-bas leur vandra un siècle de bonheur dans une autre vic. Ainsi le principe ascétique repose sur quelque idée fausse d'utilité. Il n'acquiert de l'ascendant qu'à la faveur d'une méprise 3.

s Cette méprise consiste à représenter Dieu en parotes, comme un être de bienveillance mûnie, tandis que, dans ses défenses et ses menaces, ils supposent tout ce qu'on

Ascéliame aignific, par son étymologie, exercice :
c'était un mot appliqué aox momes, pour designer fours
memats pratiques de dévotion et de printience.

Les dévots ont poussé l'ascétisme plus loin que les philosophes. Le parti philosophique s'est borné à censurer les plaisirs : les sectes religiouses ont fait un devoir de s'infliger des prines, Les atoreiens ont dit que la douleur n'était point un mal : les jansénistes ont avancé qu'elle était un bien. Le parti philosophique n'a jamais réprouvé les plaisirs en masse, mais sculement ceux qu'il appelait grossiers et sensuels, tandis nu'il exaltait ceux du sentiment et de l'esprit : c'était plutôt préférence pour les uns , qu'exclusion totale des autres. Tonjours dédaigné ou avili sous son nom propre, le plaisir était reçu et applaudi sous ceux d'honnéteté, de gtoire, de réputation, d'estime de soi-même, et de bienscance.

Pour n'être pas accusé d'outrer l'absurdité des ascétiques, je chercherat l'origine la moins deraisonnable qu'on puisse assigner à leur système. On a reconnu de bonne houre que l'attrait des plaisirs pouvait être séducteur dans certaines circunstances, c'est-à-dire, porter à des actes pernicieux, à des actes dont le bien n'était pas equivalent au mal. Defendre ees plaisirs en considération de ces mauvais effeta, c'est l'objet de la saine morale et des bonnes lois; mais les ascétiques ont fait une ménrise, ils se sont attaqués au plaisir lui-même, ils l'ont condamué en général, ils en ont fait l'objet d'une

peul attendre d'un être implacable qui ne ac sert da sa toute-puissance qua pour satisfaire sa malvaillance. Ou peut demander aux théologiens ascétiques à quoi la

vie serait boune, si ce n'était pour les plaisers qu'elle nous procure, et quels gages nous pourrions avoir de la honté de Dieu dans une autre vic, s'il nous avait défendu les pleisira dana celle-ci.

Il n'est pas besoin de citer des caemp'es d'ascétisme religieua; mais pour faire micha comprendre ca qu'on entend par arcelisme philosophique, je transcriral quelques passages de Pline le naturaliste et de Sénèque, -- Pline, oul n'aurait du chrecher dons l'étude de la nature oue des moyens d'étendre les jouissan es des hommes, semble penser, au contraire, que tout usage agréable de ses productions est un abus et meme un erme. En partient des parfoms, it de-clameconire l'emploi qu'on en fait; e'est un plainir horribie, un godi monstrucus. Il raconte qu'un Plotius, prosersi par les triumvers. fut décelé dans sa retraite par l'odeur de soa parfums, et il ajonte ces mota catravagants: « Une tella « infamic absoul la proscription entière : da tela hommes « ne méritalent-ils pas de pérur? » ( Quo dedecore tota absoluta proscriptio. Quis enim nom merità judicet perlisse tales ? l. xui, c. 3.)

Voici une autre pensée degne de lui : Pessimum vitor scelus fecit qui aurum primus induit digitis, i. xaxiyi. c. f. « Celui qui a mis la premier une bague d'or à son « doigt a commis le plus affreua de tous les crimes, »

Il a'irrite aitleurs de ca que les Egyptiens out inventé l'art de composer des liqueurs fortes avec un eatrait de grains, « Elrange raffinement du vica i on a trouvé le accret d'eni-« vrer même avac f'eau. » Heu ! mira vitiorum solertia ! inventum est quemndmodum ngun quoque inchriaret.

prohibitium universelle, le signe d'une nature réprouvée, et ce n'est que par égard pour la faiblesse humaine qu'ils ont eu l'indulgence d'accorder des exemptions particulières 1.

### CHAPITRE III.

### SECTION I. PRINCIPL ABBITRARIE, OF PRINCIPL BE SAMPATHUE ET D'ANTIPATRIC.

Ce principe consiste à approuver ou à blamer par sentiment, sans admettre aneune autre raison de ce jugement que le jugement même. Faime, je hais, voilà le pivot sur lequel porte ce principe. Une action est jugée bonne ou mauvaise, non parce qu'elle est conforme ou contraire à l'intérêt de ceux dunt il a'agit, mais parce qu'elle platt ou déplait à celui qui juge. Il prononce souverainement : il n'admet aueun appel : il ne se croit pas obligé de justifier son aentiment par quelque consideration relative au bien de la société, « C'est ma persuasion

« interieure ; e'est ma conviction intime ; je sens ;

Sénèque n'est pas toojours ascétique, mais tl ('est souvent, It est rempti de pensées puériles el fausses. Qui croirast que, sous le règne de Néron, il tui restait te toisir de s'in-ligner contre l'invention récente de conservar la glace et la peuro jusqu'au milien de l'élé? Voyez dans ses Questions naturelies. liv. sv. c. 15, anelle profusion d'éloquence amère sur la perversité da hoire à la glace dans les ardeurs de la canicule, «L'cau que la nature donnait gratuitement à tont n le monde, est devenua un objet de luac, elle a un prix « qui varia comma celui du blé ; il y a des antrepreneurs

« qui ta sendent en gros comme les autres densées (O honse ) s é moteur! - Non ce n'ant pas use soif , c'ast une fièvre. « nuc fièvre qui n'est pas dans le sang , mais dans nos dé-« sir». -- Le luac a détruit tent ce qu'il y avait de tendre dans

« poa cœurs, et les a rendus plus durs que la glace même, » Diderot avail saisi cette lialunn cutre l'ascétiame religiona et l'ascétume philosophiqua : « D'où sient, dit-il, l'intolérance des sloterens ? de la méme source que cette des dévots outrés. lla ont de l'humeur, parce qu'ils bilient contre la nature, un'ils se privent et qu'ils souffrent. S'ils voulaient a'intarroger de bonne foi sur la baine qu'its portent à ceux qui professent une morale moina austère, ila a'avoueraient qu'elle nali de la jatoussa secréte d'un bonbeur qu'ils en-

vient, at qu'ils se sont interdit sans croire aux récompenses qui les déclommageraient de leur aucrifice, » - Fie de Sénèque, p. 443.

«Le stolcien était valétudinaire toute sa vic. Sa philosophie étail trop forte. C'était une espèce de profession raligiouse qu'on n'embrassait que par enibonsiasme, un état d'apathie auquel on lendalt de loutes ses forces , et sous le noviciat duquel on mourait sans être profès. l'énèque se désespèse de rester homme, n - Ib., p. 414.

« le sentiment ne consulte personne : malheur à

« qui ne pense pas ainsi ! ce n'est pas un homme , « c'est un monstre à figure humaine. » Tel est le ton despotique de ses sentences.

Bhi, diri-t-on, y-t-il der hommes auer derinsonnaldes part dieler leurs sentiments particuliers comme des lois, et abrooger le privilege de l'Indilitié l'éc que veus suppetes privilege de l'Indilitié l'éc que veus suppetes privilege de l'Indilitié l'éc que veus superiors l'entre l'entre l'entre raisonnement; c'est plutés la négation, Endensitsonnet de tout privipe. El ne resulte une verisible anarchie d'idées, poisque chaque lomme aynt le mètre d'idées poisque chaque le une veitible marchie d'idées, poisque chaque le une veitible pour règle des somiments de tous, il 79 yant qu'est auquel on pôt en appeler.

Sans doute, l'alsourdité de ce principe est manifeite. Aussi un homme ne s'asite pas delire outretement: le retuz que rous pensiéz comme moi, auns me donner la peine de raisouner arec rous. Cheaun se révolterait contre une prétention si folle; más on a recours à diverse inventions pour la déguiser; on roile et despoismes ous que l'une prase ingraiteus. La plupart des systèmes de philosophie morale en sont la preuve.

Un homme vous dit qu'il a en lui quelque chose qui lui a cét donné pour lui enzigner ce qui est bien et ce qui est mai; et cela s'appelle ou conscience, ou aena meral e ensuite, travaillant à son aise, il décide que telle chose est bien, telle autre est mai; — pourquoi? parce que le aens moral me dit sinis, parce que ma conscience l'appreuve

on la désapprouve.

Un autre vient et change la phrase : ee n'est plus le sens moral, c'est le sens commun qui lui apprend ec qui est mai : exqui est mai : experend esqui est mai : exqui est mai : experend esqui est mai : experend qu'il ne fait entrer en ligne de compte aucun de ceux qui ne senteni ros comme lui;

Un autre rous dit que ce sens moral et ce sens commun sont des réveries, mais que l'entendement détermine ce qui est hien et ce qui est mal. Son entendement lui dicte telle et telle chose : tous les hommes bons et sages ont un centendement fait comme le sien, Quant à evux qui ne pensent pas de la même manière, tant pis pour eux : c'est une preuser que leur entendement est défectueux ou corromau.

Un autre vous dit qu'il y a une règle élernette et immuable de droit; que cette règle ordonne de telle et de telle façon 1 après cela, il vous débite ses sentiments particuliers, que vous êtes obligé de recevoir comme autant de hranches de la règle éternelle de droit.

Vous entendrez une multitude de professeurs, de funitats, de magistrats, de philosophes, qui feront retentir à vos orcilles la bi de la neuture; vi ils se disputent tous, il est vari, sur chapte point de leur système; mais n'importe; chaeun a'eux proceès aves le meme intrépublic de confinence, et vous débite ses opinions comme autant dechapitres de la bis de la nauture. La phrase est que'elquerios modifiée : on dit le droit nature!, l'équité naturelle, les droits de Honome, et de

reite, jui aroula ar Poomne, etc.. Un philosophe est ambie de blût un système Un philosophe est ambie de blût un système moral sur ce qu'il appelle lu reifeté; selon lui, il y'a point d'autre mai las monde que de dire un mensoage. Si vous luier voire pêre, vous commettes d'un proposition de la commentation de la commentation d'un que ce n'évilla par voire pier. Fout ce que ce philosophe n'aime pas, il le desupprouve, sous prétates que c'est une espée de lurenosque. Cest comme si on dissil qu'ou doit faire ce qui ne doit pas être fait.

Les plus ingénus de ces despotes, ce sont ceux qui disent ouvertement : « Je suis du mombre des cleus; et Dieu prend soin d'informer ses élus de tout ce qui est mal ou bien. C'est lui-même qui se révide à moi et qui parle par ma bouche. Ainsi vous qui qui étes dans le doute, venez à moi; je vous rendrai les oracles de libiu même. »

Tons ees systèmes et beaucoup d'autres ne sont au fond que le principe arbitraire, le principe de zympathie et d'antipathie, masque sous différentes formes de langage. On veut faire triompher ses sentiments sans les comparer à ceux des autres ; ces prétendus principes servent de prétexte et d'aliment au despotisme, du moins à ce despotisme en disposition, qui n'a que trop de pente à se développer en pratique quand il le peut impunément. Ce qui en résulte, c'est qu'avec les intentions les plus pures, un homme se tourmente lui-même et devient le fléau de ses semblables. S'il est d'un caractère mélancolique, il tombe dans un chagrin taciturne et déplore amèrement la folie et la dépravation des hommes. S'il est d'un naturel irascible. Il déclame avec furie contre tous ceux qui ne pensent pas comme lui. C'est un de ces ardents persecuteurs qui font le mal saintement, qui souffient les feux du fanatisme avec la malfaisante activité que donne la persuasion du devoir, et qui flétrissent du reproche de perversité ou de mauvaise foi ceux qui n'adoptent pas aveuglément des opinions con-

sacrées.

Cependant il est essentiel d'observer que le principe de sympathie et d'antipathie doit coincider souvent avec le principe d'utilité. Perendre en affetient et qui nous sert, en aversion ee qui nous nuit, cost une disposition du cœur humain qui est universelle, Auss, i'un hout du monde à l'autre on teoure des sentiments communs d'approbation ou d'improbation pour des actes blenfaisants ou muisibles. La morale et la jurispeudence, conduite par cette espèce d'institut, ont le plus souverat attient le constitute de la communitation de la communitation de l'est de la communitation de rapport en chien ou sen mux à une cause innagimière, le voils supte à des affections et des haines pass fondement. La supersition ja, localitationerie, l'espèti de secte et de parti reposent presupe enrenierie de suppassion et de suppassion de suppassion de resultation de la companion de suppassion et de suppassion et de resultation de la companion de la companion de la companion de resultation de la communitation de la companion de la comp

Les incidents les plus frivoles, une différence dans les modes, une légère diversité dans les opinions, une variété dans les goûts, suffisent pour présenter un homme aux yeux d'un autre sous l'aspect d'un ennemi. L'histoire, qu'est-elle, sinon le recueil des animosités les plus absurdes, des persécutions les plus inutiles? Un prince concoit une antipathic contre des hommes qui prononcent certaines paroles indifférentes; il les appelle ariens, protestants, sociniens, déistes. On dresse pour eux des échafauds. Les ministres des autels préparent des bûchers : le jour où ces hérétiques périssent au milicu des flammes est une fête nationale, N'at-on pas vu en Russie une guerre civile, après une longue controverse sur le nombre des doigts dont il fallait se servir en faisant le signe de la croix? N'a-t-on pas vu les citovens de Rome et de Constantinople se diviser en factions implacables nour des histrions, des cochers, des gladiateurs? Et pour donner de l'importance à ces honteuses querelles, ne prétendait-on pas que les succès des rerts ou des bleus présageaient l'abondauce ou la disette, les victoires ou les revers de l'empire?

L'autispiatie peut se trouver unie avec le principe de l'utilité; mis elle n'est pas meure alors une bonne hacé d'action, Que par reassuitant on pour certainement bonne, le moit est danne le moit est danne, le moit est danne de danne, le moit est danne et sière c'est la considération de l'auti-pars bonne et sière c'est la considération de l'auti-pars bonne et sière c'est la considération de l'auti-pars bonne et sière c'est la considération de l'auti-pars de l'auti

Résumons. Le principe de l'ascétisme heurte de front celui de l'utitité. Le principe de sympathie ne le rejette ni ne l'admet, il n'en tient aneun compte, il flotte au hasard entre le bien et le mal.-L'ascétisme est tellement déraisonnable, que ses plus insensés sectateurs ne se sont jamais avisés de le suivre jusqu'au bout. Le principe de sympathie et d'antipathie n'empeche pas ses partisans de recourir à celui de l'utilité. Ce dernier seul ne demande et ne souffre aucune exception. Qui non sub me, contra me : voilà sa devise. Selon ce principe, la législation est une affaire d'observation et de calcul : selon les ascétiques , c'est une affaire de fanatisme : selon le principe de sympathie et d'antipathie, e est une affaire d'humeur, d'imagination et de goût. Le premier doit plaire aux philosophes; le second aux moines; le troisième au peuple, aux beaux esprits, au vulgaire des moralistes et aux gens du monde.

# SECTION II. DES GAUSES D'ANTIPATRIE.

Ce principe excree un si grand asrendant en morale et en législation, qu'il est important de remonter aux causes secrètes qui lui donnent naissance.

Parasitais causa. Répugnance des ents. Ries viet plus communique la trassition d'une naiviviet plus communique la trassition d'une naiviviet plus communique per de la communique de dans les caprits faibles. Une foule d'unocetts ainmais souffrets une persicution coultionelle, parce qu'ils ont le malheur de nous paraitre bisla. Tout chédigéonst et al-him. Ca q'uivo napelle un monatore, un'est qu'un étre qui n'est pas conforme comme tous ceux de son espèce. Les hermaphorites, qui ne saccest à quel seze ils appartement, aont regardisces que de la communique de la communique de saccest à quel seze ils appartement, aont regardiscest rarces.

SECONIE CAUSE. Organt blessé. Celti qui n'adopte pas mon opinion decher indirectement que,
sur ce point, il fait peu de cas de mes lumières.
Une pareille déclaration offense monamour propre,
et me montre un adversiére dans mour propre
un adversiére dans in homme qui uon-seulement me témolgne ce degré de mépris,
mais encore qui prosquera ce mépris à proportion
de ce qu'il fera triompher son opinion sur la
mienne.

TROISIÉME CAUSE. Puissance repoussée. Quand notre vanité ne souffirialt pas, nous sentons par la différence des goûts, par la résistance des opinions, par le choc des intérêts, que notre puissance est limitée, qu'en plusieurs occasions nous sommes réultis à céder, que notre domination, que nous afme-

rions à étendre partout, est au contraice bornée de tontes parts. Ce qui nons raméne à sentir notre faiblesse est une peine seréte, un germe de mécontentement contre les autres.

QUANTANE CAUSE. Traditioner dans des procedées Autors des Aussers, offsielles ou d'Artrales. Nom ainons à certire que nos semblades sont tich qu'il ainons à certire que nos semblades sont tich qu'il conso contribuella opon notre bonheur et sont sale de leur part qui trest à diminuser notre constance cut, ne peut que nous inoner un diplación serett. Un exemple de fausseir nous fait voir que nous ne pourous pas compres un ce qu'ils mous disent on unus prometient : un exemple d'absurdite nous unus prometient : un exemple d'absurdite nous conséquent sur le modales. Les exemple de expérie cu de legérate nous fait confure que nous ne devons pas nous reposer ner leurs affections.

CANQUINE CANEL, Delai de l'ammanini l'emuga. Unusaimité nous pall. Cette barnouie entre les sentiments d'autrus et les nôtres, est le seul ages de une opinion et le le l'autre de les nôtres de la voin no spinion et le l'autilé de les procédés qui en sont la tulte, D'alleurs, nous aimons à nous entretreir sur les objete de nos goûts; c'est une source de souveairs ou d'expérances agréaldes. La courretaiton de personnes qui out aure nons ette concation de personnes qui out au res nos ette concation and de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de ca fixant notre attection sur res objets, et en nous les présentant sous de nouvelles faces.

Sixième cause. L'enrie. Celui qui jouit sans nuire à personne, ne derrait pas, ce semble, avoir d'ennemis: mais on dirait que sa jouissance appaurrit ceux qui ne la partagent pas.

C'est une observation commune que l'envie est plus forte contre des arantages révents, que contre ceux dont la possession est ancienne. Aussi le mot parcenu a tonjours une acception injuriense. Il simfil qu'il exprime un succès nouteau : l'envie ajoute, comme lidres accessoires, des sourenirs humiliants et un mévirs simulé.

L'emic conduit à l'asselisme : tous les hommes ne peurent pas aori els joississones egales, rut ai différence des âges, des circonstances et des richesses; mais la sécrité des privations pourroit les mettre tous an même niveau. L'envie nous fait donc pencher vers les spécialitions rigilies en morale, comme un moyen de réduire le taux des plaisirs ; on a dit aver eaison qu'un homme qui serait né avec un organe nie plaisir plus que les autres aurait dét poursuiri comme un mostre.

Telle est l'origine des antipathies : tel est le fais-

ceau de aentimenta direra dont ellos se composent,.
Pour en modere la violence, fi dus se rappeler
qu'il ne peut point exister de rouformité parfaite
ente deux indivisa; que si on se livre à ce sentiment insocialde, il ira toujours en croissant, elrécrécia de plans en plans le erecte de notre binnveillance et de nos plaisirs; qu'im pinera nos sanipublics regissent contre nous, et qui'il set en notre
posereir de les affaiblir, de les cérindre mbeu en
calegnati en tarter expir la genare de ympathie
sont connattres et naturelles; les eauseul'antipathie
sont connattres et naturelles; les eauseul'antipathie

On peut ranger les écrivains moraux en deux classes : les uns qui travaillent à extirper les plantes vénéneuses de l'autipathie, les autres qui cherchent à les propager. Les premiers sont sujets à être ealomniés, les seconds se font respecter, parce qu'ils servent sous un voile spérieux la vengeance et l'envic. Les livres le plus promptement eclèbres sont eeux qui ont été faits sous la dictée du démon de l'antipathie, libelles, ouvrages de parti, mémoires satiriques , etc. Le Telémaque ne dut ses succès eclatants ni à sa morale , ni au charme du style , mais à l'opinion générale qu'il contenait la satire de Louis XIV et de sa cour. Lorsque Hume, dans son histoire, voulut ealmer l'esprit de partiet traiter les passions comme un chimiste qui analyse les poisons, il souleva contre ini le peuple des lecteurs : les hommes ne voulaient pas qu'on leur prouvat qu'us étaient plus ignorants que méchants, et que les siècles passés, toujours vantés pour déprécier le présent, avaient été plus féconds en malheurs et en erimes.

Heureux pour lui-même, heureux l'écristin qui se livre aux leur faux principes à fui appartient le champ de l'écoquence, l'emploi iles figures, la réchemence du stèle, les expressions exagérées, et toute la nomemelature vulgaire des passions. Toutes ses opinious sont des singues, et servicies éterrelles, inamualièrs, inéfartablels esonme Bieu et comme la nature. Il exerce, on ééritant, le pouroir d'un despote, et proservic et pros

lui.

Le partisan du principe de l'utilité n'est pas , à braucoup près , dans une position si favorable à l'éloquence. Ses moyens différent comme son objet.

Feloquene, Sea moyens different romme son objet. He peut ni dogmaiter, ni chlour, ni surprondre il s'sollige à definir tous les termes, à employer le même mot dans le même sens. Il est longirmps à s'établir, à s'assure de ses bases, à préparer se instruments, et à s tout à craindre de l'impatience qui se lasse de ses preliminaires, et veut il'abord arriver aux grands résultats. Gepenlant cettemarche lente et precanionné est la seule qui même au feule qui même aux prends résultats. hut ; et s'il est donné à l'éloquence de répandre les vérités dans la multitude, c'est à l'analyse seule qu'il est réservé de les découvrir.

Non fumum ex fulgore sed ex fumo dare lutem Conitat.

### CHAPITRE IV.

OPÉRATION DE CES PRINCIPES EN NATIÈRE DE LÉGISLATION.

Le principe de l'utilité n'a jamsis été ni bien développé ni bien suivi par aucun législateur : mais, comme nous l'avons rléjà dit, il a pénétré dans les lois par son alliance occasionnelle avec le principe de sympathic et d'antipathie. Les idées générales de vice et ile vertii, fondées sur iles sentiments confus de bien et de mal, ont été assez uniformes pour l'essentiel. Les législateurs, en consultant ers idées populaires, ont fait les premières lois, sans lesquelles les sociétés n'auralent pas pu subtister.

Le principe de l'ascétisme, quoique embrassé avec chalcur par ses partisans dans leur conduite privée, n'a jamais eu beaucoup d'influence directe sur les opérations du gouvernement. Chaque gouveruement, au contraire, a eu pour système et pour objet de travailler à acquérir de la force et de la prospérité, Le mal qu'ont fait les princes, ils l'ont fait par de fausses vues de grandeur et de puissance. ou par iles passions particulières dont les malheurs publies étaient le résultat, mais non pas le but. Le régime de Sparte, qu'on a si bien appelée un convent guerrier, était relatif aux circonstances de cette cité, nécessaire pour sa conservation, on du moins jugé tel par son législateur, et conforme, sous cet aspect, au principe de l'utilité. Les États chrétiens ont permis l'établissement des ordres monastiques, mais les vœux étaient censés volontaires, Se tourmenter soi-même était une œuvre méritoire ; tourmenter un sutre individu contre son gré était un erime. Saint Louis portait le cilice, et n'obligea pas ses sujets à le porter,

Le principe qui a exercé la plus grande influence sur le gouvernement, c'est celui de sympathie et d'antipathie. En effet, il faut rapporter à ce priucipe tout ce qu'on poursuit sous les noms les plus spécieux, sans avoir le bonheur pour objet unique et indépendant, bonnes mœurs, égalité, liberté, justice, puissance, commerce, religion même : objets respectables, objets qui doivent entrer dans

les vues du législateur, mais qui l'égarent trop souvent, parce qu'il les considère comme but, et non pas comme moyen. Il les substitue au lieu de les subordonner à la recherche du bon-

heur. Ainsi , dans l'économie politique , un gouvernement, tout occupé de commerce et de richesse, ne voit plus la société que comme un atelier, n'envisage plus les hommes que comme des machines productives, et s'embarrasse peu de les tourmenter, pourvu qu'il les enrichisse. Les ilouanes , les changes, les fonds publics absorbent toutes ses pensées. Il reste indifférent sur une foule de maux qu'il pourrait guerir. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on produise beaucoup d'instruments de jouissance, tandis qu'il met sans cesse de nouveaux obstacles aux movens de jouir.

D'autres ne savent chercher le bonheur public que dans la puissance et la gloire. Pleins de dédain pour ces États qui ne savent qu'être heureux dans une paisible obscurité, il leur faut à eux des intrigurs, des négociations, des guerres, des conquêtes. Ils ne considérent pas de quelles infortunes cette gloire se compose, et combien de victimes préparent ses sanglants triomphes. L'éclat de la victoire, l'acquisition de quelque province, leur cachent la désolation de leur pays, et leur font méconnaître le vrai hut du gonvernement.

Plusieurs ne considérent point si un État est bien administré, si les lois protégent les biens et les personnes, si le peuple enfin est heureux. Ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est la liberté politique, c'est-à-dire la distribution la plus égale qu'on puisse imaginer du pouvoir politique. Partont où ils ne voient pas la forme de gouvernement à laquelle ils sont attachés, ils ne voient que des esclaves ; et si ces prétendus esclaves se trouvent bien de leur état. s'ils ne désirent pas de le changer , ils les méprisent et les insultent. Ils seraient toujours prêts, dans leur fanatisme, à jouer tout le bonheur d'une nation dans une guerre civile, pour transporter les pouvoirs dans les mains de ceux qui, par l'ignorance invincible de leur état, ne sauraient jamais s'en servir que pour se détruire eux-mêmes.

Voilà quelques exemples des fantaisies qu'on sul:stitue dans la politique à la véritable recherche du honbeur. Ce n'est pas par opposition au bonheur même, mais par inadvertance et par méprise. On ne saisit qu'une petite portion du plan de l'utilité : on s'attache exclusivement à cette partie : on travaille contre le bonheur, en poursuivant quelque hranche particulière de bien public : on ne songe pas que tous ces objets n'ont qu'une valeur relative, et que le bonheur seul possède une valeur intrinseque.

### CHAPITRE V.

### ÉCLAIRCISSEMENT ULTÉRIEUR.

OBJECTIONS RÉSOLUES TOUGHANT LE PRINCIPE DE L'UTILITÉ.

On peut élever de petits scrupules, de petites difficultés verbales contre le principe de l'utilité; mais on ne peut lui opposer aucune objection réelle et distincte. Eneffet, comment pourrai-on le combattre, sinon par des raisons tirées de carinciare

nome? Dire qu'il est dangereax, « est dire qu'il peut fre contrire à l'utilisé de consider l'utilisé.

L'embers, sur ceite question, itent à une entre de l'embers, sur ceite question, itent à une entre de l'embers, sur ceite question, itent à une entre le consideration de l'embers de l'embers

Ceux qui, par accommodement, reulent distinguer la politique et la morale, assigner pour principe à la première l'utilité, à la seconde la justice, n'annoncent que des sièces confuses. Toute la difference qu'il y a entre la politique et la morale, c'est que l'une dirige les oppretaions des gouvernements. L'autre-dirige les proviocies des individus passi leur objet commo les proviocies des individus passi leur objet commo les surriei (for moralment gassarsis), à moins que les règles d'arithmetique, qui sont traite pour les grands combres, no soient fossues pour les pétis.

On pent fürer den mel en creyant sainver le pringio de Artituti. Vir neipt faible el borne is trempe en ne premant en considération qu'une petite partie des lierns et des maux. Un homme penitonne se des lierns et des maux. Un homme penitonne et activitée à un limiter de la comparation de la comparation de la blere qui la dévale le mechant, c'est l'Albatione de plaisir nuitables aux autres; et cela même suppose produce de plaisure sepecies qu'est busies qui lair et des particiers aux autres procèpe les fautes qui la et de la comparation de la comparation de la comparation de en de la particier sur le principle les fautes qui la defen. Si un homme calcielle aud, et c'est pas Parishmélique qui est en défaut, c'est lui même. Si les reproches qu'on fait à Machiet sont fondés, se erreurs ne riennent pas d'avoir consulté le principe de l'attifée, mais d'en avoir à fait des applications feusses. L'auteur de l'Anti-Machiere l'a bien senti. I rétute le Prince, es faissant oir que ses manimes sont funestes, et que la mauvaise foi est une mauvaise politique.

Crait qui, d'apprès la lecture des Offices de Ciseron, et des mentiles platoniers, nou une notion confrate de l'autre, comme opposé à l'Anométe, comme de l'autre, comme opposé à l'Anométe, l'Anométech a 2014 d'autre qu'ai lui seul, » Le projet de Thémistocle est très-arontageurs, » du Artaible su peuple assenulée, mui test trèsniques, « On croit voir l'aime opposition décide et de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre qu'une comparison de lieser et de maux. L'autre est un terme qui présente le collection de tous les unux rénultud faue ainstain on les nomes de munit rénultud d'autre ainstain on les nomes de partie plan et foir le vant sur moures. Artaible pour la moment et qu'ille qu'un de siebers et autre pour nomoment et quisille pour des siebers.

« ce qu'il nous donne n'est rien en comparaison « de ce qu'il nous ôte s. »

Ce principe de l'utilité, dira-t-on, n'est que le renouvellement de l'épicurisme; or on sait les ravages que cette doctrine fit dans les mœurs; elle fut toujours celle des hommes les plus corrompus.

Epicure, il est vrai, a seul, jarmi les anciera, le merite d'avoir commi la viriable source de la meritel, mais numpour que sa doctrine préte suit le boubeur per let fire entenui du homber noture. Sie pravaentibus uteris roduptalibus suf faluries. Sie pravaentibus uteris roduptalibus suf faluries et que peut-on désirer de plus pour les meurs, que le retrandement de tout plusir maible à soi-même ou uns asires? Or els méme, à a'est-ce pas et l'establement en uns asires? Or els méme, à a'est-ce pas et l'air, d'air els estables de l'air, a'est-ier pas et l'air, et notre, cherce account accounting et l'air, et l'air, et l'air, et notre, encore, cherce ac constitue.

« juge de son utilité; toute obligation crasera donc « quand on croira n'y plus voir son intérêt. »

Chacun se consistue juge de son utilité; cel set et cels doit étre; jautrement l'homme ne sersit pas un agent raisonnable : celui qui n'est pas juge de ce qui bui conscient est moins qu'un enfant, c'est un kilot. L'obligation qui enchaine les hommes à leurs engagements, n'est autre close que le sentment d'un intérêt d'une classe supérieure qui l'emporte sur un intérêt subordonde. On ne tient pas

lait honorer les Athéniens , aurait été bien embarrassé de conceiler avec et noble sentement de justier la plus grande partie de leur histoire.

<sup>4</sup> Cette snecdote ne vaut la peine d'être eilée que pour éclaireir le sens des mots, car sa fausseté est démontrée. (*Forex* Midfort, *Hist. de la Grèce.*) Plutarque, qui von-

les hommes uniquement par l'utilité particulière de tel out érongagement; mais dans les es ou l'engegement deviret outres l'une dre parties, or general deviret outres l'une dre parties, ou les tient encreur par l'utilité gérérale des engagements de l'utilité parties l'utilité par l'utilité parties pour les paroles, din l'être considére vous inspirér pour sa parole, din l'être considére comme homme de loi d'higition par la intentige car ly problé et à l'estime. Ce n'est pas l'engagement qui consider d'obligation par la intentige car ly quôl' parce qu'on les considére comme nuisibles. Cett done l'utilité du contrat qui en fait la force.

Cest none l'utilité du contrat qui ru fait la force. On peut réduire aisément à un calenl de hiens et de maux tous les actes de la vertu la plus exaltée. Ce n'est ni l'arilir ni l'affaiblir que de la représenter comme un effet de la raison, et de l'expliquer n'une

manière intelligible et simple.

Voyez ilans quel eercle on se jette quand on ne veut pas reconnaître le principe de l'utilité. - Je dois tenir ma promesse, Pourquoi? parce que ma conscience me le prescrit. Comment savez-vous que votre conscience vous le prescrit? parce que j'en ai le sentiment intime, Pourquoi devrz-vous obéir à votre conscience? parce que Diru est l'anteur de ma nature, et qu'obéir à ma conseience c'est obéir à Dieu, Pourquoi devez-vous obéir à Dicu? paree que c'est mon premier devoir. Comment le savezvous? parce que ma conseience me le dit, etc. Voità le cercle éternel d'où l'on ne sort jamais : voilà la source des opiniatretés et des invincibles errours. Car si l'on juge de tout par le sentiment, il n'y a plus moyen de distinguer entre les injonctions d'une conscience éclairee et celles d'une conscience avengle. Tous les persécuteurs ont le même titre. Tons les fanatiques ont le même droit.

Si vous voulrz rejeter le principe de l'utilité, parce qu'on peut l'appliquer mal, qu'est ce que vous lui substituerrz? Quelle règle avez-vous trouvée dont on me puisse pas abuser? où est cette boussole infailible?

Lui substituerez vous quelque principe il rs potique qui ordonne aux hommes d'agir de telle et telle manière, sans saroir pourquoi, par pure obéissance? Lui substituerez vous quelque principe anar-

Lui substituerez-vous quelque principe anarchique et caprieirux, uniquement fondé sur vos sentiments intimes et porticuliers?

Dans ee cas, quels sont les motifs que vous presenterez aux hommes pour les idéterniter à vous suivre ?ervont-ils indépendants le leur intéret? S'în ne s'accordent pas aver vous, comment raisonnerzvous avec eux, commeut pariendrez-vous s'à se concilier? Où citerez-vous toutes les sectes, toutes les opinions, toutes les contradictions qui courrent le monde, siton au tritunal de l'intéret commun? Les plus opinidites adversaires du principe de l'utitifé sont ceux qui se fondont sur ce qu'ils appellent le principe religieux. Ils professent de prendre la volonte de Dicu pour règle unique du hien et du nal. Cest la srahe règle, disent-lis, qui ait tous les caractères requis, qui soit infaillible, universelle, souveraine, et de

Je réponds que le principe religiona n'est point un principe distinci, c'est l'un ou l'averte de ceux dont nous avons parté qui se présente sous una soute forme. Ce, poin appelle a volunt de Brian en c'explique point à nous par des actes immédiats et des résetaises particulières. Or, comment un homme présume-t-il la volonté de Dieu Physics in soinne propre, or as volunté particulière est toujours dirigée par l'un des trois principe as soillacient de l'averte de l'averte de l'averte de l'averte l'omment asser-eus que Dies ne veut pas telé on a bonher d'as hommes, répond le partiasa de l'uni a bonher d'as hommes, répond le partiasa de l'uni silé. — Cet ut qu'elle rentreme un plair grossier

e et sensuel, que Dieu réprouve, répond l'ascétique. — C'est parce qu'elle blesse la conscience, qu'elle est contraire anx sentiments naturels, et qu'on doit la détester sans se permettre de l'examiner: » tel est le langage de l'autipathie.

Mais la révélation, dira t-on, est l'expression directe de la volonté de Dieu. Il n'y a rien là d'arbitruire. C'est un guide qui doit l'emporter sur tout raisonnement bumain.

Le ne répondrai pas indirectement que la récision n'est point universelle; que, parmit la prouples chrétiens mêmes, beaucoup d'individion n'Estimit la propules chrétiens mêmes, beaucoup d'individion n'Estimit pas qu'experiencement du que la revetaison n'est point un système de poilt que n'estimit la revetaison n'est point un système de poilt que n'est point que tous ses precepts con the soin d'être expliqués, monifiés, limités les uns present les autres; que, pois anns resmi literia, lis bouleverseraient le monde, anémitraient la défense de nome, l'individue; le rommere, les attaches nomes. The destinaire de la défense de nomes. The destinaire de l'estimitation de l'estimit la défense de nomes. The destinaire de l'estimitation de l'estimita

Quelle difference entre les héologiens protessina et les catholiques, entre les modernes et les anniciens I.3 morale érangélique de Paley n'est pas la morale érangélique à Nicole. Celle des juscaines, n'éstai pas celle des jésnites. Les interprétes de l'Esteinue se division et cus-netrans en trois élasses. Les uns ont pour règle de critique le principe conservaire de l'annique de

bonté de Dien. Les ascéiques en sont ennemis mortels : s'ils es permettent, ce "ext jamais pour cuxmèmes, mais en vue d'un certain but nécessaire. Les derriters les approuvrent ou les condamnent, seton leur finitaisse, sans être décennisse par la considération de leurs conséquences. La révelation n'est donc pas un principe àpart. On ne peut donner ce nom qu'à ce qui n'a pas besoin d'être prouvé, r'uju ser à prouper tout le reste.

### CHAPITRE VI.

DES OFFÉBENTES ESPÈCES DE PLAISIES ET DE PENES.

Nous éprouvons sans cesse une variété de perceptions qui ne nous intéressent pas, qui glissent, pour ainsi dire, sur nous, sans fixer notre attention. Ainsi, la plupart des objets qui nous sont familiers ne produisent plus une sensation assez forte pour nous causer de la peine on du plaisir. On ne peut donner ce nom qu'aux perceptions intéressantra, à celles qui se font remarquer dans la foule, et dont nous désirons ou la durée on la fin. Ces perceptions intéressantes sont simples ou compirxes : simples, si on ne peut pas les décomposer en plusieurs; complexes, si clies sont composers de plusirurs plaisirs ou de plusieurs prines simples, ou même de plaisirs et de peines tout à la fois. Cr. qui nous détermine à regarder plusieurs plaisirs comme un plaisir complexe, et non pas comme plusieurs plaisirs simples, c'est la nature de la cause qui les excite. Tous les plaisirs qui sont produits par l'action d'une même cause, nous sommes portris à les considérer comme un scul. Ainsi un spectacle qui fiatte en même temps plusieurs de nos facultes sensibles par la beauté des décorations, la musique, la compagnie, les parures, le jeu des acteurs, constitue un plaisir complexe.

Il a fallu un grand travail analytique pour dresser un catalogue complet des plaisirs et des prinses aimples. Ce catalogue même est d'une arridité qui rebutera bien des lecteurs; car ce n'est pas l'ontrage du romancier qui cherché a plaire et à emouvoir, c'est le comple rendu, l'inventaire de nos sensations.

### SECTION L

### PLAISIRS SUPLES.

1º Plaisirs des sens: ceux qui se rapportent immédiatement à nos organes, indépendamment de toute association, plainir du gout, de l'odorat, de l'odorat, de l'aut, de l'odorat, du tracher; de luis, le bienètre de la santé, ce cours heureux des espris, ce sentiment d'une cistache (légère et facile, qui ne se rapporte pas à un sens particulier, mais à toutes le fonctions vitales e min, les plainir de la nonrecuté, ceux que nous éprovarons lorsque de nonmente de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la c

2º Plaisirs de la richesse: on entrud par là ce genre de plaisir que donne à un homme la possession d'une chose qui est un instrument de jouissance ou de sécurité, plaisir plus vif au moment de l'acquisition.

quasuon. 
3º Plaisira de l'adresse : ce sont ceux qui résultent de quelque difficulté vaineue, de quelque
perfection relaire dans le maniement et l'emploi
des instruments qui servent à des objets d'agrément
ou d'utilité. Une personne qui touche du clavein,
par exemple, éprouve un plaisir parfaitement distinct de celui qu'elle avratà à ratendre la méthe
pôtec de musique exécutée par une autre.

4º Plaisira de l'amitié : ceux qui accompagnent la persussion de posséder la hienveillance de tel ou tels individus en particulier, et de pouvoir, en conséquence, attendre de leur part des services spontanés et gratuits.

Se Plaisirs d'une bonne réputation: ce sont ceux qui accompagnent la persuasion d'acqueri ou de posséder l'estime et la bicareillance du monde qui nous carironne, drs personnes du monde qui nous seuironne, d'es personnes de général, avec qui nous pouvons avoir des relations ou des intérêts; et pour fruit de cette disposition, de pouvoir espéce de leur part, au besoin, des servieex volontaires et erativits.

6º Plaisire du pouvoir : ceux qu'éprouve un homme qui se sent les moyens de disposer la sutres à le servir par leurs craintes ou leurs espérances, c'est-à-dire, par la crainte de quelque mai ou l'espérance de quelque bien qu'il pourrait leur faire.

7º Plaisirs de la piété: eeux qui accompagnent la persuasion d'acquérir ou de posséder la faveur de Dieu, et de pouvoir, en conséquence, en attendre des graces particulières, soit dans cette vie, soit dans une attre.

89 Plaiara de la bienteillance: ceux que nous sommes suscrptibles de goûter en considérant le bonbeur des prisonnes que nous simons. On peut les appeler encore plaiaira de sympathie, ou plaisira des affections sociales. Leur force est plus ou moins expansiv: ils peuvent se concentrer dans un cerele étroit ou s'étendre un!r Humanité entière. La bienveillance s'applique aux animaux dont nous aimons les espèces ou les individus : les signes de leur hien-être nous affectent agréablement.

9º Plaisirs de la malveillance : ils résultent de la vue ou de la pensée des peines qu'endurent les êtres que nous n'aimons pas, soil houmes, soit suimans. On peut les appeler encore plaisirs des passions irascioles, de l'antipathic, des affections antisociales.

10º Lorsque nous appliquons les facultés de notre capit à acquiré de nouvelles idées, et que nous découvrons ou que nous croyons découvrir des récités intéressantes dans les sciences morales ou physiques, le plaisir que nous épous ons peut s'appeire plaisir que nous épous ons peut s'appeire plaisir que nous épous ons peut s'appeire plaisir de l'intéligence. Le iransport de joie d'Archinéele après la solution d'un problème difficile est facilement compris par tous ceux qui re sont appliqués de de tétudes shartates.

11º Lorsque nous avons goûté tel ou tel plaisir, ou même, en certains cas, lorsque nous avons sou-fert telle ou telle peine, nous aimons à nous les retracer exactement, selon leur ordre, sans en altèrer les circonstances. Ce sont les plaisirs de la mémoire. Ils sont aussi variés que les souvenirs

qui en sont l'objet.

12º Mais quelquefois la mémoire nous suggires fide de certain painirs que nous rangeons dans un ordre different, selon nos désirs, et que nous accompagnons des écronatances les plosa gréobles accompagnons des écronatances les plosa gréobles la vie des autres hommes. Ce sont les photière de la vie des autres hommes. Ce sont les photière de prend ci et il des groupes et les assemble à son gré, représente celles de l'imagination. Les nourettes idées dans les arts, dans les écricees, les découvertes intéressantes pour la entrolité, sont champ de ses foisissemes.

13º L'idée d'un plaisir futur, accompagné de la croyance d'en jouir, constitue le plaisir de l'espérance.

14º Plaisira d'association. Tel objet ne peut donner auten plaisir en lui-même; mais s'il s'est lié ou associé dans l'esprit arcc quelque objet agréable, il participe à cet agrément. Ainsi les divers incidents d'un jeu de hasserd, quand on joue pour rien, tirent leur plaisir de leur association arcc le plaisir de gagner.

18° Enfin il y a des plaisirs fondés sur des peines. Lorsqu'on a souffer, la cessation ou la dimmution de la douleur est un plaisir, et souvent très-sif. On peut les appeter plaisirs du soulagement ou de la délivrance. Ils sont susceptibles de la même variété que les peines. Tels sont les matériaux de toutes nos jouissances. Ils s'unissent, se combinent, se modifient de mille manières; en sorte qu'il faut un peu d'exerciee et d'attention pour démèler, dans un plaisir complexe,

tous les plaisirs simples qui en sont les éléments. Le plaisir que nous fait l'aspeet de la campagne est composé de différents plaisirs des sens, de l'imagination et de la sympathie. La variété des objets, les fleurs, les eouleurs, les belles formes des arlires, les mélanges d'ombre et de lumière réjouissent la vue : l'oreille est flattée du chant des oiseaux, du murmure des fontaines, du bruit léger que le vent excite dans les feuillages ; l'air embaumé des parfunts d'une fraiche végétation porte à l'odorat des sensations agréables, en même temps que sa pureté et sa légèreté rendent la circulation du sang plus rapide, et l'exercice plus facile. L'imagination, la bienveillance embellissent encore cette scène . en nous présentant des idées de richesse, d'abondance , de fertilité. L'innocence et le bonheur des oiseaux, des trompeaux, des animaux domestiques, contrastent agréablement avec le souvenir des fatigues et des agitations de notre vie. Nous prètons aux habitants des eampagnes tout le plaisir que nous éprouvons nous-mêmes par la nouveauté de ces objets. Enfin, la reconnaissance pour l'Être suprème, que nous regardons comme l'auteur de tous ees hienfaits, augmente notre confiance et notre admiration.

## SECTION II.

PEIXES SIMPLES.

1º Peines de privation : elles correspondent à tout plaisir queleonque dont l'absence excite un sentiment de chagrin. Il y en a trois modifications principales. 1º Si l'on souhaite un certain plaisir. mais que la crainte de le manquer soit plus grande que l'espérance de l'avoir, la peine qui en résulte se nomme peine du désir ou désir non satisfait. 2º Si l'on a fortement espéré d'en jouir, et que tout d'un coup l'espérance soit détruite, cette privation est une peine d'attente trompée, ou en un seul mot ou'il serait bon de rétablir dans la langue française, désappointement. 3º Si l'on a joni d'un hien, ou ce qui revient au même, si l'on a compté fermement sur sa possession, et qu'on vienne à le perdre, le sentiment qui en résulte se nomme regret. Quant à cette langueur de l'âme earactérisée par le nom d'ennui, c'est une peine de privation qui ne se rapporte pas à tel ou tel objet, mais à l'absence de tout sentiment agréable.

2º Peines des sens. Elles sont de neuf espèces : celles de la faim et de la soif; celles du goût, de l'odorat, du toucher, produites par l'application des substances qui eccitent des sensations désagréables; celtes de l'ouire et de la rue, produises par les sons on les images qui blessent ces organes, inderpendamment de toute association; l'excel du froid ou de la chalcur (à moins qu'on ne rapporte cette peine au toucher); les mutadires de tout genre; enfin, la felique, soit de l'esprit, soit du certis.

5º Peines de la maladresse : celles qu'on éprouve quelquefois dans des tentatives infructueuses, ou des efforts difficiles pour appliquer à leurs différents usages tuutes les espèces d'outils ou d'instruments des plaisirs ou des besoins.

4º Peines de l'inimité : celles qu'un homme ressent lorsqu'il se croit l'objet de la malveillance de tel ou tels individus en particulier, et qu'en conséquence il peut être exposé à souffrir de leur baine, en quelque façon que ce soit.

3º Peines d'une mauvaise réputation : celles qu'un homme ressent quand il se croit actuellement l'abjet de la malveillance ou du mépris du monde qui l'environne, ou exposé à le devenir. C'est ce qu'on pest appeter aussi peines du déhonneur, peines de la sanction populaire.

6º Peines de la piété. Elles résultent de la crainte d'avoir offemé l'Être supréme, et d'encourir ses châtiments, soit dans cette vie, soit dans une vie à venir. Si on les juge hien fondées, on les appelle craintes religieuses; si on les juge mai fondées, on les apoelle craintes superstiteuses.

7-Peines de la bienreillance. Ce sont celles que nous éprouvop par l'aspect ou la pensée des souffrances, soit de nos semblables, soit des animaux. Les émotions de la pitie font couler nos larmes pour les maux d'autrui comme pour les nôtres. Un peut les appeter également peines de sympathie, peines des offeccions sociales.

8º Peines de la malveillance. C'est la douleur qu'on éprourc en songeant au bonheur de ceux qu'on hait. On peut les appeler peines d'antipathie, peines des affections antisociales.

9°, 10°, 11°. Les peines de la mémoire, celles de l'imagination, celles de la crainle, sont exactement le revers et la contre-partie des plaisirs de ce nom.

Lorsqu'une même cause produit plusieurs de ces prines simples, on les considère comme une seule peine complexe. Ainsi l'exil, l'emprisonnement, la confiscation, sont autant de peines complexes qu'on peut décomposer en suivant ce catalogue des peines simples.

Si le travail de dresser ces catalogues est aride, en récompense il est d'une grande utilité. Tout le

système de la morale, tout le système de la législation porteut sur cette less unique, la comandanance des princes et des platisirs. C'est le principe de toutes les idées chiers. Quand on parté de vices et de vertos, d'actions innocentes ou criminelles, de système rémardation con pénal, é quois l'agilil'à de piense et de plaisirs, et pas autre chose. Un resionnement de morale ou ne légalation, qui ne peut pas se traduire par ces mois simplés pefince et printigs, et au réalismement obseure et ophissique,

dont on ne peut rien tirer. Vous voulez, par exemple, étudier la matière des délits, ce grand objet qui domme toute la législation. Cette étude ne sera au fond qu'une comparaison, uo calcul de peines et de plaisirs. Vous considererez le crime ou le mal de certaines actions, c'est-à-dire les peines qui en résultent pour tels ou tels individus ; le motif du délinquant , c'està-dire l'attrait d'un certain plaisir qui l'a porté à le commettre : le profit du crime , c'est-à-dire l'acquisition de quelque plaisir qui en a été la conséquence; la punition légale à infliger, c'est-àdire quelqu'une de ces mêmes peines qu'il faut faire subir au coupable. Cette théorie des peines et des plaisirs est donc le fondement de toute la science.

Plus on examine ces deux catalogues, plus on y trouve la matière première de la réflexion. Je vois d'abord qu'on pent diviser les plaisirs et les peines en deux classes; plaisirs et peines re-

latifs à aulrui; — plaisirs et peines purement personnels. Ceux de bienveillance et de malveillance composent la première classe; tous les autres

appartiennent à la seconde.

J'observe, en second lieu, que plusieurs espèces de plaisirs existent sans avoir des peines correspondantes : 1º les plaisirs de la nouveauté : la vue des objets nouveaux est une source de plaisirs, tandis que la simple absence d'objets nouveaux ne se fait pas sentir comme une peine. 2º Les plairirs de l'amour : leur privation n'entratne point de peines positives, lursqu'il n'y a pas de désir trompé : quelques tempéraments pourraient en souffrir, mais la continence, en général, est une disposition au plaisir, qui n'est rien moins qu'un état pénible. 3º Les plaisirs de la richesse et de l'acquisition ; ils n'ont point de peines correspondantes, lorsqu'il n'y a pas d'attente trompée : acquérir est toujours un sentiment agréable ; la simple non-acquisition n'est pas sentie cumme une peine. 4º Les plaisirs du pouroir sont dans le même cas. Leur possession est un bien; leur simple absence n'est pas un mal; elle ne peut se faire scotir comme un mal que par quelque circonstance particulière, telle que la privation ou l'attente trompée.

#### CHAPITRE VII.

DES PEINES ET DES PLAISIES CONSIDÉRÉS COMME SANCTIONS.

On ne peut influer sur la volonté que par des motifs, et qui dit motif dit peine ou plaisir. Un être à qui nous ne pourrions faire éprouver ni peine ni plaisir, serait dans une entière indépendance à notre égard.

La peine ou le plaisir qu'on attache à l'observation d'une loi, forment ce qu'on appelle la sanction de cette loi. Les lois d'un État ne sont pas lois dans un autre, parce qu'elles n'y ont point de sanction, point de force obligatoire.

On peut distinguer les biens et les maux en quatre classes : to Physiques.

- 2º Moraux.
- 5+ Politiques.
- 4º Religieux.
- On peut, par conséquent, distinguer quatre sanctions, en considérant ces biens et ces maux sous le caractère de peine et de récompense attachées à

certaines règles de conduite. 1º Les peines et les plaisirs qu'on peut éprouver ou attendre dans le cours ordinaire de la nature, agissant par elle-même sans intervention de la part des hommes, composent la sanction physique ou naturelle.

2º Les peines ou les plaisirs qu'on peut éprouver ou attendre de la part des hommes, en vertu de leur amitié ou de leur haine, de leur estime ou de leur mépris, en un mot, de leur disposition spontance à notre égard, composent la sanction morate. On peut l'appeler encore sanction populaire, sanction de l'opinion publique, sanction de l'honneur, sanction des peines et des plaisirs de sympathie 1. 3º Les prines ou les plaisirs qu'on peut éprouver

ou attendre de la part des magistrats, en vertu des lois, composent la sanction politique : on peut l'appeler également sanction légate. 4º Les peines et les plaisirs qu'on peut éprouver

ou attendre, en vertu des menaces et des promesses de la religion, composent la sanction religieuse.

Un homme a sa maison détruite par le feu. Est-ce par l'effet de son imprudence? c'est une peine qui dérive de la sanction naturelle. Est-ce par une sentence du juge? c'est une peine de la sanction politique. Est-ce par la malveillance de ses voisins? c'est une peine de la sanction populaire, Supposet-on que c'est un acte immédiat de la Divinité offensée? ce sera une peine de la sanction religieuse, ou, vulgairement parlant, un jugement de Dieu.

On voit, par cet exemple, que les mêmes peines en nature appartiennent à toutes les sanctions. La différence n'est que dans les circonstances qui les produisent.

Cette classification sera d'une grande utilité dans le cours de cet ouvrage : c'est une nommelature facile et uniforme, absolument nécessaire pour séparer, pour caractériser, par une dénomination propre, les diverses espèces de pouvoirs moraux, de leviers intellectuels qui constituent la mécanique du cœur humain.

Ces quatre sanctions n'agissent pas sur tous les hommes de la même manière, ni avec le même degré de force ; elles sont quelquefois rivales , quelquefois alliées et quelquefois ennrmies : quand elles s'accordent, elles opèrent avec une force irrésistible; quand elles se combattent, elles doivent s'affaiblir réciproquement ; quand elles sont en rivalité, elles doivent produire des Incertitudes et des contradictions dans la conduite des hommes.

On pent imaginer quatre corps de lois qui correspondraient à ces quatre sanctions. Tout serait au plus haut point de perfection possible, si ces quatre corps de lois n'en formaient qu'un seul. Mais ce hut est encore bien loin de nous , quoiqu'il ne soit pas impossible de l'atteindre. Cependant le legislateur doit se souvenir sans cesse qu'il ne dispose immédiatement que de la sanction politique. Les trois autres pouvoirs seront nécessairement ses rivaux ou ses alliés, ses antagonistes ou ses ministres. S'il les néglige dans ses calculs, il sera trompé dans ses résultats ; mais s'il les fait concourir à ses vues, il aura une force immense. On ne peut espérer de les réunir que sous l'étendard de l'utilité.

La sanction naturelle est la seule qui agisse toujours , la seule qui opère d'elle-même , la seule qui soit immuable dans ses principaux caractères : c'est elle qui ramène insensiblement à soi toutes les autres, qui corrige leurs écarts, et qui produit tout ce qu'il y a d'uniformité dans les sentiments et les jugements des hommes.

La sanction populaire et la sanction religieuse sont plus mobiles, plus changeantes, plus dépendantes des caprices de l'esprit humain. La force de la sanction populaire est plus égale, plus continue, plus sourde et plus constamment d'accord avec le principe de l'utilité. La force de la sanction religieuse est plus inégale, plus variable, selon les

Les peines et les plaisirs de sympathie pourraient être considérés comme formant une sanction distincte.

temps et les individus, plus sujette à des écarts dangereux. Elle a'affaiblit dans le repos, elle se relève par l'opposition.

La sanction politique l'emporte, à certains écards, sur toutes les deux : elle agit avec une force plus égale sur tous les hommes, elle est plus claire et plus précise dans ses préceptes : elle est plus sure et plus exemplaire dans ses opérations; enfin, elle est plus susceptible d'être perfectionnée. Chaque progrès qu'elle fait influe immédiatement sur le progrès des deux autres, mais elle n'embrasse que des actions d'une certaine espèce : elle n'a pas assez de prise sur la conduite privée des individus; elle ne peut proceder que sur des preuves qu'il est souvent impossible d'obtenir, et on lui échappe par le secret, la force ou la ruse. Ainsi, soit qu'on examine dans ces différentes sanctions ce qu'elles font ou ce qu'elles ne peuvent pas faire, on voit la nécessité de n'en rejeter aucune, mais de les employer toutes, en les dirigeant vers le même but.

Ce sont des aimants dont on détruit la vertu en les présentant les uns aux antres par leurs poles contraires, tandis qu'on la décuple en les unissant par les poles amis.

On peut observer, en passant, que les systèmes qui ont le plus divise les hommes, n'out été fonable que sur une préférence exclusire donnée à l'une ou l'autre de ces ancilons. Chesture en sus sep ser, tiansa qui ont vouls l'exalter au-deassa des autres, partier, et l'autres l'exclusire l'autres de te erveurs, à développer tous les maux qui en prapardors, et no mettre l'exclés fiblics, à ne expuér les erveurs, à développer tous les maux qui en et de l'exclusire l'exclés fiblics, à ne spuér les erveurs, à développer tous les maux qui en et de l'exclusire de l'exclusire me mettion de ses lons effets. T-elle est la vraie théorie de ces paradoxes, ai Or nel elre tour à four la nature courtre la société, la publique contre la religion, ainsi de saile.

Chacune de ces sanctions est susceptible d'erreur, 'écst-à-dire de quelque application contraire au principe de l'utilité; or, en saivant la nomenclature qu'on vient d'explquer, i est facile d'indiquer, par un seul mot, le siège du mal. Ainsi, par exemple, l'opprobre qui, après le supplice d'un coupable, rejailli sur une famille innocente, est une erreur de la sanction populaire. Le délit de l'usure, c'est-

(Qui que persones arons étanocés qu'en partan des asactions de la marde na enoname pai a canscience. Uno raisen suffiante pour ne pas employre cette dénomination, c'en qu'elle est rapue et confuse. Dans le sens le plus ordionire, elle exprése ou la récolho des qualte sanctions, ou la précisionne de la sensition retiglemes; mais n'avoir qu'nn seul et même terms pour exprimer quarte sont pour le proportion parat. Précidents, et outre de la pour le pour exprése quarte sont de la proportion marat. Précidents, et outre de la pour le proportion parat. Précidents, et outre de la pour le précident de la content de la c

à-dire de l'intérêt su-dessus de l'intérêt légal, est une erreur de la sanction politique. L'iderèsie et la magie sont des erreurs de la sanction religieuse. Certaines sympathieso un altipathieso nut des remains de la sanction naturelle. Le premier germe de la mabdie est dans l'une dec es sanctions, st'oble se répand ordinairement sians les autres. Il importe, dans tous les ess, s'dravié-dreufé l'origine du mal

# avant de choisir et d'appliquer le remède 1. CHAPITRE, VIII.

DE L'ESTIMATION DES PLAISIES ET DES PEINES.

Des plaisirs à répandre, des peines à écarter, voilà l'unique but du législateur : il faut donc que leur valeur soit bien connue. Des plaisirs et des peines, voilà les seuls instruments qu'il ait à employer : il faut donc qu'il ait bien étudié leur force.

Si on examine la raleur d'un plaisir considéré en lui-même, et par rapport à un seul individu, on trouvera qu'elle dépend de quatre circonstances. 1° Son intensité.

- 2º Sa durée. 3º Sa certitude.
  - → sa certuuae.
    4º Sa proximité.
  - 4º Sa proximité. La valeur d'une peine dépend des mêmes cir-
- constances.

  Mais, en fait de peines ou de plaisirs, il ne suffit

psa d'en caminer la valeur comme s'ils étalent isoles et Indépendants : les peines et les plaies peuvent avoir des conséquences qui seront élesmens d'autres peines et d'autres plaisses, s'alone on veut calculer la tendance d'un acte dont il résulte une peine ou un plaisir limediat, il faut d'entre entrer dans l'estimation deux nouvelles circonstances.

- 50 Sa fécondité.
- 6º Sa pureté.

  Plaisir fécond : celui qui a la chance d'être
- suivi de plassirs du même genee.

  Peine féconde : celle qui a la chance d'être
  suivie de peines du même genre.

opposés, c'ess se coods more à des disputes interminables. Dans la morale pratique et sentimentale, il est d'usage de personnière la consecucie : elle nrinnne, elle défend, etterécomprane, ette passi, elle se réveille, elle d'étent, etc. Dans le langage phisosophoge, il faut rejeter ces expressions figurées, et subettiner les terma propres, c'est-à-dire l'impression des princes d'est plainies, qu'et manant de telit Plaisir pur : — edui qui n'a pas la chance de produire des peines.

Peine pure: — eelle qui n'a pas la chance de produire des plaisirs. Lorsqu'il s'agit de faire cette estimation par

rapport à une collection d'individus, il faut ajouter une autre circonstance.

7° L'étendue : c'est-à-dire le nombre de personnes quidoivent se trouver affectées par ce plaisir ou par cette peine.

Veut-on éraluer une action? il faut suivre en détait toutes les opérations que l'en vient d'indiquer. Ce sont les éléments du calcul moral, et la législation derient une affaire d'arithmétique. Moi qu'on inflige, évat la dépense : bien qu'on fait naître, évat la recette. Les règles de ce calcul sont les mêmes que de tout autre.

Crest is men merche lente, mais after a mi leur en qu'en qu'

Cotte hierie du calcul moral n'i jamais été chairments expecir; mais cile a toujour été unividans la pratique, au moins dans tous les cas ois les hommes ent cue si éties chiere de leur intérêt. Qu'est-e qui fait la valeur d'un fonds de terre, par ctemple? "Sei-e- pas la somme des plaisirs qu'on peut un retire?" Cette valeur ne variet-effe par séon la ducte; plas ou moint jought qu'on par séon la ducte; plas ou moint jought qu'on de l'épopue où l'on dait cartrer en jouisance, colon le critique ou l'incertitué, et le possession?

Les erreurs dans la conduite morale des hommes ou dans la législation, se rapportent toujours à l'une ou à l'autre de ces circonstances qui ont été méconnues, oubliées, ou mal appréciées dans le calcul des hiens et des maux.

1 Quoique laire des pálisospèses e resonnalissed qu'une ubstrance, et regandent cette division comme purcennal nominate, lis nous accorderest, su moins, que si l'esprit est une partie du corps, c'est eme partie d'une nature bied de féretale des auteus. Les alféracions considérables du corps frappent les sens, les plus grandes alféracions de Pespeis no les frappent points. D'une ressemblance d'organisation on

#### CHAPITRE IX.

DES CIRCONSTANCES QUI INFLUENT SUR LA SENSIBILITÉ.

Toute cause de plaisir no donne pas à chaeun le même plaisir loute cause de douleur ne donne pas à chaeun la même plaisir loute cause de douleur ne donne pas à chaeun la même douleur. C'est en cela que consiste la différence de senzôdité. Dette différence est dans le degré ou dans l'espece : dans le degré quand l'impression d'une même cause sur plusieurs individue est uniforme, mais incégule c'abs l'espece quand la même cause fait éprouver à plusieurs individue des mansities oppocées.

Cette différence dans la sensibilité dénend de certaines eirconstances qui influent sur l'état physique ou moral des individus, et qui, venant à changer. produiraient un changement analogue dans lenr manière de sentir. C'est là une vérité d'expérience. Les choses ne nous affectent pas de la même manière dans la maladie et dans la santé, dans l'indigence et dans l'abondance, dans l'enfance ou dans la vieillesse. Mais une vue aussi générale ne suffit pas: il faut entrer plus profondément dans l'analyse du eœur humain. Lyonet fit un volume in 4º sur l'anatomie d'une ehenille : la morale n'a pas encore eu d'investigateur si patient et si philosophe. Le courage me manque pour l'imiter. Je croirai faire assez si j'ouvre un nouveau point de vue, et si je donne une méthode plus sûre à ceux qui voudront poursuivre ce sujet.

1º La base de tout est le tempérament ou la constitution originelle. J'entends par là cette disposition radicale et primitive qu'on apporte en naissant, qui dépend de l'organisation physique et de la nature de l'esprit \*.

Mais quoique cette constitution radicale soit le fondement de tout le reste, ce fondement est si caché qu'il est bien difficile d'arriver jusque-là, et de séparer ce qui appartient à cette cause dans la semibilité, d'avec ee qui appartient à toutes les autres.

Laissons aux physiologistes à distinguer ces tempéraments, à en suivre le mélange, à en tracer les effets. Ce sont des terres trop peu connues jusqu'à présent, pour que le moraliste ou le législateur osent s'y établir.

ne pent point conclure à uno ressemblance laiellectnelle. Les émotions du cerps ront regardées, il est trait, comme der indications probables de cep uie en pass dann l'âme, mais cette conclusion serait souvent trompeuse. Combine d'homanes peutres i restitutes de la serai-billé i sons rien sentil l'Orimwell, est homane inaccessible à la pitié, versait, à one commandement ples travels de la remis-

2º La contá. On ne peut guêre la défair que negativement. Cest l'absence de toutes les sensations de peine et de malsise, dont on peut rapporter le premier séige à quelque partie du corps. Quant à la sensibilité en général, on observe que l'homme malsule est moins sensible à l'influence des causes de plaisir, et qu'il l'est plus à celle des causes de louleur que dans un état de sande.

As de monard, que a anier un exta or statet, a force est une chross, Quaique lile a ret e la satet, la force est une chross, Quaique lile a ret e la satet, la force est une chross-base e la part, quisiqu'un homme peut être faible, de la satet, la force est une chromatola despect de grosse de l'expèce, a mont en qualque despect de grosse satecquible d'être meure arce user d'acatétique satecquible d'être meure arce user d'acatétique par les poisique quoi pout souderer, on par d'autres épreuves, La faibleace est années un terme négatif, signifiant l'abacec de force; tantotés un terme réa-tif, exprimant que tel indisidu est moins fort que ta autre auquel on le comparer.

4º Les imperfections corporation. Fonceuls par là quelque difformité remarquable, ou la privation de quelque membre et de quelque faculté dont jouissent les personnes communement bien organisées. Les éfets particuliers sur la sensibilité dépendent du genre d'imperfection. L'effet général est de dinimiter plus ou moins les impressions agréables, et d'aggrarer les impressions doutourcaires.

S\* Le degré de lumières. On entend par là les connaissances ou les idées que possèle un inità les consaissances ou les idées que possèle un inità santes, celles qui sont de nature à influer sun bobbeur et celui des sutres. L'homme éclairé et celui qui possèle heaucoup de ces idées importantes : l'ignorant, celui qui en possèle pen et de peu d'importance.

6º La force des facultés intellectuelles. Le degré de facilité à se rappeler des idices acquises ou de de facilité à se rappeler des idices acquises ou de la cquérir de nouvelles, constitue la force de l'intelligence. Différentes qualités de l'esprit peuvent se rapporter à ce chef; telles que l'exactiqué de la mémoire, la capacité de l'attention, la clarté du discernement, la vivacité de l'Imagination, etc.

3" La framed de l'alex. On attribute estre que lité à un homme, lorqu'il et minim affect par des plaints ou des peters immédiates que par de paradal plaints ou des peters immédiates que par de jurnals plaints ou des grandes peines éloignes on incertaines. Quand Turcanne, schoilt par les prières d'une femme, lui dévoil le secret de l'Est, it monque de fermeté d'ânc. Les joures Lacédémosions que le laissaira déchaire de verges à l'autel de Dânce, sons pousser un cri, prouvaient que la reninte de la bouce d'Erpérance de la gloire crainte de la bouce d'Erpérance de la gloire avaient plus d'empire sur enx que la douleur actuelle la plus aigué.

B' La praedrivance. Cette circosatance e rapporte su tempa deran lequel um modifonne agit sur la volonte avec une furce continue. On dit d'un homme qu'il manque de pressrérance, forsque le modif qui le faisail agir perd toute sa force, sans qu'on passes assigner ce changement à quelque c'éticanessi extériors, à quelque raison qui ai tid à tour à non grande avaité de modifi, Cett aindi que les enfrats se passionnent et se lassent de leurs joucts.

P La pente des incilinations. Les léées que cons nous feronan d'aunce d'un plairie ou d'une princ influent benacoup aur la manière dont nous commes affectes, quand nous venous és épouvier ce plaine ou cette peles. L'effit un répend pas tonples ordinaires. Le prit de la possession d'une freume ne peut pas s'estimer per sa beauté, mais par la passion des on amant, Comanto-no les penchasts d'un bomme? on peut calculer atre une crienques des des la companie de la companie de refrances de la companie de la companie de crienques domes la fair de pour est crienques domes la fair épour est crienques domes la fair épour est crienques domes la fair épour est la fair pour la companie de crienques domes la fair épour est crienques domes la fair épour est de la companie de la companie de principal de la companie de de la co

10° Les notions d'honneur. On appelle honneur la sensibilité aux peince et aux plaisirs qui dérivent de l'opinion des autres honnes, c'est-à-dire de leur estime ou de leur mépris. Les ulées d'honneur varient besucoup cher les peuples et cher les individus. Il faut donc distinguer, premièrement, la force de ce moiff, et secondement, sa direction.

11-Les notions de religion. On sais à quel point es prime entre el sa rendablle per tire alteré on matther et des les notibilles per et le salvant de la completion de la comple

12º Les sentiments de sympathie. J'appelle gympathie la disposition qui nous fait trouver du plaiair dans le bonheur des antres êtres sensibles, et compair à leurs peines. Si cette disposition à applique à me seul individu, on l'appelle amitié; si elle s'applique à des personnes souffrantes, elle reçoit le nom de pitié ou de compassion, si elle

I Les quatre eireonstances suivantes ne sont que des sobtreisons de ce chef: ce sont les inclinations , les passions considérées par rapport à certains plaisirs et à certaines peines déterminées. embrasse une classe subordonnée d'individus, elle constitue ce qu'on appelle esprit de corps, esprit de parti; si elle embrasse toute une nation, c'est esprit public, patriotisme; si elle s'étend à tous les hommes, c'est humanité.

Mais l'espèce de sympathie qui joue le plus grand rôle dans la vic commune, c'est celle qui fixe les affections sur des individus assignables, tels que des parents, des enfants, un mari, une femme, des amis intimes. Son effet general est d'augmenter la sensibilité, soit pour les peines, soit pour les plaisirs. Le moi aequiert plus d'etendue, il cesse d'être solitaire, il devient collectif. On vit, pour ainsi dire, à double dans soi et dans eeux qu'on aime, et même il n'est pas impossible de s'aimer mieux dans les autres que dans soi-même, d'être moins sensible aux evénements qui nous concernent, par leur effet immédiat sur nous, que par leur impression sur ceux qui nous sont attachés; d'éprouver, par exemple, que la partie la plus amère d'une affliction, c'est la douleur qu'elle doit causer aux personnes qui nous aiment, et que le plus grand charme d'un succès personnel, c'est le plaisir qui nous revient de leur joie. Tel est le phénomène de la sympathie. Les sentiments recus et rendus s'augmentent par cette communication, comme des verres disposés de manière à se renvoyer les rayons de lumière, les rassemblent dans un forer commun, et produisent un degré de chaleur beaucoup plus grand par leurs reflets réciproques. La force de ces sympathies est une des raisons qui ont fait préférer par les législateurs les hommes maries aux célibataires, et les pères de famille à ceux qui n'ont point d'enfants. La loi a bien plus d'empire sur ceux qu'on peut atteindre dans une plus grande sphère ; et d'ailleurs, intéressés au bonheur de eeux qui doivent leur survivre, ils unissent dana leurs pensées le présent à l'avenir, tandis que les hommes qui n'ont pas les mêmes liens, n'ont d'intérêt que dans une possession viagère.

Sur la sympathie produite par des relations de parenté, il flout hosterret qu'elle peut agir indicelamment de toute affection. L'honneur acquis par le père serpand sur le flis; la houste utilis réclier sur le père. Les membres d'une famille, quoisque désunis d'indiretts et d'inclinations, ont une samibilité commune pour tout ee qui tient à l'honneur de checun d'eur.

13° Lea antipothies. C'est l'opposé de tous les sentiments expansiés et affectueux dont nous venons de parler. Miss il y a des sources de sympathie naturelles disconstantes : on les retrouve partout, dans tous les temps, dans toutes les circonstances; tandis que les antipathies ne sont qu'accidentelles, et, par conséquent, passagéres : aussi elles vantes. selon les temps, les lleux, les crènements, les personnes, n'ayant rien de fixe et de décirminé. Cependant, ces deux principres se correspondent quelquefois et sentr'sident. L'humanité peut nout rendre odieux des hommes inbumains: l'amité nous porte à hair les adversaires de nou anis l'antipathie elle-même devient une cause d'union cettre deux personnes uni out un ennemi commun.

14 La folie ou dérangement d'esprit. Les imperfections d'esprit peuvent se réduire à l'ignorance, — la faiblesse, — l'irritabilité, — l'inconstance. Mais ee qu'on appelle folie est un degré d'imperfec-

— la faillesse, — l'irritabilité, — l'inconstance, lais ce qu'onappelle folic est un degre d'imperfection extraordinaire, anssi frappant pour tout le monde que le défant enprorel le plus marqué : nonsculement elle produit toutes les imperfections susdites et les porte à l'excès, mais encore elle donne aux inclinations une tournure absurde et dangereuse.

La sensibilité du maningue devient excessire sus un certain point, unités syrc'êtes en toité à d'ustreégardé : il peetil avoir une défance excessire, une cignété : il peetil avoir une défance excessire, une de de la certain en la commandation de la commandation de de la certain en la commandation de la certain en même à pour les autres , il brave les blensénence ci le égarde ; il n'est pas lineaulité à le crisite en aux hons traitements ; on le subhigue par la forcité, en même temps qu'en l'apprivient par la comme de la commandation de la commandation de l'emprès, et l'on n'agit sur lui que par des moyens immédiats.

13° Les circonstances pécuniaires. Elles se composent de la somme totale des moyens, comparée à la somme totale des besoins.

Les moyens comprennent 1º la propriété, ce qu'on possède indépendamment du travail; 2º les profits résultant du travail; 3º les secours pécuniaires qu'on peut attendre gratuitement de ses parents ou de ses amis.

Les besoins dépendent de quatre eireonstances : 1º des babitudes de dépense; au delà de ces babitudes est le superflu, en deçà sont les privations : la plupart de nos désirs n'existent que par le souvenir de quelque jouissance antérieure ; 2º des personnes dont on est chargé par les lois ou par l'opinion, des enfants, des parents pauvres, de vieux serviteurs ; 3º des besoins imprévus : telle somme peut avoir beaucoup plus de valeur dans tel moment qu'en tel autre ; par exemple, si elle est nécessaire pour un procès important, pour un voyage dont depend le sort d'une famille ; 4º des expectatives d'un profit, d'un béritage, etc. Il est évident que des espérances de fortune, à proportion de leur force, sont de vrsis besoins, et que leur perte peut affecter presque autant que celle d'une propriété dont on aurait eu la jouissance.

#### SECTION II.

#### CIRCONSTANCES SECONDAIRES QUI INFLUENT SUR LA SUNCHEUTÉ.

Les auteurs qui ont vouln rendre compte des différences dans la sensibilité, les ont capportées à des circonstances dont nous n'avons pas encore fait mention : ces circonstances sont le sexe , l'age, le rang, l'éducation, les occupations habituelles, le climat, la race, le gouvernement, la religion : toutes choses très-apparentes, très-faciles à observec, très-commodes pour expliquer les divers phenomènes de la sensibilité. Mais cependant ce ne sont là que des circonstances secondaires ; je veux dice qu'elles ne rendent pas raison par elles mêmes, qu'on a besoin de les expliquer par les circonstances premières qui s'y trouvent représentées et réunies, chacune des circonstances serondaires contenant en elle-même plusieurs des circonstances premières. Ainsi , parle-t-on de l'influence du sexe sur la sensibilité, c'est pour rappeler, par un seul mot, les elreonstances premières de force, de lumière, de fecmeté d'âme, de perséverance, des idées d'honneur, des sentiments de sympathie, etc. Parle-t-on de l'influence du rang?on entend, par là , un certain assemblage des circonstances premières, telles que le degré de connaissances, les idées d'honneuc, les liaisons de famille, les occupations habituelles, les circonstances pécuniaires. Il en est de même de toutes les autres; chacune de ces circonstances secondaires peut se traduire par un certain nombre des premières. Cette distinction, quoique essentielle. n'avait pas encore été analysée. Passons à un examen plus détaillé.

1º Le sexe. La sensibilité des femmes parait plus grande que eelle des hommes. Leur santé est plus délicate. Relativement à la force du corps , au degré de lumières, aux facultés intellecturlles, à la fermeté d'âme, elles sont communément inférieures. La sensibilité morale et religieuse est plus vive, les sympathies et les antipathies ont plus d'empire sur elles; mais l'honneur de la femme consiste plus dans la chasteté et la pudeue, celui de l'homme dans la probité et le coursge; la religion de la femme décive plus aisément vers la superstition, c'est-àdire vers des obsecvances minuticuses; ses affections sont plus fortes pour ses propres enfants durant toute leur vie, et pour tous les enfants, en général, durant leur première jeunesse. Les femmes sont plus compatissantes pour les malheureux qu'elles voient souffrir, et s'attachent pac les soins mêmes qu'elles leur donnent, mais leur bienveillance est cesserrée dans un cercle plus étroit, et moins gouvernée par le principe de l'utilité. Il est

aves qu'elles embrassent dans leurs affections le bion-dree de leur poss en général, acceve moins celui de l'humanitée; et l'interêst indeme qu'elles peacuai premire à un proit dépend prespet toiquers a situation de la commandation de la commandation de la attachements et leurs antiquation plus de caprice et d'imagination, tendas que l'homme a plus d'égard à l'interêst personnel en à l'autilité publique. Leurs d'imagination, tendas qu'elles plus des puis d'égard de l'interêst personnel en à l'autilité publique. Leurs plus publiches et light néclements autre des plus d'égard par publiches et light néclements autre des parties de nécel, la Cemme vant mieux pour les famille, mais intéral, les Cemme vant mieux pour les familles, mais intéral, les comme de l'autre de l'autre des la comme de l'intéral de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre des intérals de l'autre de

2º L'age. Chaque période de la vie agit différemment sur la sensibilité : mais il est d'autant plus difficile d'en rendre compte que les limites des divers ages varient selon les individus, et sont même arhitraires à l'égard de tous. On ne peut dire que des choses vagues et générales sur l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la maturité, le déclin, la décrépitude, en les considérant comme des divisions de la vie huma ne. Les différentes imperfections de l'esprit, dont nous avons parlé, sont si frappantes dans l'enfance, qu'elle a besoin d'une protection vigilante et continucile. Les affections de l'adolescence et de la première jeunesse sont promptes et vives, mais peu gouvernées par le principe de la prudence. Le législateur est obligé de garantir cet àge contre les écarts où l'entraîneraient le défaut d'expérience et la vivacité des passions. Quant à la décrépitude, elle est, à plusieurs égards, le retour des imperfections de l'enfance.

5° Le rang. Cette circonstance dépend tellement, pour ses effects, de la constitution politique des États, qu'il cat presque impossible de faire aucune proposition universellement vinez. On peut dire, en géneral, que la somme de la sensibilité est pulsa grande dans les conditions supérieures que dans les dernières classes; surtout les idees d'honneur y sont plus dominantes.

de l'Adecacione. In peut repoperte à l'éducation plugique, la saise, la force, la roduccióni è à l'échacacion intéllectación, la quantité du comainances, louc qualité, e dispuré la mechanica, la fermete de l'auec, la persevérance : à l'éducation mourale, la prote des iniciataions, la elémente de l'auec, la persevérance : à l'éducation mourale, la prote de toute l'éducation en général, les occupitons habitacides, les manuecestes, les une configuent de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de l'acceptantifica. Este quand on partie d'éducation a la cfair jus onfaire que son induncac est modifier de l'ous égands, casti par un concours de causer ca-

téricures, soit par une disposition naturelle qui en rend les effets incalculables.

5º Les occupations Anbituelles, soit de profit, soit d'amusement et de choix. Elles inflienet sur toutes les autres causes, sanét, force, lumières, inclinations, idées d'homeur, sympothies, autipables, fortune, etc. Aussi voit-onde tes traits commune de caractère dans certaines professions, surfout dans celles qui constituent un état part, ecclesiats[ques, militaires, matelots, avocats, magitruts, etc.

6º Le climat. D'abord on a fait jouer à cette cause un trop grand rôle, ensuite on l'a réduite à rien. Ce qui rend cet examen difficile, c'est qu'une conparaison de nation à nation ne peut s'établir que sur de grands faits qu'on peut expliquer de différentea manières. Il parait incontestable que, dans les climats ebauds, les hommes sont moins forts, moins robustes : ils ont moins besoin de travailler, parce que la terre est plus fertile : ils sont plus portés aux plaisirs de l'amour, dont la passion se manifeste plus tôt et svec plus d'ardeur. Toutes leurs sensibilités sont plus exaltées, leur imagination est plus vive, leur esprit plus prompt, mais mnins fort, moins perseverant. Leura occupations babituelles annoncent plua d'indolence que d'activité. Ils out probablement, à leur naissance, une organisation physique moins vigoureuse, une trempe d'âme moins ferme et moius constante.

7º La race, Un nègre né en Frence ou en Angleterre est un être bien different, à plusiers et gards, d'un enfant de race française ou angleise. Un enfant espaçon de su Recipique ou au Pérou est, à l'heure de la naissance, bien différent d'un centra espaçon de su Recipique ou au Pérou contra maxicia on pérurien. La race peut influere notaut maxicia on pérurien. La race peut influer aur le fonds naturel qui sert de base à tout le reste. Dans la suite, et le opère bien plas assessiblement sur les biais moraux et religieux, aur les aympathics et le santianthies.

8º Le gouvernement. Cette circonstance influe de la même manière que l'éducation. Le majestrat peut être considéré comme un instituteur national; et même, sous un gouvernement prévoyant et sitentif, le précepteur particulier, le père lui-même, n'est, pour ainsi dire, que le député, le substitut du majestrat, avec cette différence que l'autorité du premier a son terme, et que celle du dernier ae prolonge sur tout la vie.

l'influence de cette cause est immense : elle sétend presque à tout, ou platôt elle embrasse tout, excepté le tempérament, la race et le climat; car la santé même peut en dépendre à plusieurs égards, en vertu de la police, de l'abondamer, du soin d'écarter les causea quisibles. La manière de driger l'édication, de dissoser des emplois, des

récompenses, des peines, déterminers les qualités physiques et morales d'un peuple.

Sous un gouvernement bien constitué ou seulement bien administré, quolque mal constitué, on verra généralement que les hommes seront plus gouvernés par l'honneur, et que l'honneur sera placé dans des actions plus conformes à l'utilité publique. La sensibilité religieuse sera plus exempte de fanatisme et d'intolérance, plus libre de superstition et de respect servile. Il se formera un sentiment commun de patriotlame. Les bommea a'apercevront de l'existence d'un intérêt national. Les factions affaiblies auront de la peine à retrouver leurs anciens signaux de ralliement. Les affections populaires seront dirigées vers le magistrat plutôt que vers des enefs de partis, et vera la patrie entière, préférablement à tout le reste. Les vengeances privées ne se prolongeront pas et ne se communiqueront point : les goûts nationaux sedirigeront vers des dépenses utiles, des voyages d'instruction, de perfectionnement, d'agriculture, les sciences, les embellissements de la campagne, On apercevra même, dans les productions de l'esprit humain, une disposition générale à discuter avec calme des questions importantes au bonheur pu-

9º La profession religieuse. On peut tirer de là dea indices assez concluants par rapport à la sensibilité religieuse, aux sympathies, aux antipathiea, aux idées d'honneur et de vertu. On peut même, en certains ess, préjuger les lumières, la force ou la faiblesse d'esprit, et les inclinations d'un individu, d'après la secte à laquelle il appartient. Je conviens qu'il est commun de professer en public, par bienséance ou par convenance, une religion dont on n'est point persuadé intérieurement; mais son influence, quoique affaiblie, n'est pas nulle. La force des premières habitudes, les liens de société, la puissance de l'exemple, continuent à opérer, même après que le principe de tout cela n'existe plus. Tel bomme qui, au fond du cœur, a ceasé d'être juif, quaker, anahaptiste, calviniste ou luthérien, ne laisse pas d'entretenir une certaine partialité pour les personnes de la mênie dénomination, et une antipathie proportionnelle pour les autres.

#### SECTION III.

APPLICATION PRATIQUE DE CETTE TRÉGRIE.

Comme on ne peut calculer le mouvement d'un vaisseau sans connaître les circonstances qui influent sur sa vitesse, telles que la force des vents, la résistance de l'eau, la coupe du latiment, le poids de sa charge, etc., de même, on ne peut opèrer avec sùreté, en matière de figislation, sans considèrer toutes les circonstances qui influent sur la semibilité.

Je me borne lei à ce qui concerne le code pénal ; il exige dans toutrs ses parties une attention scrupuleuse à cette diversité de circonstaners.

1º Pour évaluer le mai d'un délit. En effet, le même délit momini n'est pau le mene délir ével, lorsque la senalbilité de l'indivisit lées n'est pas la même. Téles câton, por exemple, restriu un insuite grave corres une femme, Landia qu'elle cui indificrate corres un homme. Télle nique copperille, qui, faite à un malade, met as vic en danger, ab poul de conséquence pour un homme en pleine santé. Une impatadon qui poer rainer la fertane santé. Une impatadon qui poer rainer la fertane à salt attre.

2º Pour donner une tatisfaction convensible de l'individu (éve. La mira sistifaction nominale n'est pas la même saisfaction recille, lersque la circultifaction recille, lersque la sensibilide differe escatedilement. Une saisfaction pécnisair pour un affront, pourrais être agricable no defenante, sedos les range de personne, selon as fortune, selon les perignes reçux. Sois je insualfre un pardon demunité publiquement servit une saisfaction saiffaction saiffaction saiffaction de la part de mon aspecieur ou montre de la part de mon aspecieur ou de l'individual de la partie de mon inferieur, etc.], and son pas de cedit de mon inferieur, etc.], and son pas de cedit de mon inferieur, etc.], and partieur de l'individual de l'indivi

5º Pour estimer la force et l'impression des peines sur les délinquants. La même peine nominale n'est pas la même peine réelle, dans les cas où la sensibilité diffère essentiellement. Le bannissement ne sera pas une peine égale pour un jeune bomme ou pour un vieillard, pour un celibataire ou pour un père de famille, pour un artisan qui n'a pas de moyens de subsister bors de son pays. ou pour un homme riche qui ne fait que changer la scène de ses plaisirs. L'emprisonnement ne aera pas une peine égale pour un homme ou pour une femme, pour une personne en santé ou pour une personne malade, pour un riehe dont la famille ne souffre pas de son absence, ou pour un homme qui ne vit que de son travail et qui laisse la sienne dans la pauvreté,

A Pour tronaplanter une loi d'un pays dans un autre. La meme loi verbale ne serait pas la même loi réclule, lorsque la sensabilité des deux peuples serait essentiellement déferente. Telle loi d'Europe qui fait le bonbeur des familles, transportée en Aire, deviendrait le flésus de la société. Les frames, en Europe, sont accoutumées à jouir de la liberté et même de l'empire domestique e les formes, ra hâs, sont préparées, par leur éducation, à la clôture d'un sérail, et même à la servitule. Le mariage en Europe et dans l'Orient d'est pas un contrat de la même espèce : si on voulait le soumettre aux mêmes lois, on ferait évidramment le malbeur de toutes les parties inté-

receirs. Les mêmes peines, dit-on, pour les mêmes délits. Cet salge a une apparence de justice et délits. Cet salge a une apparence de justice et cicles. Pour lui douter un sens resionable, di faut déterminer aupravant ce qu'on entrad pur mêmes point et mêmes délits. The loi métalle, une los qui abureit égard ni un sex, us à l'âge, ni à la qui abureit égard ni un sexe, us à l'âge, ni à la qui abureit égard ni un sexe, us à l'âge, ni à la qui pages menera un refigieux des militales, arrail denablement vicieux, comme inréfience ou comme pages menera un régieux de militales, servait pour parter, compour préchant par cesés on par pour l'autre, toujours péchant par cesés on par l'autre de cacherait l'autre de l'aut

Lorsqu'un homme d'une grande fortune et un autre d'une condition médiocre sont condamnés à la même amende, la peine est-elle la même? souffrent-ils le même mal? L'inégalité manifeste de ce traitement n'est-elle pas rendue plus odieuse par l'égalité il risoire? et le but de la loi n'est-il pas manque, puisque l'un peut perdre jasqu'aux ressources de son existence, tandis que l'autre rehappe en triomphant? Qu'un jeune homme robuste et un débile vieillard soient condamnés tous ileux à trainre des fers pour un nième nombre d'années, un raisonneur, habile à obscurcir les vérités les plus évidentes , pourra sontrair l'égalité de cette peine; mais le peuple, qui ne sophistique pas sa raison, le peuple, fidèle à la naturr et au sentiment, éprouvera ee murmure intérieur de l'âme à l'aspect de l'injustice; et son indignation, changeant d'objet, passera du criminel au juge, et du juge au lirgislateur.

influent sur la sensibilité? Comment pout-on apprécier ; les dispositions internes et cachées, telles que la force d'espril, le degré dra lumières, les inclinations, les apprables? Comment peuton meutrer des qualités différentes dans tous les étres? Un pêre de famille peut consulterce dispositions intérieures, ces divrisités de caractère hans le traltermat de ses cofinais; mais in insistuteur publice, chargé d'un nombre limité de disciples ne le peut pas. Le législateur, qui a ca-

Je ne veux pas dissimuler des objections spé-

cicuses. « Comment est-il possible de faire entrer

« en ligne de compte toutes ces circonstances qui

« vue un peuple nombreux, est, à plus forte raison, « obligé de s'en trair à des lois générales , et même « il doit craindre dr les compliquer en descendant à des cas particulirrs. S'il laissait aux juges le « ilroit de varier l'application des lois selon cette « diversité infinie de circonstances et de caractères, » il n'y aurait plus de limites à l'arbitraire des juge-

mrnts: sous prétexte de saisir le véritable esprit du ligislateur, les juges feraient des lois l'instrument de leurs prévarientions et de leurs fantaisies. Sed atiler leges, atiler philosophi tollunt artulias: leges quatentis manu tenere possunt: philosophi auatenius ratione de intetti-

" samt; pattosopm quaternas ratione es intentigentifa. De Off. 5. 17. »

Il ne s'agit pas de répondre, mais d'felaireir : car tout eela rraferme moins une objection qu'une difficulté : en 'est pas le principe qu'on nie, c'est

son application qu'on croit impossible. 1º Jr conviens que la plupart de ces différences de sensibilité sont inappréciables, qu'il serait impossible d'en constatre l'existence dans les cas individuels, ou d'en mesurer la force et le degré; mais, beureusement, ces dispositions intérieures et cachéea ont, si je puis parler ainsi, des indices extérieurs et manifestes. Ce sont les circonstances que j'ai appelérs seronilaires : sexe, age, rang, race, chimat, gouvernement, éducation, profession retigieuse: circonstances évidentes et palpables qui représentent les dispositions intérieures. Voilà le législateur soulagé de la partie la plus difficile, Il ne s'arrête pas aux qualités métaphysiques ou morales, il ne se premi qu'à des circonstances ostensibles. Il ordonne, par exemple, la modification de telle peine, non pas à cause de la plus grande sensibilité de l'individu, ou à raison de sa persévérance.

de as force d'âme, de ses lumières, etc., mads à ration du seze ou de l'âge. Il est vail que les présonations strées de ces circonstances sont auguires à être en d'âmet. Il se peut qu'our n'ânt de quinze ans soit plus éclairé qu'un houme de trente; la le peut que tell femme ait plus de courage ou môins de paleur que fel houme; mais ces présonptions aurant, en goiferial, toute la junières mécestions aurant, en goiferial, toute la junières mécestions aurant, en goiferial, toute la junières mécestion de la disparent de la disparent de sufficient de l'opinion.

2º Érs circonstances acconduires ne sont pas seulement faciles à saist : elles sont en peit nombre, elles forment les classes grierales. On peut en tiere des bases de justification, il exténuation, on d'aggravation pour les différents alélies. Ainsi la complication disparati, tout se ramène aisement en principe de la simplicité.

3- Il n'y a pas d'arbitraire : ce n'est pas le juge, e'est la loi même qui modifir telle on trlle peine, selon le srxe, l'âge, la profession religiruse, etc. Pour d'autres circonstances, dont il faut absolument laiser l'examen au juge, comme le plus ou moins dans le dérangrimrit d'esprit, le plus ou moins dans la force, le plus ou moins dans la fortune, le plus ou moins dans la parenté, le législateur qui ne peut rien prononcer pour les cas individuels, dirige les tillunaux par des rigles générals, et l'ur laisse une certaine latitude, afin qu'ils puissent proportionner leur jugrament à la nature partieulière lui la dironstance.

Ge qu'on recommande i ci n'est pas une idée uno pience. Il n' a pointe en de législateur assez harbare ou assez stupide pour négligier toutes les circon sances qui ofineurs trai sarsibilité. Il ser out en un seculiment plus on moins confus qui les a guide dans l'établissement des droits civils politiques ; its out moutre plus ou moins ofègerel à ces circontances, dans l'indictions du peiners de à les difcataces, dans l'indictions du peiners de à les difcataces, dans l'indictions du peiners de à les difbommes libres, les esclaves, les militaires, les prêtres, etc.

Dracon parali être le seni qui ai rejeté toutes cas considérations, au moins en maitére pénale : tous les délits lui ont paru égaux, parce qu'ils étaient tous dra violations de la loi. Il a condama tous les délinquants à mort sans distinction. Il a confondu, il a bouleversé tous les principes de la sensibilité humaine. Son berrille ouvrage n'a pas duré longtemps. Je doute que ses lois airnt jamais été suivies au pied de la l'ettre.

Sans tomler dans cet extrême, que de fusites "n'a-ton pas faite dans le même ental 3 en finirais pas si Jen voulais citer de exemples. Corinicio qu'il y ai de des souvernias qui ont mienz aimi pertire des provinces, or faire couler des flos de sang humain, que de ménager une ensubilet particulière d'un peuple, de tolèrer une containte miliférente en dessemen, de respecte vin auckei miliférente en dessemen, de respecte vin auckei mule de prifére? Il n prince de nos lours, actif, échieix, anime

par le deiri de la gloire et ulu bonheur de ses suiges s', entreprid de tour réformer dans ses Étax, et souleva tout contre lui. A la veille de sa mort, repassant tous les chagrins de au rie, il voulait qu'on gravit sur sa tombe qu'il avait été malbeureux dans toutes ses entreprises. Il avanti falla y graver annei, pour l'instruction de la postérité, qu'il avait toign'er signoré l'act de ménager les peuchants, les inclinations, la sensibilité des hommes.

Lorsque le législateur étudie le cœnr humain, lorsqu'il se prête aux différents drgrés, aux différentes espèces de sensibilité par Ilea exceptions, des limitations, des adoucissements, ces tempé-

<sup>1</sup> Joseph II.

raments du pouvoir nous charment comme une condescendance paternelle : c'est le fondement de cette approbation que nous donnons aux lois, sous les noms un peu vagues d'humanité, d'équité, de convenance, de modération, de sagesse.

De trouve en ceci une analogie frajquotte entre tecini al melicien. Ce cataloque des circonstances qui influent sur la seniloque des circonstances qui influent sur la senisibile, cit interessiral e des deus circones. Ce qui
catalitica de la companie de la

## CHAPITRE X.

ANALINE DE MEN ET DE MAL POLITIQUE. — COMMENT ILS SE RÉPANDENT DANS LA SOCIÉTÉ.

Il en est du gouvernement comme de la médicine; a seule affaire est le clois de maux. Tonie loi est um mal, est toute loi est une infraction à la liberté; mais, je le répète, le gouvernement n's que le chois des maux. En faisant ce choix, que! clois terre loijet du législateur? Il lois ésasurer de ileux chores; 1º que, dans chaque esa, les incidents qui s'effere de pérentir, sont réliment de maux; et 2º que ces maux sont plus granda que cox qu'il médiore jour les préventires.

Il a done deux choses à observer, le mal du défit et le mal de la loi : le mal de la maladie et le mal du remède.

Un mol vient ravuents sool. In lot de mai se peut spiert comier au un initivale, ann éteraine de la comme d'un centre. Bass le cours de na construction de la comme d'un centre. Bass le cours de na nous vervous un mai d'une espèce corte d'un mai d'une autre espèce; et même le mai provenir des loie, et le bien du mi Tous cec changement soot importants à commitre et à distinguer; j'est mème n'est given l'escrete de la léglableur. Bais houne cest given l'escrete de la léglableur. Bais hounombre, et le ré différences sont flortement unpret-la lous sufficie très distinticipes principles qu'ex-la lous sufficie très distinticipes principles. et ale deux subdivisions pour résoudre les problèmes les plus difficiles.

Mal du premier ordre, Mal du second ordre.

mal peut prendre.

Mal du troisième ordre. Mal primitif. — Mal dérivatif.

Mal immédial. — Mal conséquentiel. Mal extensif. — Mal répartible.

Mal permanent. — Mal écanescent.

Voità les seuls termes nouveaux dont nous aurons
besoin pour exprimer la variété des formes que le

Le nol résultant d'une mauvaise action peut se dissiere nd sun lots principaus. I' ectai qui louisier nd sun lots principaus. I' ectai qui louisiere me le la republica de la republica con de la premier ordre; 2º ectai per peut as source dans le premier et réjund sur la communanté cotière, ou sur un nombre indistin d'indistibus non assignables, je l'appelle mai du second ordre.

Le mal du premier ordre peut se distinguer en deux branches: 1º le mal prémitif qui est pricultif au des deux branches: 1º le mal prémitif qui est prémitie qui est préculie à l'individu leés, au premier souffrant, à de céritatif, cette portion de mal qui tombe sur des individus assignables, en conséquence du mal cui individus assignables, en conséquence du mal cui fert parte premier, à raison de quelque lisiton entre cut, soit d'intérêt personnel, soit de s'mpatiel.

Le mal du second ordre prut également se distinguer en deux branches : l' l'alarme, 2º le danger. L'alarme est une piene positire, peine d'apprehension, apprehension de souffrir le même mal dont on vient de voir un exemple. Le danger est le chance que le mal primitif en produsse des muse du même genre.

Les deux brauches du mal du sevoni ordre sont ierdreiment liefen, mist ceptulant eiles sont tellement distinctes, qu'elles peuvent exister adjusment distinctes, qu'elles peuvent exister adjusterne de la comment de la commentación del la commentación de la commentación del la commentación de la commen

commettre, 2° en augmentant la force de la tentation. Suitrez ce qui peut se passer dans l'esprit de tel ou tel individu, lorsqu'il entend parler il 'un vol qui a réussi. Il ne connaissait pas ce moyen de subsister, on il n'y pensait pas : l'exemple agit comme une instruction, et lui fait concevoir la pecmière idée de recourir au même expédient. Il voit que la chose est possible, pourvu qu'on s'y prenne bien : exécutée par un autre, elle lui paralt moins difficile et moins périlleuse. C'est une trace qui le guide dans un sentier où il n'aurait pas osé se hasarder le premier. Cet exemple a un autre effet non moins remacquable sur son esprit : c'est d'affaiblir la puissance des motifs qui le retenaient ; la crainte des lois perd une partie de sa force tant que le coupable demeure impuni; la crainte de la honte diminue également, parce qu'il voit des complices qui lui offrent, pour ainsi dire, une association rassurante contre le malheur du mépris. Cela est si vrai, que partout où les vols sont frequents et impunis, ils ne causent pas plus de houte que toute autre manière d'acqueric. Les premiers Grees n'en concevaient ancun scrupule. Les Arabes d'aujourd'hui s'en font gloire.

Appliquous ecte théorie. — Vous avec été battu, lesses, insulés, volée. La masse de vou prient perperience de la commentation de que vous avec faite vous oblige de les faire attendre. Toutes ces personnes soufferent un mai plan ou moint grave dévirée du volre; et ces doux lots à tenmonitation de la commentation de la commentation de la presente contribe le moi du presente contribe. Composer consentée la moi du presente contribe. Composer consentée la moi du presente contribe.

Ge n'est pas tout. La mouvelle de ce vol avec ses circonstances se répaind de bouden en bouche. L'hiée du danger se réveille, et par cousequant Fabenca. Cette abunnem est plan ou moint grante, fabenca partie de l'archive de l'archive de l'archive de des marvois traitements qu'its out faits, de leur mointre et le leurs moyens préno qu'ou ce plus ou mointre près du lieu n'érèvement, qu'on a plus on ou avec une femme, qu'on prêts erres est plus ou avec une femme, qu'on prêts erres est pour ou avec une femme, qu'on prêts erres est pour autre constituer le mut du second ordres.

Si le mal qu'on rous a fait est de nature à se propagec; par exemple, si on rous a diffamé par une imputation qui enveloppe une elasse plus ou moins nombreuse d'individus, il ne s'aig plus d'un mai simplement piré, mais d'un mal extensif. Il est augmenté à proportion du nombre de ceux qui y partiépent.

Si la somme qu'on vous a volée appartenait non à vous, mais à une société ou à l'État, la perte serait nn mal répartible ou divisible. Au contraire du cas précédent, le mal se troure lei diminué à

BESTEVN. - YOME I.

proportion du nombre de coux qui y participent. Si, en conséquence de la blessure que vous avez reçue, vous souffrez quelque mal tout à fait distinct du premier, comme d'alondonner des fafires lucratives, de manquer un mariage, de ne pas obtenir un poste avantageux, c'est ce qu'on peut appeler mal conséquentié.

Le mal permanent est celui qui, une fois fait, ne peut plus se changer; par exemple, une fois fait, ne pertyonnelle irréparable, une amputation, la mort, etc. Le mal passanger ou écanescent est celui qui est susceptible de ceser tout à fait, comme une maladie qui se guérit ou comme une pecte qui peut être compléciement compensée.

Ces distinctions, quoique en partie nouvelles, ne sont rien moins que des subtilités inutiles. Ce n'est que par leur moyen qu'on peut apprécier la différence de malignité entre différents crimes, et règlee la proportion des peines.

Cette analyse nous fournira un criterium moral, un moyen de décomposec les actions humaines, comme on décompose les métaux pour reconnaître leur valeur intrinséque et la quantité précise d'alliare.

Siparmi les actions muvaises, ou réputées telles, il ce set qui ne productes plont il d'artimes, quelle différence entre ces actions et celles qui en produient l'objet du ma primitif evu nes un lidaribus; le mai dérivait ne peut s'étenére qu'à un petit mondre. Nais è une du second ordre peut embrasser la société cont entière, (u) un frantajue, par cermije, commette un assassina pour causse t'ibé-entière, un manifer de la contraction de la c

Il y a une grande classe de délits, dont tout le mal consiste en danger. Je parle de ces actions qui, sans blessee aucun individu assignable, sont nuisibles à la société entière. Prenons pour exemple un délit contre la justice. La mauvaise conduite d'un juge, il'un accusateur ou d'un témoin, fait absondre un coupable. Voità un mal sans doute, car voità un danger, le danger d'enhardir par l'impunité le délinquant lui-même à réitérer ses crimes ; le danger d'encourager d'autres délinquants par l'exemple et le succès du premier. Cependant il est probable que ce danger, tout grave qu'il peut être, aura échappé à l'attention du public, et que ceux qui, par l'bahitude de la réflexion, sont capables de le démèler, n'en concevront point d'alarme. Ils ne craignent pas de le voir se réaliser sur personne.

Mais l'importance de ces distinctions ne peut se faire sentir que dans leur développement. Nous en verrons bientôt une application particulière.

Si nous portons la vue encore plus loin, nous

ordre.

Que le mal arrive par le fait d'un homme, ou qu'il résulte d'un événement purement physique, toutes ets distinctions seront également appli-

eables. Heureusement, ee n'est pas au mal seul qu'il appartient de se propager et de se répundre. Le bien a les mêmes peréogatires. Suiver l'analogie : ouverrez sortir d'une bonne action un hien du prome ordre, également dissible en primitif et devivatif; et un bien du second ordre qui produit un certain degré de confiance et de sûreté.

Le bien du troisième ordre se manifeste dans eette énergie, eette gaieté de cœur, cette ardeur d'agir qu'inspirent les motifs rémunératoires. L'homme, animé par ee sentiment de joie, trouve en lui-même des forces qu'il ne se connaissait pas.

La propagation du bien est moins rapide, moins sensible que celle du mal. Un grain de bien, si j'ose parler ainsi, est moins productif en espérance qu'un grain de mal ne l'est en alarmes. Mais cette différence est abondamment compensée; car le bien est un résultar nécessaire de causes naturelles qui opèrent tonjours, tandis que le mal ne se produit que par accident et par intervalle.

La societé est tellement constituée, qu'en travaillant à notre bonheur parieuiler, nous travaillons pour le bonheur général. On ne peut sugmente ses propres moyens de jouissance sans sugemente ceux d'autrui. Beux peuples, comme deux individus, s'enrichissent par leur commerce réciprissent par leur commerce réciprisent par leur commerce réciprisent par ct tont échange est fondé sur des avantages respectifs.

Heart-usement encore, les effets du main es sont pas toujours un mai. In revêtent souvent la qualific contraire, Ainsi, les peines jurisàques a, appliquées aux delits, quoiqui elles produisent un mail du premier ondre, cassent dans la société d'être reparder comme un mai, parce qu'elles produisent un lien du second ordre. Elles entraînent de l'alarme et du dauger; mais pour qu'i re n'est que pour une ellasse ch'hommes malisiants, qui viculeit . bien s'y exposer : qu'ils soient tranquilles, il n'y a plus pour eux ni danger ni alarme.

Noss n'auronis jimis pu parrenir à subjinguer jimqu'à un certain point e e satt empire du mail, si nous a'raines appris à nous serrir de quelques maur, pour en combattre d'autres. Il a falba façonner des auxiliaires parair iles peines, pour les opposer à d'autres peines qui fondalent sur nous de toutes posts. Cest ainsi que, dans l'ard de guieri une autre classe de maux, les poisons bien ménagés sont dereuns des remèles.

### CHADITRE XI

BAISONS POUR ÉRIGER CERTAINS ACTES EN RÉLIFS.

Nous avons fait l'analyse du mal; cette analyse nous montre qu'il y a des actes dont il résulte plus de mal que de bien : ce sont les actes de cette nature, ou du moins cetu qui ont été réputés tels, que les législateurs ont produbés. Un acte prohibé est ce qu'on appelle un déllé. Pour faire respecter

ees prohibitions, il s fallu instituer des peines.

Mais convient-il d'ériger certaines actions en délits? ou, en d'autres termes, convient-il de les

soumettre à des peines légales? Quelle question! Tout le monde n'est-il pas d'accord? doit-on chercher à prouver une vérité reconnue, une vérité si bien établie dans l'esprit des hommes?

Tout le monde est d'accord; soit, Mais sur quoi est fondé cet accord? Bennadez à chacun set raissons. Vons verrez une cirange diversaté le seriments et de principes : vous ne la verrez pas seulement parmile peuple, mais parmi les philosophes. Eat-ce du temps perdu que de chercher une base miniforme de consentement sur un objet si essential?

L'accord qui existe n'est fondé que sur des pré-

jugés, et es préjugés varient selon les temps et les lieux, selon les opinions et les cottumes. On m'a toujours dit que telle action était un délit, et je pense qu'elle est un delit : voils le quide du peuple et méme du législateur. Maiss il l'usage a érige en delits des actions innocentes, vil a fait considèrer cossume graves des délits légers, comme lègers des délits graves, vil a varie parcet non pas le prendre pour réjde lui-action. et non pas le prendre pour réjde lui-action.

firmera les arrêts du préjugé partout où ils sont

Leanning Google

justici il les annilero partotto di li soni pernicletti. De me suppose ettange è intorte noi edinonimtions de vive on di everi. Le sun appele à consitions de vive on di everi. Le sun appele à considitis en blen on en noi. Le viai so uvivi deux comptes. Le passe au profit pur tons les plainies; le passe en perto toute les piensi. giberaria fisiclement les infectis di toutes les porries; Thomme mett les infectis di toutes les porries; Thomme précoulies comme vertueux son lo pur le moment égaux devant moi. Le veux jugge le préjugé même, et peere dans celte nouvelle balance tontes les sections, sidn de former le catalogue de celles qui chéroules.

Cette opération, qui paralt d'abord si compliquée, deviendra facile au moyen de la distinction que nons avons fuite entre le mal du premier ordre, du second et du troisième.

Ai-ie à examince un acte attentatoire à la sureté d'un individu? Je compare tout le plaisir, ou, en d'autres termes, tout le profit qui revient de cet acte à son auteur, avant tout le mal ou toute la perte qui en résulte pour la partie lésée. Je vois d'abord que le mal du premier ordre surpasse le bien du premier ordre; mais je ne m'arrête pas li. Cette action entraîne pour la société du danger et de l'alarme. Ce mal, qui n'était d'abord que pour un seul, se répand sur tous en forme de erainte. Le plaisir résultant de l'action n'est toujours que nour un , la peine est pour mille , nour dix mille, pour tous. La disproportion, dejà prodigieuse, me paratt infinie, si je passe au mal du troisième ordre, en considérant que, si l'acte en question n'était pas réprimé, il en résulterait encore un découragement universel et durable, une eessation de travail, et enfin la dissolution de la société. Je vais parcourir les désirs les plus forts, eeux

dont la satisfaction est accompagnée des plus grands plaisirs, et l'on verra que leur accomplissement, lorsqu'il s'opère aux dépens de la sureté, est beaueoup plus fécond en mal qu'en bien.

J. Premoss d'abord l'inimité. Cest le cause le just fécende des attentats contre l'homeme et la personne. Jui conçu, n'importe comment, de l'inimité contre voux. La justion n'égère : je rous mité contre voux. La justion n'égère : je rous tales de votre peine me fait éprouver au moins pour un temps un estiment de l'pairie. Nals pour ce temps même, post-on roire que le plaisir que pende soit l'equivante nt le pénier que vous souffrer? Si même chaque atons de vutre peine vous souffrer? Si même chaque atons de vutre peine pour frer? Si même chaque atons de vutre peine pour frer? Si même chaque atons de vutre peine constant chaque atons de plaitie qu'i vercrescend me partité. avoir la même intensité? Et expendant ce ne sont que quelques atomes épars de votre douleur qui viennent se présenter à mon imagination distraite et troublée : pour vous aucun ne peut être perdu ; pour moi, la idus grande partie se dissipe toujours en pure perte. Mais ee plaisir, tel qu'il est, ne tarde pas à laisser percer son impureté naturelle. L'humanité, principe que rien peut-être ne pent étouffer dans les âmes les plus atroces, cveille un remords secret dans la mienne. Des craintes de toute espèce, erainte de vengeance, soit de votre part, soit de tout ce qui est en liaison avee vous, erainte de la voix publique, eraintes religiouses, s'il me reste quelque étincelle de religion, toutes ees eraintes viennent troubler ma sécurité, et corrompent bientôt mon triomphe : la passion est fanée, le plaisir est détruit, le reproche intérirur lui succède. Mais, de votre côté, la peine dure encore et peut avoir une longue durée, Voilà pour des blessures légères que le temps peut cieatriser. Que sera-ce dans les cas où, par la nature même de l'injure . la plaie est incurable , lorsque des membres ont été tronqués, des traits défigurés on des facultés détruites? Pesez les maux , leur intensité, leur durée, leurs suites, mesurez-les sous toutes leurs dimensions, et voyez comme en tout sens le plaisir est inférieur à la peine. Passons aux effets du second ordre. La nouvelle

de votre malheur répandra itans tous les esprits le poison de la criation. Fout homme qui au nu nenneu, ou qui peut svoir un cunteni, pense avec effroi à tout ce que peut inspirer la passion de la haine. Parmi des êtres faillés qui ont tant de choses à séculer, à se disputer, que mille petites rivolités mettent sans cesse aux prises les uns avec les suutres, l'expiri de rengeance annonee une suite de mans éternels. Ainsi tout acte de crimatifé produit par une passion.

Anna tou act de dermante protont par une passon dont le principe cet dans tous les ceures, et dont font le monde peut souffire, fera égrouver une alarme qui continutera jusqu'à ex que la punisión du coupable ait transporte le dauger du côté de l'injustice, de frimiunité cruelle. Voils une souf-france commune à tous; et n'onblôuss pas une autre princip que resentent les cours généreux à l'aspect des adjustic que resentent les cours généreux à l'aspect des délits de cette nature.

11. Si nous examinous maintenant les setes qui peuvent nature de ce moif impérieux, de ce dissaquel la nature a confic la perpétuité de l'espèceet une si grande partie de son bonheur, nous venrons que lorsqu'il blesse la stêréé de la personne on la condition domestique, le bien qui résulte de sa satisfaction n'est pas à comparer avec le mal qui en découle.

Je ne parlerai ici que de l'attentat qui compromet manifestement la súrcté de la personne : le viol, Il ne faut pas, par une plaisanterie grossière et puérile, nier l'existence de ce delit et en diminuer Thorrent, Quoi qu'on puisse dire à cet égaril, les femmes les plus prodigues de leurs faveurs n'aimeront pas qu'une fureur brutale les leur ravisse. Nais ici la grandeur de l'alarme rend inutile toute discussion sur le mal primitif. Quoi qu'il en soit du delit actuel, le délit possible sera toujours un objet l'effroi. Plus le désir qui donne naissance à ce crime est universel, plus l'alarme a de grandeur et de force. Dans les temps où les lois n'ont pas eu assez de puissance pour le réprimer, où les mœurs n'étaient pas assez réglées pour le fiétrir, il faisait naltre des rengeances dont l'histoire nous a conservé quelque souvenir. Les nations entières s'intéressaient à la querelle : les haines se transmettaient des pèrrs aux enfants, Il paratt que la sérère elòture des femmes grecques, inconnue dans les temps d'Homère , dut son origine à une époque de troubles et de révolutions où la faiblesse des lois avait multiplié les désordres de ce genre et é-

pandu une terreur générale. III. Quant au motif de la cupidité, en comparant le plaisir d'acquerir par usurpation avec la peine de perdre , l'un ne serait pas l'equivalent de l'autre. Mais il y a des cas où , s'il fallait s'arrêter aux effets du premier ordre, le bien aurait sur le mal une prépondérance incontestable. En considérant le délit sous ce point de vue sculement, on ue saurait assigner aucune bonne raison pour justifier la rigueur des lois. Tout roule sur le mal du second ordre : c'est ce mal qui donne à l'action le caractère de delit, c'est ce mal qui nécessite la peine. Prenons pour exemple le désir physique qui a pour objet de satisfaire la faim. On un indigent, pressé par ce besoin, vole dans une maison opulente un pain, qui peut-être lui sanve la vie, peut-on mettre en parallèle le bien qu'il se fait à lui-même, et la perte que fait l'homme riche? On peut appliquer la même observation à des exemples moins frappants. Qu'un homme pille des fonds publies : il s'enrichit lui-même et n'appausrit personne. Le tort qu'il fait aux individus se réduit en parties impalpables. Ce n'est done pas pour le mal du premier ordre qu'il faut ériger ces actions en delits; c'est à cause du mal du second ordre.

Si le plaisir attaché à satisfaire des désirs aussi puissants que l'inimité, la lubricité, la faim, contre le gré des autres intéressés, est si loin d'égaler le mal qui en dérive, la disproportion paraltra bien plus grande pour des motifs moins agissants et moins forts.

Le désir de la conservation de soi-même est le

seul qui puisse demander encore un examen séparé,

S'il s'agit d'un mal que les lois elles-mêmes veulent imposer à l'individu, il fant que ce soit pour quelque raison bien pressante, telle que le besoin de faire exécuter les peines ordonnées par les tribunaux, peines sans lesquelles il n'y aurait point de sûrete, point de gouvernement. Or, que le désir d'échapper à la peine soit satisfait, la loi se trouve, à cet égard, frappée d'impuissance. Le mal qui résulte de cette satisfaction est donc celui qui résulte de l'impnissance des lois, on, ce qui revient au même, de la non-existence de toute loi. Mais le mal qui résulte de la non-existence des lois est, en effet, l'assemblage des divers manx que les lois sont établies pour prévenir, c'est-à-dire de tons les maux que les hommes sont sujets à éprouver de la part des hommes, Il ne suffit pas, sans doute, d'un seul triomphe de cette espèce, remporté par l'individu sur les lois, pour en frapper le système entier d'impuissance. Neanmoins tout exemple de ce genre est un symptôme d'affaiblissement, un pas vers leur destruction. Il en résulte donc un mal du second ordre, une alarme, tout au moins un danger; et si les lois connivaient à cette évasion, elles seraient en contradiction avec leurs propres fins; pour cearter un petit mal, elles en admettraient un autre beaucoup plus qu'équivalent.

Restent les cas où l'individu reponsse un mal anquel les lois n'ont pas voulu l'exposer. Mais puisqu'elles ne venient pas qu'il subisse ce mal, elles venlent qu'il ne le subisse pas. Ecarter ce mal est en soi-même un bien. Il est possible qu'en faisant des efforts pour s'en préserver, l'individu fasse un mal plus qu'équivalent à ce bien. Le mal qu'il fait pour sa propre defense se borne-t-il à ce qui était necessaire pour cet objet, ou va-t-il au delà? Dans quel rapport est le mal qu'il a fait, au mai qu'il a écarté? Est-il égal, plus grand on moins grand? Le mal écarté aurait-il été susceptible de dédommagement, si, au lieu de s'en defendre par des voies si coûtenses , il eût pris le parti de s'y soumettre temporairement? Voili autant de questions de fait que la loi doit prendre en consideration pour établir des dispositions de détail sur la défense de soimême. C'est un sujet qui appartient au code pénal, dans l'examen des moyens de justification ou d'exténuation par rapport aux delits. Il suffit ici d'observer que, dans tous ces cas, quoi qu'il en soit du mal du premier ordre, tout le mal que peut faire un individu dans la défense de soi-même, ne produit aucune alarme, aueun danger, C'est qu'à moins qu'il ne soit attaqué et que sa survté ne soit compromise, les autres hommes n'out rien à craindre de sa part.

## CHAPITRE XIL. DES LIMITES OUI SÉPARENT LA MORALE ET LA LÉGISLATION.

La morale, en général, est l'art de diriger les actions des hommes, de manière à produire la plus grande somme possible de bonheur.

La législation doit avoir précisément le même objet.

Mais quoique ces deux arts, on ces deux sciences, aient le même but, elles différent beaucoup quant a l'étenduc. Toutes les actions, soit publiques, soit privées, sont du ressort de la morale, C'est un guide qui peut mener l'individu, comme par la main, dans tons les détails de sa vie, dans toutes ses relations avec ses semblables. La législation ne le peut pas, et si elle le nonvait, elle ne devrait pas exercer une intervention continuelle et directe sur la conduite des hommes. La morale prescrit à chaque individu de faire tout ce qui est à l'avantage de la cummunaute, y compris son avantage personnel; mais il y a bien des actes utiles à la communauté que la législation ne doit pas commander. Il y a de même bien des actes musibles qu'elle ne doit pas défendre, quoique la morale le tasse. La legislation, en un mot, a bien le même centre que la morêle, mais elle n'a pas la même circonférence.

Il y a deux raisons de cette différence : 1º la législation ne peut infiner directement sur la conduite des kommes que par des peines ; or ees peines sont antant de moux, qui ne sont justifiables qu'antant qu'il en résulte une plus grande somme de bien, Mais dans plusieurs cas où l'on voudrait renforcer un précepte moral par une peine, le mal de ls fante serait moins grand que le mal de la peine: les moyens nécessaires pour faire exécuter la loi seraient de nature à répandre dans la société un degre d'alarme plus nuisible que le mal qu'on voudrait prévenir.

2º La législation est souvent arrêtée par le danger d'envelopper l'innocent en cherchaut à punir le coupable. D'où vient ce danger? de la difficulté de définir le délit, d'en donner une idée claire et précise. Par exemple, la dureté, l'ingratitude, la perfidie, et d'autres rices que la sanction populaire punit, ne penvent pas venir sous la puissance de la loi, attendu qu'on ne saurait en donner une définition exacte, comme du vol, de l'homicide, do parjure, etc.

Mais, pour mieux distinguer les véritables limites de la morale et de la législation, il faut rappeler ici la classification la plus ordinaire des devoirs moraux.

La morale particulière règle les actions de l'homme, soit dans la partie de sa conduite où il est scul intéressé , soit dans celle qui peut affecter les intérêts d'autres individus. Ce qui l'intéresse lui scul compose une classe d'actions qu'on appelle (improprement peut-être ) devoirs envers soi-même. et la qualité manifestée par l'accomplissement de ees devoirs, reçoit le nom de prudence. La partie de sa conduite relative aux autres compose une classe d'actions qu'on appelle devoirs enrers autrui. Or , il y a deux manières de consulter le bonheur des antres : l'une négative , en s'abstenant de le diminuer . l'autre positive, en travaillant à l'augmenter : la première constitue la probité, la seconde constitue la bienfaisance,

La morale, sur ees trois points, a besoin du sceours des lois, mais non pas au même degré, ni de la même manière.

1. Les règles de la prudence se suffiront presque tonjours à elles-mêmes. Si un homme manque à ses propres intérêts, ce n'est pas sa volonté qui est en défaut, e'est son intelligence; s'il se fait du mal, ee ne pent être que par erreur. La crainte de se nuire est un motif réprimant assez fort ; il serait inutile d'y ajouter la crainte d'une peine artificielle. Le contraire, dira-t-on, est démontré par les faits : les excès du jen, ceux de l'intempérance, le commerce illicite entre les sexes, aecompagné si souvent de dangers très-graves, prouvent assez que les individus n'ont pas toujours assez de prudence pour s'abstenir de ce qui leur nuit.

Pour m'en tenir à une réponse générale, j'observerai, premièrement, que dans la plupart de ces cas, la peine , trop facile à éluder, serait inefficace; secondement, que le mal produit par la loi pénale serait fort au delà du mal de la faute.

Supposez, par exemple, qu'un législateur se crût bien fondé à vouloir extirper, par des lois directes, l'ivrognerie et la fornication. Il faudra commencer par une multitude de règlements. Complication des lois, premier inconvenient très-grave. Plus ces vices sont faeiles à cacher, plus il faudra des peines sévères, afin de contre-balancer, par la terreur des exemples, l'espoir toujours renaissant de l'impunité. Rigueur excessive des lois , second inconvénient non moins grave. La difficulté de se procurer des preuves sera telle qu'il fandra encourager des délateurs et entretenir une armée de surveillants. Nécessité de l'espionnage, troisième inconvénient pire que les deux premiers. Comparez les effets en bien et en mal. Les délits de cette nature, si l'on pent donner ce nom à det imprudences, ne produisent aucune alarme; mais le remède prétendu répandra un effroi universel ; innocent ou coupable, chueun craindra pour soi ou pour les siens; les soupçons, les délations rendront la société dangereuse; on se fuira, on cherchera le mystère, on redontera les épanchements de la confiance. Au lieu d'avoir supprimé un vice, la loi en aura semé de nouveaux et de plus dangereux.

Il est vrai que l'exemple peut rendre contagirux certains actés, et qu'u mal, qui rerit comme inacertains actés, et qu'u mal, qui arait comme inaperceptible s'il ne s'agissait que d'un petit nombre
d'andisidats, pourrait derentir très-escuble par son
étendue. Tout ce que peut faire le législateur, relatirement à des détits de cette espèce, c'est de les so
soumettre à quelque peine légère, clans les cos de
notoriels éscanblense c'est suffigente de pour leur donner
une teine d'illégalité qui tourne contre eux la
sanction populaire.

C'est en ceci que les législateurs, en général, ont beaucoup trop gouverné. Au lieu de se fier à la prudence des individus, ils les ont traités comme des enfants ou des esclaves. Ils se sont livrés à la même passion que les fondateurs des ordres religieux, qui, pour mieux signaler leur antorité, et par petitesse d'esprit, ont tenu leurs suiets dans la plus abjecte dépendance, et leur ont tracé jour à jour, moment à moment, leurs occupations, leurs aliments, leur lever, leur concher et tons les détails de leur conduite. Il y a des codes eélèbres où l'on trouve une multitude d'entraves de cette espèce : ce sont des gênes inutiles sur le mariage, des prines contre le célibat, des règlements somotuaires noue fixer la forme des habits, la dépense des festins, les ameublements des maisons, les ornements des femmes : ce sont des détaits infinis sur des aliments permis ou défendus, sur des ablutions de telle ou telle nature, sur des purifications de santé ou de propreté, et mille puérifités semblables qui aiont-na à tous les inconvenients d'une contrainte inutile celui d'abrutir une nation, en convrant ces absurdités d'un voile prestérieux pour en deguiser le ridienle.

Itais plus malbeureux exonore les États do 10 na , voulu mainterir, per des lois perales, l'imiferanité des opinions religionnes I Le choix d'une religion et unisquement du resont el la prademic des indiribits. Sils sont persuades que leur bondure réterné dépend d'uncertainelle ou d'une certainne repaner, que peut opposer le l'égalateur à un interêt mais de les est généralement réconnose; mais, en Expend let significationne réconnose; mais, en Expend let limite de la legislation , le me poursia pas onbite celles qu'il importe le plus de nespa franchir, l'ambier celles qu'il importe le plus de nespa franchir,

Règle générale. Laissez aux individus la plus grande latitude possible dans tous les cas où ils ne peuvent nuire qu'à eux mêmes; car ils sont les meilleurs juges de leurs intérêts. S'ils se trompent, dès qu'ils sentiront leur méprise, il est à présumer. qu'ils n'y persisteront pas. Ne faites intervenir la puissance des lois que pour les empécher de se nuire entre eus. C'est la qu'elles sont nécessaires; c'est là que l'application des peines est vraiment utile, parce que la rigueur exercée sur un seul devient la streté de tous.

II. Il est vrai qu'il y a une liaison naturelle entre la prudence et la problité, c'est-à-dire que notre intérêt bien entendu ne nous laisserait jamais sans motif pour nous abstenir de nuire à nos semblables.

Arrêtons-nous un moment sur ce point, Je dis qu'indépendamment de la religion et des lois, nous avons tonjours quelques motifs naturels, c'est-àdire tirés de notre propre intérêt, pour consulter le bonheur d'autrui : 1º le motif de pure bienveillance, sentiment calme et doux que nous aimons à éprouver, et qui insoire de la répugnance à faire souffrir; 2º le motif des affections privées qui exercent leur empire dans la vie domestique et dans le cercle particulier de nos liaisons; 3º le désir de la bonne réputation et la crainte du blame. Ceci est une espèce de ealeul et de commerce : payer pour avoir du crédit, être vrai pour obtenir de la confiance, servir pour être servi. C'est dans ce sens qu'un homme d'esprit dissit que si la probité n'existait pas, il faudrait l'inventer comme monen de faire fortune,

To homme éclaire sur son intérêt ne se permettrain pas même un crime caché, soil par la craistic rain pas même un crime caché, soil par la craistic de contracter une habitude hontense qui le trabirati tó ou tard, soil parce que des secrets à dérober aux regards pénitrants des hommes laissent dans le cenzr un nadas l'impiettude qui corrompi tons les plaisirs. Tout ce qu'il pourrait sequerir aux dépens de as sécurité ne la vaudrait pas, et di est jalous de l'eatime des hommes, le meilleur garant qu'il puisse en avoir, écta la sième propre.

Mais pour qu'un individus sente cette lisison entre l'inferête d'untre let sien, if lint un esprit échier et un cœur fibre de passions séductrices. La plupart des houmes n'ont ni assez de lumières, ni assez de force d'âme, ni assez de sensibilité morale pour que leur probité se passe du serours des lois. Le Régislateur doit suppléer à la faithese de cet intérêt naturet, en y ajoutant uo intérêt artificiel puis sensible et olus constant.

Il y a plus chans hien des eas, la homste deirre son existence de la loi, c'est-à-dire, pour desider si une action est innordmento bonne on murraise, il faut savoir si elle est permise ou défendue par les lois : de nest ainsi de ce qui oucarre la propriét. Telle manière de rendre et d'acquérir, contraire à la probité dans un puys, sersit irréprochable dans un autre. Il en est tilemênt des délits contre l'Ést. L'Éstat f'existe enu por la leciabilitation ; on ne veut

donc établir les deroirs de la morale qu'après avoir connu l'institution du législateur. Par exemple, il est tel pays où ee serait un crime de s'enrôler au service d'une puissance étrangère, et tel autre où ee service est légitime et honoré 1.

Cependant, au lieu d'avoir trop fait à cet égrad, to le figilations n'out pas fait auez; ji auraient du érigre en dels le retus ou l'emission d'un service d'ammantée, hosqu'il est facile à reunier et qu'il d'ammantée, hosqu'il est facile à reunier et qu'il d'ammantée, hosqu'il est facile à reunier et qu'il par extendre, au la chercher du socsuis que par extendre, au mais discrèter de sancia la discrèter de socsuis; que pas avertir quelqu'un qui nunie des poisons; que pas avertir quelqu'un qui nunier des poisons; que pas avertir quelqu'un qui nunier des poisons; que dont il ne peut sortir de lain-nême : dans se create entre en la mais des poisons; que pas est destruit en la mais des poisons; que d'autre es candidates, pourrais on blance une est d'autres es candidates, pourrais on blance une certain degré de honte, qui la rendre responsable au des précuires de la rendre responsable au sa ferture de una digril surait à précessir!

J'observerai encore que la législation surait pu s'étendre plus loin qu'elle ne l'a fait , relativement aux intérêts des animaux inférieurs. Je n'approuve pas à eet égard la loi des Indous, il y a de bonnes raisons pour faire servir les animanx à la nourriture de l'homme, et pour détruire ceux qui nous incommodent : nous en sommes mieux, et ils n'en sont pas plus mal, ear ils n'ont point comme nous ces longues et eruelles anticipations de l'avenir, et la mort qu'ils recoivent de nous peut toujours être moins doulourense que celle uni les attend dans le eours inévitable de la nature. Mais que peut-on dire pour justifier les tourments inutiles qu'on leur fait souffrir, les eaprices cruels qu'on exerce sur eux? Entre toutes les raisons que je pourrais donner pour ériger en délits les cruautés gratuites à leur égard.

Ceci touche à une des questions les plus difficiles : si la loi o'est pas equiville doit dire, si ette combat ouver/ement le principe de l'estitité, fam-il ai obétr 7 fam-il la voler 7 fant-il rester neutre entre la loi qui ordonne le mal et la morale qui le défend ? La solution de ce problème doit se itrer d'une considération de produces et de bienveillance :

je nie horne à celle qui se rapporte à mon sujet : e'est un moyen de cultiver le sentiment général de bienveillance, et de rendre les hommes plus doux , ou du moins de prévenir cette dépravation brutale qui, après s'être jouée des animaux, a besoin , en croissant, de "assouvir de douleurs humaines s".

### CHAPITRE XIII.

EXEMPLES DES PAUSSES MUNIÈRES DE RAISONNER EN MATIÈRE DE LÉGISLATION.

Cette introduction a eu pour objet de donner une idée nette du principe de l'utitité, et de la manière de raisonner conformément à ce principe. Il en résulte une logique de législation qu'ou peut résumer en peu de mots.

Qu'est-ce que donner une bonner razione en fait de loi? C'est alléquer des biens ou des maux que cette loi tend à produire : autant de biens, autant d'arguments en sa faveur ; autant de maux, autant d'arguments contre elle. Jaiss in es faut pas onblier que des hiens ou des maux ne sont autre chose que des blaisirs au des peines.

Qu'est-ce que donner une fausse raison? c'est allèguer, pour ou contre une loi, toute autre ebose que ses effets, soit en bien, soit en mal.

Nich de plus simple, et orpenhant rien de plus morrous. Le rêse pas pel principe de l'utilité qui est nouveaux pas contraire, il est nécessairement aussi nocire que l'epicé benanire. Tout eq qu'il y a de vras dans la morrle, (sout eq qu'il y a de bon dans les lois, femane de le principe; mas il a de le plus sourent suit par instinct, 'ancha qu'il cuit comtainen, il piete de la quodques émicales, elles sont biendé touffice dans la funice qui les curironne. Recevair est le sen qui univiet une exception; et ecpenhant il y a neuer dans son ouvrage quédyues raisonnements tirté de fausses sources de

Il y a près de deux mille ans qu'Aristote avait entrepris de foemee, sous le nom de Sophizmes, un catalogue complet des diverses massières de déraisonner. Ce eatalogue, perfectionné à l'aide des lumières qu'un si long intervalle a pu fournir,

il fant examiner s'il y a plus de danger à violar la loi qu'à la suirre, si les maux probables de l'obéssance sont moustres que les maux probables de la désobéssance.

<sup>8</sup> Voyet l'orage de Barrow au cap de Bonne-Espérance, et les criantés des colons hollandais envers las animaix et envers les esclaves.

aurait ici sa place et son utilité; mais c'est un travail qui ménerait trop loin \*. Je me bornerai à présenter quelques chefs d'erreurs en matière de legislation : c'est nne espèce de carte réduite des fausses routes les plus communes. Le principe de l'utilité era mis dans un plus grand pour par ce contraste.

### 1. Antiquité de la loi n'est pas raison.

L'antiquité d'une loi peut établir un préjugé en sa faveur, mais elle ne fait point raison por ellemême. Si la loi dont il ésgit a contribué au bonheur public, plus elle est ancienne, plus il est aisé de constater ses bons effets et de prouver son utilité d'une manière directe.

### 2. Autorité religieuse n'est pas raison.

Cette manière de raisonner est dereuue rare de nos jours, mais pendiant longtemps étle a pérsial.
L'ouvrage d'Algernon Sydney est rempli de citations de l'Ancien Teclament, et il y frequir de quoi fonder un système de démocratie, comme Bosauet y a trouve les bases du pouvoir absolu. Sydney voulait combatter arec leurs propres termes les partisans du droit divin et de l'obéissance passire.

Si on suppose qu'une loi émsne de la Divinité, on suppose qu'elle émane de la sagesse et sle la bonté supréme. Une telle loi ne pourrait donc avoir pour objet que l'utilité la plus éminente : or, e'est toujours cette utilité qu'il faut mettre en évidence pour justifier la loi.

## Reproche d'Innovation n'est pas raison.

Rejeter toute innovation, c'est rejeter tout progrès : dans quel état serions-nous, si on eût suivi ce principe jusqu'à présent? Car enfin , tout ce qui caiste a commencé; tout ce qui est écobbisement à dé innovation. Ceux qui approuvent aujoural'hui une loi comme ancienne, l'aurairent blâmée autrefois comme nouvelle.

### 4. Définition arbitraire n'est pas raison.

Rien d'est plus commun parmi les jurisconsultes et les écrivains politiques, que de fonder des acisonnements et même deconstruire delongçouvrages sur des définitions purement arbitraires. Tout l'artifice consisté à prendre un mot dans un sens partriculier, éloigne de son usage vulgaire, à employer er mot comme on ne l'a jamsis employé, et à dérouter les lecteurs par une apparence de profondeur et de mystère.

Montesquies lui-même est tombé dans ce viec de visionnement, des lechtul de non currage. Voulant définir la loi, il proché de mêtaphor e unicipator est improble es objets la plus disposates, la bivinité, le monté materiel ; les intéligences contin que les hais anné des repports et des ropports éternale. Ainsi la définition est plus obseuve que la chose à définir. Le mot foi, dans le sens propre, fit nutire une idée passablement claire dans tous les espeits je mor rapport d'un fait authre auseus. Le mot foi, dans le sens figuré, me des la consideration de la contraction de des la contraction de la contraction de des la contraction de la contraction de des la contraction de des la contraction de de l

Le caractère d'une fausse définition éest le ne prouveir pas dre complège d'une manière fies. Un peu plus loin (ch. 11) l'auteur définit la loi auteunt i. La die qu'éturi, di-di. « et à rozion le trenent : La bié en qu'éturi, di-di. « et à rozion de propriet de la firma de la complès de la forme. Le si terme soit de present de la commandia d'un résulte pas une file de plus delire. S'on-suit-il que tent de lois contradictoires, on férence, soit devine, d'un content, de la contradictoire de la configuration de la configura

Ce premier chapitre de Montesquien a produit hien du galimatias. On s'est creusé l'esprit pour chercher des mystères métaphysiques où il n'y en a point. Beccaria lui-même s'est laissé entraîner par cette notion obscure des rapports, Interroger un bomme pour savoir s'il est innocent ou compable. c'est le forcer, dit-il, de s'accuser lui-même. Ce procédé le choque, et pourquoi? perce que, selon lui , c'est confondre tous les rapports \$, Que veut dire ecla? - Jouir, souffrir, faire jouir, faire souffrir, voilà des expressions dont je connais le sens ; mais suivre des rapports et confondre des rapports, e'est ce que je n'entends point du tout. Ces termes abstraits n'excitent en moi aucune idée, ne réveillent aucun sentiment. Je suis d'une indifférence absolue sur les rapports; - les pluisirs et les peines, voilà ce qui m'interesse,

<sup>1</sup> Voyez plus losa le Traité dez Sophizmes politiques.

<sup>1</sup> Chap. xit : De la Question.

qui se feront dans la suite chez tous les peuples du monde, excepté peut-être dans la république de Saint-Marin.

### 5. Métaphore n'est pas raison.

J'entends ici, soit une métaphore proprement dite, soit une alfégorie dont on se sort d'abord pour éclaireir le dissours ou l'orner, et qui peu à peu devient la base d'un raisonnement.

Blackstone 1, tellement ennemi de toute réforme qu'il a été jusqu'à blamer l'introduction de la langue anglaise dans les rapports des cours de instice , n'a rien negligé pour inspirer le même préjugé à ses lecteurs. Il représente la loi comme un château, comme une forteresse à laquelle on ne peut faire aueun changement saus l'affaiblir. Il ne donne pas, j'en conviens, cette metaphore comme un raisonnement; mais pourquoi l'emploie-t-il? pour s'emparer de l'imagination , pour prévenir ses lecteurs contre tonte idée de réforme, pour leur donner un effroi morbinal de toute innovation dans les lois. Il reste dans l'esprit une idée fausse qui produit le même effet qu'un faux raisonnement. Il aurait dû penser, au moins, qu'on pouvait tourner cette allégorie contre lui-même. Quand il a fait de la loi un château, n'est-il pas naturel à des plaideurs ruines de se le représenter comme peuplé de barpies? La maison d'un homme, disent les Anglais, est

son chitecu. Une expression portique n'est pas une raison çur ai la misson d'un human est son chiateu de muit, pourquoin ne le seratid pas de jour? Si c'est un asié intribable pour le proprietaire, pourquoin ne le seratid pas pour toute autre prisonne qu'il jugerait à propos dy receroir » Le cours a le la fastice est supeluprion cutarvé en Angleter par cette petite noulon de literat il semble entre par cette petite noulon de literat il semble entre par cette petite noulon de literat il semble entre par cette petite noulon de literat il semble entre par cette petite noulon de literat il semble entre par cette petite noulon de literat il semble entre par cette petit il neurolis entre par cette petit in entre par cette petit il neurolis entre par cette petit noulon de literation de la consistence par cette petit de chasserars.

Un temple, dans les pars establiques, est la la consistence par la consistence particular la consistence particular la consistence particular la consistence particular la consis

maison de Dieu. Cette métaphore a servi à établir les ssiles pour les eriminels. C'était manquer de respect à Dieu qu'arracher de force ceux qui vensient se réfugler dans sa maison. La balance du commerce a produit une mul-

titude de raisonnements fondés sur la métaphore, On a cru voir les nations s'évere et a'abaisser alle leur commerce réciproque, comme les bassins d'une balance chargés le poids Inégaux; on s'est ingestie de tout ce qu'on regardait comme un défaut d'équilibre; on s'imaguisit que l'une devait perde l'autre gagner, comme si on avait ôté d'un bassin pour ajoutre à l'autre. Le mot de mère patrie a fait naître un grand nombre de prijugés et de faux raisonnements dans toutes les questions concernant les colonies et les métropoles. On imposait aux colonies des devoirs, on leur supposait des erimes tous également fondés sur la métaphore de leur dépendance filiale.

### 6. Fiction n'est pas raison.

J'entends par fiction un fait notoirement faux, sur leguel on raisonne comme s'il était yrai.

Le celibre Coccein, relaterar du Gode Frédéric, fourrist un excupile de celte manifer de raisonner au sujet des testaments, Après bien des ambages un le droit naturel, Il appeave que les législateur biabes aux indivisins le pouvoir de tester. Fourquab \* "moit excupile promone, et pare consequent l'hérither duit continuer à journale de roit des propriets du dylunt, (Och \*Préd, part, III, 110, p. 136.) Il est vrai qu'il présente allieurs quelques arquiments qu'il menta un per au principe de l'adible; mais c'est dans la préhec, forequ'il ne finishique c'est libratile dui norsa avec le moit.

Les juristes anglais, pour justifier, en certains ess, la confiscial on és lieux, as out servis d'un raisonnemnt assez semblable à celui du chancelle de grand Fréche'it. In ost tangain en courragion du army qui arrête le cours se la succession légale restains de la commanda d

Dans le septième chapitre du premier livre, Blackstone, en parlant de l'autorité royale, s'est livré à toute la puérilité des fictions. Le roi a sra attributs, il est présent partout, il est tout-parfait, il est immortel.

Ces paradoxes ridicarles, fruits de la servilléble fioni de domer des rides plus pluses sur les préropatres de la ropaude, ne servent qu'à cibionir, de genre, à domer als restite meu un ide fablie d'espeit. Il en fait la bose de plusieurs raisonnements. Il s'en sert pour expluyer else percopalires bounes ritions, sons a épercevier qu'on muit à la meilleure cause le raysfore herche à l'Exper par des gramments fulles,—Les risents, duit l'encorer, sons

<sup>1 3</sup> Comm., ch. 1111.

des miroirs dans lesquels l'image du roiest réfléchie. Quelle puérilié i n'est-ce pas exposer au ridicule les ohjets mêmes sur lesquels on se propose de jeter le plus d'éclat?

Mais il rst des fictions plus hardirs et plus importantes qui ont joué un grand rôle dans la politique, et qui ont produit des ouvrsges célèbres : ce sont les contrats.

Le Léviathan de Hoblies, aujourd'bui peu connu, et detesté par préjugé, comme le code du despotisme, fait porter toute la société politique sur un contrat pretendu entre le peuple et le souversin. Le peuple, par ce contrat, a renoncé à sa liberté naturelle, qui ne produisait que du mal, et a déposé toute sa puissance dans les mains du prince. Toutes les volontés contraires sont venues se réunir dans la sienne, ou plutôt s'y anéantir. Ce qu'il reul est cense la volonte de tous ses sujets. Quand David fit périr Urie, il agit en cela par le consentement d'Urie ; Urie avait consenti à tout ce que David pouvait ordonner de lui. Le prince, dans ee système, peut pécher contre Dien, mais il ne peut pas pécher eontre les hommes, parce que tout ee qu'il fait procède du consentement général. On ne peut pas avoir la pensée de lui résister, paree qu'elle implique contradirtion de se résister à soi-même.

Locke, dout le nom est aussi cher aux partisons de la liberté que celui de Ilobhes leur est odirux, a posé de même la base du gouvernremeit sur na contrat. Il affirme qu'il existe un contrat cour le prince et le peuple; que le prince prend l'engagement de gouverner selon les lois pour le bonbeur général, ri que le peuple, des ono che, prendl'engagement d'obérir unit que le prince draneure fidéle aux cumblions en vertu desqu'ells ei la real se ocuronne.

Rousseau a rejeté airc indignation l'idée de ce contrat bilatéral entre le prince et le peuple. Mais il a imaginé un Contrat Social, par lequel tous s'engagent envers tous, et qui est la seule base ligition des gouvernements. La société n'existe que par cette convention libre des associés.

Ce qu'il y a de commun dans ces trois systèmes si directement opposés, c'est de commencer toute la théorie politique par une fiction; car ees trois contrats sont également fictifs. Ils n'existent que dans l'imagination de leurs auteurs, Non-seulement on n'en trouve aucune trace dans l'histoire, mais elle fournit partout les preuves du contraire.

Celui de Hobbes est un mensonge manifrste. Le despoisme a été partout le résultat de la violence et des fausses idées religieuses. S'il existe un peuple qui alt remis, par un sete public, l'autorité suprèma à son cher, il n'est pos vrai que ce peuple ai exprimé qu'il se soumettait à toutes les volontes reuelles on bisarres du sourreain. L'acte singulier

du peuple danois, en 1660, renferme des clauses essentielles qui limitent la puissance suprême,

The control of the co

Le Contrat de Locke est plus spécieux, psree qu'en effet il y a des monarchies dans lesquelles le souverain prend quelques engagements à son arénement au trône, et reçoit des conditions de la part de ls nation qu'il va gouverner.

Cependant ce contrat est encore une fiction, L'essence d'un contrat est dans le consentement libre des parties intéressées. Il suppose que tous les objets de l'engagement sont spécifiques et connus. Or, si le prince est libre, à son avénement , d'secepter ou de réfuser, le peuple l'est-il également? Ouclques acelamations vagues sont-elles un acte de consentement individuel et universel? Ce contrat peut-il lier eette multitude d'individus qui n'en ont jamais entendu parler, qui n'ont pas été appelés à le sanctionner, et qui n'auraient pas pu refuser leur consentement saus exposer leur fortune et leur vie? - D'ailleurs, dans la plupart des monarchies, ce cuntrat prétendun'a pas même cette faible apparence de réalité. On n'aperçoit pas l'ombre d'un engagement entre les souverains et les peuples.

Il ne faut pas faire dépendre le bonheur du genre humain d'uue fiction. Il ne faut pas élever la pyramilé sociale sur des fondements de sable et sur une argile qui s'ecroule. Qu'on laisse ces jouets à des eufants : des hommes doivent parler le laugage\* de la vérité ri de la raison.

Le veritable bus politique est dans l'immense interêt des homanes à misitoriar in gouver-émental. Sans gouver-mentat point de streté, point de famille, point de propriété, point d'idhustrie. Cest là qui'l faut chercher la base et la raison de tous les gouver-mentas, quelles que soint leur origine et leur foran; ¿ ést en les comparnat aver chies et leure sidigations, anna aveir recours à de présendue contrats qui ne pouvent servir qui à faire antire des disputes interminables.

### 7. Raison fantastique n'est pas raison.

Rich de plus commun que de dire : La raison

ceut, la raison éternelle prescrit, etc.; mais qu'est-ce que cette raison? Si ce n'est pas la vue distincte d'un bien ou d'un mal, c'est une fantaisie, un despotisme qui n'annonce que la persuasion intérieure de celui qui parle.

Examinons sur quel fondement un jurisconsulte célèbre a voulu établir l'autorité paternelle. Un homme d'un bon sens ordinaire ne verrait point de difficulté dans cette question; mais un savant doit trouver partout quelque mystère.

e Le droit d'un père sur ses enfants, illi Coccius, est fandis sur l'aison (ext. è les confants sont e précrée dans la maison dont le père est le cette de la maison dont le père est le cette de la c

Le droit d'un père est d'abord une expression qui manque de justesse: il ne s'agit point d'un droit illimité, d'un droit indivisible; il y a plusieurs espèces de droits qu'on pourrait accorder ou refuser au père, chacune pour des raisons particulières.

La première raison qu'il allègue est fonde sur un fait qui vist vai que par accident. Qu'un royageur ait des enfants qui missent dans une auberge, dans un vaisseau, dans la maison d'un ami; voili donc la première base de l'autorité paternelle qui n'éxisterait pas pour le père. Les enfants d'un nômestique, coux d'un soldat, ne devriant pas étre soumis à leurs pères, mais à celui dans la maison duque l'ils sont né.

La seconde raison n'a point de sens determiné, ou ne serait qu'une réjetition de la première. L'enfant d'un homme qui deneure dans la maison de son père, de son frère alné ou de son patron, est-il né dans une famille dont son père soit le chef?

La troisième raison est aussi futile que peu décente. « L'enfant est né de la semence du père et e foit partie de son corps. » Si c'est là le principe d'un droit, il faut convenir qu'il doit mettre la puissance de la mère bien au-desaus de celle du père.

Remarquons ici une différence essentielle entre les faux principes el evrai. Le principe d'utilité, ne s'appliquant qu'à l'intérêt des parties, se pite aux circonstances et s'accommode à tous les besoins. Les faux principes, se fondant sur des choses étrangères s'l'intérêt des individus, seraient inféctibles. s'ils étaient conséquents. Tel est le caractère de ce prétendu droit fouds sur la missaine. Le flis appartient naturellement au pêre, purce que la matière dont le fils est formé a circulé surtéois dans le sang du pêre; qu'il le rende malburreux, n'importe; on ne saurail anientir son droit, paissyion ne saurait faire que son fils ne solt pas son fils. Le blé dont vetre corps est formé a cri autréois dans mon champ; se peui-il que vous ne soyrez pas mon eschave?

### 8. Antipathic et sympathic ne sont pas raison.

Cest surtout en matière de loi pénale qu'on déraisonne par antispaite : antiqualite contre les actions réputére. délits; antiqualites contre les individus réputés délinquaits; antiqualites contre les individus réputés délinquaits; antiqualites contre les ministres de la juntice; antiqualites contre telle ou telle peine. Ce fans principe a régné en tyran dans cette vaste province de la loi! Beccaria ous le premier l'attaquer en face, avue des armes d'une trempe indestructible; mais s'il fit beaucoup pour détruire l'usurpateur. Il fit trop en pour le remplacer.

C'est le principe d'antipathie qui fait parler de delit comme méritant une peine; c'est le principe correspondant de sympathie qui fait parler de telle action comme méritant une récompense; ce moi mérite ue peut conduire qui des passions et à des erreurs. Il ne faut considérer que les effets bons ou mauvais.

Mais quand ie dis que les antipathies et les sympathies ne sont pas raison, j'entends celles du législateur, car les antipathics et les sympathies des peuples peuvent faire raison et raison bieu puissante. Que des religions, des lois, des contumes soient bizarres ou pernicieuses, n'importe, il suffit que les peuples y soient attachés. La force de leur preince est la mesure des ménacements qu'on leur doit. Oter une jouissance, une espérance, toute chimérique qu'elle soit, c'est faire le même mal que si on ôtait une jonissance, une esperance reelle, La peine d'un seul individu devient alors par sympathie la peine de tous. De la résulte une foule de maux : antipathie contre la loi qui blesse le préjugé général ; antipathie contre le corps des lois dont elle fait partie; antipathie contre le gonvernement qui les fait exécuter ; - disposition à ne point contribuer à leur exécution ; disposition à s'y opposer clandestinement; disposition à s'y opposer ouvertement et par force; disposition à ôter le gouvernement à ceux qui se roidissent contre une volonté populaire; - maux qu'entrainent les délits dont l'ensemble forme co-triste composé qu'on appelle rébelhon, guerre civile ; maux qu'entrainent les peines auxquelles on a re-

cours pour les faire cesser. Tel est l'enchaînement. de conséquences funestes, toujours prêtes à éclore d'une fantaisie contrariée. Il faut donc que le législateur cède à la violence d'un courant qui emporterait tont ce qu'on lui oppose. Cependant ne négligrous pas d'observer qu'ici ce ne sont pas ces fantaisies qui sont la raison déterminante du législateur; er sont les mans dont elles menacent si elles sont combattues. Mais le législateur doit-il être esclave des fantaisies de ceux au'il gouverne? non. Entre une opposition imprudente et une condescendance servile, il y a un milieu honorable et sûr : c'est de combattre ces fantaisies avec les seules armes qui peuvent les vainere : l'exemple et l'instruction; il faut qu'il éclaire, qu'il s'adresse à la raison publique, qu'il se donne le temps de démasquer l'erreur. Les vraies raisons, clairement exposées, seront nécessairrment plus fortes que les fausses. Mais il ne fant pas que le législateur se montre trop directement dans ces instructions, de peur de se compromettre avec l'ignorance publique,

Les moyens indirects répondront mieux à son but. Au reste, trop de déférence pour les préjugés est un défaut plus commun que l'excès contraire. Les meilleurs projets sur les lois vont échouer contre cette objection banale : « Le préjugé s'y · oppose : on offenserait la multitude. » - Mais comment le sait-on? Comment a-t-on consulté l'opinion publique? Quel est son organe? Le peuple entier n'a-t-il qu'une façon de penser uniforme? Tous les individus ont-ils le même sentiment, y compris les dix-neuf vingtièmes qui n'en ont jamais entendu porter? - D'ailleurs , si la multitude s'est trompée, est-elle condamnée à rester eternellement dans l'erreur? Les illusions qu'enfantent les ténélres ne s'évanouiront-elles pas au grand jour? Veut-on que le peuple ait pu embrasser la saine raison quand elle n'était connue ni des legislateurs ni des sages de la terre? - N'a-t-on pas l'exemple d'autres nations qui sont sorties de la même ignorance et où l'on a triomobé des mêmes obstacles?

outstates, Après tout, les préjugés populaires servent moins souvent de motifs que de prétextes. C'est un passe-pert commode pour les sotitées des bonnais d'État. L'ignorance du peuple est l'argument favori de leur pusillaminité et de leur paresse, Lundis que leurs vrais moifs sout les préjugés dont cus mêmes n'ont pu s'affranchir. Le nous du peuple est une signature contretiel pour justifier ses chéris.

### 9. Pétilion de principe n'est pas raison.

La pétition de principe est un des sophismes qui ont été signalés par Aristote : mais c'est un Protée qui se reproduit sous plusieurs formes, et se cache avec artifice.

La pétition de principe, ou plutôt l'usurpation de principe, consiste à se servir de la proposition même en dispute, comme si rile était dejà prouvée. Cette fausse manière de raisonner s'insinue en morale et en lécitation, sous le voile des termes

sentimentaux on passionnés, Les termes sentimentaux ou passionnés sont ceux qui, outre leur seus principal, emportent arec eux une idée accessoire d'approbation ou de Milme. Les termes neutres sont ceux qui expriurnt simplement la chose en question, sans rien faire présumer en bien ou en mal, sans emporter aucune

idee étrangère de blame ou d'approbation.
Or il faut observer qu'un lerme passionné renferme ou eureloppe une proposition non exprimée,
mais sons-entendue, qui accompagne toujours r Femploi du nou, à l'insu de ceux qui l'emploient :
cette proposition sous-entendue est de blame on de
louange, mais raque et indéterminée.

Ai-je besoin de lier une idée d'utilité avec un terme qui emporte communément une idée accessoire de blame? je parais avancer un paradoxe et tomber en contradiction avec moi-même.

Veux-je dire, par exemple, que tel objet de luxe est bon? la proposition étonne ceux qui sont accontumés à attacher à ce mot un sentiment de desausrobation.

Que dois je faire pour examiner ee point particutier sans récilier cette association dangereuse? Il faut avoir recours à un mot neutre; je dirai, par exemple: Telle manière de dépenser son recenu et bonne, etc. Cette tournaire ne trouve point de préjuge contre elle, et pennet l'examen impartial de l'objet en question.

Lorsque Helveitiu arança que tontes les actions actions que motif l'intérét, on se soulera contre lai sans vouloir même l'entendre. Pourquoi? C'est que le mot intérét avait un sens odieux, une acesquion vulgaire dans laquelle il semblait ecclure tout moif de pur attachement et de bienveillance. Combien de raisonnurents, en maîtére politique, ser actions que la companya de la companya proposition de la companya companya de la companya proposition de la companya p

ne sont fondes que sur des termes passionnes! On eroit donner une raison en faveur d'une loi,

oui evoi udultée use passione es souve o une tou, en disant qu'elle est conforme au principe de la monarchie ou de la democratic mais ecla me ilgulate monarchie ou de la democratic mais ecla me ilgulate litte de la conforme de la c

Blockstone admire, dans la constitution britansique, la constitution britansi formar de gouvernement, et il en conclut qu'elle doit possider toutes les qualifier fenies de la mouraride, del Taristerratie et de la démocratie. Communt ne vayait îl pas sque sans rien changer à son misonement, on en possibilité de la constitution de la constitution de la constitution britansique devait recinir tous les riers particular. Il constitution de la constitution britansique devait recinir tous les riers particular. Il constitution de la constitution d

Le non indipondance est uni à des ideas secrisere de dignici de de verta; le moi dipondance est uni à des idea accessives d'infinire de dipondance est uni à des idea accessives d'infinireirée et de corruption. D'après cels, les parégiraissés le la des trois pouvoirs qui composert la l'égablem et des trois pouvoirs qui composert la l'égablem et des trois pouvoirs qui composert la l'égablem et des l'édates et de la polisique, le plus loss trois de cert gouver constitution ne manaquard pas d'insister une la dépondance de cels put le creation de cettiment de l'expendance de la centre ne cestiment d'après de l'étant de l'éta

A considérre le fait , l'indépendance n'est pas vraie. Le roi et la plupart des lords n'ont-ils pas une influence directe dans l'élection de la chambre des communes? Le roi n'a-t-il pas le pouvoir de la dissoudre en un instant, et ce pouvoir n'est-il pas très-efficace? Le roi n'exerce-t-il pas une influence directe par les emplois honorifiques et lucratifs qu'il donne et ôte à son gré? D'un autre côté, le roi n'est-il pas dans la dépendance des deux chambres, rt plus particulièrement des communes , puisqu'il ne saurait se maiutenir sans argent et sans armée, et que ces deux objets principaux sont absolument dans la main des députés de la nation? La chambre des pairs est-elle indépendante, tandis que le roi peut rn augmenter le nombre à son gré, tourner les suffrages en sa faveur par l'arcession de nouveaux lords, et qu'il exerce une autre influence par les prespectives de rang et d'avancement dans le corps de la pairie, et par les promotions ecclésiastiques dans le bane des évéques?

An line de raisonner sur un mot trompeur, consideron les effect. Cest la dipendance reciproque de ces trois pouvoirs qui produit leur concorde, qui ir assujetti à dis eriglei fiste, qui leur donne qui ir assujetti à dis eriglei fiste, qui leur donne une marche systèmatique et souteme. De là neiresit de se respectre, de s'observe, de se métager, de s'avriere, de se conciler. Sid stairnt indepen de s'avriere, de se conciler. Sid stairnt indepen de chore continuels. Il landria sourret en appeler à la force, et autant vandrait re resir d'abond à la pure d'âmeratie, et cis-dire l'a l'anacrite en que de pure d'âmeratie, et cis-dire l'a l'anacrite en que

Je ne puis me refuser à donner encore deux

exemples de cette erreur de raisonnement fondée sur des termes abusifs.

Si on fait une théorie politique sur la reprétentation authomie, na s'attachant lo tuct equi parait une conséquence naturelle de cette idée abstraite, on arrive bientoù à promere qu'il fant établir un droit de suffrage univerzel; et, de conséquence en conséquence, on arrive également à promer que les représentats baivent être renouvrêts unsi frequemment que possible, allo que la représentation nationale nuise meirter ce titre.

Pour soumritre cette question au principe de Truillié, il ne faut pas raisonner sur le mot; mais il faut regarder uniquement aux effets. Quand il s'agiti d'èlire une assemblée législative, on ne doit accordir re d'onti d'election qu'à ceux qui peuvent être censés avoir la confiance de la nation pour l'excreer.

Des choix faits par des hommes qui ne pourraient pas avoir la confiance de la nation, affaibliraient sa confiance dans l'assemblée législative.

Les hommes qui n'auraient pas la confiance de la nation, sont ceux en qui l'on ne saurait présumer l'intégrité politique et le degré de ronnaissance néressaire.

On ne saurait présumer l'intégrité politique ilans ceux que le besoin rxpose à la tentation de se vendre, dans ceux qui n'ont point de demeure fixe, dans reux qui ont été fiftiris en justice pour de certains délits difterminés par la loi.

On ne saurait présumer le degré de connaissance nécessive dans les femmes, que leur condition domestique cloigne lu maniement des affires nationales, dans les cofants et les adultrs au-dessous d'un certain âge, «lans ceux qui, par leur indigence, sont prirés des premières étéments de l'éducation, etc.

Cest sur ces principes et d'autres semblables qu'un pourrait établir les conditions nécessires pour être électeur, et e'est également d'après les avantages et les inconémients du renouvellement qu'il faut raisonner pour établir la durée des assemblérs législatives, sans y faire entrer des considerations tirées d'un terme abstrait.

Le dernier exemple que j'ai à donner est pris des contrate, je reux dire de ces différentes fictions politiques, imaginées sous le nom de contrate. Je les ai dejà condamnés comme fictions, je les condamne encore comme pétition de principe.

Quand Locke ou Rouserau raisonnent sur ce contrat précioul quand lis affirment que le contrat social ou politique renferme telle ou telle clause, pourraient-lis le preuver autrement que par l'utilité générale qui est supposée en resiuler ? Accordionsleur, si l'on veut, que ce contrat, qui n'est pas m'un rédigé, est co pleine sistemer. De quoi dépend toute sa force? n'est-ce pas de son utilité? Pourquoi faut-il garder ses engagements? parce que la foi des promesses est la base de la société. C'est pour l'avantage de tous que les promesses de chaque individu doivent être sarrées. Il n'y aurait plus de sureté entre les hommes, plus de commerce, plus de confiance, il fandrait retourner dans les forèts, si les engagements n'avaient plus de force obligatoire. Il en strait de même de ces contrats politiques. C'est leur ntilité qui ferait leur force ; s'ils devenaient nuisibles, ils n'en auraient plus. Car si le roi avait pris l'engagement de rendre son pruple malheureux, ect engagement scrait-il valide? Si le peuple s'était lie à obeir à tont événement, scrait-il tenn de se laisser détruire par un Neron on un Caligula, plutôt que de violer sa promesse? S'il resultait du contrat des effets universellement nuisibles, y aurait-il une raison suffisante pour le maintenir? On ne saurait donc nier que la validité du contrat ne soit au fond la question de l'utilité, un pen enveloppée, un peu deguisée, et, par conséquent, plus susceptible de fausses interprétations.

### 10. Loi imaginaire n'est pas raison.

Loi naturelle, droit naturel: deux espèces de fictions ou de métaphores, mais qui joinent un si grand rôle dans les livres de législation, qu'elles méritent un examen à part.

Le uns primité du mot doi, écut le sens rulgaire, écut la voindité un lingilateur. La lor de a nature est une expresion figurée; on se représente la mature comment érre, oui utarties ette de outle disposition, qu'on appelle figuratirement dof. Danc et acts, toutes e téles qui parsiaem exister independamtoutes celles qui parsiaem exister independamcent des sociétés binmains, et qu'out du pérediertement des sociétés binmains, et qu'out du péredierse de la comme de la comme de la comme de la comme de appletes dois de la nature. Voils le vrisi ens sie ce most.

Mais on ne l'enteral pas ainsi. Les autters on pris ce mot comme d'avait un ears propre, comme s'il y avait un code de lois naturelles; ils en appellent è ce lois, ils les citent, il se exportent littralementant lois des législateurs, et in ne l'aperçoiren pas que ce lois naturelles sont des lois de l'un invention, qu'ils se contredient tous sur ce code précedul, qu'ils sont réduit à affirmer sans proupretents, qu'ils ser tréalit à affirmer sans proutere, qu'auttent d'écrissins autant de spécimes, et qu'en raisonnumé de cette manére il tant toujours qu'en raisonnumé de cette manére il tant toujours chacun peut avancer tout ce qui lni plait, ci que le situeute sont interminables.

Ce qu'il y a de naturel dans l'homme, ce sont des sentiments de peine on de plaisir, des penchath; mais appeler cus sentiments et cus penchant des Mas, éch introduler une idie fausse et dangereuse; écst mettre le langage en opposition are libi-même : cur il fant faire des Most, précisément pour réprimer ees prenhants. An lieur de les regarder comme des loss, il faint les somuettre aux lois. Cest centre les penchants naturels les plais lois. Cest centre les penchants naturels les plais lois. Cest centre les ponchants naturels les plais lois. Cest centre les bois les plais reprimantes. S'il y avait une loi de la nature qui diregelt tous les lois de la mainte de la nature qui diregelt tous les mittales. Ce rearie milyour un rocaus à soutenir un chême; ce serait allumer un flambeau pour ajouter à la lomirer du solte.

Blackstour, en parlant de l'obligation des parents de pourrois i Petratricia de leurs enfants, dit que « Cest un principe de la loi naturelle, un devoir imposé par la nature elle-même, et par leur propre arte en les metiant au monde... El Monstelle, un devoir setapuen, ajoutet-ill, observe aver asino nque « l'obligation naturelle du piere de nourris es en-fants, est ce qui a fait établir le mariseg qui dés-clare celui qui doit remplir este obligation. » (Léir, 1, c. h. 1).

Les parents sont disposés à élever leurs enfants , les parents doirent élever leurs enfants : voilà deux propositions différentes. La première ne suppose pas la seconde ; la seconde ne suppose pas la première. Il y a sans doute des raisons très-fortes pour imposer aux parents l'obligation de nourrir leurs enfants, Pourquoi Blackstone et Montesquieu ne les donnent-ils pas? Pourquoi se référent-ils à ce qu'ils appellent la loi de la nature? On'est-ec que eette loi de la nature qui a besoiu d'une loi secondaire d'un autre législateur? Si cette obligation naturelle existait, comme le dit Montesquien, loin de servir de fondement au mariage, elle en prouverait l'inutilité, au moins pour le but qu'il assigne. Un des objets du mariage est précisément de suppléer à l'insuffisance de l'affection naturelle. Il est destiné à convertir en obligation cette inclination des parents, qui ne serait pas tonjours assez forte pour

surmonter les peines et les embarras de l'education. Les bommes son très-disposes à pourroir à tempropre entretien; on n'a pas foit de loi pour les y obliger. Si la disposition des parents à pourroir à l'entretien de leurs enfants était constamment et universellement aussi forte, il ne servait jamais reun dans l'esprit des législateurs d'en faire une obligation.

L'exposition des enfants, si commune autrefois chez les Grees, l'est encore plus à la Chine. Pour faire abolir cet usage, ne faudrait-il pas alléguer d'autres raisons que cette pretendue loi de la nature qui est évidemment en défaut?

Le mot droit, de même que le mot loi , a deux

sens, un sens propre et un sens métaphorique. Le droif proprement dit, est la créature de la foi propreuent dite : les lois réclies donuent maissance aux droits réels. Le droit naturel est la créature de la loi naturelle : c'est uoe métaphore qui dérive son origioe d'une autre oétaphore.

Ce qu'il y a de naturel dans l'hommes, ce unde des moyres, les l'acultés, mais papeler ces mayens, ces lareultes, des droite malurels, c'ext encore mettre le langue en opposiblea mes chi-nichere : mettre le langue en opposiblea mes chi-nichere : des moyans et des ficultés. Le droit est la gerantie, des moyans et des ficultés. Le droit est la gerantie, de moyans et des ficultés. Le droit est la gerantie, et mettre avec un langue qui confond sous le mem terme deux closes assus disolatect? Où en serait la monerchiture des arts, al l'anc docunta un restrit la monerchiture des arts, al l'anc docunta un qu'il Tourance attende neurong, les même nom qu'il Tourance attende.

Le droit réel est toujours employé dans un sens légal, le droit naturel est souvent employé dans un sens autilegal. Quand on dit, par exemple, que la loi ne peut pas aller contre le droit naturel, o nemploie le mod droit dans un sens susperiera la loi ou reconnalt un droit qui attaque la loi, qui la reuverse et l'annule.

Dans ce sens antilégal, le mot droit est le plus grand ennemi de la raison et le plus terrible destructeur des gonvernements.

On ne jeut plus risosane arec des finatiques armés dun droit natures, que closum culcul comme il lini plati, applique comme il lini convicui. Il marche de la convicui de la consacré à les yeux comme un degre, et dont on ceptat d'écatres sono crime. An life d'écaminer peut d'écatre sono crime de la fier d'écaminer peut d'écatre son crime de la fier d'écaminer peut d'écatre son crime de la conviction de la con

Ce n'est pas une erreur innocente, elle se glisse de la spéculation dans la pratique. « Il faut obeir « aux lois qui sont d'accord avec la nature, les « autres sont nulles par le fait, et, au lieu de leur

- « obeir, il faut leur résister. Dés que les droits natue relissont attaqués, tout citoyen vertueux doit être « ardent à les défenire. Ces droits éridents par
- « cux-mèmes n'ont pas besoin qu'on les prouve; « il suffit de les déclarer. Commeot prouver l'évi-« dence? Le simple donte implique un défaut de
- sens ou un vice de l'ame, etc. »
- Mais pour qu'on ne m'accuse pas de prêter gratuitement des maximes séditieuses à ces espèces il iospirés politiques, je citerai un passage positif

de Blackstone; et je choisis Blackstone, parce qu'il est, de tous les écrivains, eclui qui a montré le plus profondi respect pour l'autorité des gouvernements. (1 Comm. p. 42.) En parlant des prêtendues lois de la nature et des lois de la révêlation: « On - ne doit pas souffiri, d'il., que les lois humaines

« contrelisent celles-là : si une loi humaine nous « ordonne une chose défendue par les lois natu-« relles ou divines , nous sommes tenus de trans-

« gresser cette loi humaine , etc. »

N'est-ec pos metre les armes à la main de tous les finatiques courte tous les gouvernements Thoms l'intercentes Them l'intercent varieté des idées aux la loi naturelle et la cida divide, chaema ne trouvers-de l'apa quétage de la cida divide de la cida divide de la cida de l'intercent de l'in

La poursuite du bonheur est un droit naturel. « La poursuite du bonheur est certainement un penchont naturel; ania peut-on déciraer que c'est un droit? Cela dépend du mode de la ponraite. L'assassin pourrait no bonheur par un assassinat; en a-ù-il le droit? S'il ne l'a pas, pourquoi déclater qu'il I-2? Quelle tendance y a-t-il, dans cette déclaration, à rendre les hommes plus beureux et plus

sages? Targot était un grand homme, mais il avait adopté l'opinion commune sans l'examiner. Les dories indicables et auturels étatel despoisine ou le doguatime qu'il voulait exerce sans s'en quercereur. Sil ne vojati pionit de rainon pour douter d'une proposition, s'il la jinguit d'une autorie naturel, la justice éternelle. Il e'un servait de lors comme d'un article de foi qu'il u'était blus persis d'examiner.

L'utilité ayant été souvent mal appliquée, entendue dans un sens étroit, ayant prêté son nom à des crimes, avait paru contraire à la justice éternelle, elle était dégrade, elle avait une réputation mercenaire, et il fuliait du courage pour la remettre en bonneur et pour rétablir la logique sur ses véritables bases.

J'imagine un traité de conciliation avec les partisans du droit naturel. Si la nature a fait telle ou telle loi, ceux qui la citent avec tant de confiance, ceux qui ont pris modestement sur eux d'être ses interprétes, doivent penser qu'elle a eu des raisons pour la faire. Ne serait-il pas plus sûr, plus persuasif et plus court de nous inonner directeurent ecs raisons, que de nous présenter la volonté de ce législateur inconnu, comme faisant autorité par elle-même?

Il faudrait encer signaler ici les fausses routes oi l'on est particulièrement entraîné dans les assemhières délibérantes, les personnalités, les imputations de motifs, les longueurs, les declamations; mais ce qu'on a dit suffit pour caracteriser ce qui est raison et ce qui ne l'est pas sous le principe de l'utifiéé.

Tontes ces fausses unnières de raisonner peuv faut totiques se réduire à l'un oui à l'autre des deux faut principes. Cette distinction foudamentale est d'une grande utilité pour rendre les idees plus nettes en caparganat les mots. Bapportes tel ou tel raisonnement à un des faux principes, c'est relier l'ivraie en faisceux pour la jetre au feu faisceux pour la jetre au feur faisceux pour faisceux pour

Je finis par une observation générale. Le langage de Ferreur est toujours obscur, chancelant et variable. Une grande abondance de mots sert à couvrir la discue et la fausseté des idées. Plus on varie dans les termes, plus il est aisé de donner le change aux lecteurs. Le langage de la vérité est uniforme et simple : mêmes idees, mêmes termes. Tout se rapporte à des plaisirs et à des peines. On évite tout ce qui peut masquer ou intercepter cette notion familière : De tet ou tet acte résutte tetle impression de peine ou de plaisir. Ne m'en croyez pas, croyez-en l'expérience, et surtout la vôtre. Entre deux façons d'agir opposées, roulezrous saroir cette à qui la préférence est due? Calculez les effets en bien ou en mal, et décidezrous pour ce qui promet la plus grande somme de bonheur.

## PRINCIPES

# DU CODE CIVIL.



## AVANT-PROPOS.

De toutes les branches de la législation, le droit civil et celle qui a lemoins à d'attent pour coux qui n'étudient pas la jurispruedace par étud. Ce n'est pas mène dire asser : celle inspire une espèce d'effori. Le curiosité s'est long-temps pour és avec ardeur sur l'économie politique, sur les lois prinales et sur les principes des certifies de la commanda del commanda del la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda del

Mais le droit civil n'est jamais sorti de l'enceinte obsenre du barreau. Les commentatensi dorment dans la poussière des bibliothèques à côté des controversistes. Le public ignore jusqu'au nom des sectes qui les divisent, et regarde avec un respect muet ces nombreux infolio, ces dormets compitations ornées destitres pompeux de Corps de Droit et de Jurisprudence universelle.

La répugnance générale contre cette étude est le résultat de la manière dont elle a été trailée. Tous ces ouvrages sont dans la science des lois ce qu'étaient dans les sciences naturelles ceux des scolastiques avant la philoophic expérimentale. Ceux qui attribuent leur sécheresse et leur obscuvité à la nature même du sujét, out trup d'indulgence

En effet, de quoi s'agil-il dans eette partie des lois? Elle traite de tout ee qu'il y a de plus intéressant pour les hommes: de leur sûreté, de leur propriété, de leurs transactions réciproques et journalières, de leur condition domestique dans les rapports de nère, de fils et d'éponx. C'est là qu'on voit naître les Droits et les Obligations : car tous les objets de la loi peuvent se réduire à ces deux termes, et il n'y a point là de mystère.

La loi civile n'estau fond que la loi pénale sous un autre aspect : on ne peut entendre l'une sans entendre l'autre. Car établir des droits, c'est accorder des permissions, c'est faire des défenses, e'est, en un mot, créer des délits. Commettre un délit, c'est violer d'une part une obligation, d'autre part un droit. Commettre un délit privé, e'est violer une obligation où l'on est envers un particulier, un droit qu'il a sur nous. Commettre un délit public, c'est violer une obligation où l'on est envers le public, un droit que le public a sur nous. Le droit civil n'est donc que le droit pénal considéré sous une autre face. Si i'envisage la loi dans le moment où elle confère un droit, où elle impose que obligation, c'est le point de vue civil. Si j'envisage la loi dans sa sanction, dans ses effets par rapport à ce droit violé, à ces obligations enfreintes, c'est le point de vue pénal.

Qu'entend-on par principes du droit ciril? Ou de un distribution de connaissance des véritables raisons qui doivent guider le législateur dans la distribution des droits qu'il confère aux individus et des obligations qu'il leur impose.

Dans cette bibliothèque d'écrits sur les lois eiviles, ou en chercherait vainement un qui ait en pour but de les fonder sur des raisons. La philosophie n'a jamais passé par là. La Théorie des lois civiles de Linguet, qui promettait beaucoup, est bien loin de remplir son titre. C'est la production d'une imagination déréglée au service d'un mauvais ceur. Le despotisme oriental est le modèle auquel il voudrait ramener tous les gouvernements courpéens, pour les corriger des notions de liberté et d'humanité qui semblaient le tourmenter comme des spectres lugarhères.

Les disputes de la jurisprudence ont produit, ans ses écoles mêmes, else esjeces d'incrédules qui ont douté qu'elle est des principes : sedon qui ont douté qu'elle est des principes : sedon be parce qu'elle est loi, parce qu'une décision, quelle une des loi, parce qu'une décision, quelle soit, produit le grand bien de la paix. Il ya dans cette opinion un peu de vétite et hearment de la paix de

Le premier trait de lumière qui frança M. Beutham dans l'étude des lois , c'est que le droit naturel. le pacte originaire, le seus moral, la notion du juste et de l'injuste, dont on se servait pour tout expliquer, n'étaient au fond que les idées innées dont Locke avait si bien démontré la fausseté. Il vit qu'un tournait dans un cercle vicieux. Familiarisé avec la méthode de Baeon et de Newton, il résolut de la transporter dans la législation. Il en fit, comme ie l'ai expliqué plus en détail dans le discours préliminaire, une science expérimentale. Il écarta tous les mots dogmatiques, il rejeta toutee qui n'était pas l'expression d'uue sensation de peine ou de plaisir: il ne voulut point admettre, par exemple, que la propriété fût un droit inhérent, un droit naturel, parce que ees termes n'expliquaient rien, ne prouvaient rien. Ceux de justice et d'injustice avaient à ses yeux le même inconvénient de préjuger les questions au lieu de les éclaireir. Lorsqu'il propose une loi à établir, il n'affecte point d'en trouver une correspondante dans la loi naturelle, et, par une jonglerie commune, de présenter déjà comme une chose faite, la chose même qui est à faire. Lorsqu'il explique les obligations, il no s'enveloppe point dans des raisons mystérieuses, il n'admet aucune supposition, il montre nettement que toute obligation doit être fondée, ou sur un

service autérieur reçu par la personne à qui on l'impose, ou sur ou besoin supérieur de la part de celle en faveur de qui on l'impose, ou sur un paten mutet qui dérive lotte sa furce de son utilité. Ainsi, toujours guidé par l'expérience et l'obscration, il ne considère dans les lois que les citéts qu'elles produient sur les faellés de l'homme, comme être sexuilde, et faelles de l'homme, comme être sexuilde, et si il donne toujours des prim d'eitre, comme les sexuls areuneau d'une valeur récile.

Les civiliens ne cessent de raisonner sur des fictions, et de donner à ces fictions le même effet qu'à la réalité: par exemple, ils admettent des contrats qui n'ont jamais existé, des quasicontrats qui n'eu ont pas même l'apparence. Dans certains eas ils admettent une mort civile. daus d'autres ils nient la mort naturelle : tel homme mort n'est pas mort, tel autre vivant n'est pas vivaut; tel qui est absent doit être considéré commo présent, tel qui est présent doit être eonsidéré comme absent. Une province n'est pas où elle est; un pays n'appartient pas à qui il appartient. Les hommes sont quelquefois des choses, et en qualité de choses, ils ne sont pas susceptibles de droits. Les choses sont quelquefois des êtres qui out des droits et qui sont soumis à des ubligations. Ils reconnaissent des droits imprescriptibles contre lesquels on a toujours prescrit, des droits inaliénables qui ont toujours été aliénés; et ce qui n'est par est toujours plus fort à leurs yeux que ce qui est. Otez-leur ces fietions, ou plutôt ees mensouges, ils ne savent plus où ils en sout; accoutumés à ces faux appuis, ils ne peuveut plus se soutenir d'euxmêmes. M. Beutham a rejeté tous ces arguments puérils; il n'a pas une supposition gratuite. pas une définition arbitraire, pas une raison qui ne soit l'expression d'un fait, pas un fait qui ne soit tiré d'un effet de la loi en bien ou en

mal. C'est par cette manière de raisonner, toujours conséquente à son principe, qu'il a fait de la loi civile une nouvelle science : nouvelle et même paradosale pour ceux qui ont été nourris dans les opinions des aucieunes écoles; mais simple, auterelle, et meu familière, pour ceux qui n'ont pas été égarés par de faux systèmes. Aussi une traduction de ce livre aurait dans toutes les languos le même sens et la même force, parce qu'il en appelle à l'expérience universelle des hommes; au lieu que des raisons techniques, des raisons fondées sur des termes abstraits, sur des définitions arbitriers, n'ayard que un velour locale; en econsistant qu'en mots, s'évanosissent boragé on ne des définitions arbitraires, n'ayard que un velour locale; en econsistant que en mots, s'évanosissent boragé on avais que ces propulées afréciaine qui font usage de coquilles pour leur montane, s'aper-poivent de leur paureté des qu'elles sortent de leurs frontières, et qu'elles reulent offirir leurs richesses de convention à des étrangers.

Je dois ajouter que M. Bentham avait fait sur

les tois anglaises do frequentes digressions que pà supprimées : elles avaient qu'un intéret local. Cependant II est des eas ois ses observations currient manqué de base si j'avais omis de mentionner les bels partesieurs que pur le la compara de la compara de la compara ciair, à developper es qui n'étit souvent dans l'original qu'une allusion, j'à ju praier quelques mépriese, qu'il ne serait pas juste d'impurer à husteur. Ces lois, en général, sont si difficiles à entendro, qu'il est dangereux pour un transport de la compara de la compara propriese que me a parter, et, à plus forte raison, pour tout autre que pour un Anglair qui rour tout autre que pour un Anglair qui reque pour un Anglair qui que pour un Anglair qui propur de la compara propur tout autre que pour un Anglair que pour un Anglair qui pour partie de la compara de la c

## PRINCIPES

## DU CODE CIVIL.

## PREMIÈRE PARTIE.

OBJETS DE LA LOI CIVILE.

### CHAPITRE PREMIER.

DES PROITS ET DES OBLIGATIONS.

Tous les objets que le législateur est appelé à distribuer parmi les membres de la communauté, peuvent se réduire à deux classes : 1° Les droits.

2º Les obligations.

Les droits sont en eux-mêmes des avantages, des bénéfices pour celui qui en jouit. Les obligations, au contraire, sont des devoirs, des charges ouéreuses pour celui qui doit les remplir.

Les droits et les obligations, quotique dissines et opposés dans leur origine, et inséparables dans leur existence, et coposés dans leur existence. Dans la nature des chotes, la loi le que taccorder quelque faries au de la comparable de la comp

Le législateur doit conférer les droits avec plaisir, puisqu'ils sont en eux-mêmes un bien; il doit imposer les obligations avec répugnance, puisqu'elles sont en elles-mêmes un mal. D'après le principe de l'utilité, il ne doit jumais imposer une charge que pour conférer un benéfice d'une plus grande valern.

En créant des obligations, la loi retranebe de la liberté dans la même proportion; elle convertit en délits des actes qui autrement seraient permis et impunissables. La loi crée un délit, soit par un commandement positif, soit par une probibition.

commandement postur, sout par une promotion. Les retranchements des libertés sout inévitables. Il est impossible de créer des droits, d'imposer des obligations, de protéger la personne, la vie, la réputation, la propriété, la subsistance, la liberté

mème, si ce n'est sux dépens de la liberté. Mais chaque restriction imposé à la liberté et sujette à être suivie d'un sentiment naturel de peine plus ou moisse grand, indépendamment d'une rarierie infinite d'incouvrélients et de souffrances qui porrent résilière du mode, particulière de cette qui porrent résilière du mode, particulière de cette me dont être imposée, aurem paronir conféré, aux unes loi corectifies sentéounée, sus une resion suffissante et spécifique. Il y studjours une raison contre toute loi corectifies et une raison qui, su défant de toute autre, serait suffissante par elleture, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté, c'est qu'elle porte attories à la liberté, Celui liberté par lib qui propose une loi coercitive doit être prêt à prouver non-seulement qu'il y a une raison spécifique en faveur de cette loi, mais encore que cette raison l'emporte sur la raison générale contre toute loi

Cette proposition claire jusqu'à l'évidence, que toute loi 1 est contraire à la liberté, n'est point généralement reconnue : au contraire, les zélateurs de la liberté, plus ardents qu'éclairés, se font un devoir de conscience de la combattre : et comment s'y prennent-ils ? ils pervertissent le langage, ils ne veulent pas se servir de ce mot dans son aeception commune, ils parlent une langue qui n'est celle de personne. Voiei comment ils définissent la liberté : La liberté consiste à rouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais est-ce le sens ordinaire de ce mot? La liberté de faire du mal n'est-elle pas liberté? Si ce n'est pas liberté. qu'est-ce ilone? et quel est le mot dont on peut se servir pour en parler? Ne ilit-ou pas qu'il faut ôter la liberté aux fous et aux méchants, parec qu'ils en abuseut?

D'après ette définition, je ne Suaris donc jamais si pla la libert de faire ou de npa faire une action, jusqu'à ce que j'eusse examiné toutes ses conséquences 3 éet leur paraissais muisible à un seul indivisit, quand mème la loi me la permet ou même me l'enfounce, je ne sersis pas on liberté de la faire l'un officier de justice n'aurait pas la Bierté de punit un volueur, à moins d'étre sêr que creite peine ne peut pas nuire à ce volur. — Void les aburdités immémies dans cette définition.

Que nous dit la simple raison? Cherchons, des le début, à rédiger des propositions vraies.

L'unique objet du gouvernement doit être le plus

grand bonheur possible de la communauté. Le bonheur d'un individu est d'autant plus grand que ses souffrances sont plus legères et en plus petit nombre, et que ses jouissances sont plus

grandes et en plus grand nombre. Le soin de sa jouissance doit être laissé presque entièrement à l'individu. La principale fonction du gouvernement est de protéger l'homme contre les peines.

Il remplit est objet en eréant des árois qu'il confrer aux individus : d'oxide éstreté personnelle; droits de protection pour l'honneur; droits de propriété; droits de recevoir des secursar son ca de besoin, A ces droits correspondent les délits de toutes les ebasses. La loi ne peut crère i des droits qu'en créant des obligations correspondantes : elle

Il faut excepter les lois par lesquelles on révoque des lois restrictives, des lois qui pérmettent ceque d'autres lois avaires défendes. ne peut eréer des droits et des obligations sans créer des délits <sup>5</sup>. Elle ne peut ordonner ou défendre sans restreindre la liberté des individus <sup>3</sup>.

Le choyen ne peut lone aequérir des droits que par le sacrifice d'une partie de sa liberté. Mais même sous un mauvais gouvernement, il n'y a pas de proportion entre l'acquisition et le sacrifier. Le gouvernement a'approche de la perfection à meutre que l'acquisition est plus grande et le sacrifice plus petit.

### CHAPITRE 11.

### BUTS DISTINCTS DE LA LOI CIVILE.

Dans cette distribution îles droits et des obligations, le législateur, avons-nous dit, aura pour hut le bonheur de la societé politique : mais, en cherchant d'une manière plus distincte île quoi se compose ce bonheur, nous trouvons quatre buis subor-

donnés. Subsistance.

Abondance.

Égalité.

Plus la jouissance à tous ces égards est parfaite, plus la somme du bonheur social est graude, et nommément de ce bonheur qui dépend des lois. On neut en déduire que toutes les fonctions de

On pent en décluire que toutes les fonctions de la loi persent se rapporter à ces quatre chés; — Pourvoir à la subsisiance, — Entretenir l'abondance, — Favoriser l'égalité, — Maintenir la sùrcté. Cette division n°a pas toute la nettleét, toute la

précision qu'on pourrait désirer. Les limites qui séprent ces objets ne sont pas tonjours faciles à déterminer : ils se rapprochent par différents points et se confondent les uns dans les autres. Mais il suffit, pour justifier cette division, qu'elle soit la plus compiète, et qu'on soit appelé, dans plusieurs circonstances, à considérer chèreu des objets qu'elle contient sésaré et distante de chaque autre.

La subsistance, par exemple, est renfermée dans l'abondance; crpendant, il faut bien en faire une mention séparée, parce que les lois doivent faire pour la subsistance bien des choses qu'elles ne devraient pas se permetire pour l'abondance.

La sureté admet autant de distinctions qu'il y a

ner par une prohibition la qualité de délit à un acte. 3 Si la loi confére un droit, e'est co donnani la qualité de délits sux diverses actions par les quelles la jouissance de ce droit serait foterrompue of contratié.

<sup>1 (</sup>reer uo délit, c'est convertir oo acte en delit, doo-

d'espèces d'actions qui penvent lui être contraires. Elle se rapporte à la personne, à l'honneur, aux biens, à la condition. Les actes misibles à la surcté, frappés de la prohibition des lois, reçoivent la qualité de délits.

De ces objets de la loi, la streté est le seul qui embrasse nécessirement l'avenir : on peut avoir à considerer la subsistance, l'abondance, l'égalité pour un seul moment; mais la sûreté exprime l'extension donnée, en fait de temps, à tous les bras auxquels on l'applique. La sûreté est donc l'objet prééminent.

J'ai mis l'égalité comme un des objets de la loi. Dans un arrangement destiné à donner à tous les hommes la plus grande somme possible de hombeur, il n'y a point de raison pour que la loi cherche à en donner plus à un individu qu'à un autre. Nais il y a bien des raisons pour qu'elle ne le fasse pas; cer l'avantage acquis d'une part ne seroit pas équivalent au désavantage senti de l'antre port. Le plaisir ne seral que pour la partie favorisée : la peine seroit pour tous ceux units neutralement au limité press.

L'égalité peut être favorisée, soit eu protégeant celle qui existe, soit en cherchant à la produire là où elle n'existe pas. Mais c'est ici qu'il faut voir le danger. Une seule erreur peut bouleverser l'ordre social 1.

On étomera peut-être que la liberté ne suit par paragée parmi les objets principans de la loi. Mais pour se laire des notions claires, il fant la considere comme une harnele de la sidreté i la liberté personnelle est la sitreté contre une certaine espécdiquires qui affectent à personne, Quaint à ceuption appelle liberté politique, éct une autre branche el a sitreté surfect courte les injustices qui pracentre et objet de la sitreté surfecte qui pracentre est objet la s'appartient pas au droit ciril, units au d'ortic constitutionnel.

CHAPITRE 111.

RAPPORTS EXTRE CES BUTS.

Ces quatre objets de la loi sont très-distincts pour la pensée, mais ils le sont beaucoup moins dans la pratique. La mênie loi peut servir à plusieurs, parce qu'ils sont souvent reunis; ce qu'on fait, par exemple,

s L'égalité peut être considérée par rapport à lous les avantages qui dépendent des lois : égalité politique, ou égalité en fait de droits publiques ; égalité civile, ou égalité pour la sûreté, on le fait pour la subsistance et pour l'abondance.

Mais il est des circonstances où ces objets sont impossibles à conciller, tellement qu'une mesure suggérée par un de ces principes stra conlamnée par un autre. L'égalité, par exemple, demanderait une certaine distribution de bieus un est incompa-

tible arec la súreté.

Quand cette contradiction existe entre deux de ces buts, il faut tronver quelque moyen pour décider de la préminence : autrement ces principes, an lieu de nous guider dans nos recherches, ne serrizinent qu'à augmenter la confusion.

Hès le premier coup d'œil, on voi la subsistance et la súreix éviever ensemble au même nivera l'abondance et l'égalisé sont manifestement d'un ordre inférieur. En effet, sons la súreit, l'égalisé même n'aurait pas un jour de durée : sans la subsistance, l'abondance ne peut pas exister. Les deux permiers objets sont la vie même; les deux derniers sont les orrements de la vie.

son les orientenus or la vie.

Dans la legislation, l'objet le plus important, c'est la siercet; n'où-on point fait de los directes pour la subsistance, on peut conceroli que personne ne l'aurait négligée. Mais si on n'avait pas fâit de lois directes pour la siercet, la uroit de teleministé d'en faire pour la subsistance. Orionnez de produire, orionnez de cultiver, vous ne faites rien encorer; mais assurez au cultivateur les fruits de son industrie, et vous avez peut-detre fait assez.

La sûreté, avons-nous dit, a plusieurs branches : telle branche de la sûreté doit céder à telle autre. Par exemple, la liberté, qui est une branche de la sûreté, devra céder à une raison de sûreté genérale, puisqu'on ne peut faire des lois qu'aux dépens de la liberté.

On ne pent done arriver au plus grand bien que par le ascrifice de quelque bien subordonné. Sistingure celui de ces objets qui, selon l'occasion, merite la précimence, vois la difficuté de l'acc car tour à tour ils la réclament, et il faut quelquefest un calcul bien complique pour nepa se trouper sur la préférence due à l'un ou à l'autre. L'égalité ne doui être favorisée que d'ans les cas

où elle ne nuit point à la sûreté, où elle ne trouble point les attentes que la loi a fait naître, où elle ne dérange point la distributiou actuellement établie.

Si tous les biens étaient partagés également, la conséquence sûre et prompte, c'est qu'il n'y aurait plus rieu à partager. Tout serait bientôt détruit.

en fait de droits civils. Mais quand on emploie ce mot soul, on l'entend ordinairement dans un sens relatif à la distribation des propriétés. Ceux qu'on aurait eru far oriser ne souffriraient pas moins du partage que ceux aux dépens desquels il se serait fait. Si le lot de l'industrienx n'était pas meilleur que le lot du paresseux, il n'y aurait plus de moitf à l'industrie.

Poser en principe que les hommes doivent être cgaux en droits, ce serait, par un enchaînement de conséquences nécessaires, rendre toute législation impossible. Les lois ne cessent d'établir des inégalités, puisqu'elles ne peuvent donner des droits aux uns, qu'en imposant des obligations aux antres. Dire que tous les hommes, c'est-à dire tous les êtres de l'espèce humaine, sont égaux en droits, c'est dire qu'il n'y a plus de subordination. Ainsi le fils est égal en droits à son père : il a le même droit de gouverner et de punir son père, que son père de le gouverner et de le punir. Il a autant de droit dans la maison de son père, que son père luimême. Le maniaque a le même droit d'enfermer les autres, que les autres de l'enfermer. L'idiot a le même droit de gouverner sa famille, que sa famille de le gouverner. Tout cela est pleinement renfermé dans l'égalité des droits. Elle signifie tout ecla, on elle ne signifie rien du tout. Je sais bien que ceux qui maintiennent eette doctrine de l'égalité des droits, n'étant ni fous ni idiots, n'ont pas intention d'établir cette égalité absolue : ils ont dans leur esprit des restrictions, des modifications des explications. Mais s'ils ne savent pas parler d'une manière intelligible et sensée, la multitude aveugle et ignorante les entendra-t-elle mieux qu'ils ne s'entendent eux-mêmes? Et si on proclame l'indépendance, n'est-on pas trop sur d'être écouté?

### CHAPITRE IV.

### DES LOIS BELATIVEMENT A LA SERSISTANCE.

Qu'est-ce que la loij-ent faire pour la sobisitance? inte directement. Tout et qu'elle pourrait frier, ce serait de crèer des motifs, é ceix-à-dire des poines ou des récompenses, par la force desquelles les hommes seraient porire à se fournir la subsistance de sur-actient, paise se motifs, la nature les a creis et leur a donné une ceurgie suffiante. A avait qu'on avaient fait éte et gard tout en que pourraient faire les lois les mieux concertes. Les benions, armés de tottes les peises et de la most rimes, commandaient le turrail, aignissient le courage, inspiriacit prévopance, dévroppaient toutes les freults prévapance, dévroppaient toutes les freults les prévapance, destroppaient toutes les freults prévapance, destroppaient toutes les freults les metals de la mont même de metal prévapance, destroppaient toutes les freults les metals de la mont même de metal prévapance, destroppaient toutes les freults de la metal de la metal prévapance, destroppaient toutes les freults de la metal de la metal prévapance, destroppaient toutes les freults de la metal de la met

de l'homme. La jouissance, eompagne inséparable de tout besoin satisfait, formait un fonds inépuisable de récompenses pour eeux qui avalent surmonté les obstacles et rempli le but de la nature.

La force de la sanction physique étant suffisante, l'emploi de la sanction politique serait superfiu.

De plus, les motifs qui dépendent des lois sont toujours plus ou moins précaires dans leur opération. C'est une suite de l'imperfection des lois mêmes ou de la difficulté de constater les faits pour leur appliquer la peine ou la récompense. L'espoir de l'impunité se glisse au fond des cœurs dans tous ees degrés intermédiaires par lesquels il fant passer avant d'arriver à l'accomplissement de la loi : mais les effets naturels, qu'on peut considérer eomme des châtiments ou des récompenses de la nature,n'admettent guere d'incertitude : point d'évasion : point de delai ni de faveur : l'expérience annonce l'événement, l'expérience le confirme; chaque jour vient fortifier la leçon de la veille, et l'uniformité de cette marche ne laisse aucune place au doute. Que pourrait-on ajonter par des lois directes à la puissance constante et irrésistible de ces motifs naturels?

Maisla loi pourroit indirectement à la subsistance en protégeant les hommes pendant qu'ils travaillent, et en leur assurant les fruits de leur industrie après qu'ils ont travaillé. Sirreté pour le travailleur, aireté pour le produit du travail, voità le bienfait de la loi : il est inestimable.

### CHAPITRE V.

DES LOIS RELATIVEMENT A L'ABONDANCE.

Fera-t-on des lois pour preserire aux individus de ne pas se borner à la simple subsistance, mais de chercher l'aboudance? Non, ce serait un emploi bien superflu des moyens artificiels, lorsque les movens naturels suffisent. L'attrait du plaisir, la succession des besoins, le désir actif d'ajouter au bien-être, produiront sans cesse, sous le régime de la súrete, de nouveaux efforts vers de nouvelles acquisitions. Les besoins, les jouissances, ces agents universels de la société, après avoir fait éclore les premières gerbes de blé, éléveront peu à peu les magasins de l'abondance, toujours croissants et jamais remplis. Les désirs s'étendent avec les movens: l'horizon s'agrandit à mesure qu'on avance; et chaque besoin nouveau, également accompagné de sa peine et de son plaisir, devient un noureau principe d'action; l'opulence, qui rois qu'un terme comprasif, a'arrite pas même ce mouvement une fois qu'il est imprime; au contaire, plus no ale moyens, plus no nopère en grand a plus la récompense est grande, et, par conceptent, plus est grande ansis force du moirf qui anime l'homme sa travait. Or, qu'estece que la territe desse insidiordisel 25 que famil de plus que la force de ces moifs naturels pour portre successirement la réclesce au plus haut dergé possible?

On a vu que l'abondance se forme peu à peu par l'opération continuée des même causes qui ont produit la subsistance. Il n'y a donc point d'opposition entre ces deux buts. Au contraire, plus l'abondance augmente, plus on est sûr de la subsistance. Ceux qui bitiment l'abondance, sous le nom de luxe, n'ont jamais saisis cette considération.

Les intempéries, les guerres, les accidents de toute espèce attaquent si souvent le fonds de la subsistance, qu'une société qui n'aurait pas du superflu, et même beaucoup de superflu, serait sujette à manquer souvent du nécessaire. C'est ce qu'on voit chez les peuplades sauvages. C'est ce qu'on a vu fréquemment chez toutes les nations, dans les temps de l'antique pauvreté. C'est ce qui arrive encore de nos jours dans les pays peu favorises de la nature, tels que la Suède, et dans eeux où le gouvernement contrarie les opérations du commerce au lieu de se borner à le protéger. Mais les pays où le luxe abonde, et où l'administration est éclairée, sont à l'abri de la famine. Telle est l'heureuse situation de l'Angleterre. Avec un commerce libre, un colifichet inutile en lui-même a son utilité comme gage du nécessaire. Des manufactures de luxe deviennent des bureaux d'assurance contre la disette. Une fabrique de bière ou d'amidon se convertira en movens de subsistance. Que de fois n'a-t-on pas déclamé contre les chevaux et les chiens, comme dévorant la subsistance des hommes ! Ces profonds politiques ne s'élèrent que d'un degré au-dessus de ces apôtres du désintéressement qui, pour ramener l'abondance des blés, courent incendier les magasins.

### CHAPITRE VI.

PROPOSITIONS DE PATRIOLOGIE SUR LESQUELLES SE PONDE

LE DIEN DE L'ÉGALITÉ.

Pathologie est un terme usité en médecine ; il ne l'est pas dans la morale , où il est également nécessaire. J'appelle pathologie l'étude, la connaissance des sensations, des affections, des passions et de leurs effets sur le bonheur. La législation, qui jusqu'ici n'a été fondée en grande partie que sur le terrain mouvant des préjugés et de l'instinct , doit enfin s'élever sur la base inébranlable des sensations et de l'expérience. Il faudrait avoir un thermomètre moral, qui rendit sensibles tous les degrés de bonheur ou de malbeur. C'est un terme de perfection qu'il est impossible d'atteindre, mais qu'il est bon d'avoir devant les yeux. Je sais qu'un examen scrupuleux du plus ou du moins, en fait de peine et de plaisir, parattra d'abord une entreprise minutiense. On dira qu'il faut agir en gros dans les affaires humaines, et se contenter d'une vague approximation. C'est le langage de l'indifférence ou de l'incapacité. Les sensations des hommes sont assez régulières pour devenir l'objet d'une science et d'un art. Et jusque-là, on ne verra que des essais, des tâtonnements, des efforts irréguliers et peu suivis. La médecine a pour base des axiomes de pathologie physique. La morale est la médecine de l'âme ; la législation en est la partie pratique : elle doit avoir pour base des axiomes de pathologie mentale

- Pour juger de l'effet d'une portion de richesse sur le bonheur, il faut la considérer dans trois états différents.
- 1º Lorsqu'elle a toujours été dans les mains des intéressés.
- 2º Lorsqu'elle vient d'en sortir.
  - 5º Lorsqu'elle vient d'y entrer.

Observation générale. Quand on parle de l'effet d'une portion de richesse sur le bonbeur, c'est tonjours abstraction faite de la sensibilité particulière des individus et des cirnonstances extérieures où ils peuvent se trouver. Les différences de caractère sont inscrutables, et la diversité des circonstances est telle qu'elles ne sont jamais les mêmes pour deux individus. Si l'on ne commençait par écarter ces deux considérations, il serait impossible de faire aucune proposition générale. Mais quoique chacune de ces propositions puisse se trouver fausse ou ioexacte dans tel cas particulier, on n'en peut rien conclure contre leur justesse spéculative ou contre leur utilité pratique. C'est assez pour leur justification , 1° si elles approchent plus de la vérité que toutes autres qu'on pourrait leur substituer; 2º si elles peuvent avec moins d'inconvénient que toutes autres servir de base au législateur.

 Passons maintenant au premier eas. Il s'agit d'examiner l'effet d'une portion de richesse lorsqu'elle a toujours été dans les mains des intéresses.

 Prop. Chaque portion de richesse a une portion correspondante de bonheur.

- 2. P. De deux individus à fortunes inégales, celui qui a le plus de richesses a le plus de bonheur. 5. P. L'excédant en bonheur du plus riche
- 5. P. L'excédant en bonheur du plus riche ne sera pas aussi grand que son excédant en richesse,
- 4. P. Par les mêmes raisons, plus est grande la disproportion entre les deux masses de richesses, moins il est probable qu'il existe une disproportion également grande entre les masses correspondantes de bonheur.
- P. Plus la proportion actuelle approche de l'égalité, plus sera grande la masse totale de bonheur.
- Il ne faut pas borner ce qu'on dit ien de la richesse à la condition de ceux qu'on appelle riches. Ce mot a une signification plus étendue. Il embrasse tout ce qui seri à la subsistance, comme à l'abondance. Cets pour abrêger qu'on a dit portion de richesse, au lieu de dire portion de la matière de la richesse.
- J'ài dit que pour chaque portion de richease on atoit une certaine portion de bonheur. Pour porter exetrumen, il faulrait dire une certaine chance de bonheur. Car l'efficient d'une causa de bonheur est toujours précière, ou, en d'autres termes, une cause de bonheur à pas son effet corlinaire ni le même effet sur tous les individus. C'est lei qu'il faut appliquer ce que rous arous dit de leur sensibilité particulière, de leur earactère, et de la variété des réconstances où ils se trou-
- vent.
  La seconde proposition découde de la première,
  Entre durs individua, cetui qui a le plus de
  Entre durs individua, cetui qui a le plus de
  Entre durs individua, cetui qui a le plus de
  Donderar. Cestu ne veritée de fait dont la preute est
  dans l'expérience de tout le monde. Jen attente le
  dans l'expérience de tout le monde. Jen attente le
  qu'il à de superflu au premièr venu qui le lui
  qu'il a de superflu au premièr venu qui le lui
  qu'il a de superflu au premièr venu qui le lui
  qu'il a side duns sa maine, e'eu un frédeux et rien
  de plus. La manne du décert se corrompait borsqu'on cu amassit l'au qu'on u'ne purair consonmer. Si de mètre la richesse, passé un certain point,
  mer. Si de mètre la richesse, passé un certain point,
  de l'édit d'écumière un'au terre contu-

drait, et le deser d'accumniter airrait un terme contus. La troisième proposition sera moins contestée. Metter d'une part mille paysons, ayant de quoi virre et même un peu d'abondance. Netter sile l'aute part un roi, ou, pour faire abstraction des soins din gouvernement, un prince bien apanagé, aussi riche à lui seul que tous ces paysans pris ensemble. Je dis qu'il est probable que son honheur est plus grand que le bonbeur moyen de chacum d'enx, mois non pas rigal à la somme totale de toutes est petites manes de bandour, ou, ce qui reviera as mirec, pi dis que so bandeur ne rera pas mille fois plus grand que le bonkeur moyen d'us seur d'actre can. Si la masse de sou londeur a trouvait dix fois et même cinq fois plus grande, ce excit neuvre bouroup. Lloumne qui est ne dans certification de la fortune. Ce el le plasie d'acquérir, et no la astidatein de sossoier, qui donne les plus grandes jouissances. Le premie rest un sestiment via, signine pier de destine, par les privalones autrieures, qui s'édimec ven de sous contra de la comme de la comme de la comme de la tablistique, qui est point aumé par les contrastate.

et qui n'emprunte rieu de l'imagination. Il Passons au deuxième eat, examinons l'effet d'une portion de richesse, lorsqu'elle va entre pour la première fois dans les mains al'un nouveau possesseur. Observez qu'il faut faire obstraction de l'attente il flaut supposer que cette augmentation de fortune survient inopinément, comme un don du basard.

- 1. Prop. A force d'être dieixée, une portion de richesse peut cire réduite au point de ne produire de bonheur pour aucun des copertageants. Cest ce qui arriverait, rigoureussement parbant, si la portion de chacun était moindre que la valeur de la plus petite monnaie connue. Mais il u'est pas besoin de porter les choses à cet extrême pour que la proposition soit vraie.
- 2. P. Entre copartageants à fortunes égales, plus la distribution d'une portion de richesse laissera subsister cette égalité, plus grande sera la masse totale du bonheur.
- 3.P. Entre copartageants à fortunes inégales, plus la distribution contribuerait à les approcher de l'égalité, plus grande scrait la masse totale du bonheur. III. Passons au troisième eas. Il s'agit d'examiner
- l'effet il toue portion de richesse qui va sortit des mains des interesses. — Il fut encere faire altertetion de l'attente, supposer la perte inopiace; et une perte l'est prespet (sojueus, parce que fout homme s'attend anturellement d'onner rec equi fut, che chores; car., à première la masse totale des cher chores; car., à première la masse totale des qui per la companie de l'est de l'est acquise, mais envoire on l'augmente, la prevue est dans la différence culre la pauvrelé primitére de chaque société et la richesse actuelle.
- Prop. La défalcation d'une portion de richesse produira dans la masse du bonheur de chaque individu une défalcation plus ou moins grande, en raison du rapport de la partie défulquée à la partie restante.

Otez-lui le quart de sa fortune, vous lui ôtez le quart de son bonheur, et ainsi de suite !.

Mais il est des cas où la proportion ne serait plus la même. Sie mo'tant les trois quarts de ma fortune rous entamez mon nécessaire physique, et qu'en m'otant la moitié rous laissiez ce nécessaire intact, la désileation de bonheur ne sera pas aimplement la moitié en sus, mais le double, le qualruple, le décepte 1 on ne sait où s'arrêter.

2. P. (Cela posé.) A fortunes égales, plus est grand le nombre de personnes entre lesquelles une perte donnée se trouve répartie, moins est considérable la défaication qui en résulte à la masse lotate du bonheur.

5. P. Parrenu à un certain point, la réparlition rend les quote-parls impatpables. La défaication faite à la masse du bonheur devient nuite. 4. P. A fortunes inégales, la défaication en la companyation de la companyation de la companya-

bonheur produite par une défatation en richesse, serail d'autant moindre que la distribution de la perte serait faite de maniere à les rapprocher le plus possible de l'égalité. (Abstraction faite des inconvenients attachés à la violation de la sûrété.

Les gouvernements, profitant du propris des laminers, ont frovirés à plusteurs égans les principes de l'égalité dans la répartition des pertes. Cet ainsi qu'ils ont mis sous la surregarde des lois ces bureaux d'ausurance, ces contrasts si utiles, par lesquel les particuliers se ceitaint d'arrance pour l'aire face à des pertes possibles. Le principe viet que l'art de distributer les pertes sur un saice grand nombre d'associée, pour les rendre trèslégères et presque unites.

Le même esprit a dirigé les princes, lorsqu'ils ont déclommagé, aux dépens de l'État, ceux de leurs sujrés qui avaient souffert, soit par des calamités publiques, soit par les dévastations de guerre. Rien de plus sage et de mieux entendu à cet égard que l'administration du grand Frédic. Cest un des plus beaux points de vue sous lesquels on puisse considèrer l'art socialitéer.

us de la montante containe pour indemnier les particuliers de particuliers des particuliers per reductive de la particulier particuliers des particuliers particuliers de la particulier prespie de la rico le mai de delits qui attendier parcepara de la particulier prespie de la rico le mai de delits qui attendier de la particulier prespie de la rico le mai de delits qui attendie de la rico le mai de delits qui attendie de la rico le mai de delits qui attendie de la rico le mai de la rico le mai de la rico le mai de la rico delit qui attendie del la rico del la

s C'est à ce chef qu'il faut rapporter le mai du gros jeu. Que les chances en fast d'argent soient épales, les chances en fait de bonheur sont toujours défavorables. Je possède mille livres. L'enjeu en de cinq cents. Si je perds, ma forriner l'Indolence, l'imprudence, qui negligoraient les précautions contre les délits, dans le certitules les précautions contre les délits, dans le certitules de l'en obtenir un dédonnasgement; et il faut encore plus redoutre la franuel, les comitrees secrétes, qui supposeraient des délits et les fersient natire pour supposeraient des délits et les fersient natire pour dru donc de la manière dont il sera administré. Mais il av ja qu'une indifférence compale qui puisse rejeter un moyen si salutaire, pour s'épargner la peine d'en séparer les incornécieure les incornécieures.

Les principes que nous avons posés pourralent géolement servi à régire la distribution d'une perte entre plusieurs personnes chargées al une responsbilité continue. Si beurs contribution respective build continue. Si beurs contribution respectives leur état réalif sera le même qu'auparentat ; mais si l'avent ainté retidencession pur se rapprocher de l'égalité, il fant adopter une proportion differente. Les imposer tous eigèments aux égral à la différence de leurs fortunes, ca serait un troisième différence de leurs fortunes, ca serait un troisième parce la sière de ...

Pour mettre ce sujet dans un plus grand jour, je vals présenter un cas composé, où il a'agit iddéclder entre deux individus, dont l'un denande un profit aux dépens de l'autre. Il a'sgit donc de déterminer l'effet d'une portion de richease qui, pour passer dans les mains d'un individu en forme de gain, doit sortir des mains d'un autre en furme de perte.

1. Prop. Entre des compétiteurs à fortunes égales, ce qui sera gagné par l'un devant être perdu par l'autre, la disposition qui taisserait la plus grande somme de bonheur, serait celle qui favoriserait le défendeur à l'exclusion du demandeur.

Car, t° la sonme à perdre ayant un plus grand rapport à la fortune réduite que la même somme à la fortune augmentée, la diminution de bonheur pour l'un cut plus grande que ne serui l'augmentation de bonheur pour l'autre. En un mot, l'égalité serait violée par la disposition contraire, (Fogez la note sur le jeu : le cas est exactemant semblable.)

3º Le perdant éprouverait une peine d'attente trompée, l'autie est amplement dans le cas de trompée, l'autie est amplement dans le cas de ne pas gagner. Or le mai négatif de ne pas acquérie n'est point égal au mal positif de perdre. Girl était autrement, chaque homme éprouvant ce ma pour tout ce qu'il n'exquerait pas, les cause du malbeur étant infinies. Thomme devrait se trouver infiniment malbureux.)

tone est diminuée de moitié : si je gagne, elle n'est augmentée que d'un tiers. Supposons l'enjen de mille livres. Si le gagne, mon bonheur n'est pas doublé avec ma fortune: si je perdé, mon bonheur est détroit, je suis dans l'indégence. 5º 1. homme, en général, parait être plus sensible à la douleur qu'an plaisir, même à cause égale : au point, par exemple, qu'une perte qui diminuerait d'un quart la fortune d'un homme, ôterait plus à son bonheur que n'y ajouterait peut-être un gain qui l'angmenterait du double !

2. P. A fortunes inégales, si le perdant était le moins riche, le mal de la perte serait aggravé par cette inégatité.

5. P. Si te perdant était le plus riche, le mal fait par l'atteinte portée à la sureté serait compensé en partie par le bien proportionné au

progrès fait vers l'égalité.

A Taide de ces axiomes, qui ont jusqu'à un certain point le carette et la certain de la propsitions mathematiques, on pourra produire canto un art régulere et constant d'inhematics et de assisfacions. Les législateurs ou montré assez souvent une disposition à suivre les consoits de l'égalite, sons le toon d'épuilé, susqu'and on donne plus latinites qu'à cette de justice : mais cette ide latinites qu'à cette de justice : mais cette ide latinites qu'à cette de justice : mais cette ide latinites qu'à cette de justice : mais cette ide latinités d'avaites que de réguler et de la partie d'avaites que de réguler et la partie d'avaites que de réguler et la partie de la partie : mais cette de la latinité et proposition ripoureures une multituel incadrette de semitaires confré la réalitre ce proposition ripoureures une multituel incadrette de semitaires confré

### CHAPITRE VII.

DE LA SURETÉ.

Nous sommes arrivés à l'objet principal des lois : le soin de la sûreté. Ce bieu inestimable, indice distinctif de la civilisation, est entièrement l'ouvrage des lois. Saus lois, point de sûreté : par conséquent, point d'abondance, ni même de subsistance certaine. Et la seule égalité qui puisse exister en cet état, c'est l'egalité de mabheur.

Pour estimer ce grand bienfait de la loi, il ne faut que considérer l'état des saurages. Ils luttent sans cesse courte la famine ; elle moissonne quel quefois en peu de jours des peuplades entiéres. La rivalité des subsistances produit parmi eux les guerres les plus cruelles, et l'hoomne poursuit Thomme comme les blets férores pour s'en nourrie. La erainte de cette horrible calamité fait taire chez eux les plus doux entiments de la nature : la piul ceut les plus doux entiments de la nature : la piul

4 Il ne s'ensoit pas que la somme du mai l'emporte sur celle du bien : non-sculement le mai est plus rare, mais il est accidentel, il ne découle pas comme le bien de cames constantes et nécessaires; et jusqu'à un certain point il est s'allie à l'insensibilité pour donner la mort aux vieillards qui ne peuvent plus suivre leur proie... Examinez encore ce qui se passe dans ces épo-

Examine encore ce qui se passe dans ces époques terribles o ils esseites cristilises rentrent presipie dans l'état sarrage, c'ést-à-dire, loroque, partic suppendies. Chappe instante se a durée est fécond en calamités. A chappe pas qu'elle imprima une le globe, à chappe mourement qu'elle finit, la masse cristante de la richesse, le fonds de l'abondance et de la suisbasme, décrot et dépetil. Les chomières sont rangées comme les polais. Di moment s'ést-ils sais l'ére à la destruction le rorsmoment s'ést-ils sais l'ére à la destruction le rors-

La loi scule a fait ce que tons les sentiments na-

duit lent des travaux d'un siècle?

turels n'auraient pas eu la force de faire. La loi seule peut créer une possession fixe et durable qui mérite le nom de propriété. La loi seule peut accoutumer les hommes à courber la tête sous le jong de la prévoyance, d'abord pénible à porter, mais ensuite agreable et doux. Elle seule peut les encourager à un travail superflu pour le présent, et dont ils ne jouiront que dans l'avenir. L'économe a autant d'ennemis qu'il y a de dissipateurs, ou d'hommes qui veulent jouir sans se donner la prine de produire. Le travail est trop pénible pour la paresse : il est trop lent pour l'impatience. La ruse et l'infustice conspirent sourdement pour s'en approprier les fruits; l'insolence el l'audace méditent de les ravir à force ouverte. Ainsi partout la sureté chancelle; toujours menacée, jamais tranquille, elle vit au milicu des embûches. Il faut au législateur une vigitance toujours soutenue, une puissance toujours en action pour la défendre contre cette foule renaissante d'adversaires.

La loi ne dii pas à l'homme: Travaille, et je te récompenserai; mais elle lai dit: Travaille, et le les fruits de on travaill, cette récompense naturelle et suffiantle que sans moi lu ne pourrais conserver, je l'en assurerai la jouissance, en arrélant la main qui voudrait les rasir. Si l'anduttire ciré, c'et la loi qui conserve; sia apremier moment on doit tout au travill, au second moment et à lout sutre, o est préchable de tout à la loi.

Pour se faire une idée nette de toute l'étendue qu'il fait donner au principe de la sûreté, if fact considerer que l'homme n'est pas, comme les animanx, borné au présent, soit pour souffrir, soit pour jouir, mais qu'il est suscepible de prines et de plaisirs par anticipation, et qu'il ne sufficial pas

en notre pouvoir d'éloigner le mai et d'attirer le bien, Aussi un sentiment de confiance au bonheur prévant sur la erainte dans la nature humaine, On le voit par le succès des lateries. de le mettre à l'abri d'une perte setuelle , mais qu'il faut lui garantir, autant que possible, ses possessions contre les vertes futures. Il faut prolonger l'idée de sa sûreté dans toute la perspective que son imagination est capable de mesurec,

Ce pressentiment, qui a une influence si marquée sur le sort de l'homine, peut s'appeler attente, attente de l'avenir. C'est par elle que nous avons la faculté de former un plan général de conduite : c'est par elle que les instants successifs qui composent la durée de la vie ne sont pas comme des points isolés et indépendants , mais deviennent des parties continues d'un tout. L'attente est une chaine qui unit notre existence présente à notre existence future, et qui passe même au delà de nous jusqu'à la génération qui nous suit. La sensibilité de l'homme est prolongée dans tous les anneaux de cette chaine.

Le principe de la sureté comprend le maintien de toutes ces attentes : il preserit que les événements, autant qu'ils dépendent des lois, soient conformes aux attentes qu'elles ont fait naure.

Toute atteinte portée à ce sentiment produit un mal distinct, un mal spécial que nous appellerous peine d'attente trompée.

Il faut que les vues des jurisconsultes aient été bien confuses, puisqu'ils n'ont ismais donné une attention particulière à un sentiment si fondamental dans la vie humaine. A peine ce mot d'attente se trouve-t-il dans leur vocabulaire. A peine trouverait-on dans leurs ouvrages un argument fondé sur ce principe. Ils l'ont suivi sans doute à beaucoup d'égards, mais ils l'ont suivi per instinct plus que par raison. S'ils avaient connu son extrême importance, ils n'auraient pas manoué de le nommer. de le signaler, au lieu de le laisser dans la foule.

### CHAPITRE VIII.

## DE LA PROPRIÉTÉ.

Pour mieux sentir le bienfait de la loi, cherchons à nous faire une idée nette de la propriété. Nous verrons qu'il n'y a point de propriété naturelle.

qu'elle est uniquement l'ouvrage des lois. La propriété n'est qu'une base d'attente : l'attente de retirer certains avantages de la chose qu'on dit posséder en conséquence des rapports où l'on

est dejà placé vis-à-vis d'elle.

Il n'est point d'image, point de peinture, point de trait visible, qui puisse exprimer ce rapport qui constitue la propriété. C'est qu'il n'est pas matériel, mais métaphysique. Il appartient tont entier à la

conception de l'esprit.

Avoir la chose entre ses mains, la garder, la fabriquer, la vendre, la dénaturer, l'employer, toutes ces circonstances physiques ne donnent pas cette idée de la proprieté. Une pièce d'itoffe, qui est actuellement aux Indes, peut m'appartenir, tandis que l'habit que je porte peut n'être pas à moi. L'aliment qui s'est incorporé dans ma propre substance peut appartenir à un autre à qui j'en dois compte,

L'idee de la propriété consiste dans une attente établie, dans la persuasion de pouvoir retirer tel ou tel avantage de la chose selon la nature du cas. Or, cette attente, cette persuasion ne peuvent être que l'ouvrage de la loi. Je ne puis compter sur la jouissance de ce que je regarde comme mien, que sur la promesse de la loi qui me le garantit. C'est la loi seule qui me permet d'oublier ma faiblesse naturelle. C'est par elle seule que je puis enclore un terrain et me livrer au travail de la culture, dans l'espoir cloigné de la récolte,

Mais, dira-t-on, qu'est-ce qui servit de base à la loi pour le commencement de l'opération, quand elle adopta les obiets qu'elle promit de proteger sous le nom de propriété? Dans l'état primitif , les bommes n'avaieut-ils pas une attente naturelle de jouir de certaines choses, une attente qui dérivait

de sources antérirures à la loi? Oui, il v a en dès l'origine, il v aura toujours des eirconstances dans lesquelles un bomme pourra s'assurer par ses propres moyens la jonissance de certaines choses. Mais le catalogue de crs cas est bieu borné. Le sauvage qui a caché une proie, peut espérer de la garder pour lui seul , tant que sa grotte n'est pas découverte, tant qu'il veille pour la défendre ou qu'il est plus fort que ses rivaux; mais voilà tout. Combien cette manière de posséder est misérable et précaire! Supposez la moindre convention entre les sauvages pour respecter réciproquement leur butin, voilà l'introduction d'un principe auguel vous ne pouvez donner que le nom de loi. Une attente faible et momentanée peut donc résulter de temps en temps de circonstances purement physiques, mais une attente forte et permanente ne peut résulter que de la loi. Ce qui n'était qu'un fil dans l'état naturel, est devenu, pour ainsi dire, un câble dans l'état social.

La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les lois , point de propriété. Otez les lois, toute propriété cesse.

En fait de propriété, la sûreté consiste à ne recevoir aucune secousse, aucun choc, aucun dérangement dans l'attente qu'on a fondée sur les lois de jouir de telle ou telle portion de bien ; le législateur doit le plus grand respect à ces attentes qu'il a fait naître, Quand il ne les contredit point, il fait l'essentiel pour le bouheur de la société. Quand il les benrte, il produit tonjours une somme de mal proportionnée.

## CHAPITRE IX.

RÉPONSE A UNE OBJECTION.

Mais peut-être les lois de la propriété sont bonnes pour ceux qui possédent, et oppressives pour ceux qui n'ont rien. Le pauvre est peut-être plus malbeureux qu'il ne le serait sans elles.

Les lois, en créant la propriété, ont créé la richesse, mais par rapport à la pauvreté : elle n'est pas l'ouvrage des lois, elle est l'état primitif de l'espèce humaine; l'homme qui ne subsiste que du jour an jour, est précisément l'homme de la nature. le sauvage. Le pauvre dans la société n'obtient rien. je l'avoue, que par un travail pénible, mais dans l'état naturel que peut-il obtenir qu'au prix de ses sucurs? La chasse n'a-t-elle pas ses fatigues, la pêche ses dangers , la guerre ses incertitudes? Et si l'homme paralt aimer cette vie aventurière, s'il a un instinct avide de cette espèce de périls, si le sauvage jouit avec délices d'une oisiveté si chèrement achetée, faut-il en conclure qu'il est plus heureux que nos cultivateurs? Non : le travail de ceux-ci est plus uniforme, mais la récompense est plus assurée. le sort de la femme est beaucoup plus doux, l'enfance et la vieillesse ont plus de ressources, l'espèce multiplie dans une proportion mille fois plus grande. et cela sent suffit pour montrer de quel côté est la supériorité de bonheur. Ainsi les lois, en créant la richesse, sont encore les bienfaitrices de ceux uni restent dans la nauvreté naturelle. Ils participent plus ou moins any plaisirs, any avantages et aux secours d'une societé civilisée. Leur industrie et leur travail les placent parmi les candidats de la fortune. Et n'ont-ils pas leurs plaisirs d'acquisition? L'espérance ne se mèle-t-elle pas à leurs travaux? La surcté que la loi leur donne est-elle moins importante? Ceux qui regardent de haut dans les rangs inférieurs, voient tous les obiets plus petits : mais vers le bas de la pyramide, c'est le sommet qui s'efface à son tour. Si loin de ces comparaisons on ne songe pas à en faire; on n'est jamais tourmenté de l'impossible. En sorte qu'à tout considerer . la protection des lois peut contribuer au bonheur de la chaumière antant qu'à la sécurité du palais,

On est étonné qu'un écrivain aussi judicieux que

Reccaria, alt interieté, dans un ouvrage dicté par la plus saine philosophie, un doute subversif de l'ordre social : Le droit de la propriété, dit-il, est un droit terrible, et qui n'est peut-être pas nécessaire. On a fondé sur ce droit des lois tyranniques et sanguinoires. On en a fait un abus affreux. Mais le droit lui-même ne présente que des idées de plaisir, d'abondance et de súreté. C'est ce droit qui a vaineu l'aversiou naturelle du travail, qui a donné à l'homme l'empire de la terre, qui a fait cesser la vie errante des peuples, qui a formé l'amour de la patrie et celui de la postérité. Jouir promptement, jonir sans peine, voilà le désir universel des hommes. C'est ce désir qui est terrible, puisqu'il armerait tous ceux qui n'ontrien contre ceux qui ont quelque chose. Mais le droit qui restreint ce desir est le plus beau triomphe de l'humanité sur elle-même.

### CHAPITRE X.

ANALYSE DES NACX RÉSULTANTS DES ATTEINTES PORTÉES A LA PROPRIÉTÉ.

Nous avons déjà vu que la subsistance dépend des lois qui assurent aux travailleurs les produits de leur travail ; mais il convient d'analyser plus exactement les maux qui résultent des violations de propriété, On peut les réduire à quatre clufs.

1º Mat de mon-possession. Si l'acquisition d'une portion de richesse est un bien, il faut que la nonpossession soit un mal, quoique mal négalf, et rien de plus. Ainsi, quoique les hommes dans fete de pour reté primitive n'aient pas pu semir la privation parciale de biens qui leur c'ateni inconnus, il parciale de biens qui leur c'ateni inconnus, il clair qu'ils ont en de moins tout le bonbeur qui en résulte, et dont uous sommes en jouissance.

La perte d'une portion de bién, dat-on même l'ignorer toujours, serait encore une perte. Si vois détournez mon ami par des calomnies de me légner un bien que je n'attendais pas, ne me portez-rous pas préjudice? En quoi consiste ce préjudice? dans le mal négatif qui résulte pour moi de ne pas posséder ce que j'aurais es oans ros calomnies.

2º Peine de perder. Tout ce que je posséde actuellement on que je dois posséder, je le consigne dans mon inazgination comme devant m'appartenir tonjours. Pen fais la base de mon attente, Penrance de ceux qui dependent de moi, et le soutien de mon plan de sie. Chasque partie de ma propriété pent avoir pour moi, outre sa valeur intrinséque, et un valeur d'affection comme britage de mes aneètres, récompense de mon travail ou bien futur de mes enfants. Tout my représente encore cette potion de moi-même que fy si mise, ces aoins, cette industrie, cette économie qui s'est disputé les plaisirs présents pour les étendre sur l'avenir. Ainsi la propriété dévient partie de notre fetre, et ne peut plus nous être arrachée sans nous déchiere jusqu'au vif.

5º Crainte de perdre. Au regret de ce qu'on a perdu se joint l'impictules sur ce qu'on possible, et même sur ce qu'on pourrait acquérir: car la pinpart des objets qui composent la subsistance et l'abodance clant des maiéres périssables, les acquisitions futures sont on supplément nécessaire aux possessions précentes.

Quand l'insécurité arrive à un certain point, la crainte du pentre empéche de jouir de ce qu'on possède. Le soin de conserver nous condamne à mille précautions tristes et pérolibles, toujouane à nigle précautions tristes et pérolibles, toujouane à nigle précaution stristes et périodies, toujour de conserve. Les trésors fuient ou s'enfouiserne. La jouisance devient sombre, furties et solitaire. Elle craint en se montrant d'avertir la cundité de l'existence d'une proie.

d' Amortissement de l'industrie. Si je diserprice de m'assure les produits de moi ravail, je ne songe plus qu'i subsister du jour ; su jour ; je ne veux pas mé dismo de sissias qui ne devient pratice qu'il mes easenils. Bissi d'illuerra, pour trater qu'il mes easenils. Bissi d'illuerra, pour trate de la comme de l'amortisseme d'apri, et cettle perte peut me réclaire à l'impuissance d'apri, l'an atendant d'in l'espeti d'industrie; l'une son avoir et l'espeti d'industrie; alsus avoir parappés ma volonté mème. Ainsi les trois premiers de ces maux affectuel les facultés passives de l'indiritàs, annis que le quatrième passe juoqu'à ses de l'espetigle que moins d'encardissement.

On voit dans cette analyse que les deux premiers de ces maux ne vont pas au delà de l'individui de, mais que les deux derniers se répandent et occupent dans la sociét de me sepac indicial. Une atteind adans la sociét de me space indicial. Une atteind per cité aux propriétés d'un seul jette l'alarme parminique des autres propriétaires. Le sentiment se communique de proche en proche, et la contagion peut enfin gagner le corps entière de l'État.

Pour le déreloppement de l'industrie, il faut réunion de puissance et le redouté. La volonié digend des encouragements, et la puissance des moyens. Ces moyens sont eq n'on spelle en langager d'econmie politique, capital productif, Quandi II ne s'agit que d'un seul nidrividu, son capital productif peut ètre anéanti par une seule perte, sans que son capit d'industris coi éteint in miene affishié. Quand il s'agit d'une cation, l'anéantissement de son capital productif est impossible; mais longtemps avant

ce terme fatal. le mai peut avoir atteint la volonté. et l'esprit d'industrie peut tomber dans un marasme funeste, au milieu des ressources naturelles que présente un sol riche et fertile. Cependant la volonté est excitée par tant de stimulants, qu'elle résiste à bien des découragements et des pertes. Une calamité passagère, quelque grande qu'elle soit, ne détruit pas l'esprit d'industrie. On le voit renaltre après des guerres dévorantes qui ont appauvri des nations, comme on voit un chêne robuste, mutile par une tempête, réparer ses pertes en peu d'années, et se couvrir de branches nouvelles. Il ne faut rica moins pour glacer l'industrie que l'opération d'une cause domestique et permanente, telle qu'un gouvernement tyrannique, une mauvaise législation, une religion intolérante qui repousse les bommes, ou une superstition minuticuse qui les abrutit.

Un premier sete de violence produire afabend un certain degre d'apprelension e violi déj quelques seprits timiles découragés. Les seconde violence, qui sucedie lacind, régand une alemme plus considérable. Les plus prudents commencent à eraserver leurs caterpiers, et danadoment peu à peu une carrière incertaine. A mesure que res attaques une carrière incertaine. A mesure que res attaques cara, qui out fai ne sout, pur prenipares; ceux qui out fai ne sout, pur remplaces; ceux qui restent tombert dans un cita de langueur. Cest sinsi qu'i la longue le champ de l'industrie, Datta por ce orages, poet tenfa se trouver désert.

L'Asie Mineure, la Grèce, l'Égypte, les côtes d'Afrique, si riches en agriculture, en commerce, en population, à l'époque florissante de l'empire romain, que sont-elles devenues sous l'absurde despolisme du gouvernement turc? Les palais se sont changés en cabanes et les cités en hourgades. Ce gouvernement, odieux à tout homme qui pense, n'a jamais su qu'un État ne peut s'enrichir que par un respect inviolable pour les propriétés. Il n'a jamais eu que deux secrets pour régner : épuiser les peuples et les abeutir. Ainsi les plus belles contrées de la terre, fiétries, stériles ou presque abandonnées, sont devenues méconnaissables sous les mains de ces barbares conquérants. Car il ne faut pas attribuer ces maux à des causes éloignées. Les euerres civiles, les invasions, les fléaux de la nature auraient pu dissiper les richesses, mettre les arts en fuite et engloutir les villes ; les ports comblés peuvent se rouvrir, les communications se rétablissent, les manufactures renaissent, les villes sortent de leurs ruines, tous les ravages se réparent avec le temps, si les hommes continuent à être hommes; mais ils ne le sont plus dans ces malheureuses contrées où le désespoir, effet tardif, mais fatal, d'une longue insécurité, a détruit toutes les faeultés actives de

Si l'on voulait tracer l'histoire de cette contagion, on ferait voir que ses premières atteintes tombent sur la partie aisée de la société. L'opnience est l'objet des premières déprédations. Le superflu apparent s'évanouit peu à peu. Le besoin absolu se fait obéir malgré les obstacles ; il faut vivre : mais quand on se borne à vivre, l'État languit et le fiambeau de l'industrie ne iette plus que des étineelles mourantes. D'aitleurs l'abondance n'est jamais si distincte de la subsistance, qu'on puisse blesser l'une sans porter une atteinte dangereuse à l'antre. Tandis que les uns ne perdent que le superfin , les autres perdent quelque portion de leur nécessaire; car par le système infiniment compliqué des liaisons économiques, l'opulence d'une partie des eitoyens est l'unique fonds où une partie plus nombreuse trouve sa subsistance.

Mais on pourrait tracer un autre tableau plus riant et non moins instructif des progrès de la sureté et de la prospérité, son inséparable compagne. L'Amérique septentrionale présente le contraste le plus frappont de ces denx états. La nature sauvage y est à côte de la nature civilisée. L'intérieur de cette immense région n'offre qu'une sobtude effravante. des forêts impénétrables ou des landes stériles, des eaux croupissantes, des vapeurs impures, des reptiles venimeux : voilà ee qu'est la terre laissée à elle-même. Les hordes faronches qui parconrent ces déserts sans fixer leur habitation, toujours occupées à poursuisre leur proie, et toujours animées entre elles de rivalités implacables, ne se rencontrent que pour s'attaquer, et parviennent souvent à s'entre-détruire. Il s'en fant bien que les bêtes féroces y soient aussi dangereuses pour l'homme, que l'homme même. Mais sur les limites de ces affrenses solitudes, quel aspect différent vient frapper les regards! Ou eroit embrasser du même coun d'oril les deux empires du mal et du bien. Les forêts ont fait place à des champs cultivés, les marais se dessechent, les terrains s'affermissent, se eouvrent de prairies, de pâturages, d'unimanx domestiques, d'habitations saines et riantes. Là, des cités naissantes s'élèvent sur des plans réguliers, des routes apacieuses les font communiquer entre elles; tout annonce que les hommes, cherchant les moyens de se rapprocher, ont cessé de se eraindre et de s'entr'egorger. Là, des ports de mer, remplis de vaisseaux, recoivent toutes les productions de la terre, et servent à l'échauge de tontes les richesses. Un peuple innombrable, qui vit de son travail dans la paix et dans l'abondance, a succèdé à quelques peuplades de chasseurs, toujours placés entre la guerre et la famine. Oni a opéré ces prodiges? Oui a renouvide la mericae de la terrez (val. à donné i l'homme codomien un la maiere embliele, fecudie ex percedamine un la maiere embliele, fecudie ex perfertionné? Ce grisie bienfaissent, c'est la sairené. Ces la sairet qui a optér cette grande métamorphose. Et combien ser opérations sont rapides I. peine y a-t-il deur saireles qui collissem Penn vint abundre sur ces côtes saurages avec une codoni de partire conquirenta que ce l'étant dels bommes de pais que somitente point tiere ràdifissement per la de la confirme point le ror children colt per de le bondisseme et de justice.

### CHAPITRE XI.

SPRETÉ. ÉGALITÉ, LELE OPPOSITION.

En consultant ce grand principe de la sûreté, que doit ordonner le législateur pour la masse des biens qui existent?

Il doit maintenir la distribution telle qu'elle est rtuellement établie. C'est là ce qui, sous le nom de justice, est regardé avec raison comme son premier devoir. C'est une règle générale et simple qui s'applique à tous les États, qui s'adapte à tous les plans, même à ceux qui sont les plus contraires. Il n'y a rien de plus diversifié que l'état de la propriété en Amérique, en Angleterre, en Hongrie, en Russie : genéralement, dans le premier de ces pays. le eultivateur est proprietaire, dans le second il est fermier, dans le troisième attaché à la glèbe, dans le quatrième esclave. Cependant , le principe suprème de la sureté ordonne de conserver toutes ces distributions, quoique leur nature soit si différente, et qu'elles pe produisent pas la même somme de bonheur. Mais comment feriez-vous nue autre distribution sans ôter à quelqu'un ce qu'il a ? Comment depouilleriez-vous les uns sans porter atteinte à la stireté de tous? Quand votre nouvelle répartition sera dérangée, c'est-à-dire le lendemain de son établissement, comment vous dispenserez-vous d'en faire une seconde? Pourquoi ne corrigerez-vous pas de même celle-ci? Et en attendant, que devient la súreté? où est le bonbeur? où est l'indus-

trie? Quand la súreté et l'égalité sont en conflit, il ne faut pas hésiter un moment. C'est l'égalité qui doit céder. La première est le fondement de la vie; subsistance, abondance, bohneur, tout en dépend. L'égalité ne proubuit qu'une certaine portion de bieneure; d'ailleurs, quoi qu'on fasse, elle sera toujours imparfaite; si elle poursait exister un iour, les

révolutions du lendemain l'auraient altérée; l'établissement de l'égalité n'est qu'une chimère : tout ce qu'on pent faire, c'est de diminuer l'inégalité.

Si des canses violentes, telles qu'une révolution de gouvernement, un selonne, une comptée, spéraient des loudereurs-ments de propriété, ce avrait de loudereurs-ments de propriété, ce avrait des loudereurs-ments de propriété, ce avrait de l'authorité de la comparais évaloute en dume aggipare avra le transp. L'Industrie est une plante vilgoureuse qui révisée à tien des magnétaires, et dans loughet les promières des les des sons de l'authorités de promières de l'authorités de l'authorités de propriétée dans de l'authorités de l'authorités

Devant cux des cités, dermère eux des déserts.

Voilà l'bistoire des fanatiques. En effet, si l'égalité doit régner aujourd'hai, par la même raison elle doit régner toujours. Elle ne peut se conserver qu'en réitérant les violences qui l'ont établie. Il lui faut une armée d'inquisiteurs et de bourreaux, sourds à la faveur comme à la plainte, insensibles aux séductions du plaisir, inaccessibles à l'intérêt personnel, doués de toutes les vertus, dans un service qui les détruit tontes. Le niveau doit rouler sons crisse pour aplanir tout ce qui s'élève au dessus de la ligne légale. Il faut une vigilance non interrompue pour rendre à ceux qui ont dissipé leur portion, pour dépouiller crux qui, à force ile travail, ont angmenté la Jenr. Dans un pareil ordre de choses, il n'y aurait qu'un parti sage pour les gouvernés, celui de la prodigalité; il n'y aurait qu'un parti insensé, celui de l'industrie. Ce prétendu remède, si doux en apparence, serait donc un poison mortel. C'est un cantère britant qui consumerait jusqu'à ce qu'il eut atteint le dernier principe de vie. Le glaive ennemi, dans ses plus grandes fureurs, est mille fois moins redoutable. Il ne fait à l'État que des maux partiels, que le temps efface et que l'industrie répare.

On a vu de petites sociétés, dants la première efferrecence d'un enfousieme religieurs, instituer, comme principe fondamental, la communataté des finis. Cruis-on agis le bonheur y ai gange? — An mobile ai doux de la recompense, elles out subsituté e mobile artissant de la peine. Le travail ai fecile et ai léger quand il est anime par l'espoèr, il anie pour échaper de su qui plus écremés. Oppodant, tant que le mobile religieux conserve sa force, tont le monde travaille, mais tont le mooile génit. Commence-t-d à s'affaildir? la société se divise en deux classes : leu uns, fantalques dégradés, contractent teus les vices de la superstition malhenreux; les autres, fripous faintains, se font nourrir dans une sainte oisiveié par les dupes qui les entourent; et le und d'égalité n'ext plus qu'un prétette pour couvrir le vol que la paresse fait à l'industrie.

Les perspectives de liienveillance et de concorde, qui ont séduit des âmes ardentes, ne sont done . dans ce système, que des chimères de l'imagination. Où serait, dans la division des travaux, le motif déterminant pour embrasser les plus pénibles? Oni se chargerail des fonctions grossières et rebutantes? Qui serait content de son lot, et ne trouverait pas le fardeau de son voisin plus léger que le sien? Combien de fraudes pour rejeter sur autrui le travail dont on voudrait s'exempter soi-même? Et dans les partages, quelle impossibilité de satisfaire à tont, de conserver les apparences de l'égalité, de sauver les jalousies, les querelles, les rivalités, les préférences? Oni terminerait ces innombrables disputes toujours renaissantes? Quel appareil de lois pénales ne faudrait-il pas pour remplacer la donce liberté du choix et la récompense naturelle des soins que chaeun se donne pour soi-même? La moitie de la société ne suffirait pas pour régler l'autre. Aussi cet inique et absurde système ne peut se maintenir que par un esclavage politique et religieux, tel qu'était celui des ilotes à Lacédémoue, et des Indiens du Paraguay dans les établissements des jésuites : sublimes inventions de législateurs, qui, pour accomplir un plan d'égalité, font deux lots égaux de mal et de bien, et mettent toute la peine d'un côté et toute la jouissance de l'autre!

# CHAPITRE XII.

SUBETÉ. ÉGALITÉ. MOYEN DE LES CONCILIER.

Faut-il donc qu'entré ces deux rivales, la sièreté et l'égalité, il y ait une opposition, une guerre éternelle? Jusqu'à un certain point, elles sont incompatibles; mais avec un peu de patience et d'adresse, on peut les rapprocher par degrés.

Le seul médiateur entre ces intérêts contraires, c'est le temps. Voulez-rous suivre les conseils de l'égalité sans contrevenir à ceux de la sûreté? attendez l'époque naturelle qui met fin aux espérances et aux craintes, l'époque de la mort.

Lorsque des biens sont devenus vacants par le

deiss des propriétaires, la loi just intervenir dans la distribution qui va évipeire, soit la miliant à certains agent à la facultai de cater, afin de prévaire la certain segurà la faculta de tester, afin de prévaire la mains d'us sent, ou cle mainsu terri les successions à dex trues d'égalité, dans le cas où le défant d'unrait altaire à couploin, ni parceut a lispe d'unite d'avant da la commandaire de la

Lorsqu'il zigit de corriger un gene d'inégalité cirile, tel que l'eselvage, il faut apporter la même attention au droit de la propriété, se soumettre à une opération lente, et s'avancer vers Pubjé subordonné sans sariéne l'objée principal. Les bommes que vous aurez rendus libres par ces gradations, seront biren plus capables de l'être que s' uou seur avice appris à fouler aux piels la justice pour les introduire dans un mourel ordre a social.

Observous que chez une nation qui prospère par son agriculture, ses manufactures et son commerce, il y a un progrès continuel vers l'égalité. Si les lois ne faisaient rien pour la combattre, si elles ne maintenaient pas de certains monopoles, si elles ne génaient pas l'industrie et les échanges, si elles ne permettaient pas les substitutions, on verrait sans effort, sans revolution, sans secousse, les grandes propriétés se subdiviser peu à peu, et un plus grand nombre d'hommes participer aux faveurs modérées de la fortune. Ce serait le résultat naturel des babitudes opposées qui se forment dans l'opulence et dans la pauvreté. La première, prodigue et vaine, ne demande qu'à jouir sans rien faire : la seconde, accoutumée à l'obseurité et aux privations, trouve ses plaisirs dans son travail et dans son économie. De là le changement qui s'est fait dans l'Europe, par le progrès des arts et ilu commerce, malgré les obstacles des lois, ils ne sont pas bien loin ile nous ces siècles de la féoilalité, où le monde était divisé en deux classes, quelques grands propriétaires qui étaient tout, et une multitude de serfs qui n'étaient rien. Ces hauteurs pyramidales ont disparu ou se sont abaissées; et de leurs débris répandus partout, les hommes industrieux ont formé ces établissements nouveaux, dont le nombre infini atteste le bonheur comparatif de la civilisation moderne. Ainsi l'on peut conclure que la súreté, en conservant son rang comme principe suprême, conduit indirectement à procufer l'égalité, tandis que celle-ci, prise pour base de l'arrangement social , détruirait la sureté en se détruisant elle-même.

#### CHAPITRE XIII.

BACRIFICES DE LA SURETÉ A LA SURETÉ.

Ce titre paraît d'abord énigmatique ; mais le sens

de l'énigme est facile à trouver.

Il y a une distinction importante à faire entre la

perfection idéale de la súreté et la perfection praticable. La première exigerait que rien ne fat jamais ôté à personne. La seconde est accomplie si l'on n'ôte rien au delà de ce qui est nécessaire pour la conservation du reste.

conservation au reale.

On statiste à la séreix de constant à la séreix de c'est simplement une d'obleation. L'étatisté est ûn choc impéreu, un mad qu'on ne peut pas calculer, une trégalairet qu'on à point de principe fier et file senable mêtre tout le reale en périt, elle pointe present d'autre de la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de la companyation de la disperiment d'autres, point alla commandation de la companyation d'autres, point alla commandation de la comm

Quant à la nécessité de ces défaleations, éffe est réidente. Travailler et garde les travailleurs sout deux opérations différentes et pour un temps iompatibles. Il faut donc que ceux qui font notre les réchesses par le travail, en détachent que'que portion pour fournir à l'entretien des gardieurs Effats. La richesse ne peut donc se défendre qu'à ses propress dépens.

La société attiquée par des ennemis, soit étrangers, soit domesliques, ne peut se maintenir qu'aux dépens de la sûreté, non-seulement de ces mêmes canemis, mais encore de ceux mêmes qu'il s'agit de

S'il y a des hommes qui a'sperçoirent pas cette lisions nécessiré, c'et qu'è cet égard comme à tant d'autres, e'et spiè cet égard comme à tant d'autres, e'b essoin du jour éclipse cetul du tendemain. Le gourerament tout entièr n'est qu'un tissu de sacrières. Le meilleur est cellu où le valeur de ceux-ci est réduite à son moindre terme. La perfection pristique de la safreie est une quantité qui tend sans cesse à s'approcher de la perfection ideale sans pouvoir jamais y atteindre.

- Il ne faut point prendre au peuple sur ses
   besoins récls, pour des besoins de l'État imaginaires.
- \* Les besoins imaginaires sont et que demandent

- e les passions et les faiblesses de ceux qui gone vernent, le charme d'un projet extraordinaire,
- « l'envie malade d'une vaine gloire, et une certaine « impuissance d'esprit contre les fantaisies. Souvent
- « ceux qui avee un esprit inquiet étaient sous le
- « prince » la tête des affaires, ont pense que les « besoins de l'État étaient les besoins de leurs « petites âmes 1. »
- L'auteur des Lettres Persanes a trop fait de chapitres dans l'Esprit des Lois. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette description satirique? Si Mon-

tesquieu avait eondescendu à faire une énumération simple des vrais besoins de l'État, on aurait mieux eompris ce qu'il entendait pae des besoins imaginaires.

Je vais donner un catalogue des cas où le sacrifice de quelque portion de la sareté en fait de propriété, est nécessaire pour en conserver la plus graude masse.

- 1. Besoins généraux de l'État pour sa défense
- contre les ennemis extérieurs.

  2. Besoins généraux de l'État pour sa défense
- contre les délinquants ou ennemis inférieurs.

  5. Besoins généraux de l'État pour subrenir aux calamités physiques.
- Amendes à la charge des délinquants, à titre de peine ou à titre d'indemnités en faveur des parties lésées.
- Empirement, sur les propriétes des partieuliers pour le développement des pouvoirs à exercer contre les maux suidits, par la justice, la police et
- la milice.

  6. Limitation des droits de la propriété, ou de l'usage que chaque propriétaige fera de ses propres biens, pour l'empêcher de nuire, soit aux autres, soit à lui-même 2.

La nécessité dans tous ces cas est trop palpable pour avoir besoin de preuves. Mais il faut observer que les mêmes récerves à appliqueront également aux autres branches de la sureté, on ne peut, par exemple, mointenir les droits de la personne et de d' l'honneur que par des lois pénales, et les lois il

\* Esprit des Lois , liv. 1141, c, 1. \* On possède un droit géoéral de propriété sur une chose

quand on peut l'appliquer à lout, excepté à certains ousges qui sont interdits par des rétions spéciales. Ces raisons peuvent se rapporter à trois chefs. 1° Détrument privé, lorsque tet usage de la chose nuirait

1\* Dirrucat privé, lorque tel usage de la chose nulrait
à quelque autre individu, soit dans sa fectuer, soit
ausrement. Sic utere tuo ut alium non lecdas — sic
utere tuo ut alienum non lecdas.

2º Détriment public, celoi qui pourrait résulter pour la communauté en général. Sic utere two ut rem publicam non terdas.

 Détriment de l'Individa Ini-même, Sie utere tuo ut temetipsum non lardas. pénales ne s'exercent guère qu'aux dépens de la personne, ou de l'honneur.

# CHAPITRE XIV. DE QUELQUES CAS SURES A CONTESTATION.

Doit-on rouger parmi les besoins de l'État, auxquels il faut pourvoir par des contributions forcées, le soin des indigents, le gulte publie, la culture des seignese et des arts?

# SECTION 1.

Dans le plus haut état de prospérité sociale, la plus grande masse des citoyens n'aura d'autre ressource que son industrie journalière, et par consequent sera toujours à côté de l'indigence, toujours prête à tomber dans ce gouffre par les accidents, les révolutions du commerce, les calamités naturefles, et surtont par les maladies. L'enfance n'a pas encore, par ses propres forces, les moyens de subsister; la caducité de l'êge ne les a plus. Les deux extremités de la vie se ressemblent par l'impuissance et la faiblesse, Si l'instinct naturel, l'humanité, la honte, avec le concours des lois, assurent aux enfants et aux vieillards les soins et la protection de la famille, cependant ees secours sont précaires, et ceux qui les donnent peuvent être hientôt réduits à en avoir besoin pour eux-mêmes. Une maison nombreuse, entretenue dans l'abondance par le travail de deux époux, peut perdre à chaque instant la moitié de ses ressources par la mort de l'un, et les perdre en totalité par la mort de l'autre.

La eaducité est encore plus mal partagée que

Ceite épée est à moi en pisine propriété : mois toote, pitagiere qu'est cette propriété, l'elisjangent à mille unages, je ne dois l'employent à l'abusent môis rollin, a il à coupet est bablis, ni la faire briller en signe d'ansurrection pour boulerneur le pouveriment. Si était bineurum maniques, on pest un tiglier, de peur que je ne m'en faise du muit à moi-même.

En dreu de propriété absole et lilimité sur un objet quécanque, serai le dreit de commêttre précipée sous les crimes. Si Jaraire se et droit ser le bison que je riens de couper, je pourrais l'Employer comme une massue pour automme les pasants, ou le convertir en secprire pour en faire sus symbles de royants, on idais pour affecter la reitgion maisonair. Fratures, L'imour qui descend a plus de forte que l'agnor qui moute. La recomsissione est moins puissante que l'imitate, L'orpérance s'attache aux puissante que l'imitate, L'orpérance s'attache aux retres fables qui enumerente bie, et ne dit plus rien pour ceux qui la finistent. Mois supeuez, et pour les visiblistes, faide de changer le role de blenfalteur versera todjours plus ou moins d'aurert une dans les blenfalteur versera todjours plus ou moins d'aurert une dans les blenfalteur eres, aurent de ceux de ceux de conservation de cette cipaque de dicendrare du la sessibilité merhale de quigne de dicendrare du la sessibilité merhale de qualité une dans les blenfalteur en des propriés une des controllées que de conservation de cette conservation de cette de l'agradite de conservation de cette de l'agradite de l'agradi

Det amergiale ist société est le plan triste de tous, fois er répercuelle en long catalogue de mons, qui tous vont aboutir a l'indigence, et par conséquent de lamorté sous seis formes les plus terribles. Voils de gante vons lequiel finereit soule, cette force qui guit unu rédule, piut granter le sort de chaque mortel. In faut aémontire par un effort continuel pour nêtre, par déan certaire dans et about, et vertiform, y giuter quelqueries par une pente failse, consép prequiére quelqueries par une pente fails ouver prequière que de recres incritatifes.

Pour faire face à ces manx, il n'y a que deux moyens judépendants des lois: l'épurgne — et les contributions colontaires:

si'es deux resources porraient constanuent lagille, i flatificial hos e garrele a faire intervenir lagille, i flatificial hos e garrele a faire intervenir lagille, i flatificial construit help and particular l'antiquere un course tairpendant de l'industrie, undustrie, ou dit moins contre la fragilité, la modife du travail de l'évenomie, évet la lessin présent et la crainte du besoin fature la loi qui creatie besoin et cette eraule serait un encoursgement à la pareise et à la dissipation. Cet de secuents récès on forent des partices secuents récès on forent des partices.

Mais ees deux moyens sont Insuffisants, comme on pent s'en convainere avec un léger examen.

on pent is on convaniere aver un leger examen.

The rapport of layergare, at les plan grands
per rapport of layergare, at les plan grands
per rapport of layergare, at les plan grands
pentis suffrontis la aut économies pour l'aceir.

D'autres pourrout suppléer per le travail de chaque
point de superfini à mettre ent dépât pour le conpetit en mégassire dans un tempe deparé. Al interest de superfini à mettre ent dépât pour le conpetit en mégassire dans un tempe deparé. Al interest de sinsi qu'in ne troisième classe qui pourrait
all pouglégoque of le nu pour peut faire une
cette dans qu'in ces derniers qu'on peut faire une
cette de crisi de la pourrete. « l'économie; e diar-fent, insu méroir. Sils font netgige, luit
» plan qu'in ces derniers qu'on peut faire une
e diar-fent, insu méroir. Sils font netgige, luit
» pla pour grands qu'intére et la mont les stimblent

peut-être, mais ils ne penvent ro accuser qu'eux seuls. Cependant lâure catastrraphe ne sera pas un cum à pure perte : elle servir a de l'eçon aux pero digues. C'est lei une loi (etablie par la nature, une loi qui n'est pas, comme celle des hommes, sujette à l'incertitude et à l'injustice: La peine ne portera que sur les compables, et se propera loi unera d'elle-même à leur faute. > Ce langarge sérier serait justifiable si fobiet de la

loi était la venecance : mais cette vengeance même,

le principe d'utilité la condamne comme un motif impur fonde sur l'antipathie. Et ces many, cet abandon, eette indigenee, que vous regardez dans votre colère comme une juste punition de la prodigalité , quel en sera le fruit? Avez-vous la certitude que ces victimes sacrifiées préviendront, par leur exemple, les fautes qui les ont conduites dans le malheur? Ce serait bien mal connaître les dispositions du cœur lumain. La détresse, la mort de quelques prodigues, si l'on peut appeler peodigues des malbeureux qui n'ont pas su se refuser aux infiniment petites jouissances de leur état, qui n'ont pas connu l'art pénible de lutter par la reflexion contre toutes les tentations du moment, leur détresse , dis-je , leur mort même n'aurait que nen d'influence : comme instruction : sur les classes laborieuses de la société. Ce triste spectacle, dont la honte ensevelirait la plupart des détails, auraitil , comme les supplices des malfaiteurs , une publicité qui captivât l'attention, et ne permit pas d'en ignorer la cause? Ceux à qui cette leçon serait le plus nécessaire, sauraient-ils donner à eet évênement l'interprétation convenable? Saisiront-ils tonjours cette liaison qu'on suppose entre l'imprudence comme cause, et le malheur comme effet? Ne pourrunt-ils pas atteibner cette estastrophe à des accidents imprévus et impossibles à prévoir? Au lieu de dire : Voilà un homme qui a éte l'artisan de sa perte, et son indigence doit m'avertir de travailler, d'epargner sans relache;'- ne diront-ils point souveut, avec une apparence de raison : Voita nu infortuné qui s'est donné mille peines pour rien, et qui prouve bien la vanité de la prudence humaine... Ce scrait mal raisonner sans doute ; mais faudrait il punir si rigonreusement une erreur de logique, un simple defant de reflexion dans une classe d'hommes plus appelée à exercer ses mains que son espeit?

D'ailleurs, que penser d'une peine qui, retardie quant à son exécution jusqu'à h deroière extrémité de la vic, doit commencer par vaincre à l'autre extremité, c'est-à-dire, dans la jeunesse; l'accordant des motifs les plus impérients / Combien ette leçon prétendue s'affabilit par la distance ( pril y a pen d'analogie entre le viellant et le jeune homme! Que Fectuaple de l'un signifie peu pour l'autre? It Figure du dernier, Fisic d'un bien, cettle d'un mil nimerdiai, occupant tente la sphère de la reflexionat relonat 
diai, poupart tente la sphère de la reflexionat relonat 
propose de la regionat de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de la result 
raige, ou tout surre plainir mais une prése place 
à un terme de distance, hors de son horizon intelraige, ou tout surre plainir mais une prése place 
à un terme de distance, hors de son horizon inteldéterminer de hommes qui prusent l'expert et, 
pour tirer instrucçion s'utu est le malheur, il faulreix 
perser l'executory. Y quel lon, je vous prie, un 
moyers politique desfiné pour la clease la monie 
moyers politique desfiné pour la clease la monie 
avrée aucez ?

Récapitulons. La ressource de l'épargne est insuffisante : 1º Elle l'est évidemment pour ceux qui ne gagent pas de quoi subsister; 2º pour ceux qui ne gagent que l'étrois nécessaire. Quant à la troisième classe qui embrase tous ecux qui ne sont pas compris dans les deux premières, l'épargne na serait pas inoffisante en elle-mence, mais elle de devient en partie par l'imperfection naturelle de la prudence humais.

Passons à l'antre ressource, les contributions rotontaires : elle a bien des imperfections.

1. Son incertitude, Elle éprouvers des vicissitudes journalières, comme la fortune et la libéralité des indivialus dont elle dépond. Est-elle insuffisante? Ces conjonetures seront marquées par la misère et la mort. Est-elle surabondante? Elle offiria une récompense à la paresse et à la profusion.

2. L'inégalité du fardeau. Ce supplément aux lestions des paurses se forme tout culter aux dépens des plus leumains, des plus vertueux individus de la sociédé, souvent una proportion à leurs moyens, faundis que les avares colonnées les indiquests pour colorer leurs refuil d'un vernis de système et de raison. Un et armôgnement et donc une faseur accondée à l'égoisme, et une peine coutre l'hummnité, la première des vertus.

Je dis une prine, cer quoique cês contribations portent le most evidentiers, quel cet le mosté d'aix diles émineur? Se cel ràps une craine re- d'aix diles émineur? Se cel ràps une craine re- le contribution de la companie de la partie de la pa

3. Les inconvénients de la distribution. Si ces

contributions sont abandonnées au hasard comme les aumônes sur les grands chemins, si on les laisse payer à chaque occasion sans intermédisire de l'individu qui donne à l'individo qui demande, l'incertitude sur la suffisance de ces dons est aggravée par une autre incertitude. Comment apprécier, dans une multitude de cas, le degré de mérite ou le besoin? Le denier de la pauvre veuve n'ira-t-il point grossir le trésor éphémère de la femme impure? Trouvera-t-ou beaucoup de eceurs généreux, de Sydney, qui renousseront de leurs lèvres altérées la conpe vivifiante, en disant : Je puis encore attendre: songez d'abord à cet infortuné qui en a plus besoin que moi. Peut-on ignorer que, dans la distribution de ees gratuités fortuites, ee n'est pas la vertu modeste, ce n'est pas la vraie pauvreté, souvent muette et honteuse, qui obtient la meilleure part? Pour réussir sur ce théâtre obscur, il faut du manére et de l'intrigue, comme sur le théâtre brillant du monde : eelui qui sait importuner, flatter, mentir, mèler, selon l'occasion, l'audace à la hassesse, et varier ses impostures, aura des succès auxquels l'indigent vertueux, denné d'artifice, et conservant de l'honneur dans sa misère, ne saurait iamais parvenir.

> Les vrais l'alénts se l'aisent et s'enfaient, Découragés des affrants qu'ils essuient, Les faux talents sont hardis, effrontés, Souples, adents, et jamais rebutés,

Ce que Voltairé tilt des talents peut s'appliquer à la mendicité. Dans le partage des contributions volontaires, le lot du pauvre hounète et vertueux sera rarement égal à celui du pauvre impudent et rampant.

Versera-t-on ces contributions dans un fonds eommun, pour être ensuite distribuées par des individus choisis? Cette méthode est bien préférable, puisqu'elle permet un examen régulier des besoins et des personnes, et qu'elle tend à proportionner les secours; mais elle a aussi une tendance à diminuer les libéralités. Ce bienfait qui va passer par des mains étrangères, dont je ne suivrai pas l'application, dont je n'aurai pas le plaisir ou le mérite immédiat, a quelque chose d'abstrait qui refroidit le sentiment. Ce que le donne moi-même. je le donne au moment où je suis ému, où le eri ilu pauvre a retenti dans mon eccur, où il n'a que moi pour le secourir... Ce que je donnerais dans une contribution générale, peut n'avoir pas une destination conforme à mes desirs : ce pauvre denier, qui est beaucoup pour moi et pour ma famille, que sera-t-ll qu'une goutte d'eau dans cette masse de contributions d'une part, et pour cette multitude de besoins de l'autre? C'est aux riches à

soutenir les paurres... Voilà comme beucoup de gens raisonnent, et c'est pour ceta que les contributions réussissent mieva quand il s'agit d'une classe déterminée d'individns, que pour une multitude indéfinic, comme la nusse entière des pauvres. Cryendant c'est à cette masse qu'il faut assurer la permanence des secours.

Il me parait, d'agrès es abservations, qu'on peut pour comme un principegnérial que le législateur doit établir une contribution régulière, pour les bestions de l'indignee; a bien entendu qu'on nere-garde comme indigents que cest aqui manquent du ressurier pour le tutre de l'insugiere, comme indigent, est pain peut et tutre de l'insugiere, comme indigent, est plus peut et tutre du prespetiture d'un superior comme propriétiere. Les le princ de most qui tomberni pur peut est peut de l'insugiere de

Quant à la meutre de la contribution légale, ellene doit pas outre-passer le simple nécessir e silerau dets, ce servait mettre l'industrie à l'amende au profit de la paresse. Les établissements où l'on fournit au dels du nécessaire aout lons qu'autant qu'ils se soutiennent usu frais des particuliers, parce qu'ils peuvent mettre du discermenent dans la distribution de ces secours, et les appliquer à des classes acécifiées.

Les détails sur la manière d'assessie cette contribution et d'en distribuer le protoin, appartiement à l'économie politique, de même que la recherche des moyens d'encourage l'espir d'économie et de prétoyance dans les classes inférieures de la societé, Nous avossure ce que id nitérieurant des amenires materiells, mais point de traite qui embrane toute materiells, mais point de traite qui embrane toute la papertele, celle commercer par la thorien de la papertele, celle commercer par la thorien de la papertele, celle qui mairient l'indigence, and it y assortite les précasations et les rendées,

# SECTION II. DES PRAIS DE CULTE.

Si l'on considère les ministres de la religion comme chargés de maintenir une des sanctions de la morale (la sanction religieuse), il faut rapporter les frais de leur entretien à la même branche que la

t Si cette déduction est établie sur un pied fixe, chaque propriétaire sachant d'avance etqu'il doit domer, la peine d'attente trompée disparail et fait place à une autre un peu différente par sa nature, et moindre en degré. corps d'inspecteurs et d'instituteurs moraux qui forment pour ainsi dire l'avant-garde de la loi, qui n'ent pas de pouvoir contre les crimes, mais qui combattent les vices d'où sortent les crimes, et qui rendent l'exercice de l'autorité plus rare en maintenaut les mœurs et la subordination. S'ils étaient chargés de toutes les fonctions qu'on pourrsit convenablement leur assigner pour l'éducation des classes inférieures, pour la promulgation des lois, pour la tenne de divers actes publics. l'utilité de leur ministère serait plus manifeste. Plus ils rendraient de vrais services à l'État, moins ils seraient sujets à ces maladies des dogmes et des controverses, qui naissent de l'envie de se distinguer, et de l'impuissance d'être utile, Il faut diriger leur setivité et leur ambition vers des objets salutaires, pour les empêcher de devenir malfaisants. Sons ce rapport, ceux mêmes qui ne reconnal-

police et la justice, à la sûreté intérleure. C'est un

Sous ce rapport, ceux memes qui ne reconnatraient pas les lasses de la sanction refigieus e, ne pourraient pas se plaindre qu'on les fit contribuer aux frais de son entretien, puisqu'ils participeraient à ses avantances.

Mals 311 2 saist dann un pays une grande d'une de cealtes et de répliques, et que le hejististeur ne fait de caltes et de répliques, et que le hejististeur ne fait combiéracions perficielleres, il serais plus conforme à la liberte et à l'égale d'appliquer et l'entretien de choque égiles les contribusions de chôque commande mante répliques. Con poursait crainfaire, il est vai, au la part du clergé; mals il serait aussi produles la part du clergé; mals il serait aussi produle que de leurs effents reciperques resultarist une consisions utile, et qu'en balançant leur influence, d'amissions utile à et difunctions et complete.

d'opinions sujet à de si disappriress templete.

On pourrait limpière une sa bien mibierent a, ceilsi d'un peuple si qui le législateur destination con la comme de la siene. Ce serait une double violation de la siene serait une double de la comme de maisident de la comme de la siene. La comme de la siene de ce catte extrait une école de comme é maisident de ce catte extrait une école de

en existe un abrégé sous ce tiste. Esquisze d'un ouvrage en faveur des Pauvres, par Jér. Bestum, publiée en français par Adrien De Octavos. Paris, de l'imprimerse des Sourd-Muels, an 16, in-80.

<sup>3</sup> Ce n'est point un cas imaginaire : c'est en particulier celus de l'Iriande.

M. Bentham a publié un ouvrage sur re sujet, depuis l'époque où l'avais rédigé ces Principes du code civil. Il

conspiration, la foi du serment, au lieu d'être la sauregarde de l'État, en deviendrait la terreur : au lieu de lier les citoyens au gonvernement, il les unirait contre lui. En sorte que ce peuple deviendrait aussi redoutable par ses vertus que par ses vices.

#### SECTION 101

#### DE LA CULTURE DES ARTS ET DES SCIENCES.

Je ne parlerai pas ici de ce qu'on peut faire pour ce qu'on appelle les arts et les sciences utiles : personne ne doute que des objets d'une utilité publique ne doivent être soutenus par des contributions publiques.

Mais quand il s'agit de la eulture des beaux arts, de l'embellissement d'un pays, des édifices de luxe, des objets d'ornement et de judair, en un mot, de ces œuvres de surérogation, doit-on lever des contributions forcés? Peul-on judifier l'établissement des impôts qui n'auroient que cette destination brillante, mais superflue?

Je ne veux pas faire ici le plaidoyer de l'agréable contre l'utile 4, mi justifier qu'on mette le peuple à l'étroit pour donner des fêtes à une cour, ou des pensions à des baladins. Mais on peut présenter une ou deux reflexions par manière d'apologie.

1. La dépense qu'on fait et qu'on peut faire pour ces objets, est ordinairement bien peu de chose, comparée à la masse des contributions nécessaires. Qu'on s'aristat de restituer à chaeun sa quote-part de cette dépense superfiue, ne serait ce pas un objet impalpable?

9. Cette partie surfrogatoire des contributions étant confondne avec la masse de cettes qui sont nécessaires, la terée en est imperceptible : elle n'exètte aucune sensation séparée qui puisse donne fieu à une plainte distinéete. Et le mail du premier ordre, limité à une somme si modique, ne suffit pas pour produire un mail du second ordre.

5. Ce luxe d'agrément peut avoir une utilité palpable, en attirant un concours d'étrangers qui versent leurs capitaux dans le pays : peu à peu les nations deviennent tributaires de celle qui tient le sceptre de la mode.

Un pays fertile en amusements peut être envisagé comme un grand théâtre qu'une foule de spectateurs enrieux, stiirés de toutes parts, soutiennent en partie à leurs frais.

Il se peut même que cette prééminence dans les

<sup>1</sup> Je n'colenda pas qo'il y ait one opposition réclie entre l'aille el l'agrèable : tout ce qui donne du plaise est uille ; mais dans le langage ordinaire, on appelle exclusivement seille, ce qui produit une nimité étoignée ; agréable, ce qui objeta d'agrément, de litérature et de goût, tende à occolier à un entiton la bienvellance des autres peuples. Athènes, qu'on appelait l'esil de la Grèce, e de éte saurée plus d'une fois per ce sentiment du respect qu'inspirait cette supériorité de civilisation. Une aurroie de giôte, qui entronnait cette partie des besux-arts, servit longtemps à couvrir ag faiblesse, et tout ce qui n'était pas harbare s'intéresait à la conservation de cette ville, le centre de la poblisses de tous plaisirs de l'esprit.

Agrès tout cela, il faut bien convenir que cet objet éduisma pourait être abandones sans risque à la seule ressource des contributions volontaires. Il lundrait au moin valor rien neiglige d'essentiel avant que de se livrer aux déprenses de pur ornetaire de la commanda de la commanda de la commanda à la foi juddique, quand on aura sidefait à la foi juddique, quand on aura sidefait à la foi juddique, quand on aura sidefait les délits et les calonités physiques, quand on aura pour la su suistairence des indiques jusque-la cette préférence accordée à le brillant accordir ; jusque-la cette préférence accordée à le brillant accordir judge-la de la checatig, ne aurait étre juscles.

Elle est même bien contraire à l'intérêt du souverain, attendu que les reproches seront toujours exageres, parce qu'il ne faut point d'esprit pour les trouver, mais seulement de la passion et de l'humeur. On sait à quel point on s'en est servi de nos jours, dans des écrits d'une éloquence vulgaire, pour échauffer le peuple contre le gouvernement des rois. Cependant, quoique tont conspire à cet égard à jeter les princes dans l'illusion, sont-ils jamais tombés, pour le luxe des amusements, dans les mêmes excès que plusieurs républiques? Athènes, à l'époque de ses plus grands dangers, dédaignant également et l'éloquence de Démosthène et les menaces de Philippe, connaissait un besoin plus pressant que celui de sa défense, un objet plus essentiel que le maintien de sa liberté. La plus grave des prévarications consistait à détourner, même pour le bien de l'État, les fonds destinés à l'entretien du théâtre. Et à Rome, la passion des spectacles ne futelle pas portée jusqu'à la fureur? Il fallut prodiguer les trésors du monde et les dépouilles des nations pour captiver les suffrages du peuple-roi. La terreur se répandait dans tout un pays, parce qu'un proconsul avait une fête à donner à Rome : une heure des magnificences du cirque letait dans le désespoir cent mille habitants des provinces.

a use utilité immédiate on se borne au plaisir présent. Bien des chotes auxquelles ou content le com d'utile, ont dooc use utilité plus certains que celles auxquelles on approprie cette décomisation.

#### CHAPITRE XV.

EXEMPLES OF OLFLOWER ATTEINTES & LA SURETÉ.

Il n'est pas inutile de donner quelques exemples de ce que j'appelle atteintes à ta súreté. C'est un moyen de mettre le principe dans un plus grand jour, et de montrer que ce qu'on appelle injuste en morale ne peut d'ex innocent en politique, Bre n'est plus connuun que d'autoriser sons un nom ce mis serait obiexu sous un autre.

Je ne puis m'empêcher d'observer iel les mauvais effets il'une branche ile l'équeation classique. On s'accontume, des la première jeunesse, à voir dans l'histoire du peuple romain iles actes publies d'injustice, atroces en eux-mêmes, toujours colores sous des noms spécieux, toujours accompagnés d'un éloge fastueux des vertus romaines. L'abolition des dettes jone un grand rôle dès les premiers temps de la république. Une retraite du peuple sur le mont Aventin , lorsque l'ennemi était aux portes de Rome, forçait le sénat à passer l'éponge sur tous les droits des créanciers. L'historien excite tout notre intérêt en fayeur des débiteurs frauduleux qui s'acquittent par une banqueroute, et ne manque pas de rendre odieux ecux qui sont dénouilles par un acte ile violence. A quoi menait cette iniquité? L'usure, qui avait servi de prétexte à ce vol. ne pouvait qu'augmenter des le lendemain de cette calastrophe : ear le taux exorbitant de l'intérêt n'était que le prix des hasards attachés à l'incertitude des engagements. La fondation de leurs colonies a été vantée comme l'œuvre d'une politique profonde. Elle consistait toutefois à dépouiller dans les pays conquis une partie des propriétaires légitimes, pour créer des établissements de faveur ou de récompense. Ce droit des cens, si cruel dans ses effets immédiats, était funeste encore par ses suites.

Suites.

Les Romains, accoutumés à violer tous les droits de propriété, ne surent plus où s'arrêter dans cette carrière. De là e-ette demande perpétuelle d'une nouvelle division des terres qui fut le brandon éternel des séditieux, et qui contribua, sons les triumvira, à est affreux système des confiscations.

L'histoire des républiques de la Grèce est pleine de faits du même genre, toujours présentes d'une

I II parali que cette division des terres fui , de tons les établissements de Lyeurque, celni qui éproura le molns de résistance. On ne peut expliquer ce sinquiter phénomène qu'en supportant que, dans une longue anarches, els promanière plausible, comme pour égarer les espriss superficiels. Que il'abus de raisonnement sur ce parlage des terres opère par Lycurgue, pour servir de base à cet institut guerrier où, par la plus choquante inégalité, tous les droits étaient d'un côté et toute la servitude de l'autre ! !

Les atteintes à la sureté, qui ont trouvé taut de défenseurs officieux quand il s'agissait des Grecs et des Romains, n'ont pas éprouvé la même indulgenee quand il est question des monarques ile l'Orient. Le despotisme d'un seul n'a rien de séduisant, parce qu'il sè rapporte trop évidemment à sa personne, et qu'il y a des millions de chances d'en souffrir, contre une seule d'en jouir. Mais le despotisme exerce par la multitude trompe les esprits faibles par une fausse image de bien public : on se place en imagination dans le grand nombre qui commande, au lieu de se supposer dans le petit, qui cèle et qui souffre. Laissons donc en paix les sultans et les vizirs. On peut compter que leurs injustices ne seront pas colorées par les flatteries iles bistoriens : leur réputation sert d'antidote à leur exemple.

On peut se dispenser, par la même raison, d'insister sur des atteintes telles que les banqueroutes nationales. Mais on fera remsruuer eu possont un effet singulier de la fidélité des engagements par rapport à l'autorité même du prince, En Angleterre, depuis la révolution. les engagements de l'État ont toujours été sacrés. Aussi les individus qui traitent avec le gouvernement n'ont jamais demandé d'antre gage que leur hypothèque sur le revenu public, et la perception ales impôts est restée entre les mains du roi. En France, sous la monarchie, les violations de la foi publique ont été si fréquentes, que ceux qui faisaicut des avances au gouvernement étaient depais longtemps dans l'habitude de se faire attribuer cette perception des impôts, et de se payer par leurs mains. Mais leur intervention coûtait cher au peuple qu'ils n'avaient point d'intérêt à ménager, et encore plus au prince, à qui elle ôtait l'affection du peuple, Lorsque ile nos jours l'annouce d'un déficit alarma tous les créanciers de l'État, cette classe, si intéressée en Angleterre au maintien du gouvernement, se montra en France arilente pour une révolution. Chacun crut voir sa sureté à ôter au souverain l'administration des finances, et à la déposer dans un conseil national. On sait comment l'événement a répondu à leurs espérauces, Mais il n'en est pas moins intéressant d'observer que la chute de cette monarchie qui paraissait inebran-

priétés avaient presque perdu teur valeur. Les réchea mêmes pouvaient gagner à cette opération , parce que dix arpents assurés valaient mieux que mille qui ne l'étaient lable, est due en première cause à la défiance, fondée sur tant de violations de la foi publique.

Mais parmi tant d'atteintes à la sùrele commises par ignorance, par inadvertance ou par de fausses raisons, nous nous contenterons d'en signaler quelques-unes.

1. On peut en visager sous ce point de vue tous les impôts mut auxie, par exemple : les impôts diaproportionnés qui épargnent le riche au préjudice du pauvre. Le poids du mal est encore aggraré por le seminent de l'injustice, loraqu'on est contraint de payer au drât de ce qu'on ferait si tous les autres intéressés payaréent en même proportion.

Les corrées sont le comble de l'inégalité, puisqu'elles tombeut sur ceux qui n'ont que leurs bras pour patrimolue.

Les impôts assis sur un fonds incertain : sur des personnes qui peurent n'avoir pas de quoi payer. Le mai prendi alors une autre tourmure. On est soustrait à l'impôt par l'indigence, mais c'est pour se trourer assigitti à des maus puis graves. A la place des inconvenients de l'impôt viennent les souffrances de la privation, Voils pourquoi la capitation est si mauvaise : de ce qu'on a une tête, il ne s'enaiti uns auvoir ai sur leve qu'on si autre des casait une se consisti une sou on ai autre tour.

Les impôts qui génent l'industrie : les monopoles, les jurandes. La vraie manière d'estimer ces impôts ce n'est pas de considérer ce qu'ils rendent, muis ce qu'ils empéchent d'acquérir.

Les impôts sur les idenrées nécessaires : qu'il s'ensujve des privations physiques, des malaffes et la mort même, personne ne le sait. Ces souffrances eausées par une faute du gouvernement se confondent avec les maux naturels qu'il ne peut pas prévenir.

Les impôts sur la vente de fonds alienés entre vifs : c'est en général le besoin qui détermine à ces ventes ; et le fise, en intervenant à cette époque de détresse, lève une amende extraordinaire sur un individu malheureux.

Les impôts sur des ventes publiques, sur des meubles alienés à l'enchère : lei la detresse est bieu constatée, elle est extrême, et l'injustice fiseale est manifeste.

Les impôts sur les precédures ; ils renferment toutes sortes il theintées à la sorter, puisqu'ils équisalent à refuser la protection de la loi à tous ecus ; qui ne peuvent pas la payer. Ils offrent par consèquent une esperance d'ampunité an erime ; il ne s'agit que de choisir, pour l'objet de son injustice, des indivisus qui ne puissent pas fournir aux avances d'une poursuite judiciaire on en courir les risones.

 L'élévation forcée du taux des monnaies : antre atteinte à la sûreté : c'est une hanqueroute, pologión ne paye pas font ce qu'on dost; une hanquerente frauditene, piniquión est semblant de payer; et une frante inquite, puisqu'on ne trompe persona. Ceta usus proportionnellement une absperante de la companio de la companio de la companio de ceranieres, il autoria chaque debiteur a le faire usu siena, sana en tire aucun protti pour le trasor public. Ce cours d'injustices est-il acher? Cett companio, qu'ava sirá affait la confinence, ratind proportioni, quera suir affaita la confinence, ratind proportioni, payes avair affaita la confinence, ratind et commerce, troublé le système des impôs, et, cate mille maus individuels, ne lisase pas le moindre arantage au gouvernment qui set debacut commerce de la companio de la companio de proportione de la companio de proportione de la companio de proportione de proportione de la companio de proportione proportione de proportione proportione proportione propo

5. Réduction forcée du taux de l'intérét. Sons le poiut de une de l'économle politique, réduire l'intérêt par une loi, c'est nuire à la richesse, parce que c'est probiber les primes particulières pour l'importation d'un capital étranger; c'est probiber en plusieurs cas de nouvelles branchrs de commerce, et même d'anciennes, si l'intérêt légal n'est plus suffisant pour balancer les risques des capitalistes.

Mais sous le rapport le plus immédiat de la sûrêté, c'est ôter aux préteurs pour donner aux empruateurs. Qu'on réluise l'înérêt d'un ciquième, térénement pour les préteurs est le même que s'ils étaient dépouillés chaque année par des voleurs de la cinquième partie de leur fortune.

and the state of t

Cette operation est semblable à l'acte par lequel on diminuerait les baux itrs terres, sons prétexte que les propriétaires sont iles consommateurs inutiles, et les fermiers des travailleurs productifs.

Si vous ébranlez le principe de la sûreté pour une classe de citoyens, vous l'ébranlez pour tous; le faisceau de la concorde est son emblème.

4. Conflications générales. Je rapporte à cefe des restaitons exceées sur une secte, sur un parti, sur une parti, sur une classe d'hommes, sous le prétexte vagne de quelque sielit politique, en sorte qu'on crient d'impostr la conflication comme une peine, lorsqu'au fond on a institué le delit pour amener la confisaction. L'histoire présente pluisèure exemples

de ca belgandage. Les juste en out été neuvent les objets: les factures fors piches pour vitre pas tonjours compables. Les financiers, les fermiers de jours compables. Les financiers, les fermiers de qu'on appelits des chombres ardentes. Lorsquels tour les commerces de la lactice, local les modes, qu'on appelits des chombres ardentes. Lorsquels et les dépositifs des vais constitutes et compable, et les dépositifs des vais constitutes et et les dépositifs des vais constitutes par les et les dépositifs des vais constitutes les une république déchiré par des factions, la moité de la nation dévine récelle aux year de l'autre. Qu'on almette le système des conficcations, les pour les parties des conficcations, les puris, commes on le vit à l'home, s'ed-overceaut puris, commes on le vit à l'home, s'ed-overceaut puris, commes on le vit à l'autre.

Les crimes des puissants, et surtout les crimes du parti populaire, dans les démocraties, ont toujours trouvé des apologistes, « La phipart de ces « grandes fortunes, dit-on, ont été fondées sur e des injustices, et l'on peut rendre au public « ce qui a été volé su public. » Raisonner de cette manière, c'est ouvrir à la tyrannie une carrière illimitée. C'est lui permettre de présumer le crime au lieu de le prouver. Au moyen de cette logique, il est impossible d'être riche et innocent. Une peine aussi grave que la confiscation neut-elle s'infliger en gros, sans examen, sans détail, sans preuve? Un procédé qu'on trouversit stroce s'il était employé contre un seul, devient-il légitime contre une classe entière de citoyens? Peut-on s'étourdir sur le mal qu'on fait, per la multitude de malheureux dont les cris se confondent dans un naufrage commun? Déponiller les grands propriétaires, sons prétexte que quelques-uns de leurs ancêtres ont acquis leur opulence par des moyens injustes, c'est bombarder une ville parce qu'on soupçonne qu'elle renferme quelques voleurs.

5. Dissolution des ordres monastiques et des couvents. Le décret de leur abolition était signé par la raison même, mais il ne fallait pas en abandonner l'exécution au préjugé et à l'avarice. Il suffisait de défendre à ces sociétés de recevoir de nouveaux sujets. Elles se seraient sholies graduellement. Les individus n'auraient souffert aucune privation. Les épargnes successives auraient pu être appliquées à des objets utiles; et la philosophie aurait applaudi à une opération excellente dans le principe, et douce dans l'exécution. Mais cette marche lente n'est pas celle de la cupidité. Il semble que les souverains, en dissolvant ces sociétés, aient voulu punir les individus des torts qu'on avait eus envers eux. Au lieu de les envisager comme des orphelins et des invalides, qui méritaient toute la compassion du législsteur, on les a traités comme des ennemis auxquels on faisait grâce en les réduisant de l'opulence à l'étroit nécessaire.

6. Suppression des places et des pensions aons déchonnager les instituites qui nit elémin possesseurs. Ce gene d'atteine à la sûrcté mérie d'autolique un place place de la sûrcté mérie d'autolique un place de la sûrcté mérie d'autolique un place de la sûrcté place similation de la sûrcté place de la sûrcté place similation de la sûrcté place de la

Le principe de la sûreté dans les réformes prescrit que l'indemnité soit compête. Le seul bénéfice qu'on puisse en tirer légitimement, se borug à la conversion de rentes perpétuelles en rentes viagères.

Dira-t-on que la suppression immédiate de ces

places est un gain pour le public? Ce serait un sophisme. La somme en question sersit sans doute un gain, considérée en elle-même, si elle venait d'ailleurs, si elle était acquise par le commerce, etc.; mais elle n'est pas un gain quand on la tire des mains de quelques individus qui font partie du même public. Une famille serait-elle plus riche parce que le père aurait tout ôté à l'un de ses enfants pour mieux doter les autres? Et même, dans ce cas , le dépouillement d'un fils grossirait l'béritage de ses frères, le mal ne serait pas en pure perte, il produirait un bien quelque part. Mais quand il s'agit du public , le profit d'une place supprimée se répartit entre tous, tandis que la perte pèse tout entière sur un seul. Le gain repondu sur la multitude se divise en partie impalpable: la perte est toute sentie par celui qui la supporte à lui scul. Le résultat de l'opération c'est de ne point enrichir la partie qui gagne et d'appauvrir celui qui perd. Au lieu d'une place supprimée, supposez-en mille, dix mille, cent mille. Le désavantage total restera le même. La dépouille prise sur des milliers d'individus doit se répartir entre des millions. Vos places publiques vous présenteront partout des citoyens infortunés que vous aurez plongés dans l'indigence : à peine en verrez-vous un seul qui soit sensiblement plus riche en vertu de ces operations cruelles. Les gémissements de la douleur et les cris du désespoir éclateront de toutes parts. Les cris de ioie, s'il y en a de tels, ne seront pas l'expression du bonbeur, mais de l'antipathie qui jouit du mal de ses victimes. Ministres des rois et des peuples, ce n'est pas par le malheur des individus que vous ferez le bonbeur des nations. L'autel du bien public ne demande pas plus des sacrifices barbares que celui de la Divinité.

Je ne puis encore abandonner ce sujet, tant it me paratt essentiel, pour l'établissement du principe de la súrcfé, de poursuivre l'erreur dans toutes ses refraites. One fait-on pour se tromper soi-même, ou pour

tromper le pemple sur ces grandes injustices? On a recours à certaines maximes pompenses qui ont un melange de faux et de vrai, et qui donnent à une question simple en elle-même un air de profondeur et de mystère politique, L'intérêt des individus, dit-on, doit ceder à l'intérêt public. Mais jei qu'est-ce que cela signifie? Chaque individu n'est-il pas partie du public autant que chaque antre? Cet intérêt public, que vous personnifiez, n'est qu'un terme abstrait : il ne représente que la masse des jotérèts individuels. Il faut les faire tous entrer en ligne de compte, au lieu de considérer les uns comme étant tout et les autres comme n'étant rien, S'il était bon de sacrifier la fortune d'un individu pour augmenter celle des autres , il serait encore mieux d'en sacrifier un second, un troisième, jusqu'à cent, jusqu'à mille, sans qu'on puisse assigner aurune limite; car, quel que soit le nombre de ceux que vous avez socrifiés, vous avez tonjours la même raison pour en ajouter un de plus. En un mot , l'intérêt du premier est sacré , ou l'intérêt d'aueun ne peut l'être.

Les intérêts ighti-indrei sûnt les seuls intérêts réch. Prenez soul des indrividus. Ne les molestez jamais, ne soufferz jamais qu'on les moleste, et vous avez fait assez pour le public. Coopci-on qu'il y ait de ls hommes assez absurdes pour aimer mient la ponétriét que le génération pérénte, pour pérérer Thomme qui n'est pas à cebui qui est, pour tourrendre les virants, sous préctate le fière le hien de ceux qui ne sont pas nés et qui ne naîtront peut-tre yamais.

Dans une foule d'occasions, des hommes qui confriênte par l'opération de quebque los, n'ont pas oné se faire entendre ou n'ont pas été écontés, à couse de cett de l'accession de l'accession que l'accession que question de généroire el husue notion, que l'indéret question de généroire, à qui conventie îl miera de l'exercer 7 à tous cares un veul, qui à un seul entre touri (Pet et déanc le pier égables, celai qui cert touri (Pet et déanc le pier égables, celai qui c'emparer, el même par forre, de ce qui est à un suite?

Un mal senti et un bienfait non senti, voilà le césultat de ces belles opérations où l'on sacrifie des individus au public.

Je finiral par une grande considération générale. Plus on respecte le principe de la propriété, plus il saffermit dans l'esprit du peuple. De petites atteintes à ce principe en préparent de plus grandes. Il a fallu hien du temps pour le porter au point oi nous le voyons dans les sociétés civilisées : mais une falale expérience nous a montré arce quelle hécitiée op peut l'ébrauler, et commetol és surage instinct du hrigandage reprend l'accendant sur les lois. Les peuples et les gouvernements ne sont à cet égard que des lions appriviolés : mais s'ils viennent à goûter du sang, leur férocité naturelle se railume.

Si torrida parvus

Fenit in ora cruor, redeunt robicaque furorque;
Admonitaque tument guitato sanguine fauces.
Fervet et à trepido vix abstinct ora magistro.
LEAN IV.

# CHAPITRE XVI.

#### DES ÉCHANGES FORCÉS.

- « Astiages en Xénophon demande à Cyrus compte « de sa dernière leçon : C'est , dit-il , qu'en notre
- « école un grand garçon ayant un petit saye le « donna à l'un de ses compagnons de plus petite
- taille, et lui ôta son saye qui était plus grand :
   notreprécepteur m'ayant fait juge de ce différend,
- « je jugeat qu'il fallait laisser les choses en cet état , « et que l'un et l'autre semblait être mieux accom-
- « modé en ce point; sur quoi il me remontra que « j'avais mal fait, car je m'étais arrêté à considérer
- « la hienséance, et il fallait premièrement avoie « pourvu à la justice, qui voulait que nul ne fût
- « force en ce qui lui appartenait.» (Essais de Montaigne, liv. 1, chap. 21.)

Voyons ce qu'il faut peuser de cette décision. Au premier aspect, il semble qu'un échange force up contrarie point la staréé, pourru qu'on reçoire un caleur égale. O sommett puis-jé tree en petre en conséquence d'une loi, si, après qu'elle a eu son plein effet, la masse de ma fortune reute la même qu'auparavant? si l'un a gapté sans que l'autre ait perdu, l'opération paralt être bonne.

Nos : elle ne l'est pas. Colsi que rous estimes n'avoir rien perde par l'échange force se trouve récliment en perte. Comme toutre les choixes récliment en perte. Comme toutre les choixes repartiques personnes, etcole les circustates pour différents personnes, etcole les circustates que prevent augmenter la valore de telle ou telle partie de su propriété. Si la maison que Pierre accepte part avoir pour Paul une plus grande valour course peut avoir pour Paul une plus grande valour course peut avoir pour Paul une plus grande valour distribution de la comme del la comme de la com

bénéfice naturel qu'il a dû s'attendre à tirer de cet te circonstance.

Mais is Paul disait que, pour le bien de la paix, il a offertu un pris supérieur à la valure ordinaire de la maison, et que son adversaire ne refuse que pour que son précise que la comparación de la participa que son adversaire ne refuse que pose que vous précise a voir offert, i recht qu'une tout que superieur aver de refut, recht qu'une ta maison ne vant, il se hibrerai de asière une cirte tout ausair possible. Car si vous offere plus que la maison ne vant, il se hibrerai de asière une cirte marche seral, hieration conduct also que. Sil ne l'accepte pas, c'est une preuve que vous vous cies termed, clam l'estiquidon que vous aver faite, et que si on lui ótait as maison sux conditions que que si on lui ótait as maison sux conditions que que si on lui ótait as maison sux conditions que qu'il possible, un mois à ceuril a clarid d'acquerier.

Non, répliquera Paul. Il sait que mon estimation est au delà de tout ce qu'il pourrait attendre dans le cours ordinaire des choses; mais il connaît mon besoin, et il refuse une offre raisonnable pour

tirer de ma situation un avantage abusif, Je vois un principe qui peut servir à lever la difficulté entre Pierre et Paul. Il faut distinguer les choses en deux classes, celles qui n'ont ordinairement que leur valeur intriuséque, et celles qui sont susceptibles d'une valeur d'affection. Des maisons communes, un champ cultivé de la manière accoutumée, une récolte de foin ou de blé, les productions ordinaires des manufactures, semblent appartenir à la première classe, On peut rapporter à la seconde un jardin de plaisance, une bibliothèque, des statues, des tableaux, des collections d'histoire naturelle. Pour les objets de cette nature, l'échange ne iloit jamais en être forcé. On ne peut pas apprécier la valeur que le sentiment d'affection, leur donne ; mais les objets de la première classe peuvent être soumis à des échanges forcés, si c'était le senl moyen de prévenir de grandes pertes. Je possède une terre il'un revenu considérable où je ne puis aller que par un chemin qui côtoie un fleuve. Le fleuve déborde et détruit le chemin. Mon voisin me refuse obstinément un passage sur une langue de terre qui ne vaut pas la centième partie de mon domaine. Faut-il que je perde tout mon bien par le caprice ou l'inimitié d'un homme déraisonnable?

Mais pour prérenir l'abus d'un principe aussi délicat, il convient de poser les règles arce rigueur. Le dirai dour que les échanges peuvent être forcés pour sauver une grande perte, ecomme dans le eas d'une terre rendue inaccessible à moins qu'on ne prenne un passage sur celle d'un voisin

C'est en Angleterre qu'il faut observer tous les serupules du législateur à cet égard, pour comprendre tout le respect qu'on porte à la propriété.

I'nn nouvelle route va-telle s'ouvrir 'il faut d'About ma éte du parfeuent, et lous les intéresiés sont netendus. Ensuite, on ne se contente pau d'assigner néquitable délonnunggenert aux propriétaires; mois dans ce cas les objets qui peuvent aroir une valeur d'affection, comme les maistons et les jamins, sont protégés contre la loi même en y entrant en unalité d'expertions.

Ces opérations peuvent encors sejustifier, lorsque l'obstination d'un serl ou d'un petit nombre nois rest manifestement à l'avantage d'un grant nombre. Cest aimsi que pour le dérichement des communes en Angleterre, on se s'arrête point à quelques oppositions, et que, pour la commodité on la saluleité des villes, la rente des maisons est souvent forqué par la loi,

Il n'est ici question que d'échanges forcés, et non pas de transports forces : car nu transport qui ne scral pas un échange, un transport sans équivalent; fût-ce même au profit de l'État, serait une injustice tonte pure, un acte de puissance déuné de l'adoccissement nécessaire pour le ramener au principe de l'utilité.

# CHAPITRE XVII.

POUVOIR DES LOIS SUR L'ATTENTE.

Le législateur n'est pas le maître des dispositions du caure humaini, il n'est que leur interprés du leur relations du caure humaini, il n'est que leur interprés conformité avec le leur ministre. La bonté de ses lois dépend de leur conformité avec l'attente générale. Il lui importe donc de bien comaître la marche de cette attente, et dans d'agir de concert avec elle. Volti le lui ther miné. Passons à l'examen des conditions nécessaires pour l'atteinder.

1. La première de ces conditions, mais en même temps la plus difficile à rempiér, c'est que tes tois autent antérieures à la formation de l'attents. Si responsables un peuple nouveu, une génération de frantais, pui plus de la commanda de l'attents, pui plus de la commanda de l'attents, qui plus de la commanda de l'attents qui plus de la commanda de l'attents dispose d'un bloc de marber. Unio comme il existant dans de l'autent de l'attents d'attents de l'attents d'attents de l'attents de l'attents de l'attents d'attents de l'attents de l'attents d'attents d

Les premières lois elles-mêmes avaient déjà trouvé quelques attentes toutes formées; car nous avons vu qu'avant les lois il existait une faible espèce de proprièté, c'est-à-dire une attente quelconque de conserver ce qu'ou avait acquis. Aina les lois ont requ leur prenibre determination de ces attentes antérieures : elles en oht fait naltre de nouvelles, et les outernes de list ann lequir couleut les desires et les espérances. On ne peut, plus faire sucun changement aux lois de la propriété sans déranger plus ou moins ce courant établi, et sans qu'il oppose plus ou moins de réstance.

Arez-vous à établir une loi contraire à l'attente actuelle des hommes l'ables, s'il et possibles, que cette loi ne commence à avoir son effet que daus un temps étables. La égérération présente ne s'aprece-temps étables. La égérération présente ne s'aprece-temps étables la égérération présente ne s'aprece-temps étables. La visable de l'archive de la commence de la commence contre les nices des autiliaires contre les nices espaines. Vons aburez point blessé d'intérêts actuels, pare qu'on aura le loide de h'arrappe pour un nouvel qu'on aura le loide de h'arrappe pour un nouvel oujer de choses. Tout s'aplusire devant vous, parec qu'on aura le loide de harrappe de la alterne autilité de la charge de la alterne qu'un vous auralent de Bontaires.

2. Seconde condition. Que les tois saient connues. Une loi qui ne serait pas connue n'augait point d'effot sur l'attente : elle ne servirait pas à prévenir une attente opposée.

Cette condition, dira-t-on, ne dépend pas de la nature de la loi, mais des mesures qu'on aura prises pour la: promulguer. Ces mesures peugent être suffisantes pour leur objet, quelle que soit la loi. Ce raisonnement est plus spéditus que vrai, II y

a des lois, faites pour être plus assement connues que d'autres. Ce sont les fois qui sont conformes à des attentes delà formées , les lois qui reposent sur des attentes naturettes. Cette attente naturelle, e'est-à-dire produite par les premières habitudes, peut être fondée sur une superstition, sur un préjugé nuisible ou sur un sentiment d'utilité, n'ımporte : la loi qui s'y trouve conformé se maintient sans effort dans l'esprit : elle y était pour ainsi dire avant d'être promulguée; elle y était avant d'avoir recula sanction du législateur. Mais une loi contraire à cette attente naturelle a beaucoup de peine à pénétrer dans l'intelligence, et plus encore à s'imprimer dans la mémoire. C'est une autre disposition qui vient toujours s'offrir d'elle-même à l'esprit, tandisque la nouvelle loi, étrangère à tout et n'ayant point de racines, tend sans cesse à glisser d'une place où elle ne tient qu'artificiellement.

Les codes de lois rituelles ont entre antres cet inconvenient, que ces règles fantastiques et arbitraires, n'étant jamais bien connues, fatiguent l'en tendement et la mémoire, et que l'bomme, cuojours craignant, toujours en faute, toujours au moral maiade imagiantie, ne peut jamais compter sur son innocence, et vit dans un besoin perpétuel d'absolutions.

L'attente naturelle se dirige vera les lois qui importent le plus à la société; et l'étranger qui aurait commis un vol, un faux, un assassinat, ne serait pas reçu à plaider son ignorance des lois du pays, parce qu'il n'a pas pu ignorer que des actes si manifestement misibles étaient partout des délits.

3. Troisiene consision, Que les lois soient consiguentes entre elles, Ce principe à beaucoup de rapport avec celui qui précède, mais il sert à placer une grande vérile son un nonreario jurn — Quand les lois ont établi une certaine disposition aur un expunte et les principes et l'ouvern abturéllement conforme à l'autent générale. Chaque loi auslogue est pour anis dire présime de avance. Chaque nouvelle application du principe contribute à le renforme. 33 saie une loi par lois dire conforme à l'autent générale. Chaque loi auslogue con la conforme de l'autent générale de la conforme qui tend sain cesse à l'explacer de la mémoire.

Qu'au décès d'un homme ses biens soient transmis à ses plus proches, c'est une règle généralement admise, sur laquelle les attentes se dirigent naturellement. Une loi de succession qui n'en serait qu'une conséquence, obtiendrait une approbation, générale, et serait à la portée de tous les esprits. Mais plus on s'éloignerait de ce principe, en admettant des exceptions, plus il serait difficile de les comprendre et de les retenir. La loi commune d'Angleterre en offre un exemple frappant. Elle est si compliquée à l'égard ile la descente des biens, elle admet des distinctions si singulières, les décisions antérieures qui servent de règle se sont tellement subtilisées, que non-seulement il est Impossible au simple bon sens de les présumer, mais qu'il est très difficile de les saisir. C'est une étude profonde comme celle des sciences les plus abstraites. Elle n'appartient qu'à un petit nombre il'hommes privilégiés. Il a fallu même la subdiviser, car aucun juríseonsulte ne prétend en posséder l'ensemble. Tel a été le fruit d'un respect trop superstitieux pour l'antiquité!

Lorsque des lois nourelles viennent choquer un principe établi par des lois antérieures, plus ce prineipe est fort, plus l'inconséquence paraît odieuse. Il en résulte une contradiction dans les sentiments; et l'attente trompée accuse la tyrannie du législa-

En Turquie, lorsqu'un homme en place meurt, le sultan s'approprie tonte sa fortune, aux dépens des enfants, qui tombent tont d'un coup du fatte de l'opulence au comblé de la misère. Cette loi qui renverse tontes les attentes naturelles, est probablement tirée de quelques autres gouvernements orientants, oit elle est mois nonovienence et moins

odieuse, parec que le souverain ne confle les emplois qu'à des eunuques.

4. Quatrième condition. On ne peut faire des lois vraiment conséquentes qu'en suivant le principe de l'utilité. C'est là le point général de réunion de toutes les attentes.

Cependant une loi conforme à l'utilité peut se trouver contraire à l'opinion publique; mais ce n'est qu'une circonstance aecidentelle et passagère. Il ne s'agit que de rendre eette conformité sensible pour ramener tous les esprits. Des que le voile qui la cache sera levé , l'attente sera satisfaite, et l'opinion publique réconcilire. Or il est certain que plus les lois sont conformes à l'utilité, plus cette utilité pourra devenir manifeste. Si on attribue à un sujet une qualité qui n'existe pas, ce triomphe de l'erreur peut ne durer qu'un jour, il suffit d'un coup de lumière pour dissiper l'illusion. Mais une qualité qui existe réellement, quoique méconnue, peut arriver à chaque instant au terme beureux de l'évidence. Au premier moment une innovation est entourée d'une atmosphère impure; un amas de nuages formés par les eaprices et les préjugés flotte autour d'elle, les formes se dénaturent en subissant tant de refractions différentes dans ees milieux trompeurs. Il faut du temps pour que l'œil s'affermisse et sépare de l'objet tout et qui lui est étranger. Mais peu à peu les esprits justes prennent l'ascendant. Si les premiers efforts ne réussissent pas, les secondes tentatives seront plus heureuses, parec qu'ou saura mieux où glt la difficulté qu'il faut vainere. Le plan qui favorise le plus d'intérêts ne peut manquer d'obtenir à la fin le plus de suffrages, et l'utile nouveauté, d'abord repoussée avec effroi, devient bientôt si familière qu'on ne se souvirnt plus de son commencement,

5. Cinquième condition. Mcthode dans les lois. Un viee de forme dans un eode de lois pourrait produire, par rapport à son influence sur l'attente, le meme inconvenient que l'incohérence et l'inconséquence. Il pourrait en résulter la même difficulté de le comprendre et de le retenir. Chaque homme a sa mesure d'entendement déterminée. Plus la loi est complexe, plus elle est supérieure aux facultés d'un grand nombre. Des lors elle est moins connue, elle a mojus de prise sur les hommes, elle ne se présente pas à l'esprit dans les occasions où elle serait nécessaire, ou ce qui est encore pis, elle les trompe et fait naître en eux de fausses attentes. La simplicité doit être dans le style et dans la méthodez il faut que la loi soit le manuel d'instruction de chaque individu, et qu'il puisse la consulter dans ses doutes, sans qu'elle ait besoin d'interpréte.

Plus les lois seront conformes au principe de l'utilité, plus le système en sera simple.

Un système fondé sur un seul principe peut être aussi simple pour la forme que pour le fond. Il est scul susceptible d'une méthode naturelle et d'une nomenelature familière.

6. Sixième condition. Pour maltriser l'attente, il fant encore que la loi se présente à l'esprit comme devant avoir son exéculion, ou du moins qu'elle ne laisse aperceroir aueune raison qui fasse presu-

mer le contraire. Espère-t-on échapper aisément à la loi? il se forme

une attente dans un sens contraire à la loi même. La loi est donc inutile : elle ne reprend sa force que pour punir, et ers peines inefficaces sont un mal de plus qu'il faut reprocher à la loi. Meprisable dans sa faiblesse, odieuse dans sa force, elle est toujours mauvaise, soit qu'elle atteigne le coupable, soit qu'il jouisse de l'impunité.

Ce principe a été souvent ehoqué d'une façon grossière. Par exemple, quand on défendait aux citoyens, dans le temps du système de Law, ile garder ehez eux au delà il'une certaine somme d'argent, chacun ne pouvait-il pas présumer le succès de sa désobéissance?

Combien de lois prohibitives dans le commerce sont vicieuses sous ee rapport! Cette multitude de reglements faciles à éluder, forment, pour ainsi dire, une loterie immorale où les individus jonent contre le législateur.

Ce principe sert bien à établir l'autorité domes-

tique dans les mains du mari. Si on l'eut donnée à la femme, la puissance physique étant d'un côté, et la puissance légale de l'autre , la discorde aurait eté éternelle. Si l'on avait établi l'égalité entre eux , cette égalité nominale n'auguit jamais pu se maintenir, parce qu'entre deux volontés opposées, il fant que l'une des deux emporte la balance. L'arrangement qui subsiste est donc le plus favorable à la paix des familles , parce qu'en faisant marcher les deux puissances de eoneert, il a tout ce qu'il faut

pour être mis en execution. Ce même principe sera très-utile pour sider à résoudre des problèmes qui ont trop embarrassé les jurisconsultes , tels que erlui-ci : Dans quel eas une chose trouvée sloit-elle être accordée en propriété à celui qui la trouve? Plus il sera facile de s'approprier la chose indépendamment des lois, plus il couvient de ne pas faire de loi qui trompe l'attente : ou en d'autres termes , plus il serait facile d'eluder la loi , plus il serait eruel de faire une loi nui, s'offrant à l'esprit comme presque inexecutable, ne ferait que du mal quand elle viendrait par hasard à être exécutée. Éclaircissona ceei par un exemple. - Oue je trouve un diamant dans la terre , mon premier mouvement sera de me dire: Ceci est à moi; et l'attente de le conserver se forme naturellement à l'instant même, non-seulement par la pente du désir, mais encore par analogie avec les idées babituelles de propriété. 1º J'en ai la possession physique, et cette possession toute seule est un titre quand il n'y a point de titre contraire : 2º il y a du mien dans cette découverte : c'est moi qui ai tiré ce diamaut de la poussière où , inconnu à tout le monde, il n'avait aucune valeur; 3º ie puis me flatter de le conserver sans l'aveu de la loi et malgré les lois mêmes, parce qu'il suffit de le cacher jusqu'à ce que l'aie un prétexte pour faire accroire que je l'ai acquis à quelque autre titre. Ainsi, quand la loi voudrait en disposer en faveur d'un autre que moi, elle n'empêcherait pas ce premicr mouvement, cet espoir de le conserver, et me ferait éprouver, en me l'ôtant, cette peine d'attente trompre qu'on appelle communément injustice ou turannie. Cette raison suffirait pour faire accorder la chose au trouvenr, à moina d'une raison plus forte en sens contraire.

Cette règle peut donc varier selon la chance que présente naturellement la chose, de la conserver sans l'aveu des lois. Un navire naufragé que j'aurais vu le premier sur la côte, une mine, une île que j'anrais découvertes , sont des objets sur lesquels une loi antérieure peut prévenir en moi toute idée de propriété, parce qu'il ne m'est pas possible de me les approprier à la dérobée. La loi qui me les refuserait, étant d'une exécution facile, aurait sur mon esprit son effet plein et entier. En sorte au'à ne consulter que ee principe, le législateur serait libre d'accorder on de refuser la chose à l'auteur de la découverte. Mais il y a en sa faveur une raison particulière : c'est qu'une récompense donnée à l'industrie tend à augmenter la richesse générale. Si tout le profit d'une découverte devait passer au trésor publie, ce tout se réduirait à peu de chosc.

7. Lis reptime et dernière condition pour righer lattente, c'est que les lois accinet autrein extractionement. Cette condition dispend en partie des lois accinet autrein extractionement. Cette condition dispend en partie des lois de la latte et la latte de la latte et la latte de la latte d

Le mot interpréter a signifié toute autre chose dans la bouche d'un homme de loi que dans celle d'une autre personne. Interpréter le passage d'un auteur, c'est manifester le véritable sens qu'il avait dans son esprit; interpréter une loi, dans le sens

BUTTERN - TORF &

des juristes romains, e'est se refuser à l'intention qu'elle exprime clairement pour lui en substituer quelque autre, en présumant que ce nouveau sens serait l'intention actuelle du législateur.

Avec cette manière de procéder, il n'y a plus de sureté. Que la loi soit difficile, obseure, incohérente, le citoyen a toujours la chance de la connaitre : elle donne un avertissement sourd , moins efficace, mais toujours utile; on voit du moins les limites du mal qu'elle peut faire. Mais quand le inge ose s'arroger le pouvoir d'interpréter les lois. c'est-à-dire de substituer sa volonté à celle du législateur, l'arbitraire est partout, personne ne peut prévoir le cours que prendra son caprice. Il ne s'agit plus de regarder au mal en lui-même : quel au'il soit, c'est peu de chose, en compension de la gravité de ses conséquences. Le serpent, dit-on, fait passer tout son corps où il est parvenu à glissee sa tête. En fait de tyrannie legale, c'est à cette tête subtile qu'il faut prendre garde, de peur de voir bientôt se dérouler à sa suite tous ses renlis tortueux. Ce n'est pas du mal seulement qu'il faut se défier, c'est du bien même qui nattrait de ce moven. Toute usurpation d'un pouvoir supérieur à la lol, quoique utile dans ses effets immédiats, doit être un objet d'effroi pour l'avenir, il y a des bornes et même des bornes étroites au bien qui peut résulter de cet arbitraire : il n'y en a point au mal possible, il n'y en a point à l'alarme, Le dancer plane indistinctement sur toutes les têtes.

Sans parler de l'ignorance et des caprices, que de facilités pour les prévariations l'e juge, mabit en se conformant à la loi, tantôt en l'interprétant, peut toujours donnet roir ou raison à qui bon lui semble. Il est toujours sur de se sauver, ou par le sens litéral, ou par le sons interprétabl. C'est un charlatan qui, au grand éconnemnt des speciateurs, fait couler de la même coupe, ou de la liqueur donce, ou de la liqueur amère.

Cest un des caractères les plus émbneuts de tribunaux anglais, que leur serupuleux éffétire à nuivre la velonté déclurée du législatur, ou à se diriger atunts qu'on le peut par les jognement antérieurs pour cette partie encore imparîtire de la régislation, qui dépend de la coutame. Cette rigide observation des loss peut avoir quelques inconvicritible equit de liberté qui inspiré, mat. Anglés, critible equit de liberté qui inspiré mat. Anglés, latat (Borreur pour ce qu'on appelle une loi après le fail, LEE post (Ecole lex.)

Toutes les conditions qui constituent la bonté des lois, ont une liaison si intime, que l'accomplissement d'une seule suppose l'accomplissement des autres. L'illié intrinsèuleu. — utilité manifeste, — conséquence, — simplicité, — facilité de les connaître, — probabilité de leur exécution, — toutes ces qualités peuvent se considérer réciproquement comme la cause ou l'effet les unes des autres.

Si on ne souffrait plus ce système obsecur qu'on appetie construer, et que taut fit révoltu en loi retrie; ai les lois qui concernent tous les individus et les consecurations les individus que qu'un interessent elle on stille change priveilleire dans de prêtis recueils séparés; ai le code grétard était universellement réponsuit; il de code grétard était universellement réponsuit; il de code grétard était universellement réponsuit; il de code présent était les Refereux, une partie du colle, un des manuels les Refereux, une partie du colle, un des manuels moire avant d'être almoit excerne les présents de la comment de la comme

Il fundrait encore que le style des lois fut anus simple que leurs dispositions, qu'on y servit rodinairement du longage utilé; que les formules n'essent point d'appareil scheidique, et qu'en un mot, si le style du livre des lois se distinguait du style des autres livres, ce ful par une plus grande clarté, par une plus grande précision, par une plus grande familiarité; parce qu'il est destiné à tous les entendements, et particulièrement à la classe la moins réslaire.

moins essurce.

Quand on a conçu ce système de lois, et qu'on vient à le comporer à ce qui existe, le sentiment qui en résulte est bien loin d'être favorable à nos institutions.

Cependant, défions-nous des déclamations chagrines et des plaintes exagérées, quoique les lois soient imparfaites : celui nui serait assez borné dans ses vues, ou passionné dans ses idées de réforme pour inspirer la révolte ou le mépris contre le système cénéral de ces lois, serait indiene d'être écouté par le tribunal éclaire du public. Qui pourrait énumérer leurs bienfaits, je ne dis pas sous le meilleur gouvernement, mais sous le pire? Ne leur doit-on pas tont ce qu'on possède de sureté, de propriété , d'industrie et d'abondance? Ne leur doit-on pas la paix entre les citoyens , la sainteté du mariage et la douce perpétuité des familles? Le bien qu'elles produisent est universel ; il est de tous les jours et de tous les moments. Les maux sont des accidents passagers. Mais le bien ne se sent pas; on en jouit sans le rapporter à sa cause, comme s'il était dans le cours ordinaire de la nature, au lieu que les maux sont vivement sentis, ct qu'en les décrivant on accumule sur un moment et sur un point des souffrances dispersées sur un grand espace et sur une longue suite d'années, Que de raisons pour aimer les lois, malgré leurs imperfections I

Le n'al pas fini sur cet important objet. Le me réserre le traite ailleurs des précultions arec lesquelles il faut innovre dans les lois; car, bien loin de farorier cette caultation réditures qui veut lour défusire sons précate de tout refaire, cet écrit est desiné à servir d'antidote à ces doctrines anarchiques, et à montre que le tissu de lois, facile à déchiere, difficile à réparer, ne doit pas être livré à des ouvrirers ignorants et témeirare.

# SECONDE PARTIE.

#### CHAPITRE PREMIER.

DES TITRES QUI CONSTITUENT LA PROPRIÉTÉ 1.

Jusqu'ig nous avons montre les raisons qui dearient décârre le régislature à ancidioner la propriété; mis nous n'avons emisage la richresse qu'exmasse : il finat mainemant decendre au détail, prembre indivinkelhement les digies qui la commont : act d'exche les principes qui bévont gousee présentent à la loi pour être appropriés à tel ou se présentent à la loi pour être appropriés à tel ou ri individu. Ce principes sond les mises que nous avons dels poués : Substitutes, a dominance, adonates qu'exche de la substitute, a des distincts de la facilité, autret. Quand la s'accerdent, la décision est faelle; quand ils se partagent, il faut appeendre à distingure cettul qui maire la preference.

# 1. Possession actuelle.

La possession actuelle est un titre de prospieté up jour les devancer tous et toni l'ine à tons. Il sera tonjours bon cootre tout homme qui n'en a so d'autre à lui opposer. Clei "altriariement à celui qui possiele pour donnée à celui qui ne possible de l'autre. Albis à bateur du plainé n'églet pas la valeur de la prios. Promière raison. Un tel cale et violence jetterait l'absence parait lous les propriétaires, an portant atténies à leur séreté. Secondie raison, la possieno actuelle et doit eu ni litre accordinées.

De carrier de l'autre de l'autre de l'autre l'aut

ou de découverte originaire, evicot au même. Qu'on accorde le droit de propriété au premier occupant, 1º on lui épargne la peine de l'attente trompre, cette princ qu'il ressentirait àse voir priré de la chose qu'il a occupée avant tous les autres;

1 V. plus loin, Titre la Fue générale d'un corps complet de législation, c. xv. Cette matière n'est ici qu'efficurée. 2º on prévient les cootestations, les combats qu pourraient avoir licu entre lui et des concurrents successifs; 3º on fait naltre des jouissances qui saos cela n'existeraient pour personne : le premier occupant, tremblant de predre ce qu'il aurait trouvé, n'oserait pas en jouir ouvertemeot, de peur de se trahir lui-même, et tout ce qu'il ne pouerait consommer à l'instant, n'aueait aucuoe valeur pour lui ; 4º le bien qu'on lui assure à titre de récompense est un aiguillon pour l'iodustrie des autres qui cherchecont à s'en procurer de paceils, et la richesse générale est le résultat de toutes ces acquisitions individuelles : 5° si chaque chose oon approprice n'était pas au premier occupant, elle secait tonjours la peoie du plus fort; les faihles seraient dans un état d'oppression continuelle.

Toutes es raisons ne se présentent pas distinatramatilà l'esprit des boomes, mais its les entrevolent conducientes et les sentent comme per lostinet. Ainsi le resul a raison, l'équité, la justice, dissorlés. Ces mots répétés per tout le monde, sans étre expliqués par personne, n'expriment qu'un sentiment d'approblation, fauis cette approblation, foodée sur des raisons solides, ne peut qu'exquérir une ouvrelle force à l'appuit du priocipe de l'utilité.

Le titre d'occupation originaire a été le fondement primitif de la peopriété. Il pourrait servie encore pour des lles oouvellement formées, ou des terres nouvellement découvertes, sauf le droit de gouverner, domaine éminent du souverain.

#### 2. Possession ancience de honne foi.

As possession, après une extraine successes fiste per la lock of the person les autores litteres. Si rous avez lainé exposite au stant les autores titres. Si rous avez lainé exouler tant die temps sans reclaimer, é est une pecure con que rous n'avez pas ce l'intentiol de rous on prévaigne en l'intentiol de rous on prévaigne. Bans esse deux cas, il n'y a cu de votre part aucune attende, caum deier d'oujquée ils possession de la chose; e de la mienne, il y a attente, il y a dest de constitue de la consentie de la consentie de la consentie de de la mienne, il y a attente, il y a dest de consentie de la consentie de la

atteinte, et c'est donner de l'inquiétude à tous les possesseurs qui ne connaissent d'autre titre de leur possession true la bonne foi.

Mais quel temps faut-il pour opérer ee déplacement de l'attente, ou, en d'autres termes, quel temos faut-il pour légitimer la propriété dans les mains d'un possesseur et pour éteindre tout titre opposé? On ne peut rien déterminer de précis : il faut tirer au hasard des lignes de démarcation, selon l'espèce on la valeur des biens dont il s'agit. Si cette liene de démarcation ne prévient pas toujours la peine d'attente trompée chez les intéressés euxmêmes, elle empêchera du moins tout mal du second ordre. La loi m'avertit que si je néglige pendant un an, dix ans ou trente ans, de réclamer mon droit, la perte de ce mênte ilroit sera le résultat de ma négligence. Cette menace, dont je puis prévenir les effets, n'a rien qui trouble ma sécurité.

l'ai supposé la possession de bonne foi. Dans le cas contraire. la confirmer, ce ne serait pas favoriser la sureté, mais récompenser le crime. L'age de Nestor ne devrait pas suffire pour assurer à l'usurpateur les gages et le prix de son iniquité. Et pourquoi y aurait-il une époque où le malfaiteur deviembrait tranquille? Pourquoi jonirait-il des fruits de son crime sous la protection des lois qu'il a violées?

Par rapport à ses héritiers, il faut distinguer, Sont-ils de bonne fui? on pent alléguer en leur faveur les mêmes raisons que pour le propriétaire ancien, et ils out la possession de idus pour faire penelier la balance. Sont-ils de manyaise foi, comme l'ont été leurs devanciers? ils sont ses complices, et l'impanité ne doit jamais devenir le privilége de la fraude.

Second titre. Possession ancienne de bonne foi, malgré titre contraire. C'est ce qu'on nomme ordinairement prescription. Raisons sur lesquelles il est fondé : - Éparone de peine d'attente trompée. - sureté générale des propriétaires,

# 3. Possessioo du contenu et du produit de la terre, La propriété d'une terre renferme tout ce que

cette terre contient et tout ce qu'elle peut produire. Sa valeur peut-elle être autre chose que son contenu et son produit? Par le contenu, on entend tout ee qui est au-dessous de sa surface , comme les mines et les carrières; par le produit, tout ce qui

Voità pour la théorie ; pour l'exécution , il faut biro des détails : autrement cette concession pourrait res-roibler à ce partage du nouveau monde que fit un pane entre les Espagnols et les Portugais, Las caux viennent de quiller noe baia; il y a plusteurs propriétaires sur les bords, Itéglora-t-ou la distribution sur la quantité de terres de chaque possesseur ou sur l'étendue qu'il occupe la loog des côtes ?

appartient au régne végétal. Toutes les raisons possibles se réunissent pour donner cette étendue au droit de propriété sur la terre : la sûreté, la suksistance. l'angmentation de la richesse générale, le bien de la paix.

4. Possession de ce que la terre nouvrit et de ee qu'ella recolt.

Si ma terre a nontri des animaux, c'est à moi qu'ils ont do leur naissance et leur nourriture : leur existence aurait été pour moi une perte, si leur possession ne m'assurait pas un deilommagement. Si la loi les donnait à un autre que moi , il y aurait perte toute pure d'un côté, et gain tout pur de l'antre : arrongement aussi contraire à l'égalité qu'à la sureté. Ce serait alors mon intérêt d'en diminuer le mombre et d'en prévenir la multiplication, au détriment de la richesse générale.

Si le hasard a transporté sur une terre des choses qui n'ent pas encore reçu le secau de la propriété, on qui en ont perdu l'empreinte, comme une baleine jetée par la tempête, des débris égarés de naufrage on des arbres déracinés, ces choses doivent appartenir an possesseur de la terre. La raison de cette préférence , c'est qu'il est placé pour les mettre à profit sans qu'il y ait de perte pour ancon individu : e'est qu'on ne pourrait les lui refuser sans occasionner une peine d'attente trompée, et qu'enfin aucun autre ne pourrait les prendre sans occuper sa terre et sans empieter sur ses droits. Il a en sa faveur toutes les roisons de premier occupant.

#### 5. Possession de terres avoisinantes,

Des caux qui avalent convert des terres non appropriées viennent de les abandonner. A qui aecorder la propriété de ces terres nouvelles? Il y a bien des raisons pour les donner aux proprietaires des terres voisines, 1º Eux seuls penvent les occuper sans empiéter sur la propriété d'autrui, 2º Eux sculs peuvent avoir formé quelque atteute sur ces terrains, et les considérer comme devant leur appartenir. 5º La chance de gagner par la retraite des eaux n'est qu'un dédommagement pour la chance de perdre par leur invasion. 4º La propriété iles terres connuises sur les eaux opérera comme une récompense pour exciter à tous les travaux nécessaires à ce genre de conquêtes 1.

El faut nécessairement des lignes de démarcation : mais it ne faut par attendre, pour tracer ces lignes, que l'évènement soit arrivé , et que la valeur des terraius détaissés soil conque, est tous entretiennent alors des espérances qui oe peuvent se réaliser que pour quelques-uns. Devancez eette (poque : l'atteote, n'étaot pas cocora formée, suivra docdement le dougt du légistataur.

## 6. Améliorations de choses propees,

Si J'à applique mon travail à une de ces choise, qui ont dépis eures m'apperture, mon tire acquiert une force nouvelle, Ces végétaux que probluit me trerer, je lega à seme et recoulles j'à ajéguler ces retres et ja legal de la commanda de la commanda de artères et je les al façonnés, Si Juruis sonifert à me voir enlerer tout cels alsas une tals brut, combien, ne sonifiriats-je pas desantage dispuis que chaige effort de non industrie, domaint à ces chaige effort de non industrie, domaint à ces chaige effort de la frenche pui p'avis de les concetters et l'est de la commanda de la concette de la commanda de la commanda de la concette de la commanda de la commanda de la concette de la commanda de la commanda de la concette de la commanda de la commanda de la consente de la commanda de la commanda de la contente de la commanda de la commanda de la comlación de la commanda de la commanda de la comlación de la commanda de la commanda de la comlación de la commanda de la commanda de la comlación de la commanda de la commanda de la commanda de la comlación de la commanda de la commanda de la commanda de la comlación de la commanda de la commanda de la commanda de la comlación de la commanda de la commanda de la commanda de la comlación de la commanda de la commanda de la commanda de la comlación de la commanda de la

## 7. Possession mutuaire de honne fui avec améliaration,

Mais si j'ai appliqué mon travail à une chose apportenant à autrui , la traitant commesi elle était à moi ; par exemple, si j'ai fait des étoffes avec des laines à vous, à qui de nous deux restera la chose travaillée? - Avant de répondre, il faut éclaireir des questions de fait. Est-ce de boune foi ou de mauvaise foi que j'ai traité la chose comme étant ma proprieté? Si j'ai agi de mauvalse foi , me lainser la chose travaillée, ee serait récompenser le crime ; si j'ai agi de bonne foi , il reste à examiner quelle est des deux valeurs la plus grande, la valeur griginaire de la chose ou la valeur additionnelle du travail? Depuis quand le premier l'a-t-il perdue? Depuis quand l'ai-je possédée? A qui appartient le local où elle se trouve située au moment où on la réclame, à moi, au possesseur ancien ou à un autre?

Le principe capricieux, n'ayant point égard à la meure des penies et des plaisirs, slome touts l'une des parties sans se souiere de l'autre. Le principe d'utilité, a tientifi à réduire su moindre terme un inconvenient incivitable, pète les deux intérêts, cherche un morp qui les concilie, et present ides indemnités. Il accorders la chosè à celui desgleux reclausats qui servait le plus en petrife, si as demande citait rejetée, mais à la charge de donner à l'autre un dédomangement suffisant.

Cest d'après les mêmes principes qu'il faut ré-Cest d'après les mêmes principes qu'il faut résoudre la même question par rapport à une chose qui se troure même dec et confende avec une autre, comme du métal à rous, qui s'est uni dans le creuset avec du métal à noi, de silqueurs à moit, qui se sont versées dans l'êle même récipieut avec des liqueurs à rous. Grands chébis parmi les "princionsultes romains pour savoir à qui donner le tout : les uns , sous le nom de Schémiens, vosiblent tout donner

à moi ; les autres, sous le nom de Procuélères, voulaient tout, cloner à rôbit, (îll s'att raison? aucun d'eux. Leur-décision laisseit toujours une des parties en souffrance. Une questión asser simple aurait pu prérepir ces d'elats, (uni de rous deux, en perdant ce qui avait été à lui, perdrait davantage?

Les juristes anglais ont coupé le nœut gerdien. Ils ne se sont point mis en peine rézamiere où arait la plus grangle fésion; ils n'ont considéré ni la lohome foi, ni la mauvisie foi, ni la plus grande attente de conserver. Il sont lécide qu'un effet mobilier serait toujour accordé au possesseur du moment, à la charge sentemênt il indemnier l'autre propriétaire.

#### 8. Expinitation de mines dans le fonds d'autrui.

Votre terre renferme en son sein des trésors ; mais soit que vous manquiez de connaissances ou de moyens, soit que vous ayez peu de confiance dans le succès , vous n'osez tenter l'entreprise, et les trésors demeurent enfouis. Si moi, étranger à votre fonds, i'ai tout ce qui vous manque pour l'exploiter, et nue le demande à le faire, doit-on m'en accorder le droit sans votre consentement? Pourquoi non? Sous votre main, ces richesses enterrées ne feront le bien de personue : dans la mieuve, elles acquerront une grande valeur; jetées dans la circulation, elles animeront l'industrie. Quel tort your fait-on? Your ne perdez rien. La surface . la scule chose dont vous tirez parti, reste toujours dans le même état. Mais ce que la loi, attentive à tous les intérêts, doit faire pour rous, c'est de vous accorder une partic plus ou moins considérable du produit; ear bien que ce trésor fût nul entre vos mains , il vous laissait une certaine attente il'en profiter quelque jour, et l'on ne doit pas your ôter cette chance sans dédommagement.

pas vous ôter cette chance sans dédommagement. Telle est la loi anglaise. Elle permet, à certaines conditions, de poursuivre un filon découvert dans le champ d'autrui, à quiconque veut tenter l'aventure.

### 9. Liberté de pêche dans les grandes caux.

Les grands lags "les grandes rivières, les grandes baies, et surtout l'Océan, ne sont pas occupés par ile@propriétés exclusires. On les considère comme n'appartenant à personne, ou, pour mieux dire, comme appartenant à tous.

Il n'y a pas de raisou pour limiter la pêche de l'Océan. La multiplication de la plupart des especes de poissons paralt Inépuisable. La prodigalité, la magnifisence de la nature à cet égard, surpasse usu ce que l'ou peut enaceuris. L'infaitgible Leamembeck avait sinue le nombre de sout d'une seule morre un deid de dix millions. Ce que nous seule morre un deid de dix millions. Ce que nous peur les consommer, dans cet inmente magain d'aliments, n'est absolument rien, comparé la betatrestion que s'opère par des course phyles de la charcette de significant de la comparation de l'homme en plrien mer, avec est meclles et ses fests, n'est que le taile riral des granis dominateurs de l'Ocean. Il ne fult pas plus de rarges parai le petites espèces que les balvines, Quant una poiscons des rivières, des loss, des petits gelfes, les iois grammest pour leur conservation des précessions.

Où il n'y a point de raison de jalousie, point de crainte de voir diminuer le fonds de la richesse par le nombre des concurrents; il fant laiser à chacun le droit de premier occupant, et encourager toute espèce de travail qui tend à augmenter l'abondance génerale.

#### 10. Liberté de chause aur les terres pop-appropriées.

Il en est de même des terrains qui ne sont pas appropries, les landes incultes, les furets saurages. Dans les pars vautes, qui ne sont pas periptes à proportion de leur étendue, ces terrains ragues forment des segues considérables où le droit de chasse pent s'exercer sans limite. L'homme n'est encore là que le rivial des aimants carnassiers, et la chasse étend le fouds des subsistances sans nuire à personne.

Mais dans les sociétés civilisées, où l'agriculture a fait de grands progrès, où les terres non-appropriées nesont qu'une très-petite proportion decelles qui ont reçu le seeau de la propriété, il y a bien des raisons qui plaident contre ce droit de chasse accordé au premier occupant.

Promier inconrénient. Buss ces pays où la population et nombreus, la destraction des animust surreges peut alter plus vite que leur requoduction. Rende à chasse litte, les expéces qui en
ount "dujét pourreient diminiere d'une munitée
out de la comme del comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme del comme del

Second inconvénient. La chasse, sans être plus produetive que d'autres travaux, a malheureusement plus d'attraits. Le jeu s'y combine avec la

peine, Josisteté avec l'exercice, et la gloire avec le danger. Le charme d'une profession si bien assortie à tous les goûts naturels de l'homme, aménera dans cette carrière un grand nombre de concurrents; sis récluirons le prix du travail, par la rivalité, à la plus simple subsistance, et, em général, cette classe d'aventuriers sera nauvre.

Trottieme inconrelation. La chasse spant des sistems particulières, il y aura des intervalles où bistions particulières, il y aura des intervalles où l'activité du chasseur sera enchaînée. Il ne revingalra pas aisément il une rie errante à une vie échriquier, de l'indépendance à l'assujétissement, et d'une habitude d'oisères à une habitude de travail. Accoutuné, comme le joueur, à vivre de chances et d'expérances, un petit sainée fite a peu d'âtraités pour lui. Cest donc un état qui doit poeter l'homme au crime sor la misère et la fainéeaule.

Quatrième inconvénient. L'exercice même de cette profession est naturellement fecond en délits. Tout ce qu'elle enfante de querelles, de procis, de poursuites, de convictions, d'emprisonnements et d'autres peines, est plus que suffisant pour en coutre-halancer les plaisirs. Le chasseur, fatigué d'attendre vainement sa proie sur les grands chemins, épie en secret le gibier des possessions voisines. Se croit-il observé? il se détourne, il se cache; il est fait à la patience et à la ruse. Ne voit-il plus de temoins? il ne respecte plus de limites, il franchit les fossés, il saute les haigs, il dévaste les enclos; et sa cupidité, trahissant sa prudence, le jette dans des positions périlleuses dont souvent il ne peut sortir sans malheur ou sans erime. - Si la chasse est permise sur les grands eliemins, il faudra donc une armée de gardes pour prévenir les écarts des chasseurs.

Cioquiene (necoreinent. Laisse-t-on subsister ce droit de classe, si per avantagera quant il receive il fine data del misse, si per avantagera quant il receive il fine data del misse del receive il fine data del misse del receive il fine data del misse del receive in central del receive del re

La loi prohibitive une fois connue, il ne se formera plus d'atteute pour la jouissance de ce privilège. On ne convoitera pas plus les perdrix que les poules; et dans l'esprit de la mutifitude même, le bracoonage né se distinguera pas du larcin.

Il est vrai que jusqu'à présent les idées populaires sont en faveur de ce droit de chasse; mais s'il faut de la condescendance pour les idées populaires, es n'est que dans les conseines n'elles aureilent une grande fiere, et de l'un pourrait pas espères d'échière le pouje, de distente les montis de la loi, de la faire envisager comme nu moyen de paix loi, de la faire envisager comme nu moyen de paix et de alertel, de monter que l'exercicé de ce droit et de lartel, de monter que l'exercicé de ce droit misrables, que cette ingraise prefession l'expue sans cesse au crient, et a famille à l'indigence et de la bonte, j'une affirmer que les idees populaires, prerindont espe ut étemps au caliercien nouvelle.

Il est des ninusur dont la valeur, sprès leur mort, ac comperant pionit les dommiges. Tels sont les remards, les loups, les ours, toutre les obte cornsaiéres ennemies des epéces assignités de les détraire. En des moyens, c'est d'un donne propriété au promiée occupant, aums giang la droit du propriétaire foncier. Tout chanseur, qui statapee des animans unsiables det être considéré comme un employé de la polite. Mais în ce faut comme un employé de la polite. Mais în ce faut comme un employé de la polite. Mais în ce faut

### CHAPITRE II.

ACTRE MUNEN D'ACQUERIR. — CONSENTEMENT.

Cependant il peut arriver qu'après avoir possédé une chose (å titre légitime) on voudrait s'en dessaisir, en abandonner la jouissance à un autre. Cet arrangement sera-t-ll confirmé par la loi? sops doute, il doit l'être : toutes les raisons qui plaidaient en faveur de l'ancien propriétaire ne sont plus de son côté, et plaident en faveur du noureau. D'ailleurs, il faut que le propriétaire antérieur ait eu quelque motif pour abandonner sa propriété. Qui dit motif dit plaisir ou l'équivalent : plaisir d'amitié ou de banveillance, si la chose se donne pour rien; ptaisir d'acquisition, s'il en fait un moven d'échange; bien de ta sûreté, s'il l'a donnée pour se sauver de quelque mal ; plaisir de réputation, s'il se propose par là d'acquerir l'estime de ses semblables. Voità donc la somme des jouissances nécessairement augmentée pour les deux parties intéressées dans la transaction, L'aconé-

( Voyez plus loin, ch. xv, Bes événements collatifs et ablatifs par rapport à la propriété. C'est là qu'on tronreur se met en place du collateur pour les avantages anciens , et le collateur acquiert un avantage ouvreus. Nous pouvons donc établir comme une maxime générale, que toute aliénation emporte avantage. Un bien quelconque en est toujours le résultat.

S'agil-il d'un échange? voilà deux alémations dont chacune a ser avantignes siprers. Cet avantigne pour chacun des contractants est la différence entre la valeur qu'auti pour lui la choce qu'il écle en ta valeur qu'auti pour lui la choce qu'il écle en ta valeur qu'auti pour lui la choce qu'il écle en ta valeur qu'est peup en la capacit passance ton de cette espèce, il y a deux masses de joinsances nouvelles. C'est en ceia que consiste le bien du commerce.

Observer que, dans tous les arts, il est besuroup de choses qui ne peuvent se produire que par le concours d'un grand nombre d'ouvriers. Dans tous ces cas, le travail d'un sent n'aurait aucune raleur ni pour lui ni pour les autres, s'il ne pouvait étre échangé.

# Csuses d'invalidité pour les échanges. Il est des cas où la loi ne doit point sanctionner

ces échanges, et où les intérêts des parties doivent étre régles comme si le marché n'existait pas, parce qu'au lieu d'être avantageux, l'échange se trouverait noisible soit à l'une des parties, soit au public. On peut ranger toutes les causes qui instalident les échanges sous les neuf chefs suirants:

- 1. Réticence indue.
- 2. Fraude.
- 3. Coercition indue.
- 4. Subornation.

  5. Supposition erronée d'obligation légale.
- 6. Supposition erronée de valeur. 7. Interdiction. — Enfance. — Démence.
- Chose prête à devenir nuisible par l'échange.
   Défaut de droit de la part du collateur.
- 1. Relience Indue. Si Tolpie noqui se trouve in tree d'une valure inférience é elle qui avait servi de motif à l'acquisition, le propertisée nouveau de motif à l'acquisition, le propertisée nouveau de motif à l'acquisition de propertisée nouveau et de l'acquisition de l'acquisi

sera l'explication de ce mot Titre. Je n'al pas sonte rerenir ici sur des questions de méthodo et de nomenclasure, les intérêts des deux parties, le marché n'est pas avantageux, mais le contraire. Cependant si, à l'époque du marché, cette dé-

gradation de raleur n'etait pas connue du proprinttaire antérieur, pourquoi le marché serait-il valaire autérieur, pourquoi le marché serait-il val'était pourquoi serait-il contraint à faire un rechange désavantageur? La petre devant tomber sur quelqu'un, pourquoi la ferait-on tomber sur lui ploit que sur l'autre? Supposé même qu'il connût cette circonstance

Suppose même qu'il connût cette circonstance qui déprécie la valeur de la ebose, était-ce à lui à la faire connaître de son propre chef plutôt qu'à l'acheteur à l'interroger là-drssus?

Voll deut specision qui doivrnt toujours accompagner le moyen d'invalidir évalunt de la rédicence éndre. Le vendeur connaissait il l'existence du désau? Le os cat-il du nombre de ceux où il devait être obligé de le revièr? La solution de ceu questions exigt trep de désals ét de recherches pour trouver place lei, d'autunt plus qu'on ne peut par faire une réponse qui embrance tout, mais qu'il faut diverse modifications setto les differences 3. Fraude. Ce cas salut simine que le préci-

dent. On ne doil jamais souffiri une acquintion fraudateuse, si on peut l'empécher. C'est un deitt qui approche du tarrin. Vous avez demandé au rendur si echeral était poussif je nous arépondu avegatirement, aschant le contraire : sanctionner le marché, ce serar écompenser un délit. Ajoutes la raison du cas précédent, savoir, le mal pour l'archéteur plus grand que le bien pour le vendure, et rous serrez que cette cause d'invalidité est bien frondée.

5. Il en est de même de la coercition insider. Le vendeur dont le cheval ne valist que deus louis, vous a contraint, par des violences ou des menaces, à l'achèter pour dus. Supposé que vons cusiser consenti à en payer deux, le surplus est autant de gauge par un dellis. Il est vra vue cette perté etin pour vous un avantage en comparaison du mai dont vous étiez mencé en cas de créas; mais in cel avantage comparais, ni celui du délinquant, ne avauraient contre-labancer le mal du délit.

4. Il en est de même de la subornation. Penents par subornation, le pris d'un sertice qui consiste à commettre un crime, comme de l'argent offert à un bomne pour l'engager à une fause déposition. Il y adout avanlages dans ce marché, celui du suborné et celui du suborneur; puis ces deux avantages ne sont nullément égant au mai du délit.

Fobserve, en passant, que dans le cas de la frande, de la cocretitos indue, et de la subornation, la loi ne se contente pas d'annuler l'acte; elle lui suppose un contre poids plus fort par les peines.

8. Supposition erronée d'obligation légale. Vous avez fait livrer à un homme votre cheval, crovant que votre intendant le lui avait vendu, et cela n'est pas arrive. Vous avez fait livrer à un homme votre cheval, dans l'opinion qu'il était sutorisé par le gouvernement à se le faire céder pour le service de l'État, mais il n'avait point de commission pareille; en un mot, vous avez cru vendre par obligation légale, et cette obligation n'existait pas. Si l'aliénation devait se confirmer, après l'erreur découverte , l'acheteur se trouverait avoir fait un gain inespéré, le vendeur une perte imprévue. Or, comme nous l'avons vu, bien de gain ne peut pas se comparer à mal de perle. D'ailleurs ce cas peut rentrer dans celui de la eoercition induc.

6. Supposition erronée de raleur. Si, en alsénant une chose, j'ignore une circonstance qui tend à en augmenter la valeur, en découvrant mon erreur j'épouverai le regret d'une perte. - Mais est-ce là un moyen convenable d'invalidité? D'une part, si on admrt ces esuses de nullité sans restriction, on risque de irter un grand découragement sur les échanges : car où est la sûreté pour mes acquisitions si le propriétaire antérieur pouvait rompre le marché, en disant : « Je ne savais pas ce que je faisais, » D'une autre part, il y aurait une peine de regret hien vive, si, après avoir vendu un diament pour un morceau de cristal, on n'avait aucun moveu d'en revenir. - Pour tenir la balance égale entre les parties, il faut se prêter à la diversité des circonstances et des choses. Il faut toujours examiner si l'ignorance du vendeur n'était point le résultat de la négligence; et même en résiliant le marché, si le cas le demande, il faudrait, avant tout, pourvoir à la sureté de l'acquéreur intéressé à sa confirmation.

Cependant, il se peut qu'une convention, exemple de tous ces défauts, se trouve rn fin de compte désavantageuse. Vous n'aviez acheté ce cheval que pour un voyage, et ce voyage ne se fait pas .--Vous étiez prêt à partir, le cheval tombe malade et meurt. - Vous partez, le cheval vous renverse et vous vous cassez la jambe. - Vous montez le cheval, mais c'est pour aller voler sur les grands chemins. - La fantaisie qui vous l'avait fait acheter étant passée, vous le revendez à perte. - On peut multiplier à l'infini les cas éventuels où une chose, quelle qu'elle soit, acquise en raison de sa valeur, devient inutile, ou onéreuse, ou funeste, soit à l'acquereur, soit à autrui. Ne sont-ce pas des exceptions à l'axiome, que toute aliénation emporte avantage? Ne sont-ce pas des moyens raisonnables d'invalidite comme les autres ?

Non. Tous ces événements défavorables ne sont

que des affires d'socident, et postérieurs à la conclaison du marché. Le cas ordinaire est que la claison du marché. Le cas ordinaire est que la chose vaille ce qu'elle vaut. L'avantage total des changes avantageux, est plus qu'equivalent au celle de la commerce sont plus granda que les percis, puisse de commerce sont plus granda que les percis, puisse les noueles sipha riche à present que dans son résta suvage. Les aléctations en gréered doivent dene étre ministrens. Bias annuele les aléctations générel les alfecations, car personne ne vousient pouvait à tout moment se trouver aut, au moyer confident de la contra de la contra de la contra de postati à tout moment se trouver aut, au moyer possible de verèrent più le percis.

7. Il y ade eas od, prévojunt le mal des convenions, le législature les problisé d'avance. Cest aimsi qu'en plusieurs pays, on internéti les prodiques «cest-idence on décoir entitalles tous les marchés qui serzient contractés avec eux. Mais on commence par constatre le danger, écit-idence la disposition qui rend le prodigue improper à gouverne sus affirses i cout le uneule est arreit, ou du moise pourrait Pêtre, de l'impuissance dont il de moise pourrait Pêtre, de l'impuissance dont il

L'intrediction claite partout pour les deux cas analogues de l'entime et de la démone et ge la discusse et ge dis analogues et gent de l'anne et gent de la companie de la consideration de la companie de la companie par une demercation todjours plas ou moins arbitraire, un grade de la companie de la compan

On voit bien que, dans ces trois eas, l'interdiction ne peut s'étendre qu'à des choses d'une certaine importance. L'appliquer aux petits objets de consommation journalière, ce aerait condamner ces trois classes à mourir de faim.

 La loi invalide encore les marchés par la considération de quelque inconvénient probable qui peut en résulter.

J'ai une terre située aux confins de l'État : acquise par la puissance limitrophe, elle pourrait devenir le foyer de quelques intrigues hostiles, ou favoriser des préparatifs dangereux à ma patrie.

4 La plupart des États, sans y peoser peul-étre, ont obtif à ce danger par une toi gérérale qui interdil aux étrangers l'acquisition des biens-fonds. Mais on est allé trop toin. La ration de la défense ne s'étend point am delà du cas particulier dont just fait mention.

Que je songrasse à eet effet ou non, la loi doit y penser pour le public. Elle doit prévenir le mal en refusant d'avance à de tels marchés le sceau de sa garantie 1.

Les entraves qu'on a eru deroir mettre au débit des drogues capables d'être employées en guise de poisons, appartiennent à ce même chef. Il en serait de même de la défense de vendre des armes meurtrières, telles que les sylets, dont on fait un usage si fréquent en Italie, dans les querelles les plus communes.

C'est au même motif, bien on mal fondé, qu'il faut rapporter toutes les probibitions relatives à l'introduction ou au débit de certaines marchandises.

Dans la pluport de ces cas, l'usage est de dire que le marzehie est nul en soi-méme. Il ne fieu qu'ouvrir les litres de droit pour voir combien de galimatias on a fait sur cette notion erronée, et dans quels embarras on est tombé pour n'avoir pas sais la seule cause d'invalidité pour les marchés faits dans ces eirconstances : c'est qu'il en résulte plus de mal que de bien.

Après avoir dit que ces conventions sont nutleu en etles-mêmes, il fautorit en encluter, pour être counéqueut, qu'elles ne doivent avoir auton effet, qu'il faut les anésuitr, n'en laisser auton trace. Cependant, il est bien des eas où il suffit els modifier, d'en corriger l'inégalté par des conpensations, sans altérer le fond de la convention primitive.

Auenn marché n'est nul en soi-même, aucun n'est validec no soi-même. C'est la loi qui, dans choque cas, leur donne ou leur refuse la validité. Mais, soit pour les permettre, soit pour les intecidre, il lui fant des raisons. La génération équivoque est bannie de la sine physique : un jour peut-étre on la bannie ale la jurisprudence. Ce nul en soi est précisément ne génération équivoque.

3. Des obstacles mis à l'alcénation des bians-fonds.

Dire que le pouvoir d'alièner est utile , c'est assez dire que les dispositions qui tendent à l'anéantir

sont en général pernicieuses.

Ce u'est que aur les immeubles qu'on a exercé
cette inconsequence, soit par des substitutions,
soit par des fondations inalienables; et cependant,
outre les raisons générales, il y en a de particulières
en faveur du pouvoir d'allémer les terres.

L'étranger qui vent acheter un immeuble dans mon pays, loi donne la preure la moim équivoque de son affection, et le gage le plus sir de 20 house conduite. L'éta ne peut qu'y gaguer, même sous le simple rapport de finance. 1. Céui qui cherche à se defaire d'un fonds, montre asset qu'îl en lui consient pas de legarder ; il ne peut on ne veut rien employer à l'ameliorer; souvent meme, il ne peut s'abatenir d'en degrader la valeur finture pour satisfaire à un brisoin présent. Au contraire, cetui qui cherche à l'acquerir m'a sterment pas l'intention de te dégrader, et il est probable qu'il se propose d'en augmenter la valeur.

Il est vrai que le même capital qui serai employé l'amélioration d'une terre, peut l'être également dans le commerce; mais quoque le benéfice de ced cut emplois puisse être le même pour les individus, il ne l'est pas pour l'État. La portion de richesse qui s'applique à l'applique à l'applique à l'applique à l'applique est puis fise; celle qui s'applique à un commerce est plus fugitie. La première est immobile, la secoude peut se trans-

porter au gré du propriétaire.

9. En mettant un immetule en gage, on peut se prosturer un capital productif. Ainsi tune partie de la valeira d'une terre peut être employée à en ameliorer une autre qui, sans cette ressource, n'aurait qui Pêtre. Empécher l'alientation d'un bienfonds, c'est donc d'aminuter le capital productif à preu près au monatant de sa valeur realez; car pour qu'une chose serre de gage, il faut qu'elle soit casable à l'es elicinée.

Il est trai qu'il ne s'agit lei que d'un emprun : il d'y a point de nouveu epistel cré par l'engagement. Ce même capital surrai pu recevoir une destination non moins uille dans les mains où il se trouvait; mais il faut observer que plus il y aura de moyens de placer des capitaux, plus il en viendra dans le pays. Cedui qui provient de l'étranger forme une addition nette à celui des regoicoles.

Ces entrares sur l'aliération, quoique réprouvers par les plus saines notions d'économie politique, subsistent presque portout. Il est vrai qu'elles ont diminué graduellement 3 mesure que les gouvernaments ont nieux entendu les interêts de l'agriculture et du commerce; mais il y a encore trois causes qui opérent pour les maintenir.

La première est le desir de prévenir la prodigalité. Mais il n'est pas nécessaire, pour obrier à ce mal, d'empécher la tente des terres ; il suffit d'en protégre la valeur, co ne la laissant point à la disposition de l'individu. En un mot, le moyen spécifique contre cet inconvenient, c'est l'interdiction.

La seconde est l'orgueil de famille, joint à cette illusion sgréable qui nous peint l'existence successive de nos descendants comme une prodongation de la nôtre. Leur laisser la même richesse en valeur, n'est point assez pour satisfaire l'imaginstion : il faut leur assurer les mêmes fonds, les mêmes nai-

sons, les mêmes objets en nature. Cette continuité de possession paraît une continuité de jouissance, et présente un point d'appui à un sentiment chi-

mérique.

La troisième cause est l'smour du pouvoir, l'envie de domiser après sa mort. Le moilf précédent approais une postérie, éculier à de suppose point. C'est à cette cause qu'il faut rapporter les fondotions, celles qui out un objet d'utilité, bien ou mai entendue, comme celles qui ne reposent que sur tes fantaiset.

un'un'a consiste, consiste parement à distriber de brieffere, saissimpore araures condition, sans cuiger aucus exemine, a consiste partit aucci innocente, et as continussion sivra pau mus II, Baulrait en excepter des fondesions d'aumône, appliquées sons discrementes, et propers à soudepre la mendicité et la paresse. Les meilleurs de ces établissemmes cont cetts de learniré pour des paures d'une consont cetts de learniré pour des paures d'une consont cetts de learniré pour des paures d'une consonte cetts de la paresse de la consonte de la paresse de la consonte de la paresse de la par

Quant aux bénéfices qui ne s'accordent qu'à condition de remplir certains devoirs, comme les colléges, les couvents, les églises, leur tendance est utile, — indifférente — ou nuisible, suivant la

nature des devoirs exigés.

Une singularité qui moirie d'être observée, c'est que n'igente es fondations, ces los particulières que l'indivisin cisabit par l'inodiquence du sorpretique qui l'indivisin cisabit par l'inodiquence du sorpretique qui dérirent directement du souverain lui-nature, l'incomparticulière es avoilui leri es mainta s'on successeur, cette prétention a paru on incompation, et l'individual de l'individual de l'individual l'individual de l'individual de l'individual se vous l'arrogé e l'aprincipal de l'individual porter atteinte.

porations, å der courents, å des egilsers, deivent is edegraler. Indifferent pour des nescessurs qui ne fus sont joint lies par le song, chaque propretiser passager det episioner autuat qu'il part une possession de la commandation de la comm

Il n'est pas hesoin de s'étendre sur les propriétés publiques , c'est-à-dire , sur les choses dont l'usage est au public , telles que les chemins , les églises , les marchés. Pour remplir leur but, il faut que leur durée soit indéfinie, sauf à admettre les changements successifs que les circonstances peuvent exiger.

# -----

CHAPITRE III.

AUTRE MOLEN D'ACQUÉRID. — SUCCESSION.

Après le décès d'un individu, comment convientil de disposer de ses biens?

Le legislateur doit avoir trois objets en vue dans la loi des successions. 1º Pourvoir à la subsistance de la génération naissante. 2º Prévenir les peines d'attente trompée. 3º Tendre à l'égalisation des fortunes.

L'homme n'est pas un être solitaire. A un petit nombre d'exceptions près, ebagise homme a un cercle plus ou moios étendu de compagnons qui lui sont unis par les liens de la parenté ou du mariage, par l'amitié ou par les services, et qui partagent avce lui dans le fait la jouissance des biens qui lui appartiennent exclusivement dans le droit. Sa fortune est ordinairement pour plusieurs d'entre eux l'unique fonds de subsistance, Pour prévenir les calamités dont ils scraient les victimes , si la mort qui les prive de leur ami, les privait aussi des seeours qu'ils tiraient de sa fortune, il faut savoir quels sont eeux qui en jouissaient babituellement, et dans quelle proportion ils y participaient. Or, comme ee sont là des faits qu'il serait impossible de eonstater par des preuves directes, sans se ieter dans iles procédures embarrassantes et des contestations infinies , il s fallu s'en rapporter à des présomptions générales, seule base sur laquelle on puisse établir une décision. La part habituelle de chaque survivant dans les possessions slu défunt doit se présumer par le degré d'affection qui a dû subsister entre enx; et ee degré d'affection doit se présumer par la proximité de parenté.

Si ette proximité était l'unique considération, la oide su successions sersit libra simple. Dans le premiér digré, par rapport à vous, sont tous ceux qui vous sont lies sus auxeme personne internet-hiere, con sont lies sus auxeme personne internetcier tou enfants. Dans le accound degre, tous ceux et vou enfants. Dans le accound degre, tous ceux deuts l'ausen serve une cripé l'intervession d'une seule personne, ou de deux personnes intermediaires, vous grande-prése et our groté miers, vous duites, vous grande-prése et our groté miers, vous sériem després viennent ceux dont la lation suppose tries génerations internethiers, vous bastrades de

bisateules, vos arrière-petits-enfants, vos oneles et tantes, neveux et nièces.

Mais eet strangement, quoiqu'il ent toute la perfection possible du côté de la simplicité et de la regularité, ne répondrsit pas bien au but politique et moral. Il ne répondrait pas mieux au degré d'affection dont il serait censé fournir la preuve présomptive; et il n'accomplirait point l'objet principal, qui est de pourvoir aux besoins des générations naissantes. Laissons done eet arrangement généalogique pour en sdopter un qui soit fondé sur l'utilité. Il consiste à donner constamment à la ligne descendante, quelque longue qu'elle soil, la préférence sur la ligne ascendante et composée : à donner à l'infini aux descendants de chaque parent la préférence sur tous ceux auxquels on ne pourrait striver qu'en faisant un pas de plus dans la ligne ascendante.

Il arrivera pourtant que les présonspisos d'affection ou de besoin qui servent de fondement écritoptes, seront souvent en défaut dans la pralique, et que, par connéquent, les régles mêmes s'olognement de leur but. Mis le pouvoir de tester offre-comme nous le verons, un remide effence à firm-perfection de la loi générale, et c'est la principale raison pour le conserver.

Voila pour les principes généraux. Mais comment faut-il les appliquer dans le détail quand il s'agit de prononcer entre une foule de concurrents?

Le modèle d'un statut peut tenir lieu d'un grand combre de discussions.

ARTICIA PREMIER. Point de distinction entre les sexes : ce qui est dit par rapport à l'un, s'étend à l'autre. La part de l'un sera toujours égale à la part de l'autre. Raison. Bica de l'égalité. — S'il v avait auclaue

Marson, nicu de l'egante. — y avant querque difference, elle devrait être en faveur des femmes qui ont plus de besoins, moins de moyens d'acquérir et de faire valoir ce qu'elles ont. Misis le plus fort a cu toutes les préferences. Pourquiol parce que le plus fort a fait les lois.

Aar. III. Après la mort de l'époux, la reure

conservera la moitié des biens communs; sauf à régler autrement par le contrat de mariage.

regier autrement par le contrat de mariage.

Aar. 111. L'autre moitié se distribuera entre
les enfunts a portions égales.

Rations. 1º Égalité d'affection de la part du père. 2º Égalité d'affection de part des enfants. 3º Égalité de boscius. 4º Égalité de boscius. 4º Égalité de boscius. 5º Égalité de boscius. 5º Égalité de boscius les raisons insegimables de part et d'autre. — Les différences d'âge, de tempérament, de telant. 4e force, etc., pouvrot bies produire quelque différence en fait de besoins; mais il n'est pas possible suu fois de les apprécier. C'est au père à y pomroir su moren du droit de tester.

ART. IV. Si un enfant à toi, décédé avant toi, taisse des enfants, sa part se distribuera entre cux à portions égales : et ainsi pour tous deseendants à l'infini.

adata à ratifini.

Rémarque, Cest la distribution par souches prétère à celle par têtes, pour deux raisons 1: P Pour Rémarque, Celle par têtes, pour deux raisons 1: P vour de l'ainé se terror diminuée per la missance de chaque codet, c'est uné éconement naturel sur lequel con attent à du se former. Cepcholai, n. grérrial, quand un de c ninsts commence à exerce sa fenulée prévaleure, celle du père est à peu près à son termo. A cette époque, les ninsts doivents e-croire crirés ant terme de adminutions que terres parties productive, celle adminution que terres parties productive. Celle adminution que terres parties faite au péculier des products. Más à l'abaque pelle faite que l'après chaque fille, la diminution n'arriari plus de bornes. Il n'y auroit plus de données certaines sur lequepelles on pât plus de données certaines sur lequepelles on pât plus de données certaines sur lequepelles on pât

associ un plan de vie.

2º Les pelis-enfints ont pour ressource immédiate les moyens de leur père défunt. Leur habituse de de coccupation, détabbée de leur ateul, a du s'exercer par perférence, sinon nême exclusivement, sur les fonds de l'industrie parternelle. Ajoutez qu'ils ont dans les biens de leur mêrec de et des se parents une ressource, où les autres enfants de leur grand-père n'ont aucune part.

ART. V. Si tu n'as point de deseendants, tes biens iront en commun à tes père et mère.

Remarque. Pourquoi aux descendants avant les autres 21º Supériorité diaffécilon. Tout autre arrangement serait contraire au œur paternel. Nous simons mient œux qui dépendent de nous que œux de qui nous dépendons. Il est plus dons de régore que d'obrie. 3º Supériorité de bezoine. Il est certain que nos enfants ne peurent exister sons nous, ou quelqu'un qui premie notre place. Il est probable que nos péres peuvent exister sons con probable que nos péres peuvent exister sons probable que nos peres peuvent exister sons probable que nos peuvent peuvent probable que nos peuvent peuvent probable que nos peuvent probable que nos peuvent probable peuvent probable que nos peuvent probable peuvent probable que nos peuvent probable peuvent probable peuvent probable que nos peuvent probable probable peuvent probable peuvent probable prob

nous, puisqu'ils ont existé avant nous, Pourquoi la succession passe-t-elle aux père et mère plutôt qu'aux frères et sœurs? 1º La parenté, etant plus immédiate, fait présumer une affection supérieure. 2º C'est une récompense pour des services rendus, ou plutôt un dédommagement des prines et des frais de l'éducation. Ou'est-ce qui forme la parenté entre mon frère et moi? notre relation commune au même père et à la même mère. Qu'est-ce qui me le rend plus cher que tout autre eompagnon avec qui j'aurais passé une égale portion de ma vie? c'est qu'il est plus cher à ceux qui ont mes premières affections. - Il n'est pas sur que je lui sois redevable de rien, mais il est sûr que je leur suis redevable de tout. Aussi dans toutes les occasions où les titres plus forts de mes enfants ne s'y

opposent pas, je leur dois des indemnités auxquelles un frère ne saurait prétendre,

ART. VI. Si lu as perdu l'un des deux, la part du défunt ira à ses descendants, de la même manière qu'elle serait allée aux tiens.

Remarque. Dans les familles pauves, qui n'out pour tout bien que les meubles è lu ménage, il de pour tout bien que les meubles è lu ménage, il vaut mieux que tout aille par indivis au survivant, père ou mère, à la charge de pourrois à l'entredue enfants. Les frais de la vente et la dispersion des enfants. Les frais de la vente et la dispersion des effets ruineraient le survivant, tandis que les parties trop petites pour servir en guise de capital, seraient bientôt dissinéers.

ART. VII. Faute de tels deseendants, tes biens iront en entier au survivant. ART. VIII. Si tous deux sont morts, tes biens

seront distribués comme et dessus entre teurs dessendants.

ART, IX. Muis de façon que la part du demi-

ART, IX, Mais de Jaçon que la part du demisang ne sera que la moitié de la part du sang entier, tunt qu'il y en a de cetui-ci. Raison. Supériorité d'affection. — De deux liens

qui m'attachent à mon frère, il n'y en a qu'un qui m'attache à mon demi-frère. Ann. x. Au défaut de parents dans les degrés susdits, les biens seront appliqués au

fise.

Abt. XI. Mais à condition d'en distribuer les intéréts, en forme de rente riagère, entre tous les parents en ligne assendante à degré quel-

eonque, à vortions égales, Remarque. Cette partie de la loi peut être suivie ou retranchée scion l'état d'un pays, par rapport aux impôts : mais je ne saurais découvrir aucune objection solide contre ectte ressource fiscale. Les eollatéraux qui se trouvent exclus, dit-on, peuvent être dans le besoin ; mais ec besoio est un incident trop casuel pour fonder une règle générale. Ils ont pour ressource naturelle la propriété de leurs auteurs respectifs, et ils n'ont pu asseoir leur attente et fixer leur plan de vie que sur cette base. Du côté même de l'oncle , l'attente d'hériter d'un neveu ne peut être que faible, et il suffira d'une loi positive pour l'éteindre sans violence, ou pour l'empêcher de naltre. L'oncle n'a pas les titres du père ou du grand père. Il est vrai qu'en cas de mort de ceux-ei, l'oncle peut avoir pris leur place et tenu lleu de père à son neveu. C'est là une circonstance qui mérite l'attention du législateur. Le pouvoir de léguer pourrait répondre au but ; mais ce moyen d'obvier aux inconvenients de la loi générale serait nul dans le eas où le neven viendrait à mourir dans un âge tendre, avant qu'il cût la faculté de tester. Si done on voulait adoucir cette disposition fiscale, le premier écart de la règle devrait être en faveur de Foncle, soit par rapport an principal, soit par rapport à l'intérêt seulement, Aux. XII. Pour opérer la division entre plu-

ART. XII. Pour opérer la division entre plusieurs hériliers, la masse sera mise à l'encan; sauf à eux de prendre tout autre arrangement s'ils sont d'accord.

Remarque. Cest Punique moyen de prévenir la comunanti des biens, arrangement dont nous montrerons ailleurs les conséquences pertoicieuses, Les effets de théritiges, qui peuvent aroit valeur d'affection, trouveront leur vrai prix dans la comeurreme des héritilers, et tourneront à l'avantie commun sans oressionner de ces disputes qui protinient, dans es familles, des animosifés dirapides.

ART. XIII. En attendant la vente et la division, tout sera remis au mâle majeur te plus âgé; sunf à la justice de prendre d'autres arrangements, pour crainte de mauraise gestion déclarée en comaissance de cause.

Remarque. Les femmes, en général, sont moins propres aux affaires d'intérêt et d'embarras que les hommes. Mais telle femme, en partieutier, pourrait avoir une aptitude supérieure; indiquée par le vœn général des parents, elle devrait obtenir la préférence.

ART. XIV. Au difaut du mâte majeur, tout sera remis au tuteur du mâte te plus âgé; sauf le pouvoir discrétionnaire, comme dans l'article présédent.

re pouror assertionnaire, comme dans i drive précédent. Ant. xv. La succession qui tombe au fisc, faute d'héritiers naturels, sera pareillement

mise à l'encan. Remarque, Le gouvernement est incapable de tirer le meilleur parti iles biens spécifiques: l'administration de ces biens lui coûte heaucoup, fui rapporte pen, et les livre au dépérissement. Cest une vérité qui a été portée jusqu'à la démonstration par Adam Smith.

Il me semble que ce peojet de statut est simple, contes, facile à cettendret qu'el est per farorable à la chicane, à la fraude, à la diversité des interprétations; qu'enfin, il est analogue aux affections du cocre lumania, aux penchants balbutes qui anissent des relations sociales, et, par consequent, propré aix concilier l'approbation de cevux qui jagont par sentiment, et l'estime de ceux qui apprécient les raisons.

Ccux qui reprocheraient à ce plan d'être trop simple, et qui trouveraient qu'à ce prix la loi ne scroit phis une science, pourraient trouver de quoi se salisfaire et même de quoi s'étonner dans le labyrinthe du droit commun anglais sur les suecessions.

Pour donner aux lecteurs une idée de ces difficultés, il faudrait commencer par un dictionnaire tont nouveau pour eux; puis, quand ils verraient les absurdités, les subilités, les cruantés, les foudes qui abondent dans ce système, ils imagineraient que j'ai fait une satire, et que je veux insulter une nation d'ailleurs si justement renommée pour sa sagesse.

D'un autre côté, il But voir ce qui réduit em al lans des limites assez resserrées, c'est le droit de tester. Ce n'est que ilans les successions ab intestat qu'on est obligé de passer par les routes tortucuses de la loi commune. On peut comparer les testaments aux pardous arbitraires qui corrigent la dureté des lois pénales.

CHAPITRE IV.

1. La loi, ne connaissant pas les individus, ne surràs l'accemment à al internité de teurs broins. Tout ce qu'on peut eviger d'elle, c'est d'offrir à mentiture chance possible de répondre des broins. C'est à chaque proprétaire, qui peut, et qui doit connaitre les circumaines où ceut qui dépendent de hir se trouveront après as mort, à corriger les impérietions de la bit dans lee au givide n'à pa impérietion de la bit dans lee au givide n'à pa dessi les naines des consistent que proprete des classifications.

2. On peut considérer le même pouvoir comme un instrument d'autorité, confie aux individus pour encourager la vertu et réprimer le vice dans le sein des familles. La puissance de ce moyen, il est vrai, peut être tournée en sens contraire ; heureusement ees eas seront une execution. L'intérêt de chaque membre de la famille est que la conduite de chaque autre soit conforme à la vertu, c'est-à-dire, à l'utilité générale. Les passions penyent occasionner des écarts accidentels, mais la loi doit se régler sur le cours ordinaire des choses. La vertu est le fond dominant de la société; on voit même des parents vicieux se montrer aussi jaloux que les autres de l'honnêteté et de la réputation de feurs enfants. Tel homme peu serupuleux dans ses affaires serait au désespoir que sa conduite secrète fût connue dans sa famille, et il ne cesse, au milieu des siens, il'être l'anôtre de la probité dont il a besoin dans eeux qui le servent. A cet égard, chaque propriétaire peut obtenir la confiance de la loi. Revêtu ilu pouvoir de tester, qui est une branche de la législation pénale et rémunérative, il peut être considéré comme un magistrat préposé pour conserver le bon

ordre dans ee petit État qu'on appelle famille, Ce | magistrat peut prévariquer, et même, comme il n'est contenu dans l'exercice de son pouvoir, ni par la publicité, ni par la responsabilité, il sera plus sujet, ee semble, à en abuser qu'un autre ; mais ce danger est plus que contre-balancé par les liens d'intérêt et d'affection qui mettent ses penebants d'accord avec ses devoirs. Son attachement naturel pour des enfants ou des proches est un gage de sa bonne conduite, qui donne autant de sécurité qu'on prut s'en procurer sur eelle du magistrat politique. En sorte qu'à tout considérer, l'autorité de ce magistrat non-commissionné, outre qu'elle est absolument nécessaire aux enfants mineurs, se trouvera plus souvent salutaire que nuisible pour les adultes euxmèmes.

3. Le pouvoir de tester est avantageux sous un autre aspeet : e'est un moyen de gouverner sous le caractère de maitre, non pour le bien de ceux qui obéissent, comme dans l'article précedent. mais pour le bien de celui qui commande. On étend ainsi le pouvoir de la génération présente sur une portion de l'avenir, et l'on double en quelque façon la riebesse de chaque propriétaire. Au moyen d'une assignation sur un temps où il ne sera plus, il se procure une infinité d'avantages par delà ses facultés aetuelles. - En continuant au delà du terme de la minorité la soumission des enfants, on augmente le dédommagement des soins paternels, on donne au père une assurance de plus contre leur ingratitude; et, quoiqu'il fût doux de penser que de pareilles précautions sont superflurs, expendant si l'on songe aux infirmités de la vieillesse, on verra qu'il est nécessaire de lui laisser toutes ces attractions factices, pour leur servir de contre-poids. Dans la deseente rapide de la vie, il fant lui ménager tous ses appuis, et il n'est pas inutile que l'intérêt serve de moniteur au devoir.

L'ingratitude des enfants et le méneis pour la vicillesse ne sont point des vices communs dans les sociétés eivilisées, mais il faut se souvenir que partout, plus ou moins, le pouvoir de tester existe. Ces vices sont-ils plus fréquents où ce pouvoir est plus limité? Pour décider cette question, il faudrait observer ee qui se passe dans les familles pauvres, où il y a pen de chose à léguer; mais encore cette manière de juger serait fautive ; ear l'influence de ce pouvoir, établi dans la société par les lois, tend à former les mœurs générales, et ensuite les mœurs générales déterminent les sentiments des individus. t'ette puissance, donnée aux pères, rend l'autorité osternelle plus respectable ; et tel père qui , par son indigenee, ne peut pas l'exercer, profite, à son insu, de l'habitude générale de sommission qu'elle a fait nattre.

Cependant, on lisissal du père un magistrat, il futul bien gepriée d'en pire un tyra. Si le cafinats peuvent avoir des torts, il peut avoir les siens, et de ce qu'on lui donne le pouvoir de les mettre à l'amende, il ne s'ensuis pas qu'on doire l'autorier la fair lieu mourir et fami, alimi l'attitution de ce qu'on appelle en France une régistrate, est un peuvent de la commandant de l'autorier de la la tyramie. Catte l'églime même, on devrait permettre sus pières de l'ôter aux enfants pour cause articules par la loi et prouvel; jurisdiquement.

Il se présente une autre question. Un propriétaire unart-il le dreit de hisser se shiren à qui hoi toi semble, soit à des parents éloignés, soit à des étrangers, au début d'heritens naturels? — Buse ce cas la resource fiscale dont nous avons parle dans l'article des nuccessions, seroit hien diminarlé; delle ne se trouverait plus que dans les intestats. — let les raisons de l'utilité se partaegent. Il 19 acristats il — let les raisons de l'utilité se partaegent. Il 19 acristates il ...

un militu à prendre.

D'un côté, au détaut de parents, les services des étrangers sont nécessires à un homme, et son attachement pour ens est persque le même. Il faut qu'il pinise cultirer l'eupérance et récompenser les solos d'un nerviture fiélet, adoute les regrets d'un ami qui a vieilli à ses côtés; sons parler de la fremme à qui il n'a manque qu'une cérémonie pour etre appelée sa veure, et des orphélius qui sont ses contras sur yeur de tou le monde, excepée ceux contras sur yeur de tou le mode, excepée ceux

du l'églateur.
D'un autre côté, si pour grossir l'héritage du
trésor public, vous lui ôtez le pouvoir de leigner ses biens à ses amis, ne le forcez-tous pas de se donner tout à lui-méme? Si son capital ne peut plus être à sa disposition au moment de sa mort, il sera tenté de le convertie en anuntiés sur sa téce. Cest l'encourager à être dissipateur, et presque faire une loi contre l'économie.

Ces raisons sont préférables sans doute à l'intérét fineal. Il finalizat un moint laiser a propriétaire qui n'à point de proches porents, le droit de disporte de la moité de se biens après a mort, en pour de la moité de se biens après a mort, en de moins dans ec cas serait un moyen pent-être pour avoir plus. Ilsais il vant miens caron en point object de sa biens après ad, et ne per orier une disposer de ses biens après ad, et ne per orier une disposer de ses biens après ad, et ne per orier une inférierre aux autres per ente injustisance légale qui austif frappe la moité de leur fortune.

Tout et qui a été dit des aliénstions entre vifs, il faut l'appliquer aux testaments. Sur la plupart des points, on s'instruira par la conformité, et quelquefois per le contraste.

Les mêmes eauses de nullité qui s'appliquent aux

alications entre vifs, s'appliquent aux testaments: cetepti qu'à la place de la récitence indue de la part du receveur, il faut substituer la supposition erronée de la partedu testateur. En nocio un exemple. Le lègue un certain birn à Tilius qui s'est mariè arre ma fille, tenant ce mariage pour légitme, et ignorant la muvaise foi de ce Tilius qui , avant d'épouser ma fille, avail contracté un autre mariage, leunel subsiste encore.

Les textaments sont exposés à m difemme auser mufhareuxa, Almort on leur tablié quant lis sont mufhareux a, fancie on leur tablié quant lis sont landre et à la Frande. Exipe-ton des formaliés incine et à la Frande. Exipe-ton des formaliés leur partie de la landre de la landre de la landre tratateur à se voir prirés de secour au momatliage noit plain gard besoin. De formiers harbares la landre d'un écatament passé dans les formes. L'enninge d'un écatament passé dans les formes. L'enninge d'un écatament passé dans les formes, plas d'ennintes. — Pour rédieire ces dangers oppodes à lor mointes et men, il fradarbit beaucop de ces à lor mointes ferme, il fradarbit beaucop de ces à lor mointes et men, il fradarbit beaucop de

# CHAPITRE V.

DAOITS SUB SERVICES. - MOYENS DE LES ACQUÉRIR.

Après les chores, il reste à distribuer les services: espèce de bien quelquefois confondue avec les choses, quelquefois s'offrant sous une formr distincte.

Combien y a-t-il d'espèces de services? autant qu'il y a da manières dont l'homme peut être utile à l'homme, soit en hii procurant quelque bieu, soit en le préservant de quelque mal.

Danscet échange de services qui constitue le commerce social, les uns sont libres, les autres sont forcés. Ceux qui sont exigés par la loi constituent des droits et des obligations. Si Jai des droits sur les services d'un autre, cet autre est dans un état d'obtigation à mon égard; ces deux termes sont corrélaits.

Dans Torigine, tous les services ont été libres. Cen état que par deprés que les lois sons interrenues pour convertir les plus importants en droits positifs. Cest aind que l'institution du marigar e convertir en obligations l'égales le liaison aupararant volonitaire entre l'homme et la fremue, entre le pire et les oriants. La loi de mème a comrreit en oblègations de la comme de l'entre de l'entre l'entre l'entre qui reiste correc, chez la piquar de santains, dans une liberte insténie. Ce si devoir spottiques out, par rapport and evoirs portennes nocimar, nont, par rapport and evoirs portennes nocimar, pour la paragrant and evoirs portennes nocimar, ce que sont dans une vaste commune des enclos particulters où fon solpte une certaine expéce de culture avec des précutions qui en assurent le succés. La même plante pourrait retire dans la commune, et même être protégée par de certaines correntions; mais cell seratit loujoures sujette à plus de hasards que dans cette encriute partieulière tracée par la loi et garantie par la force publique. Cependant, quoi que fasse le légi-batur, il est un grant nombre le services une levantés il d'a nodire para l'acomère le services une levantés il d'a nodire para l'acomère le services une l'enutés il d'a nodire para l'acomère le services une l'enutés il d'a nodire para l'acomère le services une l'enutés il d'a nodire para l'acomère le services une l'enutés il d'a nodire para l'acomère le services une l'enutés il d'a nodire para l'acomère le services une l'enutés il d'a nodire para l'acomère le service sur l'enutés il d'acomère para l'acomère le service sur l'enutés il d'acomère para l'acomère le service sur l'enutés il d'acomère para l'acomère de l'acomère de l'acomère para l'acomère para l'acomère para l'acomère l'acomère para l'acomèr

Coprolatat, quai que fasse le législateur, il testim grand nombre de services sur lesque li n'à point de prite i la rèu pa possible de la volumer, parce que la contraite changerai leur native, et ce ferait un mai. Il faubrait, pour en punir les violations, un paparel de recherches et de pincie qui ne commit pos les obstehes rebis; elle ne pent pas nettre en accivité sis forces cachérs; cille ne pent pas metre en accivité sis forces cachérs; cille ne pent pas pas errère cette érargie, cette suralondance de rebi que les oufres.

L'imperfection de la loi sur ce point est corrigée par une rspèce de loi supplémentaire, c'est-à-dire, par le code moral ou social, eode qui n'est point écrit, qui est tont entier dans l'opinion, dans les mœurs, dans les habitudes, et qui commence où le code législatif finit. Les devoirs qu'il prescrit, les services qu'il impose, sous les noms d'équité, de patriotisme, de courage, d'humanité, de générosité, d'honneur, de désintéressement, n'empruntent pas directrment le secours des lois, mais dérivent leur force des autres sanctions, qui leur prêtent des peinrs et des récompenses. Comme les devoirs de ce code secondaire n'ont pas l'empreinte de la loi, leur accomplissement a plus d'éclat, il est plus méritoire, et ce surplus en honneur compense heureusement leur déficit en force réelle. - Après cette digression sur la morale, revenons à la législation.

L'espèce de services qui figure le plus éminemment, consiste à disposer de quelque bien en faveur

L'espèce de bien qui joue le plus grand rôle dans une société civilisée, c'est l'argent, gage représentatif presque universel. C'est ainsi que la considéraration des services rentre souvent dans celle drs chases.

Il est des eas où il est nécessaire d'exiger le serrice pour l'avantage de celui qui commande : tel est l'état du maître par rapport au serviteur.

Il est des cas où il est nécessaire d'exiger le serre pour l'avantage de celui qui obéit : tel est l'état du pupille par rapport au tuteur. Ces deux états corrétairs sont la base de tous les autres. Les droits qui l'eur appartiennent sont les éléments dont tous les autres états sont composés. Le père doit être à certains égards le tuteuc, à d'autres le maître de l'enfant. — L'époux doit être à certains égards le tuteur, à d'autres le maître de l'épouse.

Ces étais sont cepables d'une durée constante et innéfénie, et forment la société domestique. Les droits qu'il convient de leur attacher sercent traités à part. Les sercices publies du magistant et ule toyen constituent d'autree classes d'obligations dont l'évablissement apportient au code constitutionné. Nais outre ces rélations constantes, il est du cedations passagéres et occasionnélles où la loi peut exiger des services d'un individu en faveur d'un autre.

On peut rapporter à trois chefs les moyens d'acquérir les droits sur les services, ou , en d'autres termes, les couses qui détermineet le législateur à créer des obligations: 1º Resoin supérieur. 2º Service antérieur. 3º Pacie ou Convention. Reprenons ecs chées en détail.

# 1. Besoin supérieur.

C'est-à-dire : Besoin de recevoir le service supérieur à l'inconvénient de le rendre.

Chaque individu a pour occupation constante le soin de son bien-être : occupation non moins légitime que nécessaire; car supposez qu'on pût renverser ce principe, et donner à l'amour d'autrui l'ascendant sur l'amour de soi-même, il en résulterait l'arrangement le plus ridicule et le plus funeste. Cependant il y a beaucoup d'occasions où l'on peut faire une addition considérable au bien-être d'autrui par un sacrifice léger et même imperceptible du sien propre. Faire en pareille circonstance ce qui dépend de nous pour prévenir le mal prêt à tomber sur un autre, c'est un service que la loi peut exiger : et l'omission de ce service dans les cas où la loi a trouvé bon de l'exiger, ferait une espèce de délit qu'on peut appeler délit négatif, pour le distinguer du délit positif, qui consiste à être soi-même la cause instrumentale du mal.

Mais employer ses efforts, quelque legers qu'ho soient, peut l'étre un mais t'ére contrait de les employer, éven est un certainements; car toute contraite cet un mais Aims, pour estiger de rouse quelque cerrice en faveur de moi, il fant que le mai de ne pas leverceiro soit si grand, et le mai de le rendres ajecti, qu'on ne doire pas crainche d'amment pour che ilmites précise. Il nais v'en rapporte pour che ilmites précise. Il fant v'en rapporte autre la contrait de la contrait de la consiste de la contrait de la contrait de la contrait au jugle e los die promoters au les cas inditibles à mourre qu'ils se précientent.

the total Sattlantona, en secontant le royagent

blessé, his issues lo vie. Cétati une helle action, un trait de verui, disnos plus, un devrio moral, Aurait-on pu en faire un devrio politique? Aurai-con por orionner un acte de cette asture par une loi portioner un acte de cette asture par une loi helle, par example, chibir dans ce assue dispense en favoue d'un charurgien, stendu par plusieurs blassé dans un besoin extrime, — ou d'un officier qui se rend à son poste pour repossore l'entendi, et de la contra de la contra de la comme de la concion de la contra de la comme de la contra de la contra de la comme de la comme de la contra de la contra de la comme de la contra de la contra de la comme de la comme de la contra de la contra de la comme de la comme de la contra de la contra de la comme de la comme de la contra de la contra de la comme de la comme de la comme de la con-

de se enfants en Janger.

Le principe du desenir supérieur est la lase de principer obligations. Les divers etigle du pière plancers obligations. Les divers etigle du pière plancers obligations. Les divers etigle du pière mais ce mail visit en en comparission der chia gai résulterait de leur abundon. Le devoir de célaigai résulterait de leur abundon. Le devoir de défenité l'Etat peut être cence plus onéreux; mais que l'Etat ne seit pas défendui, il ne peut plus exister. Que les implus ne soient pas proje, le pouvernaisse de l'autre de la une l'autre de l'autre de la une l'autre de l'autre de la une l'autre de l'autre d'

On comprend que l'obligation de rendre le service tombe sur tel individu, à raison de sa position particulière, qui lui donne plus qu'à tout autre le pouvoir ou l'inclination de l'accomplir. C'est ainsi qu'on choisit pour tuteurs à des orphelins des parents ou des ausis à qui ce devoic serait moins onéreux un'à un dérancer.

## 2. Service antérieur.

Service rendu, en considération duquel on exige de celui qui en a retiré le bénéfice, un dédommagement, un équivalent en faveur de celui

qui en a supporte le fardeau.

Lei l'objet est plus simple: il ne s'agit que d'évaluer un bienfait déja reçu, pour lui assigner une indemnité. Il faut laisser moios de latitule à la discrétion du jure.

Un chirurgien a donné des secours à un maible qui avai peruli se estiment, et qui édat hors d'état de les reclames. — Un dépositire a employé son conservation du dépositire à employé son conservation du déposit sans en être requis. — Un homme s'est exposé dans un incendie pour sautre des effet précises un délièrre de se personnes en danger. — Les effets d'un particulier ont élé jeté ou mer pour allegre le visiones et couser en entre pour allegre le visiones et couser en autre qu'on pourrait cière, le bis doivent sautre qu'on pourrait cière, le bis doivent sautre qu'on pourrait cière, le bis doivent sautre un dédommagement pour prist du servaire.

Ce titre est fondé sur les meilleures raisons. Accordez le dédommagement, celui qui le fournit se trouve encore avoir fait un gain : refuscz-le, et vous laissez celui qui a rendu le service en état de perte.

Le règlement serait moins pour l'avantage de celui qu'il s'agit de dédommager, que de ceux qui peuvent avoir besoin des services. C'est une promesse faite d'avance à tout homme qui peut avoir la faculté de rendre un service onéreux à lui-même, afin que son intérêt personnel ne s'oppose pas à sa bienveillance. Qui peut dire combien de maux seraient prévenus par une telle précaution? Dans combien de cas le devoir de la prudence ne pent-il pas arrêter légitimement le vœu de la bienveillance? N'est-il pas de la sagesse du législateur de les réconcilier autant qu'il se pent? L'ingratitude, dit-on, était punie à Athènes comme une infidélité qui nuit au commerce des bienfaits, en affaiblissant ce genre de crédit. Je propose non de la punir, mais de la prévenir dans plusieurs cas. Si l'homme à qui vuus avez rendu ce service est un ingrat, n'importe : la loi, qui ne compte pas sur les vertus, vous assure un dédommagement, et dans les occasions essentielles, elle fers monter ce dédommagement au nivesu de la récompense.

La récompense l'voilà le vrai moyen d'obserie les exercies 1 peine, en companyation, rôst qu'un fable instrument. Pour pault une minissim, rôst qu'un fable instrument. Pour pault une minissim par les montes de les reades, et u'avait point d'excuse pour se dispenser. Tout cele câge une procédure difficile toilettes, l'Didition, agien ou per l'eartité de la riolettes, l'Didition, agien ou per l'eartité de la riolettes, l'Didition, agien ou per le creatité de la riolette, l'Assistant par le companyation de l'extreme de la respectation de la r

En arrangemt les intérèts des deux parlies, ij y mars frois préculous do douvrer, la première et d'empréche une hy poerie parteonit de se couverir de de la précision de la couverir de la compartie de la constant de la compartie de la comp

On peut appliquer ceci à la situation d'un roi rétabli sur le trône de ses auctires, comme Henri IV ou Charles II, aux dépens de ses fidéres serviceurs : situation mabhaureuse ou l'on ferait eucore des mécontents, dût-on distribuer

BENTHAR. - TOUR I.

On comprend que le service antérièur sert de base justificatie à plusieure classes d'obligations. C'est ce qui fonde les droits des pères sur les enfants : Iorsque, abas l'Ordre de la nature, la force ale l'âge mar a succédé à la falblesse du premèr age, le bason de recevoir cesse, et le devoir de la realitation cummence. C'est ce qui fonde également le droit des fenneus dans la durée de l'union, lorsque le temps a effacé les attraits qui en avaient été les premiers mobiles.

Les établissements sux frais ilu public, pour ceux qui ont serri l'État, reposent sur le même principe. — Récompense pour les services passés, moyen de créer des services futurs.

#### 3. Pacte ou Convention.

C'est-à-dire: Passation de promesse entre deux au plusieurs personnes, en donnant à savoir qu'on la regarde comme légalement obligatoire.

Tout ce qu'on a ilit du consenteuent pour la lisposition des hiens, s'applique su consentement pour la disposition des services. Mêmes raisons puur sanctionner cette ilisposition, que pour sanctionner l'autre. Même axione fondamental: Toute alténation de service emporte arantage. On ne s'engage que par un moitf d'utilité.

Les mêmes raisons qui annulent le consentement dans un cas, l'annulent dans l'autre. Rétience indue; fraude; coercition; subornation; supposition erronée d'obligation l'égale; supposition erronée de valeur; interdiction, enfance, idémence; tendance pernécieuse de l'exécution du pacte, saus qu'il y ait de la faute des parties contraclantes 3.

On ne s'appeasintra pas sur les causes subsquentes qui produient la dissolution di pacte : l'Accompliscement. 2º Compannation. 3º Robins con cappease un destin. 4º Repa de larga. 2º Ranica d'appease. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. un intali sanctionne l'acricie n'existent plus; mais les deux deraires moyens ne portent que sur l'excomplissement litter du spécifique, et pervent laince le bestin d'une indemniation. 51, dans un laince le bestin d'une indemniation. 51, dans un l'as aprit, ou à teniennet die avait fui plus que l'autre que compensation serait nécessaire pour resultir l'equilles.

en détail le royanne même reconquis par leurs efforts. <sup>2</sup>C'est à cedemier chef qu'on peut rapporter la loi anglaise qui déclare nul tout mariage contracté par les personnes de la familier royale sans le consentement du roi. On cherche à montrer les principes sans shordier les details. Les dispositions doivent nécessirement varier pour répondre à la diversité des circonstances. Toutefois, si on saisit blen un petit nombre de rêgles, ces dispositions particulières ne se croiseront point, et seront toutes dirigées dans le même caprit. Ces règles paraissent assez simples pour se passer de deredoprements.

1º Éviter de produire la peine d'attente trompée.

per.

2º Lorsqu'une portion de ce mal est inéritable, le diminuer autant que possible, en répartissant la perte entre les parties intéressées dans la proportion de leurs facultés.

tion de teurs racutes.

3° Observer dans la distribution de rejeter la plus grande part de la perte sur celui qui aurait pu, par des soins attentifs, prévenir le mal, de manière à punir la négligence.

4º Étiter surtout de produire un mal accidentel plus grand que celui même d'attente trompée,

#### Observation générale.

Nous venons de fonder toute la théorie des obligations sur la bose de l'utilité. Nous avons fait porter tont ce grand édifice sur trois principes : Besoin supérieur, Service antérieur, Pacte ou Convention. Qui croirait que, pour arriver à des notions si simples et même si familières , il a fallu s'ouvrir une nouvelle route? Consultez les maîtres de la science, les Grotius, les Puffendorf, les Burlamaqui, les Watel, Montesquieu lui-même, Locke, Rousseau et la fuule des commentateurs. Veulentils remonter au principe des obligations, ils vous parlent d'un droit naturel, d'une loi antérieure à l'homme, de la loi divine, de la conscience, d'un contrat social, d'un contrat tacite, d'un a-peu-près contrat, etc., etc. Je sais que tous ees termes ne sont pas incompatibles avec le vrai principe, parce qu'il n'en est aneun qu'on ne puisse ramener, par des explications plus ou moins longues, à signifier des biens et des manx. Mais cette manière oblique et détournée annonce l'incertitude et l'embarras, et ne met point de fin aux cuntestations.

Ila nont pas us que le paete, à parter rigoureusement, ne fait point raison par lin-même, et qu'il lui faut une buse, une raison première et indépendante. Le paete ser la prouver l'existence de Farantage muitre de sparties confractantes. Cest extra traison d'utilité qui foit sa force : c'est par l'a qu'on distingue les osa dans lesque la il doit être confirmé, et ceux dans lesquels il doit être gannulé. Si le contrat foisist raison par lui-même, il Aguroit tonjours le même effet; si sa tendance pernicieuse le rend nul, c'est donc sa tendance utile qui le rend valide.

### CHAPITRE VI.

INTERCORNENACIÓ DE MENS. - SES INCONVÉNIENTS.

Il n'est point d'arrangement plus contraire au principe de l'utilité que la communauté des blens ; surtout ce geure de communauté indéterminée où le tout appartient à élacun.

1º C'est une source intarissable de discordes ; loin d'être un état de satisfaction et de jouissance pour tous les intéressés, c'en est un de mécontentement, d'attentes tronnées.

2º Cette propriété indivise perd toujours une grande partie de sa valeur pour tous les copartageants. Sujette, d'un côté, à des dépérissements de toute capèce, pare qu'elle n'est pas sons la garde de l'intéré presonnel, de l'autre elle ne reçoit point d'amélioration. Ferais-je une dépense dunt le farleau sera certain et pesers tout entites sur mos, tandis que l'avantage sera précaire et necessairement partagé?

5° L'apparente égalité de cet arrangement ne sert qu'à convrir une inégalité très-réelle. Le plus fort abuse improxément de sa force, et le plus riche s'enrichit aux depens du plus panvre. La communanté des bieus me rappelle tonjours cette espèce de monstre qu'on a vu exister quelquefois ; ce sont des jumeaux attachés par le dos l'un à l'autre; le plus fort entraine nécessairement le plus faible. Il ne s'agit pas de la communauté des biens entre époux. Appelés à vivre ensemble, à cultiver ensemble leurs intérêts, celui de leurs enfants, ils doivent jouir en commun d'une fortune souvent acquise et toujours conservée par des soins communs. D'ailleurs, si les volontes se croisent, le conflit ne sera pas éternel : la loi confie à l'homme le droit de décider.

Il ne s'agit pas non plus de la communauté entre associes de commerce. Cette communauté e pour objet l'acquisitiun, et ne s'étend pas jusqu'à la jouismence. Or, quand d'agit d'acquirré, le associes urboit qu'un seul et même objet, un seul commerce, dupaut di s'agit de jouir et le consommer, chavau redevient indépendant de l'autre. — D'ail-annaire d'au se choisson Blierconnet it persent nombre chavau redevient le containe de l'autre et le peuvent se réporer. Cest précidement le contraire dans les propriétés communales.

En Augleterre, une des antéliorations les plus grandes et les mieux constatées, c'est la division des communes. Quand on passe auprès des terres qui vicanent de subir cet heureux changement, on est enchanté comme à l'aspect d'une colonie nouvelle. Des moissons, des tronneaux, des habitations riantes ont succèdé à la tristesse et à la atérilité du désert. Heurenses conquêtes d'une paisible industrie! Noble agrandissement qui n'inspire point d'alarmes et ne provoque point d'ennemis! Mais qui croirait que dans cette ile, où l'agriculture est en si grande estime, on abandonne des millions d'arpents de terre productive à ce triste état de communauté? Il n'y a pas longtemps que le gouvernement, jaloux de connaltre cufin le domaine territorial, a recueilli dans chaque province tous les renseignements qui out mis au jour nuc vérité si intéressante et ai propre à devenir fructueuse 1.

Les incontenieuts de la communauté ne se trouvout pas dans les cast as servitudes (écst-à-dire, dans ces droits de propriété partielle excreté sur des immeubles, comme un droit de passage, un droit sur des caux), excepté par accident. Ces droits en général sout lutilés; la valeur perdue par le fonds servant, n'est pas égale à la valeur acquisie, par le fonds solominant, ou, en d'autres lermes, l'inconvénient pour l'un n'est pas si grand que l'avantage pour l'autre.

En Angletere, Lel funds qui, c'anta freebold (lifer), sunchsi france fois la crue, c'ana cognidad (rotura)), ne la vant que vingt fois. C'est que, clan de la clembre as, li y a un ségareur possiónni etrabina derinte, se la seguitar possiónni etrabina mante entre hi e la proprietaria principal. Blass il ne fant pas croire que ce qui est perola parte arsaci, osó gegita par la regioner ; a þing grante partie son gegita part la espicient ; a þing grante partie vante en formalités inntilles, on en vexations nilmusess. Ce son des erestes da système feolal.

Cest un beun spectaele, di Montesquier, que celti de lou fecilole, et il les compare counte à un chêne antique et majestereu... Comparon-set pluto à des athre francis, ce maneculière, dont les sues nost un poison pour l'homme, et dont l'omtage fait peir le vrightant. Ce malhuereux syspication til est ben difficile de la délivere; comme préciséeant il est ben difficile de la séluver; comme il s'est partont catricles are la propriéé, il fant beaucoup de ménagements pour détraire l'un sans porter staticle à l'outre.

4 Il peut y avoir des circonstances qui sortent des règles originaliere : les citoyens des petits cantons de la Suisse, par exemple, possèlent par méreis la plus grande partie de leurs terres, c'est-à-dire, les hautes Aipes. Il se peut que cet arrangement soit le seui convenable pour des pâturages CHAPITRE VII.

Les choses composent une branche des objets d'acquisition : les services constitueut l'autre. Après avoir traité des diverses manières d'acquérir et de perdre (cesser de posseder) ces deux objets, l'aualogic entre gain et perte semblerait indiquer, pour travail ultérieur, les diverses manières de distriburr les pertes auxquelles les possessions se trouvent exposers. Cette tache ne sera pas bien longue. Une chose vient-elle d'être detruite , endommagée , égaréc, la perte est déjà faite. Le propriétaire est il count, c'est sur lui que repose le poids de cette perte. Ne l'est-il pas, personne ne la porte : elle est pour tout le monde comme nulle et non avenue. La perte doit-elle se transférer sur un autre que le proprietaire? C'est dire, en d'autres mots, qu'il lui est dù une satisfaction pour cause ou autre. C'est un chef qui sera traité dans le code pénal,

Je me borne ici pour exemple à un eas particulier, pour indiquer les principes.

Quand le vendeur et l'acheteur d'une marchandisc sont à distance l'un de l'autre, il faut qu'elle passe par un nombre plus ou moins grand de mains intermédiaires. Le transport se fera par terre, par mer on par eau douce : la marchandise sera détruite. endommagée on égarée : elle ne parvient pas à sa destination, on elle n'y parvient pas dans l'état où elle devrait être. Sur qui rejeter la perte? sur le vendeur ou sur l'arbeteur? Je dis sur le vendeur; sauf son recours contre les agents intermédiaires. - Le premier peut, par ses soins, contribuer à la surcté de la marchandise : e'est à lui à choisir le moment et la manière de l'expédition, à prendre les précautions d'où dépend l'acquisition des preuves. Tont cela doit être plus aisé au marchand comme tel, qu'au partirulier qui aeliète. Quant à celui-ri, ec n'est que par accident que ses soins peuvent coutribuce en quelque chose à amener l'événement désiré. Raison : Faculté préventive supérieure. Principe : Súreté.

Des situations particulières peuvent indiquer le besoin de cirroger à cette règle genérale par des dispositions correspondantes. À plus forte raison, les particulièrs peuvent y déroger cus-mêmes par des conventions faites entrecus, le ne faisqui indiquer les principes : leur application ne servit pas ici à sa place.

qui no rom praticables qu'une partie de l'année. Il se peut aussi que ectie manière de posséder leurs terres forme la base d'une constitution purement démocratique attortie à l'état d'une peuplade enfermée dans l'enceinte de ses montagnes.

# TROISIÈME PARTIE.

DROITS ET OBLIGATIONS A ATTACHER AUX DIVERS ÉTATS PRIVÉS.

#### INTRODUCTION.

Nous alions maintenant considérer avec plus de détail le droit et les obligations que la loi doit attacher aux direx états qui composent la condition domestique ou privée. Ces états peuvent se rapporter à quatre : eeux de maitre et serviteur ; tuteur et pupille; pêre et enfants; époux et éponse.

Si l'on suivait l'outre historique ou l'ordre naturel de ces relations, la dernière du tableau deviendrait la première ; pour étier les répetitions, on a préféré commencer par l'objet le plus simple: les droits et les obligations d'un pére et d'un peous sont composés des droits et des obligations d'un maître et d'un tuteur : ces deux premièrs états sont les éléments de tous les autres.

# CHAPITRE PREMIER.

MATTRE ET SERVITEUR.

Quand on n'entre point dans la question de l'esclarage, il n'y a pa beaucoup à dire sur l'état de maître et ses états corrélatifs constitués par les diverses espèces de arrifeurs. Tous ces états sont l'ourage des conventions. C'est aut parties intéressées à s'arranger comme il teur convient.

L'état de maître, auquel correspond l'état d'apprentif, est un état mixte. Le maître d'un apprenti est tout à la fois maître et tuteur : tuteur pour l'art qu'il enseigne, maître pour le parti qu'il en tire.

L'ouvrage que fait l'apprenti, après l'époque où le produit de son travail vant plus que ce qu'il a coûté pour développer son talent, est le salaire ou la récompense du maître pour les peines et les dépenses antérierres. Ce salaire scrait naturellement plus ou moins fort, selon la illifentiée de Irat, Quelques-uns demanderaient sept jours pour être apprès; d'autres peut-étre peutrent demandre sept années. Le coneurrence entre chalands réglerait trés-lién le prix de ces services mutards, comme de tous les autres objets commerçables : et ici comme ailleurs, l'industrie trouversit às juster fécompense.

La playard des gouvernements n'est point abspire ce système de libert. Ils out voites mettre dans les professions, et qu'ils appellent de réfert à la les professions, et qu'ils appellent de réfert à un sont de la commandation de la commandation no arrangement insoire, pour avoit et plaisir de régler ce qui se sersit régle de soi-même. Comme às e maissant d'autre choses qu'ils n'estemblant às e maissant d'autre choses qu'ils n'estemblant às e maissant d'autre chose qu'ils n'estemblant às e maissant d'autre chose qu'ils n'estemblant às e maissant d'autre chose plus d'autre de soit side en la comme chose plus de soit de soit déce d'un soit de la soit de soit de la commandation de soit de la commandation de la

Cette manie réglementaire se couvre d'un prétexte banal. On yout perfectionher les arts, on yout empécher qu'il n'y ait de manvais ouvriers , on veut assurer le erédit et l'honneur des manufactures nationales. Il se présente pour remplir ce but un moven simple et naturel, c'est de permettre à chacuu d'user de son propre jugement, de rejeter le mauvais, de choisir le bou, de mesurer ses préférences sur le mérite, et d'éxeiter ainsi l'émulation de tous les artistes, par la liberté du concours. Mais non : il faut supposer que le public n'est point en état de juger de l'ouvrage; il doit le regarder comme bon, des que l'ouvrier a passé au travail un nombre déterminé d'années. Il ne faut donc plus demander d'un artisan s'il travaille bien, mais combien de temps a dure son apprentissage. Car, s'il faut revenir à juger de l'ouvrage par son mérite, autant vant loisser à chacun la liberté de travailler à ses périls et risques. Tel est maltre sans avoir été apprenti : tel autre ne sera qu'apprenti toute sa vie. CHAPITRE II. DE L'ESCLAVAGE.

Lorsque l'habitude de servir fait un état, et que l'obligation de continuer dans cet état par rapport à un certain homme ou à d'autres qui dérivent leurs titres de lui, embrasse la vic entière du servant, j'appelle cet état exclarage.

L'exchange est susceptible de beauvoup de modicialions et de terriperaments, selon la fisation plus ou moins extet els services qu'il est permis d'exterce ébon les mayres corrélais font les permis de ce ten est est de la companie de la companie de l'est d'un reclave à Athènes et à Laccièmenc et la personne de la colonies. Nais quelles es soit est les mises art le mode et l'utorité, si l'adoption de servir n'en a point en lait de durée, le Tappelle toujour sectiones, l'entre la ligne personne de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de la colonie de l'est d'est de l'est de l'est de l'est de l'est appelle toujour sectiones, le voir ter la ligne faut bien s'arrêter à un point, et celul-l'àme paraît plus saiblet comme le plus facile à constater.

Ce caractère tiré de la perpétuité est d'autant plus essentiel, que là où il se trouve il affaiblit, il énerve, il remit tout au moins précaires les précautions les plus sages prises pour mitiger l'exercice de l'autorité. Le pouvoir illimité dans ce seus peut difficilrment être limité dans quelque autre. Si l'on considère d'un côté la facilité que possède un maître d'aggraver le jong pen à pen, d'exiger avec rigneur les services qui lui sont ilus , d'étendre ses prétentions sous divers prétextes, il'épier les occasions pour tourmenter un sujet insolent qui ose refuser ce qu'il ne doit pas; - si l'on considére, d'un autre côté, combien il serait difficile aux esclaves de réclamer ou d'obtenir la protection légale, combien leur situation domestique devient plus fâcheuse après un éclat public contre leur maître, combien plus ils sont portés à le captiver par une soumission illimitée qu'à l'irritre par des refus, on comprendra bientôt que le projet de mitiger la servitude par le droit, est plus facile à former qu'à exécuter; que la fixation des services est un moyen bien faible pour adourir le sort de l'esclavage; que sous l'empire iles plus belles lois à cet égard, on ne punira jamais que les infractions les plus criantes, tandis que le cours ordinaire des rigueurs domestiques bravera tous les tribunaux. Je ne dis pas pour cela qu'il faille abandonner les esclaves au pouvoir absolu d'un maltre, et ne point leur donner la protection des lois, parce que cette protertion est insuffisante. Mais il était nécessaire de montrer le mal inhérent à la nature de la chose, savoir, l'impossibilité de soumettre à un frein légal l'autorité d'un maltre sur ses esclaves, et de prévenir les abus de ce pouvoir, s'il est disposé à en abuser.

Que l'acclavage soit agréable aux maltres, c'est un fait qui n'est pos douteux, puisqu'il suffirit de leur volonté pour le faire crester à l'instant; qu'il soit désagréable aux esclaves, c'est un fait qui n'est as moins criain, puisqu'on ne les retient partout dans cet état que par la contrainte. Personne qui, se trouvant llière, voultd d'eronir resclave: personne

qui, se tronvant esclave, ne voulut devenir libre. Il est absurde ile raisonner sur le bonbeur des hommes autrement que par leurs propres désirs et par leurs propres sensations : il est absurde de vouloir démontrer par des calculs , qu'un homme doit se trouver heureux, lorsoo'il se trouve malheureux, et an'une condition où personne ne veut entrer, et ilont tout le monde veut sortir, est une condition bonne en elle même, et propre à la nature humaine, Je peux bien croire que la différence entre la liberté et la servitude, n'est pas aussi grande qu'elle le paralt à des esprits ardents et prévenns. L'habitude du mal, à plus forte raison l'inexpérience du mieux, diminuent beaucoup l'intervalle qui sépare ces deux états si opposés au premier roup il'œil. Mais tous ces raisonnements de probabilité sur le bonheur des esclares sont superfins, puisque nous avons tontes les preuves de fait que ect état n'est jamais embrassé par choix, et qu'au contraire il est tou-

jours un objet d'aversion.

On a comparé l'esclavage à la condition d'écolier prolongée durant la vie. Or, combien de gens ne disent pas que le temps passé à l'école a été la nériode de leur plus grand honheur.

Le paralité n'est juste que sous un rapport. Le circonstance comment aux deux étits, c'est la sujétion mais ce n'est riem moins que cette circonstance qui fait le horbure de l'évolet. Ce qui constance qui fait le horbure de l'évolet. Ce qui alonne à toute les impressions le charme de la nouceutif c'es soud des plaines is de truyants avec des compagnons de même dez, comparés à la noitie de la gravité le la maion paternielle. El aprés nott, comment rouve-t-on décoliers qui ne sonriertte car voulerités ne résoluré a l'étre fanjoura; " rétriter en va toutaits ne résoluré a l'étre fanjoura;"

Quoi qu'il rosti, si l'esclavage étail étabil dans une telle proportion qu'il n'y cit qu'un seul esclava pour chaque maltre, j'hesiterais peut-être, avant ile prononcer, sur la balance entre l'avantage de l'un et le désarnatage de l'autre. Il serait possible qu'à tout prendre, la somme du hien, dans et arrangement, fixt presque égale à celle du mal,

rangement, tut presque egate a eette du mat. Ce n'est pas ainsi que les choses vont. Dès que Precharge ast dable, it devices led to du plus groud in nombre. It multic complexes eschare comme ses troupears, por establines, por milliers, por dazines et unifere. Eventuge est du céde des notes, por dazines et un céde de la multicule; clumal descripators sont du céde de la multicule; clumal establica descripators establicates establicate

Un autre argument très-fort contre l'reslavage, est tiré de son infinence sur la richesse et la puissance des nations. Un homme libre produit plans que ne produit un cedave. Mette en fiberté tous les esclaves que possèle un maître : ce maître perdre pass doute une partie de ses hiers, mais les erdaves, pris tous rusemble, produiront non neutrement ce qu'il perd, mais enorre de randage, or l'entre de qu'il perd, mais enorre de randage, or dance ; et la puissance publique s'accroit dons la même ervoorfion.

meme proportion.

Beux circonstances concourent à diminuer le produit des esclaves : l'absence du stimulant de la récompense, et l'insécurité de cet état.

recompense, el l'insecurité de cet étal. Il est aisé de sentir que la crainte du châtiment est peu propre à tiere d'un travailleur toute l'indistrie dont il est capable, toutes les valeurs qu'il peut fournir. La crainte l'engage plutôt à masquer sa puissance qu'à la montrer, à rester au-dessous de lui-même qu'à es surrasser.

Il se mettrait à l'amende par une œuvre de surérogation, et ne ferait que hausser la mesure de ses devoirs ordinaires en déployant sa capacité. Il s'établit donc une ambition inverse, et l'industrie aspire à descendre plutôt qu'à monter. Non-seulement l'esclave produit moins, il consomme davantage, non par la jouissance, mais par le gaspillage, le dégât et la manyaise économie. Que lui importent des intérêts qui ne sont pas les siens? Tout ce qu'il peut s'épargner de travail est un gain pur pour lui : tout ce qu'il laisse perdre n'est une perte que pour son mattre. Pourquoi inventerait-il de nouveaux moyens de faire plus ou de faire mieux? Pour perfectionner, il faut penser; et penser est une peine qu'on ne se donne pas sans motif. L'homme dégradé au point de n'être qu'un snimid de service, ne s'elève jamais au dessus d'une aveugle routine, et les générations se succèdent sans aucun

progrès.

Il est vrai qu'un maltre qui entend ses intérèts ne disputera point à ses esclaves les petits profits que leur industrie peut leur fournir : il n'ignore pas que leur prospérité est la sienne, et que pour

les animer au travail, it faut leur offrir l'appût d'une récompense immédiate. Mais cette faveur précaire, subordonnée au caractère d'un individu, ne teur inspire point cette confiance qui porte les vues sur l'avenir, qui montre dans des économies journalières la base d'un bien-être futur, et qui fait étendre sur la postérité des projets de fortune. Ils sentent bien que plus riches , ils seraient exposés à l'extorsion; si ce n'est de la part du maître, ce sera de la part des intendants et de tous les subalternes en autorité , plus avides et plus redoutables que le maltre. Il n'y a done point de lendemain pour la plupart des esclaves. Les jonissances qui se realisent à l'instant peuvent seules les tenter. Il seront gourmands, puresseux, dissolus, sans compter les antres vices qui résultent de leur situation. Ceux qui ont une prévoyance plus longue enfonissent leurs petits trésors. Le triste sentiment de l'insécurité, inséparable de leur état, nourrit donc en eux tous les défauts destructifs de l'industrie, toutes les habitudes les plus funestes à la société, sans compensation et sans remède. Ce n'est pas jei une vaine théorie : e'est le résultat des faits dans tous les temps et dans tons les lieux.

Tais, dicon, le journalier filtre en Europe est, je pup else une femme pied, par reports at travail, que l'estalve. Colti qui est payé par pière a pour noblès la récompane, est chaque effort a son salutre cedui qui est payé par jour na pour mobile que ten prite, qui l'asse pour lo teacuron, la le reçolt que l'estalve de la sonario de la constante de la colte prite de la sonario de la constante de la colte prite de la constante de la colte de la colte prite de la colte de la colte de la colte prite de la colte de la colte de la colte prite de la colte de la colte de la colte prite de la colte de la colte de la colte prite prite de la colte prite prite de la colte prite prite

sali y a trois choses à rejondre. 9 il la reis pas vraj que le journaiser n'ait pas le mobile de la réconposa, Les plus habels et les plus actifs sont mieux payés que les autres; ceux quis ed distinguent sont plus constamment employés, et ont toujours la préférence pour les travaux les plus lucrais lis voils done une récompense réelle qui accompagne tous leurs afforts.

2º Ny och-il que des moifs de l'espèce pénale, on amait une prise de plass ur le Journalier que sur l'exclare. L'outrier lifer a son homeure comme unatre. Dans un pays lifer, il y a une houte attachés à la réputation d'outrier parcessax on incapale; et comme i cet égad le ley set de se camarales sont autant d'ajontes à cera dan mêtre, cette price l'homeure s'abilige et une d'unité de se camarales sont autant d'ajontes à cera dan mêtre, cette price l'homeure s'abilige et une d'unité de métager. Ceta dusi qu'ils exercert une inspection récirenque, et sons solrenus par l'émaltain. Ce mobile a beaucoup moins de force sur l'estalve. Le traitement ampet il sont somis les rend peu sensità à une peine aussi délicate que celle de l'honneur : et comme l'injustice de travailler saus idécines gement pour l'avantage d'autrui ne saurait leur c'étalpper, les eschwes n'ont pas honte de s'avoire les uns aut autres une répugnance au travail, qui leur est commane.

3° Ce qui se présente au Journalier comme un gin est un gai net toute ce pril peut acquerier ce à bit saus que personne ai Jonals doit d'y toursonir le structe réle pour fectalex o, De part citer, a è cet égard, des exceptions. Tel ségenur rause, par ceumple, a des exceptions. Tel ségenur rause, par ceumple comment de la compara de la compara de la ceume leur maltre jonit de ses bleurs mais ce sout des cas particiseires qui ne chanquer pas la règle ordinaire, Quasal ou vui juger des effics d'une années de la commentation de la consideration de la configuration de la configurati

Dans cet exposé succinet des inconvénients de la servitude, on n'a point cherché à emouvoir, on ne s'est point livré à l'imagination, on n'a pas jeté un earactère odicux sur les maltres en généralisant des abns particuliers de puissance : on s'est même abstruu de parler de ees moyens terribles de rigueur et de contrainte usités dans ces gouvernements domestiques, sans loi, sans procédure, sans appel, sans publicité et presque sans frein ; car la responsabilité, comme nous l'avons vu, ne peut avoir lien que pour des cas extraordinaires. Tout ce qui tient au sentiment est aisément accusé d'exagération, et la simple évidence de la raison est si forte. qu'elle u'a pas besoin de ce coloris suspect. Les propriétaires d'esclaves, à qui l'intérêt personnel n'a pas ôté le bon sens et l'humanité, convienilraient sans peine iles avantages de la liberté sur la servitude, et désireraient eux-mêmes que l'esclavage fut aboli, si cette abolition pouvait avoir lien sans bouleverser leur état et leur fortune, et sans porter atteinte à leur sûreté personnelle. Les injustices et les calamités qui ont accompagné iles tentatives précipitées forment la plus graude objection contre les projets d'affranchissement.

objection contre les projets d'affranchissement. Cette opération ne pourrait se foire subtement que par une révolution violente, qui , en déplaçant tous les hommes, en détriistant toutes les propriétés, en mettant tous les individus dans une situation pour laquelle ils n'ont point été elerés,

• Ce moyen pourrant donner aux exclares la tentation d'employer le meus tre pour accélèrer leur liberté. C'et tlà une objection trè-grave courre cette foterne. Cependant il fant observer que son incertitude prème d'aibile cedanger. On acrapau porté à comméttre on crime dont du ne terrat par sirt de peu porté à comméttre on crime dont du ne terrat par sirt de produirait des maux mille fois plus grands que tous les hiens qu'on pourrait en attendre.

Au lieu de rendre l'affranchissement onéreux au maltre, il faut, autant qu'il est possible, le lui rendre avantageux : et le premier moyen qui s'offre naturellement pour ecla , c'est de fixer un prix auquel tout esclave aurait le droit de se racheter. Malheureusement ce moyen est exposé à une objection bien forte. Des lors l'intérêt du maltre se trouve en opposition avec eclui de ses esclaves : il voudra les empêcher d'atteindre à la somme qui peut leur servir de rancon. Les laisser dans l'ignorance , les maintenir dans la nauvreté , leur couper les ailes à mesure qu'elles pousseot, voilà quelle serait sa politique. Mais il n'y a de danger que dans la fixation ilu prix : la liberté de se racheter de gré à gré n'a point d'inconvénient. L'intérêt de l'esclave lui conseille de travailler de son mieux pour avoir un plus grand appăt à offrir. L'intérêt du maltre lui con seille de permettre à l'esclave de s'enrichir au plus vite pour en tirer une plus grande rancon.

Le second moyen consiste à limiter le droit de tester, en sorte que, alans les caso úl il nãy a point de successeur dans la ligne directe, l'afranchissement soit de droit. L'espérance direitre et soijours três-faible dans des successeurs choignés, et cette espérance n'existerait plus quand la olisent connue. Il n'y aurait pas d'injustice quand il n'y aurait pas d'attent trompée.

On jest même aller un peu plus loin. A chaque mutation de propeitaire, même dans les successions les plus proches, on pourrait faire un petit soins les plus proches, on pourrait faire un petit soins les plus proches, on pourrait faire un petit soin chem es présente pas à l'herinite sois suc chem es se présente pas à l'herinite sois suc grandure déterminé. Une définitation dura dixième ne saurait être une diministion hien semilée, a cette oppose, es cestif moiss une perte qu'une légère oppose, es cestif moiss une perte qu'une légère pristation de gain. Ser les nevexes, qui out affunde légère pristation de gain. Ser les nevexes, qui out d'article de la flectre outreil de la flectre pourrait des plus forte.

Cette offrande à la liberte doit être déterminée par le sort. Le choix, sous prétexte d'honorr les plus dignes, acrait une source de cabales et d'abus. On ferait plus de mécontents et de jaloux que d'heureux. Les ort est imperitai l'iloune à tous me chance égale de loocheur; il répand les chormes de l'esperance sur ceux unburse qu'il ne favoris pas, et la craitué d'être privé de sa chance, pour un idéti articulé, serait un gage de plus le la falétié des cealeux :

retirer le profit. Mais, pour faire évanouir cette tentation, il suffit que l'affranchisement n'étal pas lère dans sous les cas ou le maître serait emporonné ou artistiné, soit par la main d'un de ses serfs, soit par une mais inconnue. Ce moyen de libération en eleviendrait un de séreté pour le maître.

plutôt que par têtes. Un pérc esclave et un fils libre. -Un fils eschare et un père libre. - Contraste fâcheux et eloquant! Source de chagrius domestiques!

Il y aurait d'autres moveus d'accelerer un obiet si désirable; mais on ne pourrait les trouver qu'en étudiant les eirconstances particulières de chaque pays.

Cependant, ees liens de l'esclavage, que le législateur ne pent pas trancher d'un seul coup, le temps les dissout pen à pen, et la marche de la liberté. pour être lente, n'en est pas moins sûre. Tous les progrès de l'esprit humain, de la ejvilisation, de la morale, de la richesse publique, du commerce, amènent peu à peu la restauration de la liberté individuelle. L'Angleterre et la France ont été autrefois ce que sont aujourd'hui la Russic, les provinces polonaises, et une partie de l'Allemaene.

Les propriétaires ne doivent pas s'alarmer de ce changement, Crux qui posscilent la terre ont une puissance naturelle sur eeux qui ne peuvent vivre que de leur travail. La crainte que les affranchis, libres do se transporter on ils voudront, n'abandonnent leur sol natal et ne laissent la terre inculte. est une crainte absohunent chimérique, surtout dans le cas où l'affranchissement se sera opéré d'une manière graduelle. Parce qu'on voit l'esclave déserter quand il peut, nn en conclut que l'homme libre désertera davantage : la conclusion opposée serait bien plus juste. Le motif de fuir n'existe plus. et tous les motifs de rester augmentent.

On a vu, en Pologne, des propriétaires éclairés sur leurs intérêts, on animés par l'amour de la cloire. effectuer une libération totale et simultanée dans de vastes seigneuries. Cette générosité a-t-elle causé leur ruine? Tout au contraire : le fermier, intéressé à son travail, a été en état de payer plus que l'esclave, et les domaines, eultivés par des mains libres, recoivent chaque année un nouveau degré de valeur.

CHAPITRE HL

TUTEUR ET PUPILLE.

La faiblesse de l'enfance exige une protection continuelle. Il faut tout faire pour un être imparfait qui ne fait encore rien pour lui-meme. L'entier développement de ses forces physiques prend plusieurs années. Celui de ses facultés intellectuelles est encore plus lent. A un certain âge, il a dejà des forces et des passions, et n'a pas encore assez

L'affranchissement devrait se faire par familles , : d'expérience pour les régler. Très-sensible au présent et trop pen à Favenir, il faut le tenir sons nue autorité plus immediate que celle des lois ; il faut le gouverner par des peines et des récompenses, qui agissent non pas de loin en loin, mais continuclement, et qui puissent s'adapter à tous les de-

tails de la conduite pendant la durée de l'éducation, Le choix d'un état on d'une profession, pour un enfant, exige encore qu'il soit soumis à une autorilé particulière. Ce elsoix, fondé sur des circonstances personnelles, sur des expectatives, sur les talents on les inclinations des jeunes clères, sur la facilité de les appliquer à telle chose par préférence à telle autre, en un mot, sur les probabilités du succès; ce choix, dis-je, est trop compliqué pour être à la portée d'un magistrat publie : il faut pour change suiet une determination particulière, et cette détermination demande des connaissances de détail que le magistrat ne saurait possèder.

Ce pouvnir de protection et de gouvernement sur les individus censés incapables de se protéger et de se gouverner eux-mêmes, constitue la tutelle : espèce de magistrature domestique, fondée sur le besoin manifeste de ceux qui y sont soumis, et qui doit être composée de tons les aroits nécessaires pour remplir son objet, sans aller an delà.

Les pouvoirs nécessaires à l'éducation sont ecux de choisir un état pour le pupille et de fixer son domicile, avec les moyens de réprimande et de correction, sans lesquels l'autorité ne serait pas effieace. Ces moyens peuvent être d'autant plus aisément réduits du côté de la sévérité, que leur application est plus certaine, plus immédiate, plus facile à varier, et que le gouvernement domestique possède un fonds inépuisable de récompenses, parce que, dans l'âge nu l'on recoit tout, il n'est point de eoncession qui ne puisse prendre une forme rémunératoire,

Quant à la subsistance du pupille, elle ne peut dériver que de trois sources, ou des biens qu'il possède en propre, ou d'un don gratuit, on de son propre travail.

Si le pupille a des biens propres , ils sont ailministres en son nom et pour son avantage par le tuteur, et tout ee que fait celui-ci à cet égard, selon

les formes prescrites, est ratifié par la loi. Si le pupille ne possède rien, il est entretenn, soit aux frais du tuteur, comme dans le cas le plus ordinaire où la tutelle est exercée par le père ou la mère de l'enfant, soit aux frais de quelque établissement de charité, soit enfin par son propre travail, comme dans le cas où ses services sont engagés dans un apprentissage, de manière que l'époque de non-valeur soit acquittée par l'époque subséquente.

La tutelle étant une charge purement ouéreuse,

on fait tomber ce arvice sur ceux qui ont le plus d'inclination et le plus de facilité pour la remplir. Le père et la mère sont éminenment dans ce cas. L'affection naturelle les dispose à ce devoir plus fortement que la loi; cependant la loi qui le leur impose n'est pas inuitle. C'est parce qu'on a vu des enfants alsondonnés par les auteurs de leurs jours, qu'on a fait un delit de cet abandon.

Si le père, en mourant, a nommé un inteur à ses enfants, on présume que personne n'a mieux connu que lui ceux qui avaient les moyens et l'inclination de le remplacer à cet égard. En sorte que son choix sera confirmé, à moins de raisons contraires d'une grande force.

Si le père n'a point pourru à la tutelle, cette obligation tombera sur un parent attaché par in-térêt à la conservation des propriéées d'une famille, et par affection ou par honneur, un bien-tère et à l'éducation des enfants. Au défant de parents, ou choisira quelque aui des orphetins qui rempétins que la constitution de la constit

Il faut avoic égard aux circonstances qui peuvent dispenser de la tutelle, un âge avancé, une famille nombreuse, des infirmités ou des raisons de prudence et de délicatesse, par exemple une complication d'intérêts, etc.

Les préenutions particulières contre les abus de ce pouvoir, sont dans les lois pénales contre les délits : un abus d'autorité contre la personne du pupille rentre dans la classe des injures personnelles : des gains illientes sur sa fortune , dans celle des acquisitions fraudulenses, etc. La seule chose à considérer, c'est la circonstance particulière du délit, la riolation de confiance : mais quoiqu'elle rende le délit plus odicux, ce n'est pas toujours une raison pour augmenter la peine : au contraire, nous verrons ailleurs que c'en est souvent une pour la diminuer : la position du délinquant étant plus partienlière, la découverte du délit est plus facile, la réparation plus aisce, et l'alarme moins grande. Dans le cas ile séduction , le caractère de tuteur est une aggravation du delit.

Par rapport aux précautions générales, on a souvent partagé la tutelle, en donnant l'administration des biens au plus proche héritier qui, en qualité d'héritier, avait plus d'intérêt à les faire valoir, et le soin de la personne à quelque autre parent plus intéressé à la conservation de son existence.

Quelques législateurs ont pris d'autres précautions, comme d'interdire aux tuteurs d'acheter le bien de leurs pupilles, ou de permettre à ceu-xei de rentrer dans leurs biens vendus, pendant quelques années après leur majorité. De ces deux moyens, le premier ne paraît pas sujet à de grauds inconvénients, le second ne peut qu'affecter les lutéréts du pupille, en dinimant le pris de ses fonds: a'untain que la valeur d'inniue pour l'acquéreur lui-même, que la valeur d'inniue pour l'acquéreur lui-même, et et de ce qu'il n'oscrait pas se livrer à des amélioraet de ce qu'il n'oscrait pas se livrer à des améliorations qui pourraite tourner à son désavantage en tions qui pourraite tourner à son désavantage en deux moyres paraissent innitées, si la vente des lières ne peut se faire que publiquement et sous l'insection de magistrai.

Le moyen le plus simple, c'est que toute personne puisse agir en justice comme ami de l'enfant contre ses tuteurs; soit dans le cas de moltersation pour les biens, soit dans le cas de négliegne on de violence. La loi met ainsi ces êtres faibles, qui ne peuvent pas se protéger par eux-mêmes, sous la protection de tout homme généreux.

La tutelle, étant un état de dépendance, est un mal qu'il fant faire cesser dès qu'on le peut sans avoir à craindre un mat plus grand. Mais à quel âge doit-on fixer l'émancipation? On ne peut se conduire que par des présomptions générales. La loi anglaise, qui a fixé eette époque à l'âge de vingt et un ans accomplis, parait bien plus raisonnable que la loi romaine, qui l'avait fixée à vingt-cinq ans, et qui a été suivie dans presque toute l'Europe. A vingt et un ans, les facultés de l'homme sont développées, il a tout le sentiment de ses forces, il cède au conseil ce qu'il refuserait à l'autorité, et ne peut plus souffrir d'être retenu dans les liens de l'enfance, en sorte que la prolongation du pouvoir domestique produirait souvent un état d'aigreur et d'irritation également nuisible aux deux parties intéressées. Nais il est des individus qui sont, pour ainsi dire, incanables de parvenir à la maturité de l'homme, ou qui n'y parviennent que beaucoup plus tard que les autres. On peut pourvoir aux cas de cette nature par l'interdiction, qui n'est que le prolongement de la tutelle pour une enfance prolongée.

# CHAPITRE IV.

PÈRE ET ENFANT.

Nous avons dējā dit qu'ă certains égard sun père était pour son enfant un malire, et à d'autres un tuteur. En quabit de maltre, il uara le droit d'imposer à ses enfants des services, et d'employer leur travail à son propre avantage, jusqu'il 7kg ou la loi établit leur independance. Ce droit qu'on donne au prie est un déclommagement des peines et des lépenses et me le lépense.

de l'éducation. Il est bon que le père ait un intérêt et un plaisir dans l'éducation de l'enfant. Cet avontage qu'il trouve à l'élèver, n'est pas moins un bien pour l'un que pour l'antre.

En qualité de tuteur, il a tous les droits et toutes les obligations dont il a été parlé sous ce titre. Sous le premier rapport, on considère l'avantage

ala piere; sous le secund, on considére celui de l'eulant. Ces deux qualités se concilir nt facilment entre les mains d'un pière, 3 cause de l'affection naturelle qui le porte bien plus à faire des sacrifices pour cux qu'à se précaloir de ses droits pour sa prupre utilité. Il semble, au premier coup d'œil, que le législateur ne dôt ne sa voir besoin d'ûtert-sprie cutre les

teur ne dût pas avoir besoin d'intervenir entre les pières et les enfants, et qu'il pourrait se fier à la tendresse des uns et à la reconnoissance des autres. Mais cette vue superficielle serait trompeuse, Il est absolument néressaire, d'au côté, de limiter le pouvoir paternel, et de l'autre, de maintenir par des lois le respect filial.

Règle générale : Il ne faut pas donner un pouvoir par l'exercice duquel l'enfant pourrait perdre

plus que le père ne pourrait gagner.

Lorsqu'en Prusse on a donné au père, à l'imitation des Romains, le droit d'empéebre le fils de se

marier, smallmile d'âge, en 22 pas suivi cette règle. Les cerviams politiques sont toubles ur l'autorité patrarelle dans des céces opposés. Les uns un muisc; les autres out voule l'annairel, Oulepines publicapies ont penné que les enfints ne devraient philosophes ont penné que les enfints ne devraient parte placés au copriere et al'ignorance des parents, je cette, a l'appuil de ce système. Sporte, la Crite et les cette, a l'appuil de ce système. Sporte, la Crite et les motiess Perse. On oulbie que cette détaution commutte n'à jumits en lieu que pour une petite classe de cityreus, pare que la masse du prophé cité

Dans cet arrangement artificiel, outre la difficulté de répartir les frais et de faire supporter le fardeau anx parents, qui ne retirresient plus les servires, et n'auraient plus le motif de la tendresse pour des enfants qui leur seraient devenus presque étrangers, il y aurait un inconvenient majeur à ce que les élèves ne fussent pas formés de bonne hrure pour la diversité des conditions qu'ils sont appeles à remplir. Le choix même d'un état dépend de tant de circonstances , qu'il n'appartient qu'aux parents de le déterminer; tout autre qu'eux ne pourroit juger ni de leurs convenances, ni de leurs attentes, ni des talents et des inclinations des jeunes élèves. D'ailleurs, ce plan, où l'on compte pour rien les affections réciproques des pères et des enfants, aurait le plus funeste de tous les effets, en détruisant l'esprit de famille, en affaiblissant l'union conjugale, en prisant les pieres et les mères des plaisrs qu'ils retirent de cette nouvelle genération qui s'éties autour d'enx. S'occuperaient dis arec le mene zièt du bien-dire futur de ces enfants, qui ne seraient plus leur propriété? Juraient-lis pour eux les seutiments qu'ilsi n'esperirent plus en recevoir? L'industrie, n'étant plus animée par l'ajquillon de l'amour paternel, auvait-lelle encore la mitter arleur? Les jouissances domestiques ne prendraient-clies pas un ouveur moins avantageux à la propriété générale? à

Pour dernière nison, Jépainersi que l'arrangement naturel lissant le desix, le mode et feuferont de l'échezion aux parents, peut se computer à une unité d'expérience, qui ont pour objet d'en perfectionner le système général. Tout s'avance et se décèpape par celle emulstion des institute, pur cette différence d'inféres et d'expéti, en un mot, par out peut de l'arrange de l'arrange de l'arrange de l'arrange un jet dans un mote misper, qui renne jeune partont le caractère de l'autorité légal, les reruses se perfectuer, et al va just de progrés.

En voils trop, pent-être, sur une chimère; mais ertte notion platonique a séduit, de nos jours, quelques auteurs célèbres, et une erreur qui entralnait Rousseau et leivetius pourrait bien trouver d'autres défenseurs.

# CHAPITRE V.

DE MARINEE.

Indo cuma geotymum, ac polles synemyer pardrunt, Es moler engintesa vira vinecessi na anam, Castaque premia unareis consable lota Caganto sunt, prolempa es se videre creatum, Tum genus hamanum primium mollescere capit.

Sons quelque point de vue que l'on considére l'institution du mariage, on est frappé de l'utilite de ce noble contrat, lien de la societé, base fundamentale de la civilisation.

Le maringe, comme contral, a tiré les fromnes de la servitude la plus dure et la pus humiliant e il a distribute la masse de la commonante en familles distinctes; il a crée due magistrature donossique; il a formé des citopens; il a étenda les vues des homnes sur l'avviri, por l'affection pour la génération naissate; il a multiplé les 9 mpolities soriales. Pour senite tous ses bénefals il ne fant qu'innaginer no moment ce que sersient les hommes saus cette institution.

Les questions relatives à ce contrat peuvent se réduire à sept : 1° Entre quelles personnes sera-t-il permis? 2º Quelle en sera la durée? 3º A quelles conditions se fera-t-il? 4º A quel âge? 3º A qui le choix? 6º Entre combien de personnes? 7º Arcc quelles formalités?

#### SECTION L

ENTRE QUELLES PERSONNES LE MARIAGE SERA-T-IL PEREIS?

Si on voulait se guider ici par les faits historiques, on se trouverait hien embarrassé, ou plutôt il serait impossible de déduire une scule règle fixe de tant d'usages contradictoires. On ne manquerait pas d'exemples respectables pour autoriser les unions que nous regardons comme les plus criminelles, ni pour en prohiber plusieurs que nous croyons tout à fait innocentes. Chaque peuple prétend suivre, à cet égard, ce qu'il appelle la loi de la nature, et voit avec une espèce d'horreur, sous des images de smillure et d'impureté, tout ce qui n'est pas conforme aux lois matrimoniales de son pays. Supposons que nous sommes dans l'ignorance de toutes ees institutions locales, et ne consultons que le principe de l'utilité pour voir entre quelles personnes il convient de permettre on d'interdire cette union.

Si nous examinons l'intérient d'une famille composée de personnes qui différent entre elles par l'age, par le sexe et par les derois relatifs, il se présentera bientôt à notre esprit de fortes raisons pour proserire certaines alliances entre plusieurs individus de cette famille.

Je vois une raison qui plaide directement contre te mariage même. Un pére, un grand-père, un onele tenant la place du père, pourraient abuser de leur puissance pour forcer une jeune fille à contracter avec exu une alliamer qui lui serait odicuse, Plus l'autorité tie ces parents est nécessaire, moins il faut leur donner la tentation d'en abuser.

Cet inconvénient ne s'étend qu'à un petit nombre de cas incestueux, et n'est pas le plus grave. C'est dans le danger des meurs, c'est-l-dire, dans les maux qui pourraient résulter d'un commerce passager hors du mariage, qu'il fant chiercher les véritables raisons pour proactire certaines allances.

Sil n'y avait pas une harrière insurmontable entre de proches papelés à vivre ensemble dans la plus grande intimité, ce rapprochement, les occasions continnelles, l'amitié même et se cresses innocentes pourraient allumer des passions functes. Les finallies, ces retraites oi fon doit trouver le repos dans le sein de l'ordre, et où les mourements de l'âme apliée dans les seénes du monde doivent se calmer, les familles sersient ellementes on prolé à loutes les incultifient des triamentes on prolé à loutes les incultifient des trialifes, à toutes les fureurs de l'anours. Les soupeous bonniraient la confinere ; les sentiments les plus donn réteindrient dans les courses des hoines éternelles, ou des vengances dont la seule idée râit frémir, en prendraient la place. L'opinion de la chastété des jennes filles, est attent si puissant du umariage, ne saurait plus sur quoi se reposer; et les pièges les plus dangreux pour l'éclacation de la jeunesse se trouversient dans l'asile même où elle pout le moins les ériter.

Ces inconvénients peuvent se ranger sous quatre

1° Mat de rivalité. Donger résultant d'une rivalité rèlle ou soupeonnée entre un conjoint et certaines personnes du nombre de ses parents on de ses alliés.

2º Empéchement de mariage. Banger de priver les filles de la chance de former un établissement permanent el avantageux par la voie du mariage, en diminuant la sécurité de ceux qui auraient eu envie de les épouser.

5° Retichement de discipline domestique. Dangor d'interverit la nature des relations entre extenti qui doivent commander et ceux qui doivent obeir, ou am moins d'affaiblir l'autorite tutelaire qui, pour l'intérêt des personnes mineures, doit être exercée sur elles par les chefs de la famille ou ceux qui en teinent la place.

4º Prijudice physique, Dangers qui peuvent résulter des Jouissances prématurées, pour le développement des forces et la santé des individus.

## Tableau des alliances à défendre.

Un homme n'épousera pas :

1° La femme ou épouse de son père, ou autre progéniteur quelconque. Inconvénients, 1. 5. 4. 2° Sa descendante quelconque. Inconv. 2. 5. 4.

Sa descendante queleonque. Inconr. 2. 3. 4.
 Sa taute queleonque. Inconr. 2. 3. 4.
 L'éponse ou la veuve de son oncle queleonque.

Inconv. 1. 5. 4. 5° Sa nièce quelconque. Inconv. 2. 5. 4.

6º Sa sœur quelconque. Inconv. 2. 4. 7º La descendante de son épouse. Inconv. 1.2.5.4.

8° La mère de son épouse. Incont. 1. 9° L'épouse ou la veuve de son descendant quel-

conque. Inconv. 1.

10° La fille de l'épouse de son père par un époux antérieur, ou de l'époux de sa mère par uncépouse antérieure. Inconv. 4. 1.

Sera-t-il permis à un bomme d'épouser la sœur de son épouse definite?

Le tableau des alliances à défendre à la femme serait nécessaire dans le texte des lois pour plus de clarté. Ou l'omet lei, comme répétition instité. If y also raisons power el coutre. La raison réprabante est le diagne de la risullé, el visual der substance sel bange de la risullé, el visual der des cafatas. Si la miere treat à mourie, quel loudere cafatas. Si la miere treat à mourie, quel loutempe de la risullé, qu'une prenette elle propere tante! Quei de plus proper à modèrer l'inimité nature de cette relation, qu'une prenette à proche? Cette de cette relation, qu'une prenette à proche? Cette de la risullé, con devrait domer à prepute le pourse legel d'intereilre a maisso à sa sexer. Sil'epouse le pourse legel d'intereilre a maisso à sa sexer. Sil'epouse le pourse de la risullé, ou devrait domer à sexer. Sil'epouse le pourse de la risullé, ou devrait domer à sexer. Sil'epouse le pourse de la risullé, ou devrait domer à sexer. Sil'epouse le pourse de la risullé, ou devrait domer à sexer. Sil'epous ne peut pas aude sa proper acur

du mari pour admettre auprès de lui cette étrangère? Sera-t-il permis à un homme d'épouser la veuve de son frère?

Il y a le pour et le contre, comme dans le cas précèdent. La raison réprobante est encore le dauger de la rivalité : la raison justificative est encore l'avantage des enfants. Ces raisons me paraissent avoir peu de force de part et d'autre.

Mon frère n'a pas plus d'autorité sur ma femme qu'un étranger, et ne peut la voir un'avec ma permission. Le danger de la rivalité paraît moins grand de sa port que de celle de tout autre. La raison contre se réduit presque à rien. - D'un autre côté, ce que les enfants ont à craindre d'un beau-père est peu de chose. Si une belle-mère n'est pas l'ennemie des enfants d'un autre lit, c'est un prodige; mais un heats père est ordinairement leur ami, leur second tuteur. La différence d'état des deux sexes, la strjétion légale de l'un , l'empire légal de l'autre, les exposent à des faiblesses opposées qui produisent des effets contraires. L'oncle est déjà l'ami naturel de ses neveux et de ses nièces. Ils n'ont rien à gagner à cet égard s'il devient l'époux de leur mère, Trouvent-ils dans un beau-père étranger un ennemi? La protection de leur oncle devient leur ressource. Y trouvent-ils un ami? C'est un protecteur de plus qu'ils ont aequis, et qu'ils n'auraient pas si leur oncle était devenu leur beau-père. - Les raisons pour et les raisons contre ayant peu de force de part et d'antre, il semble que le bien de la liberté doit faire pencher la balance en favent de la permission de ces marianes.

Au lieu des raisons que Jal données pour pronibre les alliances dans un certain degré de parenté, la morale banale tranche et décide sur tous ces points de législation, sans se donner l'embarras de l'examen. « La nature, dit-on, répupne à de telles « alliances : done il faut les proserire. »

Cet argument seul ne fournirait jamais une raison justificative, en boune logique, pour proscrire une action quelconque. Là où le fait de la répugnance est vrat, la loi est inutile. A quoi bon défendre ce que personne ne veut faire? La répugnance naturelle est une pealsitätion suffisiante. Mais la ois cettle rejugnance ("siche pas, la rainon ences l'a moralle rejugnance ("siche pas, la rainon ences l'a moralle valgaire a marait plus rion à dire pour produber. Tacte en question, positiope tout despute est, facte en question, positiope tout despute est, position contraire. S'il faut s'en rapporter à la santure, c'est-à-lier, à la preste des deisris, sil finat se conformer également à ses décisions, quelles seient. Sil but défendere ca alliance quand de put dels seient. Sil but défendere ca alliance quand cette que de la contraire qui bain et qui déferir, de l'aprenta que la nature qui bain et qui déferir, de dépards que la nature qui abin et qui déferir,

Il est assez rare que les passions de l'amour se développent dans le cercle des individus auxquels le mariage doit être convenablement prohibe, II faut, ce me semble, pour donner naissance à ce sentiment, un certain degré de surprise, un effet sondain de la nouveauté, et c'est ce que les poètes ont heureusement exprimé dans l'ingénieuse allégorie des fléches, des carquois et du bandeau de l'Amour. Des individus accontumés à se voir, à se connaître, depuis un âge qui n'est capable ni de concevoir ce desir, ni de l'inspirer, se verront du même œil jusqu'à la fin de leur vie : cette inclination ne trouve point d'époque déterminée pour commeneer. Leurs affections ont pris un autre cours : c'est, pour ainsi dire, une rivière qui s'est creusé son lit et qui n'en change plus.

La nature s'accorde done assez bien à cet égard acte le principe de l'utilité; equendant, in fandrait pas s'en fier à elle seule. Il est des circonstances où l'inclination pourrait nature, et où l'alliance deviendrait un objet de desir, si elle n'était prohibée par les lois et fêtrie par l'opinion.

Dania dynasis greque des souversins (Égrple, Thériète du tròte eposait communément une de ses seurs. Cétait apparemment pour ériter les dangers d'une alfance, soit avec une famille nigiete, soit avec une famille étrangère. Dans ce rang, de chts mariges pouvaient être exemps de sir ouveinents qu'ils suraient dans la vie privée. L'opulence royale admectat une séparation et une obture qui ne peut pas se mainenir dans la médiocrité. La politique pronditique/ques exemples perseque.

semblables dans les troups modernes. De nos jours, le royaume de Portugal s'est rappurede de la rosatume égypleinne: la reine régionate en pour fopus, son necue et son migit. Mais pour éficier la teche de l'icocate, les princes et les grands pentent s'abstraser à un claimine expérimenté, qui change à ton gre la reuleur de certaines actions. Les procuestums, amungent en laboratior est derme, a font continues au la commentation de l'exemple d'une extension de privilégra. L'inconvéuient de ces alliances n'est pas pour ceux qui les contractent. Il est tout entier dans le mai de l'exemple. Une permission accordée aux uns fait sentir aux autres la probibition comme une tyrannie. Quand le joug n'est pas le même pour tous, il paraît plus pesant à ceux qui le portent.

On a dit que ces mariages dans le même sang faisaient dégénérer l'espèce : on parle de la nécessité de croiser les races parmi les bonimes comme parmi les animaux. Cette objection pourrait avoir quelque valeur, si, sous l'empire de la liberté, ces alliances entre proches devaient être les plus communes. Mais c'est assez réfuter de mauvaises raisons ; et ce serait même trop, si ce n'était pas servir une bonne cause que d'écarter les arguments faibles et fallacieux dont on cherche à la souteuir. Des bommes bien intentionnés peusent qu'on ne doit ôter à la honne morale aucun de ses appuis , lors même qu'il porte à faux. Cette erreur revient à celle des ilévots, qui ont cru servir la religion par des fraudes pieuses : au lieu de la fortifier , ils l'ont affaiblie , en l'exposont à la dérision de ses adversaires. Quand un esprit dépravé a trioniphé d'un faux argumeut, il croit avoir triomphé de la morale même.

#### SECTION II

### POUR QUEL TEMPS? EXAMEN BU DIVORCE.

Si la loi ne déterminait rien sur la durée de ce contrat, s'il était permis aux midividus de former cet engagement, comme tout autre bail, pour un terme plus ou mois long, quel serait l'arrangement le plus commun, sous les auspiecs de la liberté? Crôté-on qu'il s'éloignait beaucoup des règles établics?

Le but de l'homme, dans ce contrat, pourrait

être uniquement de satisfaire une passion passagère, et cette passion satisfaite, il aurait en tout l'avantage de l'union sans aucun de ses inconvénients. Il n'en est pas de même de la femme : cet engagement a pour elle des suites bien durables et bien onéreuses. Après le malaise de la grossesse. après les périls de l'enfantement, elle est chargée des soins de la maternité, Ainsi l'union qui ne donnerait à l'homme que des plaisirs , commencerait pour la femme un long cercle de peines, et la conduirait à un terme inévitable où elle trouverait la mort, si elle ne s'était pas assuré d'avance, pour elle et pour le germe qu'elle doit nourrir dans son sein, les soins et la protection d'un époux, « Je me « livre à toi , lui dit-elle , mais tu seras mon gar-« dien dans mon état de faiblesse , et tu pourvoiras « à la conservation du fruit de notre amour. » Voità le commencement d'une société qui se prolongerait plusieurs années, quand on ne supposerait qu'un seu enfant; mais d'autres naissanceformeront d'autres liens; à mesure qu'or avance, l'engagement se prolonge : les premières bornes q'on avait pu lui assigner ont bientôt dispart, et une nouvelle carrière à est ouverle aux plaisirs et aux devoirs réciproques des époux.

Lorsque la mère ne pourrait plus espérer d'enfants, lorsque le père aurait pourvu à l'entretien du plus jeune de la famille, peut-on croire qu'elle serait dissoute? Les époux , après une cohabitation de plusieurs années, songeront ils à se séparer? L'habitude n'a-t-elle pas entouré leurs cœurs de mille et de mille liens que la mort seule peut détruire? Les enfants ne forment-ils pas un nonveau centre d'union? Ne créent-ils pas un nouveau fonds ile plaisirs et d'espérances? Ne rendent-ils pas le père et la mère nécessaires l'un à l'autre par les soins et les charmes d'une affection commune que personne ne peut partager avec eux? Le eours ordinaire de l'union conjugale sera donc la durée de la vie : et s'il est naturel de supposer à la femme assez de prudence pour stipuler aiusi sur ses plus chers intérêts a doit-on moins attendre d'un père ou d'un tuteur qui ont de plus la maturité de l'expérience?

Lå femme a encore un intérêt particulier dans du dreis indefini de la lision. Le temps, le gres-esce, l'Allatement, la colabilation même, tout de la comme de la c

Le marige à tie est donc le marige le plus naturel, le plus assorti aux bessios, sus circonstances des familles, le plus faverable aux indisibas pour la géneralité de l'espèce. Ny edi-ilquoint de lois pour l'ordonner, c'est-à-dire, point d'autres lois que cettes qui sanctionnem les contrats, est arrangement serait toujours le plus commun, parce qu'il est le plus convenible aux iniertes reciproques due éposts. L'amour de la part est reciproques due éposts, l'amour de la part est la femme, la perdience cédirée des parents et leur affection, tout concourt à libre imprimer le camcrée de prefutile en contrat de cette allinner.

Mais que penserait on si la femme y ajoutait

cette clause: « Il ne me sera jus libre d'être quitte de toi, dission-sous arriver à nous har autous que nous nous simons à présent? « Une telle condition paraît un acte d'incepte : elle a quelque chose de contradictoire et d'absurde qui choque au premier coup d'œit i tout le monde s'accorderait à regarder un parell seus enume téméraire, et à neuer un formatique de preserve un l'ammanité deit le faire abolie.

Min cette clause absunde et cruelle, en e'es pas la femme qui la demande, ca n'est pas Thomme qui l'invoque, c'est la loi qui l'impose aux deux peux comme une condition à layuellé à ne pruvent cétapque. La loi survivat au milieu des contractes de la compressa de la marieut au milieu des contractes de la compressa de

Croire à la perfection de l'objet aimé, croire à l'éternité de la passion qu'on ressent et qu'on inspire. voilà des illusions qu'on pent pardonner à deux enfants dans l'avenglement de l'amour. Mais de vieux jurisconsultes, des législateurs blanchis par les années ne donnent pas dans cette chimère. S'ils eroyaient à cette éternité des passions, à quoi hon interdire un pouvoir dont on ne vondrait ismais user? Mais non : ils ont prévu l'inconstance , ils ont prévu les haines; ils ont prévu qu'au plus violent amour pourrait succéder la plus violente antipathie, et c'est avec tout le sang-froid de l'indifférence qu'ils ont prononcé l'éternité de ce vœn, lors même que le sentiment qui l'a dieté serait effacé par le sentiment contraire. S'il y avait une loi qui ne permit de prendre un associé, un tuteur, un intendant, un compagnon, qu'à condition de ne s'en jamais séparer : Quelle tyrannie, dirait-on, quelle demence ! Un époux est tont à la fois un compagnon, un tuteur, un intendant, un associé, et plus encore : et eependant on ne peut avoir, dans la plupart des psys policés, que des époux eternels.

Vitre sous l'autorité perpétuelle d'un homme qu'on déteste, c'est drjà un esclarage. Être contrainte de receroir ses embrasements, c'est un malheur trop grand pour avoir été toléré sous l'esclarage même. On a beau dire que le joug est résiproque : la réciprocité ne fait que doubler le malheur.

Si le mariage présente au commun des hommes le seul moyen de satisfaire pleinement et paisiblement ce désir impérienx de l'amour, les en détourner, c'est les priver de ses douceurs, c'est faire un

mal proportionnellement grave. Or quel plus terrible épouvantail que l'indissolubilité de cet engagement? Mariage, service, pays, état quelconque; défense d'en sortir, c'est défense d'y entrer.

Il ue faut qu'indiquer une autre observation juste, mais commune. L'infidelité dans les mariages est en raison de leur rareté. Plus il y a de séducteurs,

plus les séductions obévent être frequentes. Effint, quand la sour est le seul mouje de l'Effint, partie les sour est le seul mouje de pouvent résulter d'une position most funciet. Le exemples ignores sou peut-étre plus noubreux que ceux qui percent ; et ce qui doit avoir lieu plus récytemment en ce genre, éet le délit mégatéf, cont pas pervertis, lerquéf ne faut pour Fecompiq et l'instituit à Espors'à nu prêst dommen une réponse détente et une multresse adorée étres-ten de des effects auss inderes, most générats pour la des effects auss inderes, most générats pour la des effects auss inderes, most générats pour la des effects auss inderes, most générats pour la

Il ne faut pas se dissimuler qu'il y a des objections contre la dissolubilité des mariages. Tâchons

tions contre la dissolubilité des mariages. Táchons de les rassembler et d'y répondre. Première objection. « Permettez le divorce,

- aucune des parties ne regardera son sort comme
   irrévocablement fixé. Le mari jettera les yeux
   autour de lui pour trouver une femme qui lui
- « convienne davantage: la femme fera de même « des comparaisons et des projets pour changer
- d'époux. Il en résulte une insécurité perpétuelle
   et réciproque par rapport à cette espèce si précieuse de propriété sur laquelle on arrange tout
- « son plan de vie. »

  Réponse. 1° Ce même inconvénient existe en

partie sous d'autres noms dans le mariage indisso-Inble, lorsque, selon la supposition, l'attachement réciproque est éteint. Ce n'est pas une nouvelle épouse qu'on eherche, mais une nouvelle maltresse : ce n'est pas un second époux, mais un autre amant. Les devoirs sévères de l'hymen, ses défenses, trop faciles à éluder, servent peut-être à exciter l'inconstance plus qu'à la prévenir. Ne sait-on pas que la défense et la contrainte servent de stimulant aux passions? N'est-ce pas une vérité d'expérience que les obstacles mêmes, à force d'occuper l'imsgination, à force de rsmener l'esprit au même objet, ne servent qu'à fortifier le désir de les vaincre? Le régime de la liberté produirait moins de fantaisies errantes que celui de la captivité conjugale. Reodez les mariages dissolubles, il y aura plus de séparations apparentes, et il y aura moins de sépa-

rations réclles.

2º Il ne faut pas se borner à considérer l'inconrénient de la chose ; il faut voir aussi ses avantages.

Chacun, de son côté, sachant ee qu'il peut perdre, cultivera les moyens de plaire, qui avaient commencé l'afficient réciproque. On a appiquera davantage à étudier les caractères et à les ménager. On sentira la nécessité de faire quelques sacrifices d'humeur et d'amour-propre. En un mot, les soins, les attentions, les complaisancer se prolongeront dans l'état du mariage; et ce qu'on ne fait que pour obtenir l'amont, on le freta pour le conserver.

3º Les joures personnes à marier seront moiss souvent secrifices per Yavrier et la Opphilé de leurs souvent secrifices per Yavrier et la Opphilé de leurs santa de formes des nouels, qui esteini rompus par des régingamenes. Les contranances réclies sur lesquêtics repost le bonheurs, les reports d'âges, calents de la prudence. Il ce sera plus possible de marier les blens, comme ouil dis, son marier les personnes. Avant de former un établissement, on caniforate ou les qui pout le reunite durable.

- Seconde objection. « Chaque conjoint, regardant « la liaison comme passagère , n'épousera qu'avec » indéférence les intérêts et suéchlement les inté-
- indifférence les intérêts et spécialement les intéerèts pécuniaires de l'antre. De là, profusion,
   négligence, mauvaise économie en tout genre.

Réponse. Même danger dans les sociétés de commerce, et cependant ce danger se réalise assez rarement. Le mariage dissoluble a un lien que ces sociétés n'ont pas, le plus fort, le plus durable de tous les liens moraux, l'affection pour les enfants communs, qui eimente l'affection réciproque des époux. Dans le mariage indissoluble ne voit-on pas plus fréquemment cette manyaise économie que dans les cociétés de commerce? Pourquoi? C'est un effet de l'indifférence et du dégoût qui donne à des époux ennuyés l'un de l'autre un hesoin continuel de se fuir et de chercher de nouvelles distractions. Le lien moral des enfants est dissons : leur éducation, le soin de leur bien-être futur est à peine un objet secondaire ; le charme de l'intérêt commun s'évanouit; chacun de son côté, à la poursuite de ses plaisirs, s'inquiète pen de ce qui doit arriver après lui. Ainsi un principe de désunion entre les époux introduit de mille manières la négligence et le désordre dans leurs affaires domestiques ; et la ruine de leur fortune est bien souvent une conséquence immédiate de l'éloignement de leurs cœurs, Sous le régime de la liberté, ce mal n'existerait plus. Avant d'avoir désuni les intérêts, le dégoût

La faculté du divorce tend plus à prévenir la prodigilité qu'à la faire naître. On craindrait de donner une raison si légitime de nécontentement à un associé dont on a hesoin de se concilier l'estime. L'économie, appréciée à toute sa valeur par la prudence intéressée des deux éroux, sera tou-

aurait séparé les personnes.

jours d'un si grand mérite à leurs yeux, qu'elle couvrient bien des Fautes, et qu'en sa fareur lis se pardonnersient bien des torts. — On seutirait d'ailleurs qu'en cas de divorce, celle des deux parties qui se serait fait une réputation d'inconduite et de prodigalité aurait beaucoup moins de chances pour former d'autres liens avantageux.

Troisième objection, « La dissolubilité du mariage donnera au plus fort des conjoints une disposition à maltraiter le plus faible pour arracher « son consentement au divorce. »

Réponse. Cette objection est solide; elle mérite la plus grande attention de la part du législateur. Il suffit keureusement d'une seule précaution pour en diminuer le danger. En cas de mauvais traitement, liberté à la partie maltraitée et non pas à l'autre. Dès lors, plus un mari désirerait le divorce pour se remarier, plus il craindrait de se mal conduire avec sa femme, de peur que quelques actes ne pussent s'interpréter comme des violences destinées à forcer son consentement. Les moyens grossiers et brutaux étant interdits, il ne lui restera plus, pour l'engager à une séparation, que les movens attrayants. Il la tentera, s'il le pent, par l'offre d'une fortune indépendante; ou même il cherchera pour elle un autre époux qu'il puisse lui faire accepter comme le prix de sa rançon.

Quatrieme objection, « Elle se tire de l'interêt « des enfants. Que deviendront ils lorsque la loi « a rompu l'union entre leurs père et mère? »

Réponse. Ce qu'ils deviendraient si la mort l'avait rompue ; mais dans le cas du divorce , leur désavantage n'est pas si grand. Les enfants peuvent continuer à vivre chez le pareut dont les soins leur sont le plus uécessaires ; car la loi , consultant leur intérêt, ne manquera pas de confier les garçons au père et les filles à la mère. Le grand danger des enfants, après le décès d'un parent, est de passer sous le régime d'un beau-père on d'une belle-mère, qui les voit souvent avec des veux ennemis. Les filles surtont sont exposées aux plus fâcheux traitements sous le despotisme habituel d'une marêtre. Dans le cas de divorce, ce danger n'existe pas, Les garçons auront leur père pour les gouverner, les filles auront leur mère. Leur éducation souffrira moins qu'elle n'aurait souffert des discordes et des haines domestinues. Si done l'intérêt des enfants était une raison suffisante pour défendre les secondes noces en cas de divorce, à plus forte raisou le serait-il en eas de mort.

Au reste, la dissolution d'un mariage est un acte assez important pour le sounettre à des formalités qui peuvent tout su moins avoir l'effet de prévenir un caprice, et de laisser aux deux parties le temps de la réflexion. L'intervention d'un magistrat est nécessaire, non-seulement pour constater qu'il n'y a point ru de violence de la part du mari pour forcer le consentement de la femune, mais encore pour interposer un délai plus ou moins long entre la demande du divorce et le divorce même.

C'est ici une de ces questions sur lesquelles les sentiments seront tonjours partagés. Chacun sera porté à approuer ou à condamner le divorce selon le bien on le mai qu'il aura vu résulter de quelques cas particuliers, ou selon son intérêt personnel.

En Angleterre un mariage peut se dissoudre dans le cas seudement où l'adultière de la femme est prouvé. Mais il faut passer par plusieurs tribunaux, et comme un acte du parlement à ce sujet coûte au moins einq cents livres sterling, le divorce n'est accessible qu'à une classe tries-limitée.

En Écosse l'adultére du mari suffit pour fonder un divorce. La loi à cet égard se montre facile, mais elle a un côté de rigueur. En dissolvant le mariage, elle ne permet pas à la partie coupable d'en contracter un autre avec le complice de son délit.

cent. En Suède, il est permis pour adultère des deux parts : ce qui revieut au même que s'il était permis par consentement mutuel; l'homme se hisse accuser il'adultère et le mariage est rompu. En Dancmark, il en est de même, à moins qu'on ne puisse prouver le collusion.

Sous le code Frédéric, on peut se séparer de plein gré et se remarier ensuite, mais à condition de s'ennuyer seul une aunée entière. Il semble que cet intervalle ou nne partie de cet intervalle serait mieux employé en délai, avant d'accorder le divorce.

A Graève, l'adultère était une raison suffisante, mais la séparation poursit s'effecture pour la simple incompatibillité de raractères : une feunne, en quittant la maison de son mari, et se retirant chet des amis ou des parrats, donnait lieu à une demande en divorce, qui avait totiquers son offet légal. Le divorce était rare; mais comme il était proclamé dans toutes les égliers, ectie proclamation était une sorte de peine ou de censure publique toujours redoutée.

Depuis que le mariage est dissoluble en France au gré des parties, on a vu à Paris, sur la totalié des mariages, entre cinq et six cents divorces dans les deux dernières années. Il est hien difficile de jugre des effets d'une institution dans sa nouveaulé. Les dirocres ne sont pas communs dans les pays

où ils ont été longtemps autorisés. Les mêmes raisons qui empéchent les législateurs de les permettre, détournent les particuliers de s'en prévaloir où ils

sont permis. Le gouvernement qui les interdit prend sur lui de décider qu'il entend mieux les intérèts des individus qu'eux-mêmes. La loi a un mauvais effet qu u'en a aucun.

tions tous les pays critifics, la femme qui sessing de séviers et de maussis traitements de la part du mart, a obtenu des tribinatus ce qu'on appetle une apprantion i il den recluite pour aucune des parties la permission de se remarier. Le principe ascelupe, coment des plaiers, a permis I s'outostement des peines. La femme outragée et son tyron malissent peines. La femme outragée et son tyron malissent le martine de la commandation de la commandation de le mentation de la commandation de la commandatio

#### SECTION III.

A QUELLES CONDITIONS?

Il ne s'agit ici que de chercher les conditions matrimoniales qui, sous le principe de l'utilité, conviennent le mieux au grand nombre; car il doit être permis aux intercesés de faire dans les contrais des stipulations perticulières; en d'autres termes, les conditions doivent être laissées à leur volonté, sauf les exceptions ortilaires.

Première condition, « La femme sera soumise « aux lois de l'homme, sauf recours à la justice. » Mattre de la femme pour ce qui regarde ses intérêts à lui, il sera tuteur de la femme pour ce qui regarde ses intérêts à elle. Entre deux personnes qui passent leur vie ensemble : les volontes neuvent à tout moment se contredire. Le bien de la paix veut qu'on etablisse une préeminence qui prévienne on termine les contestations. Mais pourquoi est-ce à l'homme à gouverner? Parce qu'il est le plus fort. Dans ses mains le pouvoir se maintient de lui-même. Donnez l'autorité à la femme, chaque moment verrait éclater des révoltes de la part de l'époux. Cette raison n'est pas la seule ; il est probable que l'homme , par son genre de vic, acquiert plus d'expérience, plus d'aptitude aux affairrs, plus de suite dans l'esprit. A ees drux égards il y a des exceptions, mais il s'agit de faire une loi générale.

s'agit pas de faire de l'homme un tyran, et de réduire à l'état passi de l'eclarage le exe qui per as faiblesse et sa douceur a le plus besoin de la protection des lois. Les intérêts des femmes n'ont été que trop sacrifié. A Rome, les lois du mariage n'étaient que le code de la force et le partage du lion. — Mais ceux qui, par quelque notou vague d' justice et de générosité, reulent donner aux femmes que écalité abadue, ne font que leur tendre un me céalité abadue, ne font que leur tendre un

l'ai dit, sauf recours à la justice, car il ne

picge dangereux. Les dispenser, autant qu'on le pourrait par les lois, de la nécessité de plaire à leurs époux, ce serait, dans le sens moral, affaiblir leur empire au lieu de l'aucmenter, L'homme, assuré de sa prérogative, n'a pas les inquietudes de l'amourpropre, et en jouit même en la cédant. Substituez à cette relation une rivalité de pouvoirs . l'orqueil da plus fort, continuellement blesse, en ferait un antagoniste dangerenx pour le plus faible; et regardant plus à ee qu'on lui ôte qu'à ee qu'on lui laisse. il tournerait tons ses efforts vers le rétablissement de sa prééminence.

Seconde condition. « L'administration sera à « l'homme seul. » C'est une conséquence naturelle et immédiate de son empire. D'ailleurs , c'est ordinairement par son travail que le bien s'acquiert.

Troisione condition. . Le droit de jouissance « sera commun à tous les deux, » Cette elause est admise : 1º pour le bien de l'égalité; 2º pour donner aux deux parties le même degré d'intérêt à la prospérité domestique : mais ee droit est nécessairement modifié par la loi fondamentale qui soumet la femme à la puissance du mari.

La diversité des conditions et de la nature des biens exigera bequeoup de détails de la part du législateur. Ce n'est pas iei le lieu de les don-

natrième condition. « La femme observera la « fidélité gonjugale. » (Je n'exposerai pas iei les raisons qui doivent faire ranger l'adultère parmi les délits; elles seront traitées et développées dans le code pénal,)

Cinquième condition. « L'homme observera de « même la fidélité conjugale, » (Les motifs pour ériger l'adultère de l'epoux en délit, out beaucoup moins de poids; mais il y a epeore des raisons assez fortes pour établir cette condition légale, Elles seront de même exposers dans le code pénal.)

> SECTION 1V. A QUEL AGE?

A quel age sera-t-il permis de se marier ? Il ne doit jamais l'être avant l'âge où les parties contractantes sont eensées connaître la valeur de cet engagement, et l'on doit être encore plus sévère, à cet égard, dans les pays où le mariage est indissoluble. Que de précautions ne faudrant-il pas pour prévenir un engagement teméraire lorsque le repeutir serait inutile? Le droit ne peut avoir dans ee eas d'époque antérieure à celle où l'individu entre dans l'administration de ses biens. Il serait absurde qu'un

Benthan. - Tone L.

homme pût disposer de lui-même pour toujours à un âge où il ne lui est pas permis d'alléner un pré de la valeur de dix écus.

SECTION V.

A QUI LE CHOIS?

De qui dépendra le choix d'un époux ou d'une épouse ? Cette question présente une absurdité apparente, sinon réelle : comme si un tel ehoix ponvait appartruir à quelque autre qu'à la partie intéressée

Les lois n'auraient jamais dû confier ee ponvoir oux pères : il leur manque deux ehoses essentielles pour le bien exercer; les connaissances requises pour un tel choix, et une volonté dirigée au vrai but. La manière de voir et de sentir des pères et des enfants n'est pas la même ; ils n'ont pas le même intérêt. L'amour est le mobile de la jeunesse; les vieillards ne s'en soueient guère : la fortune, en général, est une faible consideration auprès des enfants; elle absorbe toutes les autres chez les peres. Ce que vent le fils, e'est d'être heureux; ce que vent le père, e'est qu'il le paraisse. Le fils peut vouloir sacrifier tout autre intérêt à celui de l'amour : mais le père vent qu'il sacrifie cet intérêt à tont autre.

Recevoir dans sa famille un gendre ou une bru qui déplait, c'est une eireonstance fâcheuse pour un pere ; mais n'est il pas bien plus cruel pour les enfants d'être privés de l'époux ou de l'épouse qui ferait leur bonheur? Comparez les peines de part et d'autre : y a-t-il égalite? Comparez la durée probable de la carrière du père et du fils ; vovez si vous devez sacrifier celle qui commence à celle qui finit. - Voilà pour le simple droit d'empêcher. Que serait-ce si, sous le masque d'un père, un tyran impitoyable pouvait abuser de la doueeur et de la timidité de sa fille pour la forcer d'unir son sort à un époux détesté?

Les liaisons des enfants dépendent beaucoup des pères et des mères. Cela est vrai en partie pour les fils, et entièrement pour les filles. Si les parents négligent d'user de ce droit, s'ils ne s'appliquent pas à diriger les luclinations de leur famille, s'ils abandonnent au hasard le elsoix de leurs connaissapees, à qui doivent-ils se prendre des imprudences de la jennesse? An reste, en leur ôtant le pouvoir de gêner et de foreer, il ne faut pos leur ôter celui de moderer et de retarder. On peut distinguer deux époques dans l'âge nubile. Pendant la première, le défaut de consentement des parents suffirait pour annuler le mariage. Pendant la seconde, ils auraient encore le droit de retarder de quelques mois la célébration du contrat. Ce temps leur serait donné pour faire valoir leurs conseils.

Il existe une coutume bien singulière dans un pays de l'Europe renommé par la sagesse de ses institutions. Le consentement des pères est nécessaire aux mineurs, à moins que les amants ne puissent faire cent lieues avant d'être atteints. Mais s'ils ont le honheur d'arriver dans un certain village, et ile faire prononcer à la minute une bénédiction nuptiale par le premier venu, qui ne leur fait aucune question, le mariage est valide, et l'autorité paternelle est déjouée. Est-ce pour l'encouragement des aventuriers qu'on laisse subsister un pririlege de cette nature? Est-ce un désir secret d'affaiblir le pouvoir des pères, on de favoriser ce qu'on appelle ailleurs des mésattiances?

# SECTION VI.

# COMMEN BE CONTRACTANTS?

Entre combien de personnes ce contrat doil-il subsister à la fois? En d'autres termes, doit-on tolérer la polygamie? La polygamie est simple ou double. La simple est ou polygynie, multiplicité d'éponses, on polyandrie, multiplicité d'époux. La polygynie est-elle utile on nuisible? Tout ce

qu'on a jamais pu dire en sa faveur se rapporte à certains eas partienliers, à certaines circonstances passagères , lorsqu'un homme , par les matadics de sa femme, serait privé des donceurs du mariage, ou lorsque, par sa profession, il serait obligé de diviser son lemps entre deux demeures, comme un patron de vaisseau, etc.

Ou'un tel arrangement fitt quelquefois convenable à l'homme, cela se peut ; mais il ne le serait jamais aux femmes. Pour chaque homme favorisé, il y aurait tonjours deux femmes dont les intérêts seraient sacrifiés.

1º L'effet d'une telle licence serait d'aggraver l'inégalité des conditions. La supériorité de richesses n'a dejà que trop d'ascendant, et cette institution lui en donnerait davantage. Tel riche, traitant avec une fille sans fortune, se prévaudrait de sa position pour se menager le droit de lui donner une rivale. Chacune de ses femmes se trouverait réduite à la moitié d'un époux , tandis qu'elle aurait pu faire le bonheur de tel homme qui, en consequence de cet arrangement inique, est privé d'une compagne, 2º Oue deviendrait la paix des familles ? Les jalon-

sies des épouses rivales se propageraient parmi leurs enfants. Ils formeraient deux partis opposés, deux petites armées, ayant chacune à leur tête une protectrice également puissante, au moins par ses droits ; quelle scène de contentions! quel acharne-

ment! quelle animosité! De l'affaiblissement des nœuds fraternels résulterait un affaiblissement pareil dans le respect filial. Chaque fils verrait dans son pere le protecteur de son ennemi. Tons ses actes de bouté ou de sévérité, interprétés par des préventions opposées , seraient attribués à des sentiments injustes de faveur ou de haine. L'éducation de la jeunesse serait ruinée au milieu de ces passions hostiles, sous un système de farcur ou d'oppression qui corromprait les uns par la rigneur et les autres par l'indulgence. Dans les mœurs orientales, la polygamie subsiste avec la paix; mals l'esclavage prévient la discorde : un abus en pallie un autre ; tout est tranquille sous le même joug.

Il en résulterait pour le mari un accroissement d'antorité. Ouel empressement à le satisfaire! Ouel phisir de devancer sa rivale dans un acte qui doit plaire à l'époux! Serait-ce un mal ou un bien? Ceux qui, par une basse opinion des femmes, s'imaginent qu'elles ne sauraient être trop soumises, iloivent trouver la polygynie admirable. Ceux qui pensent que l'ascendant de ce sexe est favorable à l'adoucissement des mœurs, qu'il augmente tous les plaisirs de la société, que l'autorité douer et persuasive des femmes est salutaire dans la famille. doivent trouver cette institution très-mauvaise.

Il n'est pas besoin de discuter sérieusement la polyandrie ni la polygamie double. On aurait mêm a trop dit sur le prender point, s'il n'étail bon de montrer les véritables bases sur lesquelles les mœurs sont assiscs.

# SECTION VII. AVEC QUELLES FORMALITÉS?

Les formalités de ce contrat doivent se rapporter à deux objets : 1º Constater le fait du consentement libre des deux parties et de la légitimité de leur union. 2º Notifier et eonstater la célébration du mariage pour l'avenir. Il faut, de plus, exposer aux denx parties contractantes les droits qu'elles vont acquérir, et les obligations dont elles vont se charger d'après la loi.

La plupart des peuples not mis une grande solennité à ect acte, et il n'est pas douteux que des cérémonies qui frappent l'imagination ne servent à imprimer dans l'esprit la force et la dignité du contrat.

En Écosse, la loi, beaucoup trop facile, n'exige aucune formalité. Il suffit, pour rendre un mariage valide, d'une déclaration réciproque de l'homme et de la femme, en présence d'un témoin. Aussi est-ce sur la frontière d'Écosse, dans un village nommé Greina-Green, que les mineurs d'Angleterre, impatients du joug , vont s'émanciper par un hymen impromptu.

En instituant ces formes, il faut étiter deux dangers : 1º Coltu de les rendre assez embarrassens pour empécher un mariage lorsqu'il ne manque ni liberté de consentement, ni connaissance de dilue-2º Celui de donner aux personnes qui doivent concourir à ces formalités le pouvoir d'abuser de ce coti, et de s'en servir à quedium mauvaise fin.

Dans plusieurs pays, il faut s'ennuyer longtemps

dans le restibule du temple avant d'arriver à l'autel. Sous le titre de finnées, on porte les chaines de cet engagement sans ca avoir le sunhaiges. Le comparable de la comparable de la comparable de la comparable de unitaria et à tendre des pièges? Le code Frachers est bien chargé, de cetigant, de constincie insultes. Le drois anglais, au contraire, a embrancé, pour cette fois, le partie de insulpité et de la clarité. On sait à quoi s'en tenir. On est marié ou on ne frest pas,



# PRINCIPES

# DU CODE PÉNAL.

# PRINCIPES

# DU CODE PÉNAL.

1250

# PREMIÈRE PARTIE.

DES DELITS.

## INTRODUCTION.

L'objet de ce livre est de faire connaître les délits, de les classer, et de décrire les circonstances qui les aggravent ou les atténuent. C'est le traité des maladies qui doit précèles celui des remèdes, «

La nomenclature vulgaire des delits n'est pas seulement incompéte, elle est trompeuse. Il fallait commencer par la réformer, ou laisser la science ilans l'obscurigi où on l'a trouvée 4.

# CHAPITRE PREMIER.

CLASSIFICATION DES DÉLITS.

Qu'est-ee qu'un delit? Le sens de ce môt, sarie selon le sujet que Von traite. S'agit-il d'un système de lois établier, détil, c'est tout ce que le lègisteur a prolibé, soit par de honnes, suit par de mauvaiser raisons S'agit-il d'une relebretle de théorie pour découvrir les meilleures lois possibles

 On ne donne lei qu'une idée très-générale de la division des délus. Voyer plus lom, Fue compéte d'un corps de droit, chap. vi., selon le principe de l'utilité, on appelle détit tont acte que l'on croit deroir être prohibé à raison de quelque mal qu'if fait natire ou tend à faire natire. C'est le seus unique de ce mot ilans tout le cours de cet ouvrière.

La classification la plus générale des délits doit setirer de celle des personnes qui peuvent'en être

se tirer de celle des personnes qui peuvent en être Pobjet. Nous les diviserons en quatre elssses. 1º Délits privés : ce sont ceux qui nuisent à tel ou tels individus assignables \*, autres que le délin-

quant lui-même.

\*\* Bélite réflectifs ou contre soi-même : ce sout ceux par lesquels le délinquant ne nuit qu'à lui seul; ou s'il nuit à d'autres, ce n'est que par une

consequence du mal qu'il s'est fait à lui-nerme.

5 Bellis demi-publics : ce sont ceux qui affectent une portion de la comminanté jun district, que corporation parteolire, en secte religieuse, une compagnie de commerce coffe, une association d'indivisul unis par quelque intérêt commun, mais formant su gercle moins étendu qué celui de FERST.

Ce n'est pinais un mal présent ni un mal passé qui constitue un de ces délats. Si le mal était présent ou passé, les individus qui le souffrent ou l'ont

\* Assignable, c'est tel iodividu en particulier à l'exclusion de sout autre; c'est Pièrre, Paul ou Guillaume. autre 1.

souffert seraient assignables; ce serait dès lors un délit de la première classe, un delit privé. Dans les délits demi-publics, il s'agit d'un mal futur, d'un danger qui concerne des individus non assignables.

danger qui concerne des individus non assignables, 4º Délits publics : ce sont ceux qui produisent quelque danger commun à tous les membres de l'État, soit à un nombre indéfini d'individus non assignables; quoiqu'il ne paraisse pas que tel en particulier soit dus exposé à en souffiri me tout

## CHAPITRE II.

SERDIVISIONS DES DÉLITS.

#### Subdivision des délits privés,

Comme le honbeur de l'individu découle de quatre sources, les délits qui peuvent l'attaquer peuveot se ranger sous quatre subdivisions.

- 1. Délits contre la personne. 2. Délits contre la propriété.
  - Delits contre la propriete.
- 5. Délits contre la réputation.
  4. Délits contre la condition, contre l'état domes-

tique ou civil, l'état de père ou d'enfant, de mari et de femme, de maltre et de serviteur, de citoyen et de manistrat, etc.

Les délits qui nuisent sons plus d'un rapport peurent être désignés par des phrases composées : Délits contre la personne et la propriété. Délits contre la personne et la réputation, etc.

# Subdivision des délits réflectifs oo contre sni-même. Les délits contre soi-même sont, à proprement

parler, des tiers et des imprudences. Il est utile ile les classer, non pour les soumettre à la sévérité du législateur, mais plutôt pour lui rappeler par un seul mot que tel ou tel acte est moins de sa sphère. La subdivision de ces délité est exactement la même que celle des délit de la urenière classe:

même que celle des delits de la prenière elasse; autant de poiots où nous sommes vulnérables par la main d'autrui, nous le sommes aussi par la notge. Nous pouvons nous nuire dans notre personne, notre propriété, notre réputation, notre état civil et domessique.

1 Moins II y a d'individus dans un district nu une corposition, plus II est probable que les parties léréquiernes assignables, en sorte qu'il est quelquefois difficits de déforminer si tel délit est puré ou établipable.—Plus et district ou estée corroration, sont considérables, plus le détét qui Subdivision des délits demi-publics.

La plapart de exa délits consistent dans la violation de tols qui on plava playt de précumionner les tion de tols qui on plava playt de précumioner les labidions i fun district contre les diverses catamités physiques anaquétes la pourraient être exposée. Tois sont les réglements pour arrêter des maladies contagiances, pour préverrur des digues et des chansaées, pour se garnoit des ravages d'animanx unisibles, pour préverient des lutents. Les délits qui tendent à produire quelque calamité de ce genre forment une permière especée definistement publics.

sans l'intervention d'un fièu naturel, comme des menaces contre une cretaine classe de personnes, des calomies, des bielles qui attenierà à l'honneur d'un corps, des insultes à qualque objet de religion un vol fait à une société, la destruction des ornements d'une ville, forment la scondie espèce des ments d'une ville, forment la scondie espèce des delits demi-publies, Les premiers sont foodés sur que lque calamité : les seconds soot de proedés Spalvision des délits public.

Ceux de ces délits qui peuvent se consonimer

On peut ranger les délits publics sous neuf divisions.

1. Délits contre la sureté extérieure. Ce sont

ceux qui ont une tendance à exposer la nation aux attaques d'un ranemi étranger, comme tout acte qui proroque ou encourage une invasion du territoire. 2 et 5. Délits contre la justice et la police. Il

at chief point control of particle in a poste, at a poste, at the poste, at the poste at the pos

Les délits contre la justice et la police sont ceux qui ont une tendance à contrarier ou égarer les opérations de ces deux magistrafures.

4. Délits contre tu force publique. Ce sont ceux qui ont une tendance à contrarier nu égarer les opérations de la force militaire destinée à protéger l'État soit contre ses enoemis extérieurs, suit contre

les affecte est près de coîncider avec les déluis publies. Ces trois éla-ses sous, par coordquent, sujeiles à se confoudre plus ou moisse l'une avec l'autre. Mais cet incontrainelles inéritable dans toutes les divisions idéales qu'on est obligid de faire nour la méthode et la ciarté du discours. des adversaires intérieurs que le gouvernement ne peut sonmettre qu'avec une force armée,

 Délits contre le trésor public. Ge sont cenx qui tendent à diminure le revenu, à contrarier ou égarer l'emploi des fonds destinés au service de l'État.

 Délits contre la population. Ce sont ceux qui tendent à diminuer le nombre des membres de la communanté.
 Délits contre la richesse nationale. Ce sont

 Detits contre la riguesse nationale. Ce sont ceux qui tenient à diminuer la quantité on la valeur des choses qui composent les propriétés individuelles des membres de la communanté,

8. Délits contre la souveraineté. Il est d'autant plus difficile d'en donner une idée nette, qu'il est bica des États où il serait presque impossible de résondre cette question de fait : Où réside le suprême pouvoir? Voici l'explication la plus simple. On donne pour l'ordinaire le nom collectif de gouvernement à l'assemblage total des personnes chargées des diverses fonctions politiques. Il y a communément ilans les États une personne ou un corps de personnes, qui assigne et distribue aux membres du gouvernement leurs départements. leurs fonctions et leurs prérogatives ; qui a autorité aur eux et aur le tout. La personne on le corps qui exerce ce pouvoir suprême est ce qu'on appelle le souperain. Les délits contre la souveraineté sont conx qui tendent à contrarier ou à égarer les opérations du souverain , ce qu'on ne peut faire sans contrarier on égarer les opérations des différentes parties du gouvernement.

9. Délits contre la religion. Les gouvernements ne penvent avoir ni une connaissance universelle de ce qui se passe (dans le secret), ni une puissance inévitable qui ne laisse aux coupables aucun moven d'échapper. Pour suppléer à ces imperfections du pouvoir humain, on a eru nécessaire d'inculquer la croyance d'un pouvoir surnaturel (je parle ici paur tous les systèmes). On attribue à ce pouvoir supérieur la disposition de maintenir les lois de la société, de punir et de récompenser, dans un temps quelconque, les actions que les hommes u'auront pu ni récompenser ni punir. On représente la religion comme un personnage allégorique, chargé ile conserver et de fortifier pormi les hommes cette crainte du juce suprème. Ainsi diminuer on pervertir l'influence de la réligion, c'est diminuer ou pervertir dans la même proportion les services que l'État en retire pour réprimer le crime ou encourager la vertu. Ce qui tend à contrarier ou égarer les opérations de cette puissance, c'est délit contre la religion 1.

4 Il s'agis lei de l'atilité de la religion sons le point de vur politique, et nollement de sa vérité. On doit dire délits conteg la religion, l'entité abstraite,

et non par délits contre Dieu, l'Étre existant. Cir comment

CHAPITRE III. 4

DE OFFICIES AUTRES DIVISIONS.

Les divisions dont nous allons parler vont toules aboutr à la division fondamentale ; mais on les emploiera quelquefois pour abréger, et pour marquer quelque circonstance particulière dans la uature des

deliti.

J. Beili complexe, par opposition à d'ill simple.

In delit qui attapue en même tengre la personne et
à reparation, on a réputation et la persèteix de
à reparation en la réputation et la persèteix de
interprétaire de la réputation et la persèteix de
interprétaire de la réputation de la persèteix de
interprétaire de la réprétaire de la perior, est un
a delit prite; par exemple, un parjure qui a pour
effet de sonatraire un compalé à la peine, est un
délit simple contre la justice un parjure qui a pour
effet de sonatraire le compalée, et de faire tombre
la peine sur un innocent, renferme un délit public
et un alélit prité, C'est un délit complexe.

2. Dellie principsuux et accessiores. Le défit principel est ceit qui probulte lum et question : les délits accessoires sont ités actes qui ont fuible de près oute lois, noi un préparte le délit principel, de près oute lois, noi un préparte e leide principel, et de principel de la commentant de la commentant

. . . Absentem qui rodit ambeum , Qui non defendit , alio cutpante... hic niger est.

ecs deux delits.

Les grands délia, en gérérel, sout du gener posiif, Ceral à la desse den siètes publica viva pursuiraneu les dellis négatifs les plus praves. Il net faut que tes sommelli lui pricure pour lors present perificament de la compartica de la compartica de la comfamilient à la miss, dans une chambre qu'un suittier périca de positre à comos à decourert, et camer àssis sis mort, c'est un set positif descourert, camer àssis sis mort, c'est un set positif dessis des la compartica de la compartica de la compartica de la comsisse faire som l'arreir de la lancer que l'on consisti, sinse faire som l'arreir de la lancer que l'on consisti,

ou chétif mortel pourrait-il offenser l'Étre Impassible, et affecter son bonheur? Dans quelle classe rangerait-on ce crime imaginaire? Serait-ce un délit contre sa personne, sa propriété, sa réputation on son étal? e'est un délit négatif à ranger sous le même chef 1. 4. Délits de mal imaginaire. Ce sont des aetes qui ne produisent pas ile mal réel, mais que des préjugés, des erreurs d'administration et des prineipes ascétiques ont falt ranger parmi les délita. Ces délits varient selon les temps et les lieux. Ils ont

leur origine et leur fin, ils croissent et décroissent comme les opinions qu'i leur servent de base, Tel était à Rome le délit pour lequel on enterrait les vestales toutes vives. Tels ont été l'hérésie et le sortilége, qui ont fait périr dans les flammes tant

de milliers d'innocents. Pour donner une blée de ers délits de mal imaginaire, il n'est pas nécessaire d'en épuiser le eatalogue : il suffit d'en indiquer quelques groupes

principaux. Remarquez que c'est au législateur que l'on s'adresse, et non pos au eltoyen. Le mal attribué à telle action est imaginaire : donc on fera bien de ne point faire de lois pour l'interdire. Voilà la conclusion, voilà notre conseil; et non pas : Donc on fera bien de la commettre en

dépit de l'opinion publique et des tois, Délita de mal imaginaire, 1º Délita contre les lois imposant on des professions de eroyanee en matière de religion, ou des pratiques religieuses. 2º Délits consistant à faire des conventiona innoo centes que les lois ont proscrites par iles-raisons fausses : l'usure en peut servir d'exemple, 3º Délits consistant dans l'émigration d'artisans et autres eitovens %, 4º Delits consistant dans la violation des reglements prohibitifs dont l'effet est de géner une classe de citorens pour eu favoriser une autre. Telle est la défense, en Angleterre, d'exporter les laines : probibition qui tend à assurer un profit aux manufacturiers aux dépens des cultivateurs.

Nous verrons, en parlant des délits de lubricité exempts de fraude et de violence, et des délits contre soi-même, que, considérés par rapport au public, ils se rangent sous ce même chrf.

# CHAPITRE IV.

DU MAL DU SECOND GRORE.

L'alarme inspirée par les divers délits est sus-

s Il faut toutefois observer que le délit négatif n'inspire pas à heasteoup près le même degré d'atarme, et que, de plus, il est très-difficite à prouver. \* Le mat de la prohibition est très-sensible, el peut se

trouver des plus graves. Un homme est-il Incapable de gagner son pain dans son pars natal , une défense de s'exceptible de bien des degrés depuis l'inquiétude jusqu'à la terreur.

Mais le plus ou moins d'alarme ne dépend-il pas de l'imagiuation, du tempérament, de l'âge, du sexe, de la position, de l'expérience ? l'eut-on ealeuler d'avance des effets qui varient selon tant de eauses? En un mot, l'alarme a t-elle une marche assez régulière pour qu'on puisse en mesurer les degrés ?

Ouoique tout ee qui est soumis à l'imagination, eette faculté si mobile et si fantasque en apparence. ne puisse pas se réduire à une précision rigoureuse, ecpendant l'alarme genérale produite par les divers delits suit des proportions assez constantes, qu'il est possible de déterminer. L'alarme est plus ou moins grande, selon les eirconstances que nous

allons énumérer 3, 1º La grandeur du mai du premier ordre,

2º La bonne ou la mauvaise foi du délingnant dans le fait en question.

3º La position qui lui a fonrni l'occasion de commettre le délit. 4º Le motif qui l'a fait agir.

8º Le plus ou le moins de facilité d'empêcher tel on tel delit.

6° Le plus ou le moins de faeilité de le eacher. et de ac aoustraire à la peine. 7º Le caractère que le délinquant a montré par

le délit. La récidive se rapporte à ce chef. 8º La condition de l'individu lésé, en vertu de laquelle eeux d'une condition parcille peuvent ou ne neuvent nas ressentir l'impression de la erainte. C'est dans l'examen de ees eireonstauces qu'on trouve la solution des problèmes les plus intéres-

#### CHAPITRE V.

sants de la jurisprudence pénale.

ch. 111.)

DU HAL DU PREMIER ORDER.

On peut évaluer le mai du premier ordre résultant d'un délit , d'après les règles suivantes ;

1. Le mal d'un délit complexe sera plus grand que eclui de ehocun des délits simples dans lesquela il pent se resoudre. (Vov. Délits complexes.

patrier est un arrêt de mort. Pius on examine le mat du delit, plus on en sent la nullité; car ou est l'individu sur icquel il tombe jamais en forme de souffrance?

5 Ce qu'il y a de commun entre tontes ces circonstances, excepté la première et la dernière, c'est de rendre plus prohable la réitération du délit.

Un parjure dont l'effet serait de fisire punir un innocent proiulirait plus de mal qu'un parjure qui fereit absoulire un aceusé coupable lu même defit. Dans le premier cas, c'est un délit privé combiné avec le delit publie. Dans le second cas, c'est le délit publie cout seul.

2. Le mai d'un délit demi-public ou public, qui se propage, sera pius grand que celoi d'un driti se propage, sera pius grand que celoi d'un driti à portre la peste dans tout un continent que glans à portre la peste dans tout un continent que glans elle pritie the pun babliée et pu fréquentée. — C'est cette tendance à se propager qui fait l'énomité sarticulière de l'incendie et de l'inondation.

S. Le and 'un délit demi-public, ou public, qui au lieu de se multiplier, en fait que er épartir, seen moins grand que cétai t'un délit privé de protince soit véel, en ail du premie ordre sera moins grand que cetai d'un larcin égal fait à un individu. En voil en private, veut-n'aire eggier moins grand que cetai d'un larcin égal fait à un individu. En voil en private, veut-n'aire eggier moins grand que cetai d'un larcin égal fait à un la mecagier, aux frais du public, un décimanger it la ecoggier, aux frais du public, un décimanger aux éguirent sans pertes mus roils les chouses ramenées au mêmé point que si le vol, au l'ent d'étre fils à Perre, ou à Paul , avait cé finit au d'étre fils à Perre, ou à Paul , avait cé finit au

Les délits contre la propriété sont les seuls susceptibles de cette répartition : or le mai qui en résulte est d'autant monidre qu'il se distribue sur un plus grand nombre, et sur des individus plus

4. Le mal tétal d'un délit est plus grand s'il en résulte un mal conséquentiel portant sur le même individu.—Si, par les suites d'un emprisonnement ou d'une blessure, vous avrz manqué que place, un mariage, une affaire lueratire, il est clair que ces pertes sont une addition à la masse du mal primitif.

5. Le mal total d'un délit est plus grand s'il en résulte un mal dérivailf portant sur autrui. — Si, par les suites d'un tort qu'on vous a fait, votre femme ou vos enfants viennent à manquer du nécessaire, voilà une autre addition incontestable à la masse du mal primitif.

Outre ees régles, qui servent dans tous les cas à évaluer le mal du premier ordre, il faut tenir compte des aggravations, c'est-à-dire des eireonstances perticulières qui augmentent ce mal. On eu

verra une table complète. Voici les principales. Le msl du délit augmenté par une portion ratraodinaire de douleur physique qui n'est pas de Pessence du délit. Surcroît de douleur physique. Le mal lu délit augmenté par une circonatance

 Quoique, dans ce eas, le maid du premier ordre soit moius grand, il n'en est pas de même du mai du second ordre.

Mais cette observation trouvera bientôt sa glace. qui au mal essentiel ajoute l'accessoire de la terreur, Surcroît de terreur.

Le mal du délit augmenté par quelque eirconstance extraordinaire d'ignominie. Surcroit d'opprobre.

Le mai du délit augmenté par la nature irrépasable du dommage. Dommage irréparable.

Le mal du délit auguenté par une circonstance qui indique, de la part de l'individu lésé, un degré de sensibilité extraordinaire. Souffrance uggravée.

Ces règles sont absolument n'ecessires. Il faut avoir éraluer le mal ilu premier orlire, ¡arec que, en raison de sa valeur apparente ou réelle, l'alarme 'sera plus ou moins grande. Le mal ilu escond ordre vest upue le reflet du mal du premier ordre qui se peint dans l'imagination de chaeun. Mais il y a d'autres éreconstances qui nondifient l'alarme.

### CHAPITRE VI.

#### OE LA MAUVAISE FOI.

Qu'un homme ait commis un delit le sachant et le voulant, un'il nan le sarviro un le vouloir, le mai le marie un le vouloir, le mai immédiat est bien le même. Celui qui a fait le mai avec intention et commaissance, se peint à l'esprit comme un homme méchant et ilangereux. Celui qui l'a fait sus intention ou sans commissance ne se présente comme un homme mêchant et ilangereux. Celui qui l'a fait sus intention ou sans commissance ne se présente comme un homme à trainuire qu'à raison de son inadiretance ou de son ignorance.

Cette sécurité publique, après un délit exempt de mauvaise foi , n'a rien d'étonnant. Observez toutes les eireonstances de l'acte. Le délinquant n'a pas eru agir en opposition avec la loi. S'il a fait un délit, c'est qu'il n'avait point de motif pour s'en alistenir. Ce ilélit résulte-t-il d'un concours infortuné de eireonstances , e'est un fait isolé et fortuit, qui n'opère point pour en prodoire un semblable. Mais le erime d'un délinquant de mauvaise foi est une cause permanente de mal. On voit dans ce qu'il a fait ee qu'il peut et veut faire encore. Sa conduite passie est un pronostie de sa conduite future. D'ailleurs l'idée d'un mérhant nous attriste et nous effraye. Elle nous rappelle aussitôt toute cette classe dangereuse et malfaisante qui nous environne de pièges et trame ses conspirations en silence.

Le peuple, guidé par un Instinet juste, dit presque toujours d'un délinquant de bonne foi, qu'il est plus à plaindre qu'à blamer. C'est qu'en effet un homme d'une sensibilité même commune ne peut qu'éprouver les regrets les plus vits sur les manx dont il est la cause innocente. Il ini faudralt des consolations plutôt que des pelues. Nou-seufenent il n'est pas plus à evaindre qui na autre, il l'est encore moins, car ses regrets sur le passe vous répondent d'une précoution plus qu'ordinaire sur l'avenir.

D'ailleurs, un délit exempt de mauvaise foi offre une espérance d'indemnité. Si l'indivibil s'était ern exposé à encourir une peine, il surait pris des précautions pour se déroiser à la loi; mais, dans son innocence, il reste à découvert, et ne songe point à se refuser sus réparations légales.

Volls pour le principe graeral. Dans l'application, c'est un sujet d'une difficulté considère. Pour bien connoître tont ce qui constitue les caractères de la mavaise foi, il fant examiner tout différents états où l'âme peut être au moment de l'action, soit par rappert à l'intention, soit par paper la l'intention, soit par paper la l'intention, soit par paper la l'intention, soit par suite situation possibles dans l'entendement et la volonté!

Un archer lance une fièche sur laquelle il avait écrit: A fuil gauche de Philippe. La fièche atteint l'œil gauche. Voilà une intention exactement correspondante au fait.

En mari jaloux surprend son rival, et, pour perpétuer sa vengeance, il le mutile; et l'opération devient mortelle. Dans ce cas, l'intention, par rapport au meurtre, n'était pas plénière. Un chasseur voit un cerf et un homme tout

auprès. Il juge bien qu'il ue peut pas tirer au cerf sans mettre l'homme en danger. Cependant il tire, et c'est l'homme qui est tué. Bans ce cas, le meurtre est volontaire, mais l'intention de tuer n'était qu'indirecte.

Quant à l'entendement, il pent être dans trois cists, par rapport aux diverses circonstances d'un fait. — Consadissance. — Ignorance. — Fousse opinion. — Vous avez su que ce breurage était un poison, vous avez pu l'ignore; vous avez pu croire qu'il ne fersit qu'un mal lèger, ou que, dans certains ess, c'était un remède.

Tels sont les préliminaires pour parvenir à caractériser la mauvaise foi. Nous ne tenterons pas ici d'entrer plus avant dans ce sujet épineux.

#### CHAPITRE VII.

POSITION DU BÉLINGEANT : COMMENT ELLE INFLUE SUR L'ALAENE.

Il y a des délits que tout le monde pent commettre : il y en a d'autres qui dépendent d'une position particulière; c'est-à-dire, c'est cette position particulière qui fournit au délinquant l'occasion du délit.

Quel est l'effet decette circonstance sur l'alarme? Elle tend communément à la diminuêr en rétrécissont sa sphère.

Un larcin produit une alarme générale : un acte de péculat, commispar un tutrur contre son pupille, n'en produit presque point.

Quelque alarme qu'inspire une extorsion faite par un officire de police, une contribution lerée sur un grand ehemin por des brigands en inspire infiniment plus. Pourquois l'est qu'on sent bien que le concussionaire en place le plus déterminé aquelque et en concusionaire en place le plus déterminé aquelque des précetars pour abaser de son pouvoir; tardisque les roleurs de grand chemin mencenci tout le monde, à toute heure, et pe sont point arrêtés por l'upinio publière.

Cette circonstance influe de la même manière sur d'autres classes de délits, tels que la séduction, l'adultère. On ne peut pas séduire la gemière femme que l'on rencontre, comme on peut la volere, l'ent telle entreprise exigie une connaissance sur que certain assortiment de rang et de fortune; en un mot, L'avantace d'une position particulière.

De dent homicilas , l'un comuni pour recutille une succession. Eunté à propos de hépiculagée, le premier maniferie un caractère plus atroce, et le second escite orgenitual plus d'altenne. L'homme qui se croit site de ses héritiens s'éprouve point d'alterne seusable par le premier éverament, mais quelle statret pour-le y avoir coutre des hérigands ? Transferrames pas can assissis de grand chemig : il transferrames pas can assissis de grand chemig : il risputez hice pour une succession ce qu'il de Youdrail pas hassarles pour qu'elles cette.

Voils une observation qui s'etend à tous les délinse impliquant violation de dépôt, alsus de confiner et de pouvoir public ou privé. Ils causent d'autant moins d'abren, que la position du dellequair et plus particulière, qu'il y a un plus petit nombre d'individus loss une position semblable, et qu'ainsi la sphère de ce défit est plus retrecie. Exception importante, le deliquant est il revêtur

de granda jouvoirs? Peut-il envelopper dans la spière de son àction un grand ombrie de perconner? So position, quoispie particularisée, agraddit l'enceinte de Palarme au lieu de la rétrécit, Qu'un juge se propose de piller, de tuer, de Lyrannier; qu'un officer milliaire ait pour objet de voler, de veter, de verser du song, l'alarme qu'ils exciteront, proportionnée à l'étendue de leurs pouvoirs, pourra surpasser œfle des plus stroces brigasdoges. Dans ces situation elevera, il n'est pas besoin d'un erime, une simple faulte exempte de manraise foi peut eauser une vive alarme. Un innocent est-il eurogé à la mort par un juge intègre, mais ignorant; dès que la faute est connue, la confiance publique est blessée, la secousse se fait seutir, et l'impiètude peut parveire à na haut degré.

Heurensement ee genre d'alarme peut s'arrèter tout d'un coup par le déplacement du sujet incapable.

#### CHAPITRE VIII.

DE L'INFLUENCE DES MOTIFS SUR LA GRANDEUR DE L'ALARME.

Si le délit en question procéde d'un motif particulier, rare, renferné dans une classe pen nomhereuse, l'alarme aura pen d'étendue. Si procéde d'un motif commun, fréquent et puissant, l'alarme aura beaucoup d'étendine, parce que beaucoup de personnes se sentionet exposées.

personius se sentronte exposees.

Comparze ce qui résulte à cet égard d'un assissinat commis pour vol, et d'un autre commis pour vol, et d'un autre commis pour rolle, et al. Leglanger se presente comme universel : dans le second, il s'agrici d'un erime qu'on à jus la redouter, à moinsi l'aspair un ennemi dont la baine joit parvenue à un point d'atrocité bien rare.

Un délit produit par une inimitié de parti causera plus d'alarme que le même délit produit par une inimitié particulière.

Il a cisid en Immunica clama ine puelle al Allemagne, vera le milient du sicile passe; une secte religione dont les principes étatent plus este propose de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya del

On parle vulgairement des motifs comme étant bons on maurais, C'est une erreur. Tout motif,

de co fanatisme, le grand Frédéric fit enfermer l'assassin dans une maison de fout. Il pensa que lui donner la mort en dernière analyse, est la perspective d'un plaisir à se procurer on d'une peine à éviter. Or le même motif qui porte, en certains cas, à faire une action réputée bonne ou indifférente, peut, en d'autres eas, portee à une action réputée mauvaise. Un indigent vole un pain, un autre individu en achète un , un troisième travaille pour le gagner; - le motif qui les fait agir est exactement le même, le besoin physique de la faim. Un homme pieux fonde un hòpital pour les panyrés, un autre va faire le pèlerinage de la Mecque, un autre assassine un prince qu'il eroit heretique; leur motif peut être exactement le même, le désir de se concilier la faveur disine , selon les opinions différentes qu'ils a'en sont formées? Un géomètre vit dans une reteaite austère, et se livre aux travaux les plus profonds; un homme du monde se ruine, et ruine une multitude de créanclers par un faste excessif ; un prince entéeprend une conquête et sacrific des milliers d'homnies à ses projets ; un guerrier intrépide relère le courage du peuple abatin, et triomphe de l'usorpatror; tous ces hommes penvent être animés par un motif exactement semblable, le désir de la reputation, etc., etc. On pourrait examiner ainsi tona les motifs, et

On pourroit examiner ainsi tous les moifs, et l'on verroit que chaem d'enx pent donner naissance aux actions les plus loualdes comme aux plus eriminelles. Il ne faut donc pas regardez les moifs comme exclusirement bons ou manvais.

Greenlant, en compièrent turt le catologne des puists, c'est-daire tout extratogne des plains et des peines, on peut les chaires et on la traduce qu'il parasiera trais à mice au férenir les interêss d'un industif a'exce les uneres de se semidates, are e plus un servir de se semidates, ser e plus un peut peur meur cord, al bienreillance : partis, étemi-sociaux, l'amour de la réputation je destir de l'amité, la reforme : molté, moltacièraux, l'amipathe et toutes ses tranclers; de peuvaires, l'amipathe et toutes ses tranclers; de peuvaires, l'amipathe et toutes ses tranclers; de peuvaires, l'amipathe d'une ses l'amipathes, l'amipathe peuvaires, les plaints de seus, L'impur de peuvaire, l'amipathe d'une ses l'amipathes, L'est molté personnées soul les plus caimement

utiles, 4s senti-dont l'action ne peut jamis étre supendue, parceque la nature leur a confié la conservation des individuss ce sout les grandes roues de la société; mais il faut que leur mourement soit cégle, ralent, et miniteux alors une bonne direction par les mobiles des deux premières classes. Il ne faut pas oublier que les moifils antiociaux

eux-mèmes, nécessaires Jusqu'à un certain point pour la défense de l'individu, peuvent prointire et cétail moios le punit que le récompenses. C'en fut assez pour arrêter le défit. produisent souvent des actions utiles, des actions même nécessaires pour l'existence de la société; par exemple, la delation et la poursnite des eriminels. On pourrait faire une autre classification des motifs, en considérant leur tendance la plus commune à produire de bons on de mauvais effets : les motifs sociaux et demi-sociaux seraient appelés motifs tutétaires ; les motifs antisociaux et personnels seraient appelés motifs séducteurs : ees dénominations ne doivent pas être prises dans un sens rigoureux, mais elles ne manquent pas de justesse et de vérité, ear dans les cas où il y a un conflit de motifs qui agissent en direction opposée, on tronvera que les motifs sociaux et deml-sociaux combattent le plus souvent dans le sens de l'utilité, tandis que les motifs antisociaux et personnels sont ecux qui nous poussent dans le sens contraire.

Sans entrer ici dans une discussion plus profonde sur les motifs, arrêtons nous à ce qui importe an législateur. Pour juger une action, il faut regarder d'abord à ses effets, abstraction faite de toute autre chose. Les effets ctant bien constatés, on peut, en certains cas, remonter au motif, en observant son influence sur la grandeur de l'alarme, sans s'arrêter à la qualité bonne ou mauvaise que son nom vulgaire i semble hii attribuer. Ainsi le motif le plus approuré ne saurait transformer une action pernicieuse en action utile on indifférente; et le motif le nius condamné ne saurait transformer une action utile en action manyaise. Tont ce qu'il peut faire, e'est de rehansser ou de rabaisser plus ou moins sa qualité morale : une bonne action par un motif lutélaire devient meilleure ; une mauvaise action par un matif séducteur devient pire. Appliquons cette théorie à la pratique. Un motif de la classe des motifs seducteurs ne pourra pas constituer un crime, mais il pourra former un mayen d'aggravation. Un mutif de la classe des motifs tutélaires n'anra pas l'effet de disculper, de justifier, mais il pourra servir à diminuer le besoin de la peine, ou, en d'untres termes, former un moyen d'exténuation.

d'extenuation.

Observois qu'on ne doit s'arrêter à la considération du motif que dans le cas où il est manifeste et pour ainsi dire palpalde. Il serait souvent bien diffeile t'arriver à la connaissance du vrai motif ou

I Ca que l'Aupelie nom unigatire des moils, ce sont les omme qui rempetent ave eu un nei des d'apprehailen nu de désapprobailen : un nom neutre est cétu qui exprine te moil sens autome associaien de blaims ou de lorseque ; par exemple, intéré prientaire, — emurur du pouvel, et deix de l'automité ou de la favera soil de fries, soil des des des de la contra d'une injure, — désir de l'automité ou de la favera ou de fries, soil des douleurs d'une injure, — désir de sa contravation. Mus controllé ou de pouve parisée, comme avarisée, comédité.

de motif dominat, locujut Fastion à pa thet giament produite qui differents motifs, on que plussieurs ont pu coupérer à as formation. Il fast se elifer, dans cett interprétation dominen, de la miligaité du ceur humain, et de la disposition de la companyation de la companyation de la disposition de la companyation de la companyatica de la companyation de la companyation de la disposition de la companyation de la companyatica de la companyation de la companyatica de la companyation de la companyation de la companyatica de la companyada de la companyatica de la companyala de la

#### CHAPITRE IX.

FACILITÉ OU DIFFICELTÉ D'EMPÉCHER LES DÉLITS. CIN-QUIÈME CIRCOSSTANCE QUI INFLUE SUR L'ALABME.

L'espris te porte d'aborn à comparer les moyens d'attaque et les moyens de défines, et sebn qu'on juge le crime plus on moins helle, l'imprétudie et décreut le mai d'un act et le leignable e i fiert au-desus du mui d'un herên. Le force attent à l'ancie des choixes qui excite à l'âleri de le trate, fonn le electhores qui excite à l'âleri de le trate, fonn le plus alemant que celui qui se fait sur les grandes courses, celui qui se commet de mui flas que celui qui se dati sur les grandes qui s'uniter en plein jour ; celui qui se combine a crec officialistics.

Ordinares. D'un autre côté, plus nous royons de facilité à nous opposer à un délit, moins il nous parsil alarmant. — L'alarme ne saurait étre ben vive quadu il ne peut se consommer que du consentement de celui qui peut ne souffirs. Il est alsé d'appliquer ce principe à l'acquisition froudaleure, à la séduction , aux doubs, aux délits contre soi-même, et nommément au suicié.

La rigueur des lois contre le vol domestique n été fonclée sans donte sur la difficulté de s'opposer à ce délit. Mais l'aggravation qui en résulte n'est pas égale à l'effet d'une autre circonstance qui tend

embilion, vanid, vengeance, animonid, Mobelef, sit. Quando un mulif porte na non rigorous. Il prest consendration un mulif porte na non rigorous. Il prest consendration porte na non fine fortid, il prest el galence a consendration porte na non fenoride. Il prest el galence a consendration con tentra de suppose spril puisse an efunite quolque mot. Presque conper par le racine. Il fent donner aux mulifi des unes anomales de la competencia de la consendration de la

à siminuer l'alarme, agroir, la particularité de la position qui a fourni l'oceasion du vol.—Ce voleur donestique, une fois connu, n'est plus langereux. Il lui faut mon consentement pour me roder. Il faut lui per l'introduise dans am maison, que je lui donno ma confiance. Avec tant de faéilité pour m'en garantri, in epe un m'appiere qu'une bien faible alarme <sup>1</sup>.

#### CHAPITRE X.

GLANDESTINITÉ DU DÉLINQUANT PLUS OU NOINS FACILE.

CIRCONSTANCE QUI INFLUE SUR L'ALARME.

L'alarme est plus grande lorsque, par la nature ou les circonatances du délit, il est plus difficie de le décourrir ou d'en reconnaître l'auteur. Si le délinquant demoure incomu, le succès du create est us encouragement pour lui et pour d'autres ; on ne voit point de limites à des déligs qui rent dans l'impunité, et la partie lésée perd l'espérance d'un dédommagement.

Il est des délits qui admettent des précautions particulières adaptées à la clandestinité , telles que le déguisement de la personne , le choix de la noit pour l'époque de l'action , des lettres anonymes menaçantes pour extorquer des concessions indines.

Il est aussi des délits séparés, auxquels un a recours pour cendre plus difficile la découverte des autres. On emprisonne, on soustrait une personne, on la fait périr pour se délivrer du dangèr de son témoignage.

Dans le cas où, just la nature même du driit, Pauleur est nécessièrement conun, plastrone seit quisidérablement diminuée.—Ainsi des injures persunnelles, résultat de quelque transport magnetané de passion, excité por la présence d'un avtersaire, inspireront moins d'aberne qu'on jarein qui affecte la clandestinité, quoique le mal du prenière massoit plus grande, ou puisse l'étre dans le première ess.

#### CHAPITRE XI.

INFLUENCE DU CARACTÈRE DU DÉLINQUANT SUR L'ALARME.

On présumera le earactère du délinquant par la nature de son délit , surtout par la grandeur du

s La principale raison contre la sérécité des poines en ce cas, c'est qu'elle donne aux maltres une répugnance mal du premier ordre qui en est la partie la plus apparente. Mais on le présumere encore par apcirconstances, par les détails de sa conduite dans de détinités, par les détails de sa conduite dans plus on moins dangereux selon que les motifs tutébilieres parsissent avoir plus ou moins d'empier loi, comparaison faite avec la force des motifs séducteurs.

Le caractive doit influer pour deux raisons sur Le caractive doit influer pour deux raisons sur quantité de la prince ; Ulsourl parer qu'il sonzit un inifice de la sensibilité du sujet. Il n'est pas lexion d'employer des moyens aussi forts pour réprimer un exacetre faible, mais foncierement lon, quo pour un autre d'une trempe opposée.

Voyons d'ahord les moyens d'aggravation, qui peuvent se tirer de cette source.

1. Moins la partie l'éée était hors d'état de se déduré, plus le sentiment naturel de compassion depait agit avec force. Une loi de l'honneur, venant à l'appui de cet instinct de pitié, fait un devoir impérient de ménagre le faible, d'punggare celui qui ne peut pas résister. Premier Indice d'ûn caractéré dangereur, ¿nablesse opprimec.

9. Si lo fabbiase sente doit streiller la compassion, l'aspect du minibila nonffrant doit agir en ce sens arce une double force. Le simple refus de soulger nu mabierna son familier a présonaption peu favorable ou cavacter d'un indivisiu : mais que rarse-ce de cels qui prie le monoret de le calamité pour ajonter une nouvelle meure à l'auxièté d'une pur de la compassion de la calamité que ma mourel afanti, que achevre de dépositier l'indigence? Second indice d'une cavacter d'une c

5. C'est une branche essentielle de police morale, que ceux qui ont pu se former une habitude sanérieure de réflexion, ceux en qui l'on peut présumer plus de sagesse et d'expérience, obtiennent des égards et du respect de ceux qui n'ont pas pu acquérir au même degré l'habitude de réfléchir et les avantages de l'éducation. Ce genre de supériorité se rencontre en général dans les rangs les plus distingués des eitoyens, en comparasson des classes les moins élevées, dans les vieillards et les persomes plus àgées d'un même rang, dans certaines professions consacrées à l'enseignement public. Il s'est formé dans la masse du peuple des sentiments de déférence et de respect relatifs à ces distinctions; et ce respect, infiniment utile pour réprimer sans effort les passions séductrices, est une des

à poursuivre te délis, et, par conséquent, favorise l'im-

meilleures bases des meents et des lois. Trolsième Indice d'un caractère dangereux, respect envers des supérieurs riolé 1.

4. Quand les moifs qui ont porté au délt sont comparathement légers et révoire. Il cut que les sentiments d'honneur et de hiervéillance aleat hien par de faces. Si on a teime langerent Flomme qui , poussé jar un desir impérieux de vangeance, trangresse les bois de l'Immanité, que pener de chiu qui s'abandonne à des actes tersees par un simple moif il et crisistit, d'aimation, d'aumernatique controlle crisistiq d'aimation, d'aumernatique d'un téractive dangereux, erquandé gratules.

5. Le fempe cel partiembreugent forerable an development des modis (natièmes. Dans le premier assant d'une passion, compar dans un coup de tempte; les artiliarets veritres petiere plier na moment l'ausis si le cour n'est jus pervirsi, la rélicion lour roul laintôt le un permière force; el les ramère en triomples. S'il s'est couplé un trasparate long orten le perje des de couple un trasparate long orten le perje de couple un trasparate long orten le perje de complète per de la complète dans consciere dans personne de la complète de la complète dans consciere dansperox y predenditation.

6. Le nombre des compliers est une autre marque de leur dépravation. Ce concert suppose ré-Beston, rélevion longtemps et particulièrement autenue. La reunion de plusieurs personnes contre un seul innocent montre de plus une léchée ernelle. Sixème indice d'un caractère dangereux, conspication.

A ces moyens d'aggravation on peut en ajouter deux autres moins faciles à classer ; la fausseté et la riolation de confiance.

La fouesté limprime un caractère une telle assinaire et producé, que miracé de l'inditate qualitée a référent pos. L'épinible qubique est juite à crégard. La verier est un leur permiss bestint de l'home et c'est un de le promotis de notre vastroires, chaque instant de notre vie, nous somme obliges de fonder nos jugements et l'auscein notre combine un des faits permis deputs à la rêce qu'un petit nombre dont nous pinisions nous assurer par no propere observation, il s'avantit ne resalte la plus perper observation, il s'avantit ne resalte la plus

« Cest pour avoir mé comme l'estillé, pour ne pa affecta décend de celte unbefinablem que les l'Enquès tambienns, pendant la réspitenne, dans cet excès de foise qui les a l'étrés due mais, nouels, « que a porté à desièmen dans les qualre partire du mobble. Cest jaires qu'ui n'ès arant plus des spirierne en Faction qu'il n'èvant plus de soireit. Le principe de l'égable renferme en no l'assarchie; ce sont louris les principes de l'égable renferme en no l'assarchie; ce sont louris les principes de l'égable renferme en noi l'assarchie; ce sont louris les principes de l'égable renferme quoi l'assarchie; ce sont louris les principes des lois courte le torrent des partieux.

absolue de nous fir aux rapports d'autrini. Y n-t-l' dans ces rapports un mélange de Jausséet, des lors nos jugements sont erronés, nos démarches fantires, nos attentes trompies. Nous virous dans une défance lumpière, et nous ne acrons plus où cherches notre streté. En un mot, la fausséet renfereur le principe de tous les maux, passaycités amierrait enfin dans son progrès la dissolution de la seiclé humaier.

L'impertance de la vérité est si grande, que la monistre violation de se lois, nûme en matières fittudes, entrelme toujours un certain danger. Le plus legre écart cat dégi une attente au respect qu'un lui doit. C'est une première transgression qu'un facilité une seconde, et familiaries avec l'intérnation de la commentation de la familiarie avec l'admitterie avec le tot de la familiarie avec de cott et dans les choeses qui l'importent point par elles mêmes, que sera-t-il dans les occasions maieures où elles sera d'instrumenta un crime?

La fausséé est une circonstance tanté essentielle à la nature du délit, tantét sinjedement accrasière. Elle est nécessairement comprise dans le porjure, dans l'acquisition frantuleuses et tous ses modifications. Dans les autres ilélits, elle n'est que collatèrel et accidentelle. Ce n'est donc que par rapport à ces dernières qu'elle peut fournir un moyen séparé d'aggraration.

La riolation de conflance se rapporte à une position partiellère, à un puvoir enuilé qui imposuit au délinquant quelque obligation striete qu'il a violée. On jeut la considèrer tantôt comme le delli principal, tantôt comme un délit accessire. Il n'est pas nécessaire d'entrer lei dans ecs détails.

Faison ici une observation générale sur tous esmoyeus abgraymain, moiquis formissent tous des inities détavorables au carerderé dud ilinguast, a cur'est pas une raison pour angenerie proportionnellement la princ. Il suffir a le lui idoner une certaine modification qui al quelque anaboje avec est acressiore du delli, et qui arrec à réveiller dans l'arme des vilegres une analquiste almaine contre l'arme des vilegres une analquiste almaine contre quand nous traiterous des moyens de rendre les serions carefectibilistes.<sup>5</sup>

\* Voici une question intéressante pour la tégislation et la

morale.

Si un individo se permet des actions que l'opinion poblique condamne el que, d'après le principe de l'utilité, ette ce devrait pas condamner, peul-on tirer de là un moltes

défaveable au earreière de cei in listéu ? Le répondi qu'un homme de bien, quoiqu'il se socmette en géocral au tribunal de l'opinion publique, peul se réserver son indépendance pour des cas particuliers du le jugement de cu tribunal ini paraît confraire à sa ration et

Passons maintenant aux atténuations qui peuvent se tirer de cette même source, et qui ont pour effet de diminuer plus ou moins la peine. J'appelle ainsi les circonstances qui tendent à diminuer l'alarme, parce qu'elles fournissent un indice favorable par rapport au caractère de l'individu. On peut les réduire à neuf.

- 1. Faute exempte de manvaise foi.
- 9. Conservation de soi-même.
- 5. Provocation recue.
- 4. Conservation de personne chère. 5. Outre-passation ile défense nécessaire.
- 6. Comlescendance à menaces.
- 7. Condescendance à autorité.
- S. Ivresse.

9. Enfance.

Un point commun à ces circonstances, excepté aux deux dernières, c'est que le délit n'a pas eu sa source originaire clans la volonté du délinquant. La cause première, c'est un acte d'autrui, une volonté étrangère ou quelque accident physique, A part cet événement, il n'ent pas songé à devenir coupable, il serait demeuré innocent insun'à la fin de aa vic, comme il l'avait été jusqu'alors; et même, ne fût-il point puni, sa conduite future serait aussi bonne que s'il n'ent pas commis le délit en question.

Chacune de ces circonstances demanderait des détails et des explications. Je me bornerai ici à observer qu'il faudra laisser au juge une grande latitude pour apprécier dans ces divera moyens d'atténuation leur validité et leur étendue.

S'agit-il, par exemple, d'une provocation recue? Il faut que la provocation soit récente pour mériter l'indulgence, il faut qu'elle ait été reçue dans le cours de la même querelle. Mais qu'est-ce qui doit constituer la même querelle? Que iloit-on regarder comme récent en fait d'injure? Il est nécessaire de tracer des lignes de démarcation. Que le soleil ne se couche pas sur voire colere, voilà le précepte de l'Écriture. Le sommeil doit calmer le transport des passions , la fièvre des sens , et préparer l'esprit à l'influence des motifs tutélaires. Ce période naturel pourrait servir, en cas d'homicile, à séparer celui qui est prémedité ile celui qui ne l'est pas,

Dans le cas ile l'ivresse, il faut bien examiner si l'intention de commettre le délit n'existait point

à son bonbeur, où l'on exige un sacrifice pénible pour lui sans aucune ntilité réelle pour parsonne, Prenez un juif à Lisbonne, par exemplo, il dissimule, il viole les tois, il brave une opinion qui a en sa faveur touta la force de la sanction populaire : est-il pour cela le plus méchant des bommes? Le croirez-vous capeble de lous les crimes? Serat-il calomosateor, voleur et parjure, s'il peut espérer de n'être pas décourert ? Non , un juif , e e Portugal , n'est pae

DAYSAN - TOUR 1.

auparavant, si l'ivresse n'a pas été simulée, si elle n'a pas eu pour objet de s'enhardir à l'exécution du crime. La récidive devrait peut-être anéantir l'excuse nu'on pourrait tirer de ce moven. Celui qui sait, par expérience, que le vin le rend dangereux ne mérite point d'indulgence pour les excès

où il peut l'entralner.

La loi anglaise n'admet jamais l'ivresse comme une base d'atténuation. Ce serait, dit-on, excuser un delit par un autre. Cette morale me paratt hien dure et bien peu refléchie : elle découle du principe ascétique, de ce principe austère et hypocrite, qu'on se croit obligé de sontenir dans une certaine place, et qu'on se bâte d'oublier partout ailleurs.

Quant à l'enfance, il ne s'agit pas de cet âge où l'on ne saurait être responsable de ce qu'on fait, et où les peines seraient inefficaces. A quoi bon, par exemple, punir juridiquement pour crime d'incendie un enfant de quatre ans?

Dans quelles limites pourrait-on resserrer ce moven d'attenuation? Il semble qu'une limite raisonnable est l'époque où l'on présume assez de la maturité ile l'homme pour le faire sortir ile tutelle et le rendre maître ile lui-mênie. Avant ce terme . on n'espère pas assez de sa raison pour lui laisser l'administration de ses propres affaires, Pourquoi le désespoir de la loi commencerait-il plus tôt que son espérance?

Ce n'est pas à dire que pour tout délit commis avant la majorité on doive nécessairement diminuer la peine ordinaire. Cette diminution doit dépendre de l'ensemble des circonstances. Mais cela veut dire que, passé cette époque, il ne sera plus guère permis de diminuer la peine à ce titre.

A raison de la minorité d'age, on remettra principalement les peines infamantes. Celui qui n'aurait pas l'espoir de renattre à l'housseur renattrait difficilement à la vertu.

Quand le parle de la majorité, je n'entends pas la majorité romaine fixée à vingt-cinq aus, parce que c'est une injustice et une folie de retarder si longtemps la librrté de l'bomme, et de le retenir dans les liens de l'enfance après le plein développement ile ses facultés. Le terme que j'avais en vue est l'éponue anglaise de vingt et un ans accomplis. Avant cet âge, Pompée avait conquis des provinces,

plus adonné à ces délits qu'ailleurs, --- Qu'uo religirux sc permette de violer co secret quelques observances absurdes et pénibles de son couvent , s'ensuit-il qu'il soit un homme faux , dangereux, prét à violar sa parole sur un point qui intéresse la probité ? Cette conclusion serait très-mai fondée. Le simple hon sens, éclairé par l'intérêt, suffit pour faire diccerner not erreur générale, el oc conduit point pour cela au mépris des lois assentielles.

et Pline Leune soutenit avec gloire au barreau te intérits des citopens. Nous avons vu la Grande-Bretagne longtemps gouvernée par un ministre qui géral avec échs le système infiniment compliqué de ses finances, vien avant 18 ge oi dans le reste de l'Europe il aurait eu le droit de vendre un arpent de terre.

# CHAPITRE XII.

DES CAS OU L'ALABME EST NULLE.

L'alarme est absolument nulle dans les eas où les seulea personnes exposées au danger, s'il y en avait, ne sont pas susceptibles de crainte. Cette eireonstance explique l'insensibilité de plu-

sicurs nations sur l'infantichle, c'est-dire, l'homicide commissur la personne d'un nouveau, arce le consentement du père et de la mère. Je dis leur consentement ; car sans cella l'atame sersit à peu près la mème que e'il s'agissait d'un adulte. Moiss les enfants sont susceptibles de crainte pour cux-mèmes, plus la tendresse des parents est prompté à s'ablarier pour cux.

Je ne prétends pas justifier ces nations. Elles sont d'autumt plus barbares qu'élles ont domné au dra d'autumt plus barbares qu'élles ont domné au prele droit de disposer du nouveau-né sans l'aveu de la mêre, qui, sprés tons les dangers de la maternité, se trouve privée de sa récompense, et réduite, par cet l'adigne sessange, au même était les espèces inférieures dont la fécondité nous est à charge.

D'Émintielle, sel que je l'ai defini, ne pent jan ter puul comme delli principal, paigny în c produit auten mai îi du premièr ai du second ordre; chi de la comme de la comme de la comme de caraccière de sea auteurs. On ne suarrii trop fortifier les estiments de regeçe pour l'Immanie, impière der habitudes crutelles ; il fant done le punir, en hai tacchant quelque feferissare. Cets ordinairement la crainte de la honie quier au la cause, il fant tune tempo ordine realer les occasions de la punir fort traves, en exigent, pour le conviction, des preuves dificiles à renne.

Les lois contre ce délit, sous prétexte d'humanité, en ont été la violation la plus manifeste. Comparez les deux mots, celui du crime et celui de la peine. Quel est le crime? Ce qu'on appelle impro-

prement la mort d'un enfant qui a cessé d'être avant d'avoir connu l'existence, dont l'issue ne peut pas exciter la plus légère inquiétude dans l'imagination la plus craintire, et qui ne peut laisser dea regreta qu'à celle même qui, par un sentiment de pudeur et de pitié, a refusé de prolonger des jours commencés sous de malheureux auspices ; et quelle est la prine? On inflige un supplice barbare, une mort ignominieuse à une malheureuse mère dout le délit même prouve l'excessive sensibilité, à une femme égarée par le désespoir, qui n'a fait de mal qu'à elle seule en se refusant au plus doux instinct de la nature : on la dévoue à l'infamie, parce qu'elle a trop redoute la honte, et on empoisonne, par l'opprobre et la douleur, l'existence des amis qui lui survivent! Et si le législateur était lui-même la première cause du mal, si on pouvait le considérer comme le vrai meurtrier de ces créatures innocentes, combien sa rigueur paraltrait plus odieuse encore! C'est pourtant lui seul qui, en sérissant contre une fragilité si digne d'indulgence, a excité ce combat déchirant dans le cœur d'une mère entre la tendresse et la

# CHAPITRE XIII.

GES CAS OU LE DANGER EST PLUS GRAND QUE L'ALARME.

Quoique l'alarme, en général, corresponde au danger, il y a des cas où cette proportion n'est pas exacte; le danger pent être plus grand que l'alarme. C'est ce qui arrive dans ces délits mixtes qui renferment un mal privé et un danger qui leur est

propre dans leur caractère de délit public. Il se pourrait que, dans un État, le prince fitt volé par des administrateurs infidéles, et le public opprimé par des vexations subalternes. Les complices de ecs déaordres, composant une phalange menacante, ne laisseraient arriver auprès du trône que des éloges mercenaires, et la vérité serait le plus grand de tous les crimes. La timidité, sous le masque de la prudence, formerait bientôt le caractère national. Si, dans cet abattement universel des conrages, un citoyen vertuenx, osant denoncer les coupables, devenait victime de son zèle, sa perte exciterait peu d'alarme : sa magnanimité ne parattrait qu'nn acte de demence ; et chacun, se promettant bien de ne pas faire comme lui , considérerait de sang-froid un malheur qu'il a les moyens d'éviter. Mais l'alarme, en se calmant, fait place à un mal plus considérable : ce mal , c'est le danger de l'impunité pour tous les délits publics, c'est la cessation de tous les services volontaires pour la justice; c'est l'indifférence profonde des individus pour tout ce qui ne leur est pas personnel.

On dit qu'en quelquée Estas d'Italie eeux qui ont déposé contre des voleurs ou des briganda, en bute à la vengeance de tous les compliers , sont obligéa de chercher dans la fuile une sărreté que les lois ne saurient leur donner. Il est plus dangereux de prêter son service à la justice que de s'armer contre elle. Un témon cour plus de risques qu'un sessains. L'alarme qui en résulte sera faible, parce qu'on est maître (ne ne sa s'exposer à ce mai ; mis à propormaitre (ne ne sa s'exposer à ce mai ; mis à propor-

# · CHAPITRE XIV.

MOYE'S DE JUSTIFICATION.

Nous allons parler de quelques circonstances qui, appliquées à un delt, sont de nature à loi ôter sa qualité molfaisante. On peut leur donner l'appellation commune de moyens de justification, ou pour baisses instification, ou pour baisses instification.

abréger, justifications.

Les justifications genérales qui s'appliquent à peu près à tous les délits peuvent se réduire aux chefs suivants:

1º Consentement.

tion le danger augmente.

- 2º Répulsion d'un mal plus grave. 3º Pratique médicale.
- 4º Défense de soi-même.
- 5º Puissance politique.
- 6º Puissance domestione.
- Comment ces circonstances opérent-elles la justificacion? Nous revrous que tanto élles apportent la preuve de l'aluence de tout mal, tantót elles font voir que le mal a été compensé, c'est-l-àfice qu'il ne aut resulte un bien plus qu'équivalent. Il s'égil iel du mal ilu premier orifie, car alans tous ces ess le mal du second orifice et un. Il, me horne ic à quelques observations générales. Parlons d'abord du consentement.
- Consentement. On entend le consentement de cetti qui souffrirait le mal, s'il y avait du mal, Quoi de plus naturel que de présumer que ce mal n'ealiste pas ou qu'il est parfaitement compenié, puisqu'il y consent? Ainsi nous almettins la règle générale des jurisconsultes, le connentement de l'Ariure. Cute règle est fondée sur deux propositions bien simples, l'une que chacun est le meilleur juge de son proper inièret i, l'autre qu'un homme

ne consentirait pas à ce qu'il croirait lui être nui-

sible,
Cette règle admet plusieurs exceptions dont la raison est palpable. La coercition indue, — la fraule, — la rétieence indue, — le construtement

suranné ou révoqué, — la démence, — l'ivresse, — l'enfance.

9. Reputrion d'un mai plus grare. Cesa le cas où l'on fait un mal pour en prévenir un plus grand, C'est à ce moyen de justification que se rapportent les extrémités auxquelles on peut être forcé de recourir dans les mabalies coutagieuses, dans les sièges, les famines, les tempêtes, les naufrages. Salus populs uprerna lex estimations.

Mais plus un remêde de cette nature est grave, plus il taut que sa nécessité soit dividente. La marie du salut public a servi de prétexte à tous les crimes, Pour que ce moyen de justification soit valide. Il faut constater trois points essentiels: La certification and qu'on rent écarter. Le manque cate davoit de tout autre moyen moins coûteux. — L'efficactié certaine de cettia qu'on emploie.

C'est dans cette source qu'ou puiserait une justification pour le tyrannicide, si le tyrannicide était justifiable; mois il ne l'est point, parec qu'il n'est pas necessaire d'assassiner un tyran détesté. il ne faut que l'abandonner, et il est perdu, Jaeques II fut délaissé de tout le monde, et la révolution s'acheva sans effusion de sang. Néron lui-même vit toute sa puissance s'écrouler par un simple décret iln senat, et la mort qu'il fut réduit à se donner fut une leçon plus terrible pour les oppresseurs que s'il l'avait recue de la main d'un Brutus. La Grèce vanta ses Timoléon : mais on neut voir , ilans les convulsions perpétuelles dont elle fut agitée , combien cette doctrine du tyrannicide remplissait mal son objet. Elle ne sert qu'à irriter un tyran soupconneux, et le rend d'autant plus féroce qu'il est plus làche. Le coup est-il manqué, les vengeances sont affreuses. Est-il consommé, dans l'État populaire, les factions en ee moment reprennent toute leur violence : le parti vainqueur fait tout le mal qu'il neut eraindre. Dans l'État monarchique, le successeur alarmé conserve un ressentiment profond, et s'il appesantit le jong, sa malfaisance est dégui-

sée, à se propres yeax, par un prétexte plusuible. L'edi penerant de Sylla décourre, (ali-en, plus d'un Marius dans un jeune voluptueux qui n'est encore fameux que par sac debauches. Il voit couvre les feux de la plus ardente ambition sous la molleace des mours les plus effemiers, et ne regarde ces plairir, dissolus que comme un voile au projet. d'asservir sa patieix, Sylla, que retud ce resurgon, servait-il autorisé à faire peiri César? Mais un assassian, pour se justifier, n'avarial done qu'il se donner in, pour se justifier, n'avarial done qu'il se donner. pour prophète! Un fourbe, au nom du Ciel, prétendant lire dans les cœurs, pourrait immoler tous ses ennemis pour des erimes futurs! Sous prétexte d'ésiter un mal, on ferait le plus grand de tous, on anéantirait la sûrcté générale.

anéantirait la sureté générale.

3. Pratique médicale. Ce moyen de justification

rentre dans celui qui précède. On fait souffiri un individu pour son propre bien. Un homme est tombé en apoplesie : attendrail-on son consentement pour le saigne? Il ne vient pas même un doute dans l'esprit sur la légitimité du trattement, parce qu'on est bien sûr que sa volonté n'est pas de montrie

Les cas est hien different si un homme, malter de ses facultés, poursuit donner son consentement, le crétuse. Donners-ten à se annis, ou aux molècuse de la comme del la comme de la comme del la comme de la comm

John Johnson. Cred concers une modification du second mayors. In resign, en effet, operer possure man plan grave, puisque, chariet-rous tuer un mar plan grave, puisque, chariet-rous tuer un appearent juistes, a mort serait un monière mal pour la société que la petré dun nuncent. Co droit de manuer est hisomorti accessive. La églaise de manuer est hisomorti de la vigilance de chaque individus pour sol-même. La erainte la men de chaque individus pour sol-même. La erainte de lois ne pourrais jumais contint les mechanis autant que la crainte de touste la resistances inditablente. Otre et devint e serait done dévenir com-

Ce moyen de justification a ses limites. On ne peut employer des voies de fait que pour défendre sa personne ou ses biens. Répondre à une injure verbale par une injure corporelle, ce ne serait plus défense de soi-même, ce serait vengence. — Faire volontairement un mai irréparable pour en éviter un qui ne le serait pas, ce serait outre-passer les bornes légitimes de la défense.

Mais ne peut-on defendre que soi-même? ne doit-on pas avoir le droit de protéger son semblable contre une agression injuste? Certes, e'est un beau mouvement du eœur humain que cette indignation qui s'allume à l'aspect du fort maltraltant le faible. C'est un beau mouvement que celui qui nous fait oublier notre danger personnel et courir aux premiers eris de détresse. La loi doit bieo se garder d'affaiblir cette généreuse alliance entre le courage et l'humanité. Qu'elle honore plutot, qu'elle récompense celui qui fait la fonction de magistrat en faveur de l'opprimé : il importe au salut commun que tout honuête homme se considére comme le protecteur naturel de tout autre. Dans ce cas , point de mal du second ordre : les effets du second ordre sont tous en bien.

5 et 6. Puissance politique et domestique, L'exercice de la puissance légitime entraîne la nécessité de faire du mal pour réprimer le mal. La puissance légitime peut se diviser en politique et en domestique. Le magistrat et le père, ou celui qui en tient lieu, ne pourraient maintenir leur autorité, l'un dans l'État, l'autre dans la famille, s'ils n'étaient armés de movens cocreitifs contre la désobeissance. Le mal qu'ils infligent porte le nom de peine ou de châtiment. Ils ne se proposent par ces voies de fait que le bien de la grande ou de la petite société qu'ils gouvernent, et il n'est pas besoin de dire que l'exerciee de leur autorité légitime est un moyen complet de justification, puisque personne ne voudrait plus être magistrat ni père s'il n'y avait pas de sûreté pour lui dans l'emploi de sa puissance.

## SECONDE PARTIE.

# REMEDES POLITIQUES CONTRE LE MAL DES DELITS.

# CHAPITRE PREMIER.

SUJET DE CE LIVRE.

Après avoir considéré les délits comme des maladies dans le corps politique, l'analogie nous conduit à envisager comme des remedes les movens de les prévenir et de les réparer.

Ces remedes peuvent se ranger sous quatre classes:

- 1. Remèdes préventifs.
- 2. Remèdes suppressifs.
- 3. Remèdes satisfactoires.
- 4. Remêdes pénaux ou simplement peines. Remedes précentifs. J'appelle ainsi les moyens qui tendent à prévenir le délit. Ils sont de deux sortes : les moyens directs , qui s'appliquent immédiatement à tel ou tel délit particulier : les moyens indirects, qui consistent en précautions générales

contre une espèce entière de délits. Remedes suppressifs. Ce sont les moyens qui tendent à faire cesser un délit commence , un délit existant, mais non consommé, et, par conséquent,

à prévenir le mal, du moins en partie. Remedes satisfactoires. J'appelle ainsi la réparation ou l'indemnité à donner à l'innocent pour le mal qu'il a souffert par un délit.

Remodes pénaux ou simplement peines. Quand on a fait cesser le mal, quand on a dédommagé la partie lésée, il reste encore à prévenir des délits pareils, soit du même délinquant, soit de tout autre.

Il y a deux manières d'opérer pour striver à ce but : l'une de corriger la volonté , l'autre d'ôter le pouvoir de noire. On influe sur la volouté par la crainte; on ôte le pouvoir par quelque acte plivsique. Oter au délinquant la volonté de récidiver. c'est le réformer ; lui en ôter le pouvoir, e'est l'inespaciter. Un remède qui doit opérer par la crainte

s'appelle peine. A-t-elle ou n'a-t-elle pas l'effet d'incapaeiter? C'est ce qui dépend de sa nature. Le but principal des peines c'est de prévenir des

delits semblables. L'affaire passee n'est qu'un point ; l'avenir est infini. Le délit passé ne concerne qu'un individu ; des délits pareils peuvent les affecter tous. Dans bien des cas il est impossible de remédier au mal commis; mais on peut toujours ôter la volonté de mal faire, parce que, quelque grand que soit l'avantage du délit , le mal de la peine peut toujours

le surpasser. Ces quatre classes de remèdes exigent quelquefois autant d'opérations séparées : quelquefois la même operation suffit à tout.

Nous traiterons, dans ce livre, des remèdes préventifs directs, - des remèdes suppressifs, - et des remèdes satisfactoires. La troisième partie roulera sur les peines, et la quatrième sur les moyens indirects.

# CHAPITRE II.

DES MOYENS DIRECTS POUR PRÉVENIR LES DÉLITS-

Avant qu'un délit se consomme, il peut s'annoncer de plusieurs manières : il passe par des degres de préparation qui permettent souvent de l'arrêter avant qu'il arrive à sa catastrophe.

Cette partie de la police peut s'exercer soit par des pouvoirs donnés à tous les individus, solt par des pouvoirs spéciaux remis à des personnes auto-

Les pouvoirs donnés à tous les citoyens pour leur protection sont ceux qui s'exercent avant que la justice intervienne, et qu'on peut appeler pour cette raison moyens antéjudiciaires. Tel est le droit d'opposer la force ouverte à l'exécution d'un délit apprehendé, de se saisir de l'homme suspect, de le tenir en garde, de le trainen en justice, d'appeler main-forte, de séquestrer en main responsables un objet qu'on croit volé, ou dont on vent prévenir la destrucción, d'arrêter tous les assistant ou comme témoise, de requérir le secours de qui que ce soit pour conduire aux magistrats eclui dont on croint les maursais desseins.

On peut imposer à tous les citoyens l'obligation de se prêter à ce service, et de le remplir comme un des deroirs les plus importants de la société. Il sera même convenable d'établir des récompenses pour ceux qui auront aidé à prévenir un delit et à

lirrer le coupable entre les mains de la justice.

Dira-t-on qu'on peut abuser de ces pouvoirs, que des gens sans aven peuvent s'en servir pour se faire aider dans un acte de lerigandage? Ce danger est imaginaire. Cette affectation d'ordre et de publi-

eité ne ferait que contrarier leurs vues, et les exposer à une peine trop manifeste. Règle genérale. Il n'y a pas heaucoup de danger à accorder des droits dont on ne pent se servir qu'en s'exposant à tous les inconvénients de leur exercice dans le cas où ils reservaien par reconnus.

Refuser à la justice le secours qu'elle peut tirer de tous ces moyens, ce scrait souffrir un mal irréparable par la erainte d'un mal qui ne peut que se réparer.

Indépendamment de ces pouvoirs qui doivent appartenir à tous, il en est d'autres qui ne peuvent appartenir qu'aux magistrats, et qui peuvent être d'un grand usage pour prévenir des délits appréhendes.

 Admonestement. Cest une simple leçon, mais donnée por le juge, avertissant l'individu suspect, lui montrant qu'on a les yeux sur lui, et le rappelant à son devoir par une autorité respectable.
 Commitmation. Cest le même moyen, mais profession de la lei Dan le comparasion de la lei la lei Dan le comparasion de la lei la lei Dan le compara-

 Commination. C'est le même moyen, mais renforcé par la menace de la loi. Dans le premier cas, c'est la voix paternellequi emprinte les moyens de la persuasion: dans le second, c'est le magistrat qui intimilé par un langage sécère.

 Promesses requises de s'abstenir d'un certain tieu. Ce moyen, applicable à la prévention de plusieurs délits, l'est en particulier aux querelles, aux offenses personnelles, et aux mences seditienses.

4. Bannizzement partiel. Interdiction à l'individu suspect de se présenter devant la partie monacée, de se trouver dans l'endroit de sa demeure, ou dans tout autre lien désigné pour le théâtre du

 Cautionnement. Obligation de fournir des répondants qui s'engagent de payer une amende en cas de contravention à l'éloignement requis,  Établissement de gardes pour la protection des personnes ou des choses menacées.

7. Saisie d'armes ou autres instruments destinés à servir au délit appréhendé.

Outre est moyens geiertus, il en est qui s'apigiuent spécialement à vertain della. Le v'entereai pas iri dans ces détails de police et d'administration. Le chais de ces moyens, focusion, la manière de les appliquer, d'épendent d'un grand simples, et presupt temples indiques par la nature du cas. Seglé-d'une diffrantaion injuriente, ai la tatta sinier les circis vanni leur publication. Saglé-d de comentibles, de hoissons, de mélicaments d'une autre mélisiante. I faut les dévriue raust qu'on ait par en faire uneçe. Les visites judicières, les criere climètes les la célies de contredante,

Ces sortes de cas admettent rarement des règles précises : il faut nécessairement laisser quelque chose à la direction des officiers publics et des juges. Mais le législateur doit leur donner des instructions pour empécher les abus de l'arbitraire.

Cei instrucciona rouleront sur les maximes suivantes. Plus le moyen qu'il à gait d'employer seix vantes. Plus le moyen qu'il à gait d'employer seix rigioureux, plus on sero sempelicus à s'en servirlon peut se premetter davantage à proportion de grandieur du délit appréhende et de sa probabilité apparente, à proportion de ce que le détingual parati plus ou moins dangereux et qu'il a plus de mogens d'accomplie son mavaria dessein.

Voici une limite que les juges ne pourront franchir en aueun eas : « Nusez jamais d'un moyen « préventif qui serait de nature à faire plus de mal « que le délit même. »

#### CHAPITRE III.

DES DÉLITS CHRONIQUES.

Avant de traiter des remèdes suppressifs, c'està-dire, des moyens de faire cesser les délits, voyons d'altord quels sont les délits qu'on peut faire cesser; car ils n'ont pas tous ertle capacité; et ceux qui l'ont ne l'ont pas de la même manière.

La faculté de faire cesser un délit suppose une durée assez grande pour admettre l'intervention de la jusifie: o rous les délits n'ont pas cette durée. Les uns ont un effet passager, les autres ont un effet permanent. L'homieide et le viol sont irréparalles, Le la trein peut ne durer qu'un moment : il peut aussi durcr toujours, si la chose volée a été consommée ou perdue.

Il est nécessaire de distinguer les circonstances d'après lesquelles les délits ont plus ou moins de durée, paree qu'elles influent sur les moyens suppressifs qui leur sont respectivement applicables.

 Un delit sequiert de la durée par la simple continuation d'un aete capable de cesser à chaque instant, sans essers d'avoit été un delit. La detention d'une personne, le recèlement d'une chose, sont des délits de ce genre. Première espèce de délits chroniques, ex actu continuo.

2. Regarde t-on le dessein de commettre un délit comme faisant de lui-même un délit, il est clair que le dessein continué serait un délit continué. Cette classe de délits chroniques peut rentrer dans la première, ex intentione persistente.

5. D'autres aleits qui ont de la durée, ce sont la plupart the edits negatifs, de ceux qui consistent en omissions. Ne pas pourroir à la nourriture d'un onfant dont on cet clargé, en pas poyre ses deltes, ne pas comparalire en justice, ne pas comparalire en justice, ne pas révéler set complices, ne pas mettre une personne en jouissance d'un droit qui lui appartient. Troisième classe de délia chroniques, ce requi necaditro.

ue de uls caronques, ex actu megauro.

4. Il y a des ourrages matériels dont l'existence
est un délit prolongé. Une manufacture injuricus
à la santé du roisinage, un bâtiment qui obstrue un
chemin, une digue qui gêne le cours d'une rivière, etc.
Quatrième elasse de délits ebroniques, ex opere
manente.

S. Des productions de l'esprit perment avoir le uême esraeléee, par l'intermédiaire de l'imprimerie. Tels sont les libelles, les bistoires prétendues, les prophéties alarmantes, les estampes obseives, en un moi, tout ee qui présente aux citorens, sous les signes durables du langage, des idées aqui ne doivent point leur être présentées. Cinquitime espèce de délits chroniques, ex aeripe et similibus.

6. Une suite d'actes répétés peuvent avoir dans leur ensemble un earactère d'unité, en vertu de quoi celui qui les a faits est dis voir contracté une hobituée. Tels sont ceux de la fabrication des monnaies, des procédés défendus dans une manufacture, de la contrebande en général. Sixième espèce de délis sérvoiruse, se hobitus.

7. Il y a de la durée dans certains délits, lesquels, quolque divers en eux-mêmes, prennent un caractère d'unité, parce que l'un a été l'occasion de l'autre. Un homme commet du dégit dans un jardin, il hat le proprietaire qui accourt pour s'y opposer, il le poursuit dans sa maison, insulte la famille, gitte des meubles, tue un chien favori, et continue ses déprétations, Ainsi se forme une série indéfinie de délit dont la durée pour lissers place. à l'intervention de la justice. Septième espèce de délits chroniques, ex occasione.

uent stronques, es ecchannes, le la ite plusieur délimpaints qui, de concert ou sans concert, pour délimpaints qui, de concert ou sans concert, pour délimpaints qui, de concert ou sans concert, pour l'étes de destruction, de menares, s'injures verbales, d'injures personnelles, de cris insulunts, de clameurs prococanles, se forme ce trist et formi-dable composé qu'on appelle tumulte, éneute, insurrection, avant-courreurs de rébellions et de guerres civiles. Butilme espèce de délits chroniques, ex conperatione.

ques, ex conperatione.

In della chemique sont mjeta à ravir leur contacquise. Le della projeté aboutt a délia contacquise. Le della projeté aboutt a délia contraction de la contraction de la

Dons le eours d'une entreprise eriminelle, le but peut changer comme les moyens. Un voleur surpris peut, por la eraiote de la peine ou par la douleur d'avoir perdu le fruit de son crime, devenir assassiu.

Il apparient à la prévoyance du juge de se représenter dans clanque ess le satistrope probable du delit commencé, pour la prévenir par une interposition prompte et blen dirigée. Pour en déterminer la prine, il doit regarder aux incincions du coupuble; pour appliquer les remêtes préventifs et auppressifs, il doit regarder à toutes les consièquences probables, tant projetées que négligées ou impréviues.

#### CHAPITRE IV.

DES BENÉDES SUPPRESSIFS POUR LES DÉLITS CHRONIQUES.

Les différentes espèces de délits ehroniques exigent différents remedes suppressifs. Ces moyens suppressifs sont les mêmes que les moyens prérentifs dont nous avons douné le estalogue. La diffé-

rence ne roule que sur le temps et l'application.
Il y a des cas où le moyen préventif correspond si visiblement à la nature du délit qu'il est à peine besoin de l'indiquer. Il est tout aimple que l'emprisonnement injurieux demande l'élargissement, que le larcin demande la restitution en nature. La seule difficulté est de savoir où se trouve la chose ou la personne détenue.

Il y a d'autres délits, tels que les attroupements séditieux et quelques délits négatifs, en partienlier le non-payement des dettes, qui exigent des moyens plus recherchés pour les supprimer. Nous aurons occasion de les examiner sons leur propre chef.

Le mal des écrits d'angereux est bien difficité à faire cresser. Ils se cachent, ils se reproduisent, ils renaissent avec plus de vigueur après les proscriptions les plus éclatantes. Nous verrons dans les moyens indirects ce qu'il y a de plus efficace à leur opposer.

Il faut laisser aux magistrats plus de latitude dans l'emploi des movens suppressifs que dans celui des moyens préventifs. La raison en est simple, Est-il question de supprimer un délit, il y a déjà un délit avéré, et une prine instituée en conséquence. On ne risque pas de faire trop pour le faire cesser, tant qu'on n'excède pas ce qu'il faudrait faire pour le punir. S'agit-il sculement de prévenir un délit. on ne saurait y apporter trop de scrupules : peutêtre il n'y a point de tel délit en projet, peut-être on se trompe sur la personne à qui on l'attribue. peut être enfin que l'individu soupconné n'agit que de bonne foi, ou qu'au lieu de devenir conpuble il s'arrêtera de lui-même. Tous ces peut-étre imposent une marche d'autant plus douce et mesurée que le délit appréhendé est plus problématique.

Moyens particullers your prévenir ou supprimer la détention et la déportation illégitimes.

On peut réduire ces moyens aux précautions suivantes :

- Avoir un registre des maisons de tout genre où l'on retient des individus malgré eux, prisons, hospices pour des insensés, des idiots, pensions partientières où l'ou garde des malades de cette classe.
- 2. Avoir un second registre qui présente les causes de détention de chaque prisonnier, et ne permettre la détention d'un fou qu'après une consultation juridique des médecins, signée par eax. Ces deux registres, gardés dans les tribunaux de chaque district, seraient exposés publiquement, on un nois librement consultés par tout te monde.
- 3. Contenir de quelque signal qui foi antant que possible au pouvoir d'une personne qu'on entre à l'effet d'autoriser les passants à faire rendre compte aux raviseurs, à les accompagner s'its déclarent qu'ils reulent mener le prisonnier auprès des juges, on à lesy trainer eux-mêmes s'ils avaient une intention différente.

 Accorder à chacun le droit de se pourvoir en justice pour se faire ouvrir toute masson où il scupçonne que la personne qu'il cherche est détenue coutre son gré.

# CHAPITRE V.

# ORSERVATION SUR LA LOI MARTIALE.

En Angleterre, dans le cas d'attroupements séditieux, ou ne commence point par assassiner militairement; l'avertissement précède la peine; la loi martiale est proclamée, et le soldat ne peut agir qu'après que le magistrat a parlé.

L'intention de cette loi cut excellente, mais Perciention y répond-elle? Le magistrat doit se transporter au milieu du tumuite : il doit prononcer une longue et trainante formule qu'on n'ettend pas ; et ambleur à evu qui, une heure aprés, scront sur la place! las sont déclarés atteints d'un délit capital. Ce statut, dangereux pour les innocerts, difficile à exécuter contre les coupubles, est un composé de fabilesse et de violence.

Dana ce momend de désorbet, le magistrat derait monocer as précesce per quelque que extraordimonocer as précesce per quelque que extraordimonocer as précesce per quelque que extraordilatina française, avait un grant effet un l'Imagimotion, au unitie des estameur les mognes ordinaires
de la langue ne suffisent plus. Il ne reste à la muitaite que de yrave, c'est donc aux yeux qu'il faut
taitence, mais des signes siables ont une opération
prajule et paissante. Ils dirent tout à la fois x ils
n'ont qu'un sens qui ne assured être équiroque; et
m'ont qu'un sens qui ne assured être équiroque; et
procupeles presente.

D'alleurs la parole perd son influence par une foule de circonstance imprévines. L'orsieur et à client de la justice devient odieux, le langage de la justice devient odieux dans as bouche. Son caractère, son mainten, son détude se répardie de la latie de la latie de la formation de la principa de la latie de latie de latie de la latie de latie de la latie de la latie de la latie de latie de latie de latie de la latie de la latie de la latie de la latie de la

Mais comme il peut etre necessaire de joindre la parole aux signes, une trompe est un accompagnement essendel. La singularité même de cet instrument contribuera à donner aux ordres de la justice plus d'échat et de dignité, à diogner toute ikée de conversation familière, à imposer d'autant plus qu'on ne croire nase entendre Phonme. Le simple individu, mais le ministre privilégié, le héraut de la loi.

Ce moyen de se faire entendre au loin est usité depuis longempe dans la marine. Là, les ilistances, le bruit illes vents et des vagues, ont d'abord fait sentir l'insuffisance de la voix. Lea poètes ont souvent comparé un pemple en tumulte à une mer orageuse. Cette analogie appartiendrait-elle exclusivement aux arts agréables 2 Elle serait d'une tout

autre importance entre les mains de la justice, One les ordres soient en peu de mots. Rien qui sente le discours ordinaire ou la discussion. Point de de par le roi. Parlez au nom de la justice. Le chef de l'État peut être l'objet d'une aversion juste ou injuste : crtte aversion même peut être la cause du tumulte. Réveiller son idée ce serait enflammer les passions au lieu de les éteindre. S'il n'est pas odieux ce serait l'exposer à le devenir. Tout ce qui est faveur, tout ce qui porte le pur caractère de la bienveillance doit être présenté comme l'ouvrage personnel du père des peuples. Tout ce qui est rigueur, tous les actes de bienfaisance sévère, il ne faut les attribuer à personne. Voilez avec art la main qui agit. Rejetez-les sur quelque être de raison, sur quelque abstraction animée : telle est la justice, fille de la nécessité et mère de la paix, que

# les hommes doivent eraindre, mais qu'ils ne sauraient hatr, et qui aura toujours leurs premiers hommages.

CHAPITRE VI.

Qu'est-ce que satisfaction? — Bien perçu en considération il un dommage. S'agit-il d'un ilélit, satisfaction c'est un équivalent donné à la partie lésée pour le dommage qu'elle a souffert.

La satisfiction sera péraiere si, en faisant deux sommes, l'une du mal souffert, l'autre du bien accordé, la valeur de la seconde paratt égale à la valeur de la première en sorte que si l'injure et la réparation pouvaient se renouveler, l'evénement paratt l'unifférent à la partie lésée. Manque-i-il quelque choes à la valeur du loin pour égaler la valeur du mal, la saisfaction n'est que partielle et imparatile.

La satisfaction a deux aspecta ou deux branches, le passé et le futur. La satisfaction pour le passé est ce qu'on appelle dédommegement. La satisfaction pour le futur consiste à faire cesser le mai du ulcht. Le mai cesse-t-il de lui-mème, la nature a fait les fonctions de la justice, et les tribunaux à cel égand n'ont plus rien à faire.

de la privation temporaire.

cei egarii noni pius rien a raire. Une somme il'argent a-t-elle été volée; dès qu'elle a été restituée au propriétaire, la satisfaction pour le futur est complète. Il ne reste qu'à le dédommager pour le passé, de la perte temporaire qu'il a

éprouvée pendant que durait le délu, Mais s'agit-il d'une chose gatée ou détruite, la satisfaction pour le futur n'aura lieu qu'en donnant à la partie lesée un effet pareil ou équivalent. La satisfaction pour le passé consiste à le décommage

#### CHAPITRE VII.

BAISONS SUR LESQUELLES SE FONDE L'OSLIGATION DE

SATISFAIRE.

La satisfaction est nécessaire pour faire cesser le mai du premier ordre, pour rétablir les choses dans l'état où elles étaient avant le delit, pour remettre l'homme qui a souffert dans la condition légitime où il serait si la loi n'avait pas été violée.

La safartion est encore plus inécessire pour faire cesser le mal a second ordre. La poire seuie ne affiris pas é et éfet. Elle tend hien, assabolut, mention pas é et éfet. Elle tend hien, assabolut, outraine de la commentation de la commentation de séré comme nul. Les exemples de delis commis, predemainen. Chapure observateur y voit une chance predemainen. Chapure observateur y voit une chance sentiment de crimie, il faut que le dells tout constamment suivi de la satisfaction que de la peine. Sel data suit de la peine sans satisfaction, autent de coupabler punis, avaitant de prevene que proples sur la société, pois sur la société pour pour pois sur la société pour po

Mas hisons ici une observazion essentiele. Pour fer l'airme il suffix que la salifaction soit complète aux yeux des observeux-, quand intene elle Comment juger si la salifaction est apartite pour cedui qui la reçoi? La balance entre les mains de la passion percherir tojuprar du cele l'interest, cedif, l'humilistion de son adversaire ne paralteria para describent de la companie de l'airme paralteria de la companie de la paralteria paralteria a ballor nel des paralteria de la companie de la paralteria de la compa

# CHAPITRE VIII.

# DES DIVERSES ESPÈCES DE SATISFACTION.

# On peut en distinguer six :

1. Satisfaction pécuniaire. Gage de la plupart

- des plaisirs, l'argent est une compensation efficace pour bien des maux. Mais il n'est pas toujours an pouvoir de l'offenseur de la fournir, ni convenable à l'offensé de la recevoir. Offrir à un homme d'honneur outragé le prix mercenaire d'une insulte, c'est jui faire un nouvel affront.
- 2. Restitution en nature. Cette satisfaction consiste soit à rendre la chose même qui a été enlerée, soit à donner une chose semblable ou équivalente à celle qui a été enlerée ou détruite. 5. Satisfaction attestatoire. Si le mal résulte
- d'un mensonge, d'une opinion fausse sur un point de fait, la satisfaction s'accomplit par une attestation légale de la vérité. 4. Satisfaction honoraire. Opération qui a pour
- but soit de maintenir, soit de rétablir, en faveur d'un individu, une portion d'honneur que le délit dont il a été l'objet lui a fait perdre, ou courir le risque de perdre.

  3. Satisfaction vindicative. Tout ce qui em-
- porte une peine manifeste pour le delinquant emporte un plaisir de vengeance pour la partie lésée. 6. Satisfaction substitutire, ou satisfaction à la chorge d'un tiers, lorsqu'une personne qui n'a pas commis le délà se trouve responsable dans sa fortune pour celui qui l'a commis.
- Pour déterminer le choix d'une espèce de satisfaction il faut considérer trois choses : la factité de la fournir, la nature du mai à compenser et les sentiments qu'on doit supposer à la partie lésée. Nous reprendrons bientôt ces différents chefs pour les traiter avec plus d'étendue.

## CHAPITRE IX.

DE LA QUANTITÉ DE SATISFACTION A ACCORDER.

Autant qu'il manque à la satisfaction pour être complète, autant de mai qui reste sans reméde. Ce qu'il faut observer pour prévenir le déficit à ett égard peut se réduire à deux régles.

Première règle. S'attacher à suivre le mal du délit dans loules ses parties, dans toules ses consequences, pour y proportionner la satisfaction.

S'agit-il d'injures corporelles irréparables, il faut considérer deux choses: un moyen de jouissance, — un moyen de subsistance déts pour toujours. Il ne saurait y avoir de compensation de même nature, mais il laut appliquer au mal une gratification périodique perpétuelle.

S'agit-il d'homicide, il faut considérer la perte des héritiers du défunt, et la compenser par une gratification une fois payée ou périodique pour un temps plus ou moins loug.

S'agit-il d'un delit rontre la propriété, nous verrons, en traitaut de la satisfaction pécuniaire, tout ce qu'il faut observer pour faire monter la réparation au niveau de la perte.

Scomle règle. Dans le doule, faire pencher la balance plutôt en fazeur de celui qui a souffert l'injure qu'en faceur de celui qui l'a faite.

Tous les accidents doirent être pour le compte du délinquant. Tous satifaction doit être pluto les délinquants de défectueuse. Sur abondante, l'excès te peut que servir à péréent les délits temblaise en qualité de peine : défectueuse, le déficit laissits ortiquars que hour depré d'abarne : et dans les dissiste d'inimité, tout le mai non satisfait est un sujet de tromphe pour le délinquant.

Les lois sont partout bien imparfaites sur copoint. Du côde des peines, on a peu redouté l'exècs, Dit côté de la satisfaction , on s'est peu embarrassé du déficit. La peine, mai qui audeit du necessaire est purement unisible, on la répand d'une map prodigue. La satisfaction, qui se transforme tout entirer en bien, on s'en est montré fort aure.

#### CHAPITRE X.

DE LA CERTITUDE DE LA SATISFACTION.

La certitude de la satisfaction est une branche essentielle de la sûreté : autaut de diminution à cet égard, autant de sûreté perdue.

Que penser de ces lois qui, aux causes naturelles d'incertitude, en ajoutent de factices et de volontaires? C'est pour obvier à ce défaut que nous poserons les deux règles suivantes:

 L'obligation de satisfaire ne s'éteindra point par la mort de la partie lésée. — Ce qui était du à un défunt, à titre de satisfaction, reste du à ses héritiers.

Faire dépendre de la vie d'un individu lésé le droit

de recevoir satisfaction, ce serait ôter à ce droit une partie de sa valeur : c'est comme si on réduisait une rente perpétuelle en rente viagère. On n'arrive à la jouissance de ce droit que par une procédure qui pent durer longtemps. S'agit il d'une personne agec un infirme, la valeur de son droit périelite comme elle : s'agit-il il'un moribonil , son droit ne vaut plus

D'ailleurs, si vous diminuez d'une part la certitude de la satisfaction, vous augmentez dans le délinquant l'espoir de l'impunité. Vous lui montrez en perspective une époque où il pourra jouir du fruit de son crime. Vous lui donnez un motif pour retarder par mille entraves le jugement des tribunaux. ou même pour avancer la mort de la partie lésée, Your mettez, du moins, hors de la protection des lois les personnes qui en ont le plus grand besoin, les mourants, les valétudinaires.

Il est vral qu'en supposant l'obligation de satisfaire éteinte par la mort de la partie lésée, le délinquant pourrait être soumis à une autre peine : mais quelle autre peine serait aussi convenable que celle-là?

2. Le droit de la partie tésée ne s'éleindra point par la mort du délinquant ou de l'auteur du dommage. - Ce qui était du de sa part, à titre de satisfaction, sera du par ses héritiers, Faire autrement ce serait encore iliminuer la

valeur du droit et encourager au crime. Ou'un homme, en considération de sa mort prochaine, commette une injustice sans autre objet que d'avancer la fortune de ses enfants, e'est un cas qui n'est pas bien rare.

Dira-t-on que si on satisfait la partie lésée après la mort du délinquant, c'est par une souffrance égale imposée à son héritier? Mais il y a hien de la différence. L'attente de la partie lésée est une attente elaire, précise, décidée, ferme à proportion de sa confiance dans la protection des lois. L'attente de l'héritier n'est qu'une espérance vague. Ou'est-ce qui en forme l'objet? Est-ce la succession entière? Non : ce n'est que le produit net inconnu, après toutes les déductions légitimes. Ce que le défunt aurait pu dépenser en plaisirs, il l'a dépensé en infustices.

## CHAPITRE XI.

OE LA SATISFACTION PÉCUNIAIRE.

Il est iles cas où la satisfaction pécuniaire est demandée par la nature même du délit ; il est d'autres cas où c'est la senle que les circonstances permettent.

Il faut l'employer de préférence dans les ocea-

sions on elle promet d'avoir son plus grand effet, La satisfaction pécuniaire est à son plus haut point de convenance, dans les cas où le dommage essuyé par la partie lésée , et l'avantage recueilli par le délinquant, sont également de nature pécuniaire, comme ilans le larcin , le péculat et la concussion, Le remêde et le mal sont homogènes, la compensation peut se mesurer exactement sur la perte, et

la peine sur le profit du délit. Ce genre de satisfaction n'est pas si hien fondé lorsqu'il y a perte pécuniaire d'un côté, sans qu'il y ait profit péconiaire de l'autre : comme dans les dégâts faits par inimitié, par négligence ou par accident.

Il est encore moins bien fondé dans les cas où l'on ne peut évaluer en argent, ni le mal de la partie lésée, ni l'avantage de l'auteur du délit, comme

dans les injures qui concernent l'honneur. Plus un moyen ile satisfaction se trouve incommensurable avec le dommage, - plus un moven de punition se trouve incommensurable avec l'avantage du délit, plus ils sont respectivement sujets à manquer leur but.

L'ancienne loi romaine, qui assurait un écu de dédommagement pour un soufflet reçu, ne mettait pas l'honneur en sureté. La réparation n'ayant pas de commune mesure avec l'outrage, son effet était précaire, soit comme satisfaction, soit comme peine.

Il existe encore une loi anglaise qui est bien un reste des temps barbares : Manent restigia ruris. Une fille est considérée comme la servante ile son père : est-elle séduite , le père ne pent obtenir d'autre satisfaction qu'une somme péeuniaire, prix des services domestiques dont il est censé privé par la grossesse de sa fille.

Dans les injures contre la personne, une indemnité nécanjaire peut être convenable ou non , selon la mesure des fortunes de part et d'autre.

En réglant une satisfaction pécuniaire, il ne faut pas oublier les deux branches ilu passé et de l'avenir: la satisfaction pour l'avenir consiste simplement à faire cesser le mal du délit ; la satisfaction pour le passé consiste à dédommager pour le tort souffert. Payer une somme due, c'est satisfaire pour l'avenir ; payer les intérêts écoulés de cette somme, c'est satisfaire pour le passé.

Les intérêts doivent courir de l'instant où le mal qu'il s'agit de compenser est arrivé , - de l'instant , par exemple, où le payement dù a été retardé, où la chose a été prise, détruite, endommagée, où le service auguel on avait droit n'a pas été rendu. Ces intérêts accordés à titre de satisfactiou doivent être plus forts que le taux ordinaire du commerce libre; au moins lorsqu'il y a soupçon de mauvaise foi.

Cet excelant est bien nécessaire : il l'intérêtion n'émit quéégal, il y aurait des cans où la suinfeant normalité, et l'antres cas où il resterait un profit au délinquant; profit pécunisire, s'il a voiunt se procurer un empeunt forcé au taux commun et l'intérêt plasitir de rengeance ou d'inimité, all voulu tenir la partie lésée dans un état de besoin et jouir de sa détresse.

Par is même raison, on doit calculer sur le pled de l'inferêt composi; c'est-a-dire, que les inferêts doirent être aljoutés chaque fois au principal, à l'instant que chaque payement d'inferêt sararis du se faire selon les usages du prêt libre. Car le capitalité, à chaque échèmec, aurait pu convertir son inférêt en capital ou en retirer un avantage équiva-lent. L'aissez exte partie du dommage sans saitifaction, il y aurait de la part slu propriétaire une perét, et de les parts du delinquatt un profit.

Entre les délinquants, les frais le la satisfaction dobrent être répartis suirant la proportion de terris fortunes, sauf à modifier cette répartition selon les divers degrés de leur crime. En effet, cette obligation de satisfaire est une peine, et cette peine sain au comble de l'inégalité, si des codelinquants de fortunes inégales étaient taxés également.

CHAPITRE XII.

#### JIAPTIKE XII.

### DE LA RESTITUTION EN NATURE.

La restitution en nature importe principalement pour des effets qui possèdent une valeur d'affection 4.

Mais elle est due pour tout. La loi doit m'assurer tout ce qui est à moi, sans me forcer l'accepter des équivalents qui ne sont pas même tels dès que j'y répugne. Sans la restitution en nature, la sôreté n'est pas complète. Qu'y a-t-il ile sûr pour le tout, quand on n'est sûr pour aucune partie?

s Te's sont les immrubles en général : reliques de famille, portraits ; ouvrages terralités par des personnes chéries ; animoux domestiques, aniquités, cursosités, tableaux ; animous comestiques de musique, enfin tout ce qui est unique cus parall l'étre.

S'agit-il d'une chose ou d'un animal qui reproduise? On constatera de la même manière de quel côté doit se trouver la supériorité d'affection, par rapport aux fruits et aux

Une chose enlevée de bonne ou de mavraise foi, pour avoir passé dans les mins aif an experieur qui la possée de bonne foi. Sersi-t-elle rendue au premier projectifar? Sers-t-elle conserve u account? qu'on peut présumes avoir pour elle la plus grande affection. Ore de degré supérieur d'affection peut se présumer siséement par la rétation qu'on a seu cre choche, par le temps qu'on l'a posséede, par les acce choches, par le temps qu'on l'a posséede, par les cre choches, par le temps qu'on l'a posséede, par les qu'elle a conté. Cas indices se rémiront communément en fuereu ut vari progrétatier originaire \*!

La préférence lui est également due dans les caa où il y aurait du doute. Voici ponrquoi : 1º Le propriétaire postérieur peut avoir été complice, sans qu'on puisse acquerir des preuves de cette complicité. Ce soupçon est-il injuste : formé par la loi et non per l'homme , portaut sur l'espèce et non sur l'individu, il ne donne aucune atteinte à l'honneur. 2º Si l'acquéreur n'est pas complice, il peut être coupable de négligence on de témérité, soit en omettant les précautions ordinaires pour vérifier le titre du vendeur, soit en donnant à des Indices trop légers une foi qui ne leur était pas ilue, 5º S'agit-il de délits graves , tels que le brigandage , il importe de donner la préférence au possesseur antérieur pour fortifier les motifs qui l'engagent à la poursuite. 4º La spoliation a t-elle cu pour principe la malice : laisser la chose dans la possession de qui que ce soit, hors le propriétaire dépouillé, ce serait laisser le profit du crime au delinquant.

Un achat à vil prix lois tonjours être suivi de la restitution, mogennant le prix reçu. Cette circunstance, si elle ne prouve pas la complicité, est tout au moiss une forte présomption de mustre foi. L'acheteur n'a pas pu se dissimuler la probabilité du délti de la part du vendeur; care, cut fail le lass prix il'un effet volé, c'est le danger de le poetre à un marché ouvert.

Quand l'acquéreur, ceusé inuocent, est obligé, à cause de la mauvaise foi du vendeur, de restituer la chose au propriétaire originaire, ce doit être moyennant un équivalent pécuniaire réglé par le

juge.

Les simples frais de conservation, à plus forte raison les améliorations, les dépenses extraordinaires, doivent être payés libéralement à l'acqué-

productions, comme vin d'une vigne particolière, poutlai d'un cheval farori, etc. Ceprodant les précessions du proprétaire antériur pourraient bien u'àroir pas autant de force dans ce cât que dans l'autre. L'acquirétur postérieur n'est proprétaire qu'un second pour la chore ou l'animat qui praduit, mais it est propriétaire en permièr pour le productions mêmes. reur postérieur. Ce n'est pas seutement un moyen de favoriser la richesse générale, c'est encore l'intérêt mémedu propriétaire originaire, quoique cette indemnité soit payée à ses dépens. Selon qu'on accorde cette indemnité ou qu'on la refuse, on favorise ou oempéche l'amélioration de la chose 1.

Ni le propriétaire originaire ni l'acquéreur postérieur ne doirent gagner aux dépens l'un de l'autre : le perdant doit avoir son recours pour son indemnité, d'abord sur le déliuquant, ensuite sur les fonds subsidiaires dont il sera parlé 2.

Quand la restitution identique est impossible, on doit lai substituer, autant qu'on le peut, la resitution d'une chose semblable. Supposons deux medailles rares du même coin : le possesseur de l'enaprès s'être saisi de l'autre, l'a gâtée ou perdue, soit par négligence, soit à dessein. La mellier satisfaction, en ceess, c'est de transférer la médaille qui lai apportient à la partie leiste.

La satifaction pécuniaire, dans les délits de ce gonce, est sujette à se trouver insuffissante ou même nulle, La valeur d'affection est razement apprecie par des personnes tierces. Il faut une bonte bien céchière, une philosophie bien peu commune pour sympalister avec des goûts qui ne sont pas les notres. Le fleuriste bollandis, payant au poisde For un oignon de tuilpe, se moque d'un antiquaire qui achète, à perand prix, une lampe rouillée?

Les législateurs et les juges ont trop souvent pensé comme le vulgaire : ils ont appliqué des règles grossières à ce qui demandait un discernement délicat, Offrir, en certain cas, une indemnité en argent, ce u'est pas saisfaction, c'est insulte. Recervait on de l'or pour prix d'un portrait chéri on'un trial aurait enlevé?

I N'importe di l'expetenza est de basset foi est emissiente foi. Ca révolt papor les la, mais pour teus, vezi serie foi. Ca révolt papor les la, mais pour teus, vezi prespettiture, spécia dani les étances es latiert 2 august 19 august

Je perás no cheral qui vant trente l'irres pierling, von Tachetta d'un homme qui von le rend comme sino pour dix. In vertu da la règle ci-dessus, vons serce abilgé dem le céder, en rectron di emoi et que vou ca narea donde. Ja sui le perdant : Il me reste à réclamer du vendaur vipil. Utres, et, à no offetu, j'hours necons une le trées qui l'inter, et, a l'en de m'adiquer la chaval, en l'avait adque divou (ce qui autrit pu viter a sionnable dans certainnels. La simple restitution en noture baise dans la saitafación un delle reportione de la valene de la jonisance perdue penhant la durée du délit. Comment estimer este valen ? On l'inetardar par un exemple. Lue statuse dei illegalement enlevée. Cette saiteu, mie à l'encena, anzart rapporté cent liures sairei, adopte l'estimation des experts. Entre l'enterencie el la reilitution, il l'est cooli une année; l'intérêt de l'argent est à cinq pour cent, inettez à marie, cinq l'ires, plus, pour l'intérêt pindi (quivante c. bap., xx), disons deux et demie; total, sept livres et demie.

En faisant l'évaluation des intérêts, il ne faut table pas négliger la décirieration, sois accidentelle, sois accidentelle, sois négligers la décineration nois ne dessaire, que la chose aura suble duns l'intervalle netre le déli commis et la restitution faite. La statue n'aura subi aucune perte, au moins nécessaire; mais un cheval de même pris naria trècssaire; mais un cheval de même pris naria trècssaire ment diminué de valeur. Un recuril de tables de déérioration naturelle, nanche par aunce, action la nature de chaque cheve, est un des arrilees que demandersit la tablistichèque de la justice.

# CHAPITRE XIII.

DE LA SATISFACTION ATTESTATOIRE.

Ce moyen de satisfaction est particulièrement adapté aux délits de fausseté, d'où il résulte quelque opinion préjudiciable à un individu, sans qu'on

contiances, commo dans un cas de maladia ob vous en auréte pris l'habitudo ), alors vous devez étre tens à une payre sa pleine ralear, antenent on mo ferais souffer non perle año de vous procurer un gain. Mais. dans ce cas, vous avez voire recours sur la propriété du détinquant, on, à son défaus, un le trésor public.

\* Il y a quelques aunées qu'un serin ful l'occasion d'un procès devant je ne sais quel parlement de France. Un jourcaliste qui en rendit compte s'égaya aux dépens des desex parties, et regarda tonte cette affaire comma très-ridicule. Je ne saurais penser comme lui. N'est-ce pas l'omagination qui donna leur vaieur aux objets que nous estimons les plus précieux? Les lois faites uniquement pour déférer aux sentiments universels des hommes, peuvent-elles marquer trop d'attention à garantir tout ce qui compose laur bonbenr ? Doiveot-eiles connaître cette sensibilité qui nous attache à des êtres que nous avons élevés, familiarisés, dont loutes les affections nous appartiennent? Ce procès, si frivole aux yeox du journaliste, n'était que trop sérieux, pulsque l'une des parties y avail sacrifié , pour ne pas parler da l'argent , sa probité et son bonneur. Un objet estimé à si haut prir , peut-on le qualifier de bagatelle?

puisse bien constater ni la raleur, ni l'étendue, ni même l'existence de ses effets. Tant que l'erreur subsiste, c'est une source constante de mal actuel ou probable : il n'y a qu'un moyen de l'arrèter, c'est de mettre en étidence la vérité contraire. L'énumération des principaux délits de fausseté

trouve ici sa place naturelle.

1. Injures mentales simples, cansistant à répondre de fousse terreurs; par exemple : Récis d'appartison, reveaunts, sortiléges, popsessions dislobjous, — fant levinit de nature à frapper quelque individu de crainte ou de tristesse, en morts préchaules, muraise conduite de parents proches, infidélités conjugales, perit de latens, plus ou moins nombreuse, comme levitis de pette, d'irusaion, de consujeation, d'irunaile, etc.

3. Brills confer la réputation, dont en peut dissipare planeau esqueez Differenties positive dudinguer planeau esqueez Differenties positive inferenties de réputation, qui coustat à affaithe ce qu'un en peut pas détruire, à décoder, par exemple, aus public, une circonstance qui plante at l'éctal d'une estem cellere ; interception de courage honorolle à tet individu, qui à ful detre contra de l'extenditation de l'extenditatio

ass ancurs, you are structes, or som are excupres.

3. Acquisition frauducture. Exemples: Faux bruits pour cause d'agiotage; faux bruits pour influer sur le prix des actions négociables de quelque compegnie de commerce.

4. Perturbation de la Sonissance des droits atlachés à un étal dousestique on ciri. Escaple: Niera un rui possesseur sa poussaion d'étal dépous, par rapport à certaine femme, d'épouse, par rapport à certain homme, de fils, par rapport à cit homme ou telle femme; — s'attribuer faussement à soi-mine un proit dat; — commettre une fraisseté du même genre, par rapport à quelque état civil ou quelque privilège.

5. Empéchement of acquisition. Empécher un homme d'acquérie ou de vendre par de faux bruits contestant la valeur de la chose ou le droit d'en disposer. Empécher une personne d'acquérir un certain état, comme le mariage, par de faux bruits qui le font différer on manquer.

Dons tous ces cas, le bras de la justice serait impuissant; les moyens de force seraient nuls ou imporfaits. Le suit reméde efficace est une déclaration authentique qui détruise le mensonge, Détruire Ferreur, publier la vérité, fonction respectable, digne des premiers tribunaux!

Quelle forme doit on donner à la satisfaction attestatoire? Elle peut varier comme tons les moyens de publicité i impression et publication du jugement aux frais du délinquant; affiches répandues au choix de la partie lésée; publication dans les gazettes nationales ou étrangires.

L'idée de cette satisfaction si simple et si utile est puisée dans la jurisprudence française. Qu'un homme cet cété calomusé, les parlements ordonnaient presque toujours que la sentence qui rétablissait sa réputation serait imprimée et affichée aux feais du calonnaitenr.

Mais pourquoi forcili on le dellinguant à destree qu'il sait profet un mensonge, et à reconsiltre publiquement l'houneur de la partie lésé? Cette publiquement l'houneur de la partie lésé? Cette forme était s'écsie à finisierre giralià e on avais tort de preserire à un homme l'expression de certisis sentiment qui pour sient ettre pas les siens, et de rasper d'ordonner juridiquement un mentical de la partie de la constitue de la consideration par un act de construinte; cer centa, que prouve un retractation faite en justice, si e n'est la foiblesse et la existite de celtul qui la prosonne?

Le délinquant peut être l'organe de sa propre

condamnation, si on le juge convenable pour augmenter sa peige : nois il prut l'être sons manquer à la plus exacte vérité, pourru que la formule qui lui sera prescrite reuferme les sentiments de la instice, comme étant ceux de la justice, et non comme les sieus propres, « La cour a jugé que j'ai « proféré une fausseté; - la cour a jugé que je me « suis déporti du coractère d'honnête homme ; -« la cour a jugé que, dans toute cette affaire, mon « adversaire s'est comporté eu homme d'honneur, » Voità tout ce qui importe au public et à la partie lesce. C'est un triomphe assez éclatant pour la verité, une humiliation assez grande pour le coupable. Que gagnerait-on à le forcer de dire : « l'al \* proferé une fausseté, - je me sois départi du « caractère d'honnète homme, - mon adversaire « s'est comporté en komme d'honneur? « Cette déclaration, plus forte que la première en apparence, l'est beaucoup moins en realité. La crainte qui dicte de pareils désaveux, ne change pas les vrais sentiments; et quand la bouche les prononce devant one audience nombreuse, on entend, pour ainsi dire, le cri du cœur qui les désavoue.

S'il a'zgit d'un fait, la justice risque moins de se tromper, et l'aven direct du mensange cuigé de la partie condamaée en son proper nom, serait presque totojours conforme à son intiune conscience risque quand il s'zgit d'une opinion, de cetle du delinquant, le d'avenu qu'on lui commande sera presque toujours contraire à sa conviction intérieure. Dans de tels d'embés, les gens imparitisux condamaritisux condumente. un individu illa fois pour une chi il se condennere il ilim-mene. Esti diano un nomenta succe alme pour se livre à la réflexion : le triomphe de son aibreraire est devant se yeux, il en est lun-mene l'instrument, et l'irritation de l'orgareil blessé doit augmenter les préventions de son espri. Il preut s'être troutge de boune foi, et vous l'obliger à s'accurate d'une soughe et sous le metter dans une position eruelle, où plus il est bonnée home, pois de ton et de montre de menoughe.

Combien de frijonns, en vertu d'un arret, a con fait déclarer nommes d'homenver et a probité par exus mêmes qui étéent le mieux instentis du contrairet (lue signific d'alleurs et de delvarison générale l'e ce que title impustation est fanse que contrairet (lue signific d'alleurs est de delvarison générale l'e ce que title impustation est fanse que en que no sei de les un fois, s'examiél qu'on n'ait jamaisété compable l'Ex soyet. l'incomrénient se qu'une est diet d'autones soit accordé une fois à un homme mésestimé. Il y a contradiction entre de capatentes d'intontes soit accordé est partie soit pour le la sentience des juges i leur autorité est affaible, et en n'a plus recours à extra d'intonte d'autorité est affaible, et en n'a plus recours à extra d'intonte d'autorité est affaible, et en n'a plus recours à extra d'intonte d'autorité est affaible, et en n'a plus recours à extra d'intonte de l'entre d'autorité est de l'autorité est d'autorité est affaible, et en n'a plus recours à extra d'intonte d'autorité est affaible, et en n'a plus recours à extra d'intonte d'autorité est d'autorité est d'autorité est d'autorité est d'autorité est de l'autorité d'autorité d'autorité

Sur les pronesses, on peut être moin réserte. Il suffique l'engagement n'ait ries de contraire à l'honneur ou à la problée. On ne doit pas exègre d'un honne, par exemple, qu'il promette de servire contre sa patrie ou contre son parti; mais on peut exègre qu'il proneute de ne point containter, parce qu'un tel engagement de sa parte n'effair être, perfet ail son parti n'a la partie, attendiq u'il n'aurait ail son parti n'a la partie, attendiq u'il n'aurait au sa partie, qu'un le le meutre on liberte qu'un se la partie, qu'un la mais le meutre on liberte qu'un sa parole, on l'est fait mouirs u tenu dans les frences de la partie, ail partie de meutre su l'est de l'est partie de l'est de l'es

### CHAPITRE XIV.

DE LA SATISFACTION HONORAIRE.

Nous renous de roir comment on peut remolier de ceut deu délic somb en l'épitable qu'in ott pour instrument le mensonge : mais il y en a d'autre plus dangereux : l'immitté à des moyens plus sôres pour porter à l'honneur des atteintes probades; elle ne se ceche pou toporte à l'honneur des atteintes probades; elle ne se ceche pou toporte à l'ambient desouveix de la comment de l'ambient de l'amb

quences: en faisant plusale mal à sa personne, on en ferait moin à son lonneur. Pour en faire un objet de mépris, il ne fant pas exélice en sa faverum sentment de pitté qui produirat de l'antipathe contre son adversaire. La baine a épulsé tous ses raffinements dans es geure de drills. Il faut leur opposer des remèdes particuliers, que nous avons distingués par le nom de assisfaction honoraire.

Pour en sentir la nécessité, il faut examiner la nature et la tendance de ces délits, les causes de leur gravité, les remédes qu'ils ont trouvés jusqu'à présent dans l'usage des duets, et l'imperfection de ces remédes. Ces recherches, qui liament à tout es qu'il y a de plus déliest dans le cœur humain, presque entiferement négligées par ceux qui ont fait les lois, sont les premières bases de toute bonne législation en matère d'honneur.

Bans l'état actuel des mouvrs chez les nations les plus civilières, l'effet ordinaire, l'étre naturel de se détis est d'enlevre à l'offensé une partie plus nu moins considérable des no homeurs, c'est-d-lier qu'il ne jouit plus de la même estime parmi ses semblables, qu'il a perdu une partie proportion nelle des plaisirs, des services, des hons offices de tont genre quis sont les fruits de cette estime, et qu'il peut se trouver exposé aux suites fâcheuses de leur mépris.

Or, puisque le mal, au moins quant à l'essentiel, consiste dans ee changement qui s'est opéré dans les sentiments des hommes en général, ce sont eux qu'on doit considérer comme ses auteurs immediats. Le délinquant en fuit en étit qu'un bélssure légère, qui, laissé à elle-même, se fermeralt biendet. Ce sont les autres hommes qui, par les poisons qu'ils y rersent, en font une plaie dangereuse et souvent incurable.

An premier coup d'œil la rigueur de l'opinion publique contre un individu insulté parait d'une injustice révoltante. Un homme plus fort ou plus conrageux abuse-t-il de sa supériorité pour maltraiter d'une errtaine manière eclui que sa faiblesse aurait dû protéger, tout le monde, comme par un mouvement machinal, an lieu de s'indigner contre l'oppresseur, se range de son parti, et fait tomber lachement sur sa victime le sarcasme et le mépris. souvent plus amers que la mort même. Au signal donné par un inconnu , le public se jette à l'envi sur l'innocent qu'on lui dévoue, comme un dogue féroce qui, pour déchirer un passant, n'attend que le geste de son maltre. C'est ainsi qu'un scélérat, qui veut livrer un honnéte homme aux tourments de l'opprobre, emploie ceux qu'on appelle les gens du monde, les honnètes gens pour les exécuteurs de ses tyranniques injustices : et comme le mépris qu'attire une injure est en proportion de l'injure même, cette domination des méchants est d'autant plus irrécusable que l'abus en est plus atroce.

Qu'une sigure existe sois mérider ou non, c'est de qui Fon ne disigne pas écrapairry un-seul-ment son insolent auteur en triemphe, mais écut à uje pour la faguere. On se fait houseur d'acce-lée le mohierres ; l'affront qu'il a suit le sejure ne comme de c

de crarber en public au viage d'un autre, Que serait ce mal en lui même l'îne gouite d'eau oubliée aussible qu'esurje; muis cette goutte d'eau se conretit en poison corrosif qui le fourmentera toute sa vie, Qu'est-ce qui a opéré cette métamorphose. L'oprimo publique, l'oprimo qui distribute son gré l'honneure et la bonte. Le cruel adversaire sarait bien que cet affront serait l'avant-toureur et le symbole d'un lorrent de mémeris.

In breath, on homme vil prut donc à son grédehonorer in homme retineut. Il peut rempir de chapitan et d'eminis la fin de la carrière la pies pouvaire la comme de la carrière la pies pouvaire? Il le consorte, parce quinc corruption irrésistible a subjugué le premier et le plus pur des initianans, cetai de la suncino populaire. Par une sonte de cette prévariestim deplorable, tous les ciurpressistibilisablement dépendent pour leur homciurpressistibilisablement dépendent pour leur homtiurement, à ses soilers, pour récouter ses arrêts de tirement, à ses soilers, pour récouter ses arrêts de proscription se choson d'exes en préciulier.

Tel est le precès qu'on pourrait intenter à l'oplone publique, et ces imputations ne errient pas sans finda-ment. Les hommes, admirateurs de la sans finda-ment. Les hommes, admirateurs de la finer, sont souverne complete affiquite entre rise de la complete de la complete de la complete de la serie delle de ce goure, on reconsult qu'ils probiners un mai laisque-ment de l'approphent de l'approphent de l'approphent de l'approphent de l'approphent de l'approphent de la complete del la complete de la complete de

Pour sentir tout le mal qui peut résulter de ces délits , il faut faire abstraction de tous les remèdes;

<sup>8</sup> Pour se former una idéa du tourment qui résulte da l'accumulation et de la durée de petites versitons presqua impreceptibles, chausea à par, il ne faut que ae rappeterles chatoniliements prolongés at les persécutions at communes dans les jeux et les querelles de l'eofanca. A est der, les moindres démêtés condinient aux voirs de fait j'Uéde de la moindres démêtés condinient aux voirs de fait j'Uéde de la

il fant supposer qu'il n'y en a point. Dans cette supposition, ces délits peuvent se répéter à volonté : une carrière illimitée est ouverte à l'insolence : la personne insultée aujourd'bui peut l'être le lendemain, le surlendemain, tous les jours et à toute heure; chaque nouvel affront en facilite un autre , et rend plus probable une succession d'outrages du même genre. Or, dans la notion d'une insutte corporelle, on comprend tout acte offensant la personne qui peut s'exercer sans causer un mal physique durable, tout ce qui produit sensation désagréable, inquiétude, douleur. Mais tel acte qui serait à peine sensible, s'il était unique, peut produire, à force de se répéter, un degré de malaise très-douloureux, ou même un tourment intolerable. l'ai la quelque part que de l'eau distillée goutte à goutte, tombant d'une certaine hauteur sur le milieu de la tête nue et rasée, était une des tortures les plus cruelles dont on se fût avisé, Gutta cavat tapidem, dit le proverbe latin 1. Ainsi l'individu, soumis par sa faiblesse relative à subir, au gré de son persécuteur, des rexations parcilles, et dépourru, comme nous l'avons supposé, de toute protection légale, serait réduit à la plus misérable situation. Il n'en faut pas davantage pour constater d'une part un despotisme absolu, et de l'autre une servitude totale.

Mais in frost pas eschere d'un sent ; il Fest de tous cust qui auroni entre de Esserviri. Il est le jouet du premier vreus qui, commissant sa faliblesse, sera citudi d'un ilustre. Le veilla semme un iluste de Sparter, d'un ilustre. Le veilla semme si, toujour ne de sera de la veilla de la v

Crs petities versations, ces insultes out même, par une autor raison, une sorte de pérémienre en tyrannie sur des traitements violents. Crs actes de collère, qui soffient pour étiente tout d'un coup l'inimité de l'offenseur, et pour lui donner même un sentiment prompt de repentir, font voir un terme à la souffrance: mais mae insulte humiliante et maligne, loin d'équiser la baine qu'il la produite, semble au contraire lui servir d'amorce; en sorte aurèles se précepte à l'immissiation comme l'avanturèles se précepte à l'immissiation comme l'avant-

hienséance o'est pas accere asser forte poor les réprisser; mais la légéreié et la pisié mainerlles à la premièro jeunesse empéchent de les possers jusqu'à un point d'angereux, et la réflesion ne leur donce pas execure ce goût amer qu'un mélanga d'idées accessoires leur fait contracter dans la maturité de la vie. coureur d'une suite d'injures, d'autant plus alarmante qu'elle est indéfinie.

Ce que l'ai dit des insultes corporelles peut s'appliquer aux menaces, puisque les premières memes n'ont de gravité qu'en qualité d'arte com-

minatoire. Les outrages en paroles n'ont pas tout à fait le même caractère. Ce n'est qu'une espèce de diffamation vague, un emploi de termes injurieux dont la signification n'est point determinée, et varie beaucoup, selon l'état des personnes l'. Ce qu'on témoigne par ces injures à la partie lésée, c'est qu'on la croit digne du mepris public, sans artieuler à quel titre. Le mal probable qui peut en résulter, c'est le renouvellement de reproches pareils. On peut craindre aussi qu'une profession de mépris, faite publiquement, n'invite les autres hommes à s'y joindre. C'est là en effet une invitation à laquelle ils se rendent volontiers. L'orgneil de censurer, de s'élever aux dépens d'autrui, l'entrainement de l'imitation, le penchant à croire toutes les assertions fortes, donnent du poids à ces sortes d'injures. Mais il paratt qu'elles doivent principalement leur gravite à l'ouldi où les lois les ont laissées, et à l'usage des duels, remêde subsidiaire par où la sanctiun populaire a voulu suppléer au silence des lois.

Il n'est pas étonnant que les législateurs, craignant de donner trop d'importance à des bagatelles, sient laissé dans un abandon presque universel cette partie de la sureté. Le mal physique, mesure assez naturelle de l'importance d'un délit , était presque nul; et les suites éloignées ont échappé à l'inexpérience de ceux qui ont fondé les lois.

Le duel s'est offert pour combler cette lacune. Ce n'est pas lei le lieu d'en chercher l'origine, et d'examiner les variations et les bizarreries apparentes de cet usage 2. Il suffit que le duel existe, que dans le fait il s'applique en forme de remède et serve de frein à l'enormité du désordre qui résulterait sans cela de la négligence des lois.

Cet usage une fois établi, en voici les conséquences directes. Le premier effet du duel est de faire cesser en

t Dire à quelqu'un qu'il est uo pendard, co n'est lui reprocher eueun feil eo particulier, mais c'est l'accuser, en géoéral, de cette sorte de cooduite qui mêne no homme à se faire pendre. - Il faut bico distinguer ces paroles outrageantes de la diffametion spéciale, de celle qui a un objet particulier, Celle-ci peut être réfutée ; elle donne lien à la satisfaction attestatoire; les paroles outrageantes, étent vagues, ne laissent pes la même prise.

\* Plusieurs circontances not concouru à établir le duel dans l'ago de le chevalerie. Les tourcois, combats singoliers, formés par la gloire, destloés à des jeux, amonaient naturellement des dens d'hooneur. L'idée d'uos providence par-

CENTRAN. - TORE I.

grande partie le mal du délit, c'est-à-dire la honte qui résulterait de l'insulte. L'offensé n'est plus dans cette miserable condition on sa faiblesse l'exposait aux ontrages d'un insolent et au mépris de tous. Il s'est délivre d'un état de crainte continuelle. La tache que l'affront avait imprimée à son honneue est effacée; et même, si l'appel a immédiatement suivi l'insulte, cette tache n'a fait aucune impression, elle n'a pas eu le temps de se fixer; car le désbonneur n'est pas à recevoir une insulte, mais à s'y soumettre.

Le second effet du duel est d'agir en qualité de peine, et de s'opposer à la reproduction de semhables délits. Chaque nouvel exemple est une promulgation des lois pénales de l'honneur, et rappelle qu'on ne saurait se permettre des procédés offensants sans s'exposer aux conséquences d'un combat privé, e'est-à-dire au danger de subir, selon l'événement du duel, ou differents degrés de peines afflictives , ou même la peine de mort, Ainsi l'homme courageux qui, dans le silence de la loi, s'expose lui-même pour punir une insulte, coopère à la sureté générale en travaillant à la sienne propre.

Mais, considéré comme peine, le duel est extrêmement defectueux.

1. Ce n'est pas un moyen qui puisse servir à tout le monde. Il y a des classes nombreuses qui ne sauraient perticiper à la protection qu'il accorde, comme les femmes, les enfants, les vieillants, les malades, et ceux qui, par défaut de coursge, no sauraient se résoudre à se racheter de la honte au prix d'un si grand danger. D'ailleurs, par une hizarrerie de ce point d'honneur, digne de sa naissance féodale, les classes supérieures n'avaient point admis les subalternes à l'égalité du duel : le paysan, outragé par le gentilhomme, n'en obtiendrait pas cette satisfaction. L'insulte, dans ce cas, peut avoir des effets moins graves , mals c'est encore une insulte et un mal sans remède. Sous tous ees rapports. le duel, considéré en qualité de peinc, se trouve inefficace.

2. Ce n'est pas même toujours une peine, parce one l'opinion lui attache une récompense qui pent paraltre ò bien des yeux supérieure à tous ses dau

ticultère, émanée du christiaoisme, cooduisait à interroger de cette menière le justice divion et à lui remettre la décisino des nocrelles.

Cependant oo trouve, hien avant l'âge du christiaoisme, le duel établi co Espagoe comme moyen juridique. Ce passage de Tite-Live ne peut leisser encuo donte : Quidam quas disputando controversias finire nequierant avt notuerant, paeto inter se, ut victorem res sequeretur ferro decreverunt. Quum verbis disceptare Sciplo velletae sedare tras, negatum id ambo diccre communibus cognatis, nee alium deorum hominumve, quam Martem se judicem, habituros cesc. Lib. xxviii, \$ 21.

gers. Cette récompense, c'est l'honneur attaché à la preuve du courage, honneur qui a eu souvent plus d'attrait pour porter au duel , que ses inconvénients n'ont eu de force pour en détourner. Il fut un temps où il entrait dans le caractère d'un galant homme de s'être battu au moins une fois. Un coup d'œil, une insttention, une préférence, un soupçon de rivalité, tout suffisait à des hommes qui ne demandaient qu'un prétexte, et se trouvaient pavés mille fois des périts qu'ils avaient courus en obtenant les applaudissements des deux sexes, à qui, par des raisons différentes, la bravourc impose également. Sous ce rapport, la peine. amalzamée avec la récompense, n'a plus son vrai earactère pénal, et d'une autre manière devient encore inefficace.

5. Le doel, considéré comme princ, est encore défeteures par son exès, ou selon l'expression propre, qui sera explanje a lilleurs, c'est une peine propre, qui sera explanje a lilleurs, c'est une peine propre, qui sera explanje a lilleurs, c'est une peine catalière du louis sur rien, on est exposé à louig le depris intermisioniers, plessures, estatrieres, muitiations, membres estropées ou perdus. Il est chair est il no saixi de choire pour la salistatication des détiu de ce prince, ou doutrerait la préférence à une des la constant de l'autre de la l'autre de l'aut

Il y a de plus une singularité dans cette justice principe un imparairent qu'un duel 1 contruse à l'agresseur, cille ne l'est pas moins à la particleace ). L'Offenné ne paut réclaurer le droit de punir l'offenseur qu'en s'esposant lui-mène à la peine qu'il lui prépare, et nôme avec un désantaige manier feste, car la chance est naturellement en faveur de cetui qui pa ur beniés son homme avant de s'exposar. Alins écte peine est tout à la fois dispendieuxe et moi fondée.

4. In sutre inconvenients particular et existe imprisendance du dacé, est all'aggraver le mai du delli utbrie. Loutes les fois que la vengeance n'est delle utbrie. Loutes les fois que la vengeance n'est part exhaute, l'amois d'une impassibilité reconnec. Loutes et l'est de la confiderat d'amontern, d'étaut de ceurge et décaut d'amontern, d'étaut de ceurge et décaut d'amontern, d'étaut de sensibilité à l'amour de la rejustation. Par de la mortie, et d'amour de la rejustation , l'une des grandes bases de la mortie. L'offenat de trouve deux, par le loi du del, dans la compartie par la confideration par le partie d'amoit de la confideration par le partie d'activation pas, partie qu'il affaite de resulte, al la charge pour lui regular d'article erable, il la charge pour lui regular d'article erable, il la charge pour lui regular d'article qu'il a régular d'article d'activation pour lui regular d'article d'activation par la confideration de la confideration de la confideration de la compartie de la confideration d

 Le Japonais l'emporte, à cet égard, sur l'homme d'homorur de l'Europe moderne. L'Européen, pour la chance de tuer son adversaire, lui donne une chance rédi-

5. Si , dans certains eas , le duel , en qualité de peine, n'est pas aussi inefficace qu'il paratt devoir l'être, ce n'est qu'autant qu'un innocent s'expose à une peine qui, par consequent, est mal fondée. Tels sont les cas des personnes qui , à raison de quelque infirmité attachée au sexe, à l'âge ou à l'état de la santé, ne peuvent pas employer ce moyen de défense. Elles n'ont de ressource, slans cet état de faiblesse individuelle, qu'autant que le hasard leur accorde un protecteur qui a en même temps le pouvoir et la volonté de payer de sa personne et de combattre à leur place, C'est ainsi qu'un époux , un amant, un frère peuveut prendre sur eux l'injure faite à une femme, à une maltresse, à une sœur : et dans ee eas, si le duel devient efficace comme protection, ce n'est qu'en compromettant la sarcté d'un tiers qui se trouve charge d'une querelle pour un fait étranger à sa personne, et sur lequel il n'a pn exercer aucune influence.

Il est certain qu'à considèrer le duct comme me leranche de la justice pieule, e'est un moyen abburde et montremen; aussi tout shourde et tout in en comme de la comme de réconseur, les noche qui un signire, en prointe de réconseur, les noche qui un signire, en prointe de réconseur, le soit de la comme de la comme de la comme de qu'à confirmer le foit. Or, que ce récuttat du duele qu'à confirmer le foit. Or, que ce récuttat du duele si justifiable un onn, s'importe il cuise et il a a ac suue. Il est custetid au législateur de la découverz un phéromème à interessant e dont pas

L'insulte, avons-nous dit, fait envisager celui qui en est l'objet comme avili par sa faihlesse et sa lâcheté : toujours placé entre un affront et un reproche, il ne peut plus marcher d'un pas égal avec les autres hommes, et prétendre aux mêmes égards. Mais qu'après cette insulte, je me présente à mon adversaire, et consente à risquer, dans un combat, ma vie contre la sienne, je sors par cet acte de l'humiliation où l'étais tombé. Si je meurs . me voilà du moins affranchi du mepris public et de l'insolente domination de nion ennemi. S'il meurt, me voilà libre, et le coupable puni. S'il n'est que blessé, e'est une leçon suffisante pour lui et pour eeux qui auraient eu la tentation de l'imiter. Suisje blessé moi-même, ou ne le sommes-nous ni l'un ni l'autre, le combat n'est point inutile, il produit toujours son effet. Mon ennemi sent qu'il ne peut réitérer ses injures qu'au péril de sa vie : je ne suis pas un être passif qu'on puisse outrager Impunément; mon courage me protége à peu près proque et égale. Le Japonais, pour la chaoce de porter le sien à se fendre le ventre, commence par lut en donner

l'exemple.

comme ferait la loi si elle punissait de tela délita par une peine capitale ou affictive.

Mais sì, quand cette voie de satisfaction m'est ouverte, Jendure pasiemsmert une insulte, pare ne rends méprhable aux yeux du public, parce que cette conduite décêtel, de ma part, un fond et timidité, et que la timidité est une des plus grandes imperfections dans le carsetère d'un bomme, pur postron a toujours été un objet de mépris. Mais ce défant de courage doit être mis dans la Mais ce défant de courage doit être mis dans la

classe des vices? L'opinion qui avilit la poltronnerie est-elle un préjugé nuisible ou utile? On ne doutera guère que cette opinion ne soit

conforme à l'intérêt général, si l'on considère que la première passion de tout bomme étant le désir de sa propre conservation, le contrage est plus ou moins une qualité factice, une vertu sociale qui doit à l'estime publique plus qu'à toute autre cause sa naissance et son accroissement. Une ardeur momentsnée peut s'allumer par la colère, mais un courage tranquille et soutenu ne se forme et ne mûrit que sous les beureuses influences de l'honneur. Le mépris qu'on éprouve pour la poltronnerie n'est donc pas un sentiment inutile : la souffrance qui en reisillit sur les poltrons n'est donc pas une peine prodiguée en pure perte. L'existence du corps politique dépend du courage des individus qui le composent. La sureté extérieure de l'État contre des rivaux dépend du courage de ses guerriers : la sureté intérieure de l'État contre ces guerriers euxmêmes dépend du courage répandu dans la masse des autres citoyens. En un mot, le courage est l'âme publique, le génie tutélaire, le palladium sacré par lequel seul on peut se garantir de toutes les misères de la servitude, rester dans l'état d'homme, et ne pas tomber au-dessous des brutes mêmes. Or, plus le courage sera honoré, plus il y aura d'hommes courageux ; plus la poltronnerie sera méprisée, moins il y aura de poltrons.

ce n'est pas tout : celui qui, pouvant se battre, condure une insulte, ne décêle pas seulement sa timidité : il se révolte évatre la sanction populaire qui en a fait une loi . et se moutre sur un point seencitel indifférent à la réputation. Mais la sanction populaire est le ministre le plus secil et le plus déled un principe de l'ottilée, l'allée la plus puissante et la moins dangereuse de la sanction politique. Les loid de la sanction populaire sont-lées politique. Les loid de la sanction poujuiser post-lées politique. Les loid de la sanction poujuiser sont-lées de la comment de la sanction poujuiser sont-lees de la comment de la sanction poujuiser sont-lees de la comment de la sanction poujuiser sont-lees de la comment de la sanction de la sanction poujuiser sont-lees de la comment de la sanction de la sanction poujuiser sont-lees de la comment de la sanction de la sanction poujuiser sont-lees de la comment de la

s Le public tail-il la raisofia qu'il a dans son opinion? Il-ti-d guidé par le priacipe de l'Othité ou par une mutation machiesie et un instinct mai démété? Cetal qui se bat apli-d par une vue éclaires de seu instelle et de l'instreé général? Ceta une question plus ourrisses qu'utice. Voci une observation qui pent servir à la résondre. Autre chose est de se déterminer par la précence de certains questifs, autre des se déterminer par la précence de certains questifs, autre.

d'accord, en général, avec les lois de l'utilité? Plus un homme est sensible à la réputation, plus son caractère est prêt à se conformer à la vertu; moins il y est sensible, plus il est en proie à la séduction de tous l'es vices.

On "similar-ci de cette discussion? Que dans (Pat al'Instance on les bois en lisses imprel) priscal l'Bonneur des citoyens, cetti qui endure une insulte sons avier recours al a saffattion que loi presenti l'opinion publipue, se montre par la minucomme réduit à une dependance hemiliante, exposé à recervir une suite indéfiniré d'affronts; — il se comme réduit à une dependance hemiliante, exposé à recervire une suite indéfiniré d'affronts; — il se accessification de la comme de la comme de serubilité à la réputation , serubilité protectrice de louteles versus à cauregaire coutre couls se iries.

En examinant la murche de l'opinion publique relativement au sinusties, il me semble qu'il parler en gièreid, elle etal ionne et utile; et les changes monts successifs qui se sont fait aime la pratique cipe de l'utilité. Le public surrait tort, ou plante sa cipe de l'utilité. Le public surrait tort, ou plante sa lois servit immédiatement un décret d'infinuie contre la partie laustier; au septieture d'au frais soil. Ge d'au fait de la partie laustier; aux void le qu'il ne fait pas. Ge décret d'infinuie n'ai leu nque dann le cas où Thomme mem l'artiet de sa dispradation viriet, signe fui-mem l'artiet de sa dispradation viriet.

Le public a donc raison en góréral <sup>4</sup> dans ce système d'honneur, le retriable lort et alu côté de lois : Premier tort, — d'aroir lisisé subsister, par rapport aux insultes, cette anarchie qui a forcé de recourir à ce lisarre et malheureur moyen. Sécond fort, — d'avoir voulu a'opposer à l'assee du duet, remidic importal musi sunique. Troisieme fort, de ne l'avoir combattu que par des moyens disproportionnés et inefficaces.

#### CHAPITRE XV.

SEREDES AUX DÉLITS CONTRE L'HONNEUR.

Commençons par les moyens de satisfaction pour l'honneur offensé : les roisons qui les justifient viendront ensuite,

chore de d'apercevoir de l'influence de ces moisfs. Point d'action oi de jugement son moisf, point d'effet sans cause. Mais pour constaler l'influence qu'un moisf exerce sur oons, d fant savoir repiler son espris sur son-même et anatomiser à pendée : il faut d'user son experis on dans pariers, d'out l'une est occupée à observer l'autre : opération difficie dont, faut d'éxercio, que de personnes sont exphise. Les alclits contre l'bunneur peuvent se diviser en trois elasses : — outrages en parolrs, — lasultes corporelles, — menaces insultantes. La peine analogue au délit doit opérer en même temps comme moyen de satisfaction pour la partie tésée.

Liste de ees peines.

1. Admonestement simple.

2. Leeture de la sentence du délinquant , faite

par lui-même à voix haute.

3. Le coupable à genoux devant la partie lésée.

4. Discours d'humiliation qui lui est prescrit,

5. Robes emblématiques (dont il peut être revêtu
dans des cas particuliers ).

 Masques emblématiques , à léfe de coulcurre , pour des eas de mauraise foi; à tête de pie ou de perroquet , pour des eas de témérité.

7. Témoins de l'insulte appelés à être témoins de la réparation.
8. Les personnes dont l'estime importe beau-

coup au coupable, appelées à l'exécution de la sentence.

9. Publicité du jugement, par le choix du lieu,

l'affluence des spectateurs , l'impression , l'affiele , la distribution de la sentence.

10. Bannissement plus ou moins long , soit de la présence de la partie lesée , soit de cetle de ses amis.

Pour insulte faite en lieu publie, comme marché, théatre ou église, bannissement de ees lleux. 11. Pour insulte corporelle, talion infligé par la partie lésée, ou, à son choix, par la main du

bourreau.

12. Pour insulte faite à une femme, l'homme sera affublé d'une coiffure de femme, et le talion pourra hu être infligé par la main d'une femme.

Plusieurs de ecs movens sont nouveaux, et quelques-una paraltront singuliers : mais il faut bien des moyens nouveaux, puisque l'espérience a démontré l'insuffisance des anciens; et quant à feur singularité apparente, e'est par la qu'ils sont adaptés à leur hut, et destinés par Irur analogie à transporter sur l'offenseur insolent le mépris qu'il a voulu fixer sur l'innocent offensé. Ces moyens sont nombreux et variés pour répondre au nombre et à la variété des délits de cette espèce , pour s'assortir à la gravité des eas, et fournir des réparations convenables aux différentes distinctions sociales, car il ne faut pas traiter de la même manière une insulte faite à un subalterne ou à un magistrat, à un ecclésiastique ou à un militaire, à un jeune homme ou à un vieillard. Tout ce jeu de théâtre, discours, attitudes, emblémes, formes solennelles ou grotesques, selon la différence des cas; en un mot, ces satisfactions publiques, converties en spectaeles, fourniraient à la partie lésée des plaisirs actuels et des plaisirs de réminiscence qui compenseraient bien la mortification de l'in-

anite. Observez que l'injure étant opérée par un moyen mécanique, il faut qu'il entre un moyen mécanique dans la reparation : autrement elle ne frapperait pas l'imagination de la même manière et serait incomplète, L'offenseur s'étant servi d'une certaine forme injurieuse pour tourner le mépris public sur son adversaire, il faut employer une forme analogue d'injure pour retourner ce mépris contre Iui. C'est dans l'opinion qu'est le siège du mal, c'est dans l'opinion qu'il fant porter le remède. Les blessures de la lance de Telèphe ne se guérissalent que par l'attouchement de cette même lance. Voilà le symbole des opérations de la justice en matière d'honneur. C'est par un affront que s'est fait le mal, ce n'est que par un affront qu'il peut se re-

Suivons l'effet d'une satisfaction de ce genre. L'homme injurié, réduit à un état intolérable d'infériorité devant son agresseur, ne pouvait plus se reneontrer avec sûrefé dans le même lieu, et ne découvrait dans l'avenir qu'une perspective d'injures : mais aussitot après la réparation légale , il regagne ce qu'il avait perdu , marebe avec sécurité , la tête levée, et aequiert même une superiorité positive sur son adversaire, Comment s'est fait ce changement? C'est qu'on ne le voit plus comme un être faible et misérable, qu'on peut fouler aux piede: la force des magistrats est devenue la sienne: gul ne sera tenté de lui renouveler une inaulte dont la punition a eu tant d'éelat. Son oppresseur, qui avait paru un moment si altier, est bientôt tombé de son char de triomphe : la peine qu'il a subie sons les yeux de tant de temoins montre bien qu'il n'est pas plus à craindre qu'un autre , et il ne reste rien de sa violence que le souvenir de son châtiment. Ou'est-ce que l'uffensé pourrait désirer de plus? Quand il aurait la force d'un atblète , ferait il davantage?

Si le legislature cel tonjours appliqué convenablement es présente de salifactions, ou n'êt pas va matre le duel, qui n'a cét et n'est encere qu'un supplement à l'indissince de lois. A issuer qu'un supplement à l'indissince de lois. A issuer qu'un expalles de protèger l'homeur, on verra distinuer capalles de protèger l'homeur, on verra distinuer en der le l'epison, et disdement du dantisit rées. Me l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de service de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de décision, dans un grand nombre de cas pour lesquels es erarit le combé du rilciude de te simployer aujour l'oui. Un plaideur qui enverait un dérà a qu'un de l'est malor l'est de l'est de l'est de l'est de l'est est l'est de l'est malor l'est de l'est de l'est l'est l'est de l'est malor l'est l'es mogen est été très-valule. Dous sient ce changement 7 De celui qui viet aprice par à peu dans la jurispurdence, La justice, en vicelatrant, et s'attacutat de los siet des fromes a, o fert des mogens actual de los siet des fromes a, o fert des mogens actual de los siet de la frome a, o fert des mogens actual de los siet de la frança de la frança de la même cause produire accore les mêmes effets. Dis que la sio dirirs un recuble sir courte les détis qui blesvent l'homeser, on ne sera pas tonti de que la sio dirirs acquirence de la frança transcerouler la mogen-quiva de la frança transcerouler la mogen-quivalence de la frança de la sessitiuri cui également étrançar au cenur du poltica et du hiera, Cent le silience des lois, c'est l'oubil de la justice qui réduirent l'homme agre à profèger lui-notte par cett étraire cuisque res-

source. An authorization honorizat toute. The formular cit is received in the cast many citylike, It addition do delits contre l'honorer doit avoir autorization de latitude pour les emberaser tous, siniter yau à pas Popinion publique; avoyez son fidici interprête. Tout ce qu'il les regardes comma retroitorie à l'honorer de production de l'honorer de la contre del la contre de la

Dira-t-on que ces signes insultants, douteux par leur nature, fugitifs et sourent imaginaires, seront trop difficiles à constater, et que des caractères ombrageux, voyant une insulte où il n'y en a péfint, pourront faire subir à des innocents iles peines indues?

Ce danger est nul, parce que la ligne de démarcation est facile à tracer entre l'apprir récile et l'aujure imaginaire. Il assir, à la réquisition retragirer imaginaire. Il assir, à la réquisition de la commandation de la commandation de la commandation de a race fait on dit, de marquer du mejoris à un est l'a SII le ui, sa répone, virio en finaire, ert no d'ensé. Car l'impire même côt-elle été pur dejurjoure, la nier, é otre courir au memonge, avourer au faut deceler sa craiste et sa faiblesse, en an expansation de l'accession de l'accession de l'accession de devante so adversarie de diference et benulier.

En faisant le eatalogue des délits qui ont le caractère de l'insulte, il y a des exceptions nécessaires. Il faut premire garde à ne pas envelopper dans eet arrêt de proscription les artes utiles de la censure publique, l'exerciee du pouvoir de la sanction populaire. Il faut réserver aux amis et aux supérieurs l'autorité des corrections et des réprimandes : il faut sauver la liberté de l'histoire, et la liberté de la critique.

#### CHAPITRE XVI.

DE LA SATISFACTION VINDICATIVE.

Le sujet ne demande pas heaucoup de règles particulières. Toute espèce de satisfaction entrainant une peine pour le délinquant, produit naturellement un plaisir de vengeauce pour la partie léaée.

Ce plaisir est un gain. Il rappelle la parabole de Samson: C'est le doux qui sort du terrible: c'est le miel recueiffi dans la gueule du lion. Produit sans frais, résultat net d'une opération nécessaire à d'autres titres, c'est une jouissance à cultiver comme toute autre ; ear le plaisir de la vengeance , consideré abstraitement, n'est, comme tout autre plaisir, qu'un bien en lui-même, Il est innocent tant qu'il se renferme dans les bornes de la loi : il ne devient criminrl qu'au moment où il les francbit. Non, ee n'est pas la vengeance qu'il faut regarder comme la passion la plus maligne et la plus dangereuse du cœur humain : e'est l'antipathie, c'est l'intolérance, ee sont les baines d'orgueil, de préjugés, de religion et de politique. En un mot, l'inimitie dangereuse, ce n'est pas l'inimitié fondée, mals l'inimitié sans cause légitime.

Little 3 Findrisht, et mobile est même tulte au public, ou, pour mieus dire, récessable. Cett cette satisfaction vindientire qui délie la langue de trèmois, c'est de les justice, monigle est representation s'active de la justice, monigle est representation des completes de la putice, monigle est respect, c'est de la putice della putice della putice de la putice della putice della

Des moralistes communs, tonjours dupes des mois, ne sauraient entrer dans cette vérifé. L'esprit de vengeance est odieux; toute satisfaction puisée dans cette source est vicieuse: le pardon des injures est la plus belle des vertus... Sans

a Ce fut en 1505 que Philippe le Rel abolit le duel en matière civile. It avant rendu le parlement sédentaire à

Paris, et heaucoup fait pour l'établissement d'un ordre

9

4

4

6

donte, ces caractères implacables qu'aucune satisfaction n'adoucit, sont odieux et doivent l'être : l'oubli des injures est une vertu nécessaire à l'humanité, mais c'est une vertu quand la justice a fait son œuvre, quand elle a fourni ou refusé une satisfaction. Avant cela, oublier les injures, c'est inviter à en commettre, ce n'est pas être l'ami, mais l'ennemi de la société. Ou est-ce que la méchanceté pourrait désirer de plus qu'un arrangement où les offenses seraient toujours suivies de pardon?

Mais que faut-il faire dans le but d'accorder cette satisfaction vindicative? Il faut faire tout ce que demande la justice pour répondre aux fins des autres satisfactions, et pour la peine du délit ; il ne fant rien de plus. Le moindre excédant consacré à cet objet serait un mal en pure perte. Infligez la peine qui convient, c'est à la partie lésée à en tirer le degré de jouissance que sa situation comporte, et dont sa nature est susceptible.

Cependant, sans rien ajouter à la gravité de la peine dans ce but particulier, on peut lui donner de certaines modifications, selon les sentiments qu'on doit supposer à la partie lésée, soit d'après sa position, soit d'après l'espèce du délit. On en a vu des exemples dans le chapitre précédent : on en. verra d'autres à propos du choix des prines.

#### CHAPITRE XVII.

DE LA SATISFACTION SUBSTITUTIVE, OU A LA CHARGE D'CN TIERS.

Dans le cas le plus ordinaire, c'est sur l'auteur du mal que la charge de la satisfaction doit être assise, Ponrquoi? Perce que, assise de cette manière, elle tend, en qualité de peine, à prévenir le mal, à diminuer la fréquence du délit. Assise sur un autre individu, elle n'aurait pas cet effet,

Cette raison ne subsiste-t-elle plus à l'égard de ce premier répondant? S'applique-t-elle à un autre au défaut du premier? La loi de la responsabilité doit se modifier en conséquence; ou , en d'autres termes, une personne tierce doit être appelée à payer pour l'anteur du dommage, lorsque celui-ci ne pourrait pas fournir la satisfaction, et que l'obligation imposée à ce tiers tend à prévenir le

s Il y a bien des manières de faire du mat par autrui, sans aucuce trace de complicité. Pai out dire à un Jurisconsulte français, que torsque les parlements avaient en à cour de sauver un coupable , ils avaient choist à

C'est ce qui peut arriver dans les cas suivanta ; 1 Responsabilité du mattre pour son serviteur. du tuteur pour son pupille, du père pour ses enfants. de la mère pour ses enfants , en qualité de tutrice.

du mari pour sa femme. d'une personne innocente qui profite par le délit.

1. Responsabilité du mattre pour le serviteur,

Cette responsabilité est fondée sur deux raisons . l'une de sureté, l'autre d'égalité. L'obligation imposée au maltre agit en qualité de peine et diminue la chance de pareils malheurs. Il est intéressé à connaître le caractère et à surveiller la conduite de ceux dont il répond. La loi en fait un inspecteur de police, un magistrat domestique, en le rendant comptable de son imprudence.

D'ailleurs . l'état de maître suppose presque nécessairement une certaine fortune : la qualité générale de partie lésée, objet d'un malheur, ne suppose rien de tel. Dès qu'il y a un mal inévitable entre deux individus, il vaut mieux en rejeter le poids sur celui qui a le plus de moyens pour le soutenir. Cette responsabilité peut avoir quelques inconvénients, mais si elle n'existait pas, ce serait bien pis. Un maltre voudrait-il occasionner un dégât sur la terre de son voisin , l'exposer à quelque accident, en tirer une vengeance, le faire vivre dans une inquiétude continuelle : il n'auralt qu'à choisir des domestiques vicieux auxquels il pourrait suggérer de servir ses passions et ses haines, sans leur rien commander, sans être leur complice ou sans qu'on put trouver de preuves ; toujours prêt à les pousser ou à les désavouer, il en ferait lea instruments de ses desseins , et ne courrait lui-même aueun risque 4. En leur montrant une confiance un peu plus qu'ordinaire, en se prévalant de leur attachement, de leur dévouement, de leur vanité servile, il n'est rien qu'il ne put obtenir d'eux par des instigations générales, sans s'exposer au dan ger de rien prescrire en particuler, et il jouirait dans l'impunité du mal qu'il aurait fait par leurs mains. · Malheureux que je suis! s'écria un jour Henri II , « fatigué des hauteurs d'un prélat insolent : quoi ! « tant de serviteurs qui me vantent leur zèle , et « pas un qui songe à me venger ! » L'effet de cette apostrophe imprudente ou criminelle fut le meurtre de l'archevêque.

desseio, pour rapporteur, quelque homme molhabile, espérant que son ineplie ferait naltre des moyons de notitié ! C'était là vraiment porter du génie dans la prévarication.

Mais ce qui diminue essentiellement pour le multre le alanger des responsabilité, c'est effel dei serviteur. Le véritable auteur du mai, selon les circonatances, doit être le premier à en supporter les suites flebeuses ; il doit être chargé du fracleur de la satisfaction, selon le dègré de ses forces; en sonte qu'un serviteur negligent ou vicieux ne puisse pas dire froienent, en causant du dommage; e « C'est Taffaire de mon maître, et non pas la mienne. »

D'ailleurs, la responsabilité du maltre n'est pas toujours la même : elle doit varier selon bien des eirconstances qu'il faut examiner avre attention. La première chose à considérer, c'est le degré de

tiaisou qui subaiste entre le mattre et le serviteur. S'agii-il d'un journaière na d'un homme engage par année? d'un travailleur au debors on babtue dans la maison? d'un apprent on d'un estrave l'un clave? les clair que plus la liaison est forte, plus la responsau-bilité doit sugmenter. Un intendant est moins sous la dépendance de son principal, qu'un Isquais sous celle il es on mattre.

La seconde chose à considérer, c'est la nature de Youvrage où le servieur est employé. Les présomptions contre le moltre sont anôus fortes s'il s'agid d'un travail où son interés soit plus exposé à souffirir par la faute de ses agents, et le seront plus dans le cas contraire. Dans le premier cas, le maltre a dépù un mosti s'affisant pour excerer sa surveillance : dans le second, il peut n'avoir pas ce motif, c'est à lu loi à le lui donner.

5. Le mattre est bien plus dans le cas de la reponsabilité, si le malheur est arrivé à l'occasion-le son service, ou pendant ce service même, parce qu'il est à présumer qu'il a pu le diriger, qu'il a disprésir les échements, et qu'il pouvais surveiller ses serviteurs à cette époque, plus aisément qu'aux heures de leur liberté.

Il est un cas qui semble réduire à pru de chose, si mem il u'montitup sout à fait la plus sort eraison de la responsabilité : lorque le malbeur a pour casse un delli grave, accompagne, par conceiquent, d'une peine proportionnelle, si un homme à moi, par exemple, ayant une querelle personnelle avec mon voisin, va incendier ses grenires, dois-je réponder d'un dommage que je n'amaris pas que mapheher? Si le forecne d'a pas craint d'être pendu, aurati-il criant d'âtre chasse le mon service?

Telles sont les présomptions qui servent de base à la responsabilité, présomption de négligence ile la part du mattre, présomption de richress supérieure à celle de la partie lésée, etc.; mais il ne faut pas oublier que des présomptions ne sont rien quand elles sont démenties par les faits. Un accident. ner raemole, est arrivé ora le versement u'un charied, On ne salt rien sur la partie feixe. On presume qu'elle are annu le cas de recrotir un declammagement de la part du propriétaire, qui s'offre vâberd à l'impidiante, nomme étant plus en état de supporter la perte. Mais que devient exte présomption, quand on an ilque ex propriétaire et an comption, quand on an ilque ex propriétaire et an leat; que le permier serair ciuné z'il seat la paper l'indemnité que tat une al petite consequence pour l'autre? Ainsi les précomptions doivent guider, mais éleux deiversi junies asserie. Le législateur doit les consulter pour établis des règles griscrière, doit les consulter pour établis des règles griscrières, sens divisées de son divisées de son divisées de son divisées de sens divisées de son divisées de son divisées de

La règle générale établira la responsabilité sur la personne du mattre; mais le juge, d'après la nature des eireonstances, pourra changer cette disposition, et faire porter le poids de la perte sur le véritable auteur du mal.

En laisant au juge la plus grande latitude pour cette répartifion, le plus grand alous qui pête en risulter serait d'amener quedquefois l'inconvenient que proulinirait necessairement la règle générale, de quelque côté qu'elle se trouvrié fixée. Que le juge favorisé l'auteur du mai dans une occasion, et le maitre dans une autre, cettiq qu'est maltraité ne l'est pas plus par le choix libre du juge, que s'il lavait été par le choix ninettièle de la loi.

Dans nos systèmes de jurisprunlence, on n'a point suivi ces tempéraments. On a rejecté le fardeau de la perte en entier, tamôt sur le serviseur qui caussi e domange, tamôt sur le matre; soi il résulte qu'on negligo dans certains cas la strucé, et dans d'autres, l'egalité, qui doivent l'une l'autre avoir la préférence, suivant la nature des cas.

### 2. Responsabilité du tuleur pour son pupille.

Le pupille d'est pas an nombre des biens da tourer, il est au contraire au nombre de ses charges. Le pupille a-t-il auser de fortune pour forenir à la suitadenta, il des pas nécessaire quiva matre payce cas, un furdeau trop onécesu pour la surécapre d'une responsabilité fecilee. Tout ce qu'illust pour la sortet, c'est d'attacher à la négligence du nuteur, prouve ou même présumée, une aumée plas où moins fourt, action la nature des preuves, mais qui l'outer de la suitable de la suitable d'un des la suitable des longues de la suitable de la satisfaction.

### 3. Responsabilité du père pour ses enfants.

Si le maître doit être responsable pour les fautes de ses serviteurs, à plus forte raison le père doit-il

l'être pour celles de sea enfants. Le maître a-t-il pu et dû surveiller cenx qui dépendent de lui? C'est un devoir bien plus pressant pour un père, et bien plus facile à remplir ; il n'exerce pas seulement sur euxl'autorité d'un magistrat domestique, mais il a Jout l'ascendant de l'affection : il n'est pas seulement le gardien de leur existence physique; Il peut mattriser tous les sentiments de leur âme. Le maître a-t-il pu s'abstenir de prendre ou de garder un serviteur qui annonce de dangereuses dispositions? Mais le père, qui a pu façonner à son gré le caractère et les babitudes de ses enfants , est censé l'auteur de toutes les dispositions qu'ils manifestent. Sont ils dépravés : c'est presque toujours l'effet de sa négligence ou de ses vices. C'est à lui à porter les conséquences d'un mal qu'il aursit pu prévenir.

Sil est besoin d'ajouter une nouvelle raison, après une consideration if éreix, on pret dire que les cafaists, sauf les d'obis que leur donne la quantité que le leur donne la quartie d'un bonner et doivers dire cristagle comme feis. Chair qui jonit des avantages de la possession doit en apporter les incorreients, le bien fait plus petre ou le dégli eccasionné par des enhants d'aux que mainter jar un instituit qui ne connaît d'aux que leur malies ou leur majeutent plus que le present de la petre ou le dégli eccasionné par des enhants qui en misitaits qui ne connaît d'aux que leur malies ou leur impreudence, plutôt que jar est benther, et le dédonnaire par unil exparient le se dédonnaire que un le capital de la consideration de la con

rances des soins setuels de leur éducation 1.

Mais cette responsabilité a un terme naturel. La
majorité d'un fils ou le mariage d'une fille, mettsni
fin à l'autorité du père, font cesser le recours que
la loi donnait sur lui. Il ne doit plus porter la peut
d'une action qu'il n'avait plus le pouvoir d'empè-

cher Perpétuer pendant toute sa vie la responsabilité du pere comme auteur des dispositions vicieuses de ses enfants , ce serait une injustice et une cruauté : car d'abord il n'est pos vrai qu'on pnisse attribuer tous les vices d'un adulte aux défauts de son éduestion : différentes eauses de corruption , après l'époque de l'indépendance, peuvent triompher de l'éducation la plus vertucuse; mais d'ailleurs l'état du père est assez malheureux, quand les mauvaises dispositions d'un fils , parvenu à l'age d'homme . ont éclaté par des délits. Après tout ce qu'il a déix souffert dans l'intérieur de la famille, le déchirement qu'il éprouve par l'incombuite ou le déshonnrur d'un fils , est un grare de peine que la nature lui inflige, et que la loi n'a pas besoin d'aggraver. Ce scrait verser du poison sur ses plaies, sons espoir

 Maxime du droit romain : Qui sentit commodum sentire debet et onus. ni de réparer le passé, ni de s'assurer contrell'avenir. Ceux qui voudraient justifier cette jurisprudence barbare par l'exemple de la Chine, n'ont pas pensé que, l'autorité du père dans ce pays ne cessant qu'avec sa vie, il est juste que sa responsabilité dure autant que son pouvoir.

### 4. Responsabilité de la mère pour l'enfant.

L'obligation de la mère, en cas pargil, se règle naturellement d'apprès ses droits, d'ob dépendent ses moyrus. Le père vit-il encore : le responsabilité de la mère, aissi que sa puissance, reste comme absorbée dans celle de son mari. Est-il décédé: comme comme elle perend en main les rènes du gouvernement doncetique, elle dévient responsable pour ceux qui sont soumis à son empire.

### 5. Responsabilité du mari pour as femme.

Ce cas est aussi simple que le précédent. L'obligation du mari dépend de ses droits. L'administration des biens appartient-elle à lui seul : sans la solidarité du finari la partie tésée serait sans remète. Au reste, on suppose ici l'ordre généralement

établi cet ordre si nécessaire à la paix ites families. À l'éducation des enfants, au mantien des mœurs, — cet ordre si ancien et si universel, qui place la femme dans la puissance du mart. Comme i les les femme dans la puissance du mart. Comme i les les femme dans la puissance du mart. Comme i les les femme dans la puissance du mart. Comme i les les femme de la puissance du mart. Comme i les les femme chargé d'une responsabilité plus délicate au tribunal de l'opinion; mais cette observation n'est na sie notre suice.

6. Responsabilité d'une personne innocente qui a profité par le délit.

Il arrive souvent qu'une personne, sans avoir eu aucune part au délit, en retire un profit certain et sensible. N'est-il pas convenable que cette personne soit appetée à indemniser la partie lésée, si le coupable ne se trouve pas, ou s'il ne peut pas fournir

à l'indemnité? Ce procédé scrait conforme aux principes que nous avons posés. D'abord, le soin de la zirréé : car il pourrait y avoir complicité sans aucune preuve. Ensuite, le soin de l'égatité : car il vaut mieux qu'une personne soit simplement prirée d'un gain, que d'en laiser une autre dans un état de

perte. Quelques exemples suffiront pour éclaireir ec

sujet.
En perçant une digue, on a privé du bénéfice de l'arrosement la terre qui en était en possession, et on le donne à une sutre. Celui qui vieut à jouir de

cet avantage inespéré desgait au môins une partie de son gain à celui qui a fait la perte.

Un usufruitler, dont le bien passe à un étranger par substitution, a été tué, et il laisse une famille dans le besoin. Le substitué, qui perçoit une jouissance prématurée, devrait être redevable de quelque satisfaction enters les enfants du défunt.

Un bénéfice vient à vaquer parce que le possesseur a été tué, n'importe comment; s'il laisse une femme et iles enfants pauvres, le successeur leur devrait une indemnité proportionnée à leur besoin et à l'anticipation de sa jouissance 1.

# CHAPITRE XVIII

SATISFACTION SUBSEDIAIDE AUX DÉPENS DU TRÉSOR PUBLIC.

Le meffleur fonds où l'on puisse prendre la satisfaction, c'est le bien du délinquant, parce qu'elle remplit, comme nous l'avons vu, avec un degré supérieur de convenance, les fonctions de la peine.

Mais il «dilinguant est suns fortime, l'Indirisht leté doi-il erate san saitheticino 'Non; jur les ravions que nous rouse espoéee, la saitheticino est prespen asuni sécusire; que la peide. Elle doit à sequitire sus alepens du récor pablire, jorce que l'assembler sus alepens du récor pablire, jorce que l'assembler sus alepens du récor pablire, sor autres est. Debiglien du treiser pablic est fondée sur une raison qui a l'évidence d'un naisone : une entre pécunière, 'diriéee un't la tollé des indivibles, n'est rien pour élaceun d'eux, en comparation de ce qu'elle servil pour un sette ou un petit raison de ce qu'elle servil pour un sette ou un prist consider de ce prise par un set dou un petit petit de la comme de la comme de la comme petit de la comme de la comme de la comme petit de la comme de la comme de la comme petit de la comme de la comme de la comme petit de

L'ausurance ex-telle utile dans les entreprises de connuerce, elle ne rétapa mina dans la grande conterprise sociale, où les associés se trouvent réunis contegnies sociale, où les associés se trouvent réunis en choisir, man pouvent récluire. Les chaimités est choisir, man pouvent récluire les chaimités prevent mutuellement se préparer. Les calomités qui naissent des triues ne sous pas moias des maus qui naissent des triues ne sous pas moias des maus des materns de la nature. Si le sonne du matter exte plass donn dans une masion assurée contre les nicendes, al le rater plas nicent el des assurées en elle est assurée course le vol. de trap fais factors el file est assurée course le vol. de trap des factors el file est assurée course le vol. de trap des factors el file est assurée course le vol. ou trap d'échoile à un moyer ai perfectible et à impérieux, qui real de persis réclet as l'égères, et

qui donne tant de séeurité contré les maux éventuels.

Ceprubant toutes les assurances sont expoées à de grands abus par un principe sile fraude un de négligence : frauste de la part de ceux qui, gour suprendre des délommspements illégitunes, foi-gennt des peries qui se exagéreur. négligence, soit le la part des assireurs qui ne prennent pas toutes les précautions notessières, soit de la part des assires qui mettent moins sle rigilance à se pré-serve d'une perte qui n'est pas pour exx.

Dans le système des satisfactions aux dépens du trésor public, on pourrait donc craindre : 1. Une connivence secréte entre une partie uré-

 Une connivence secréte entre une partie prétendue lésée et l'auteur d'un prétendu délit, pour se faire donner une indemnité indue.

 Une trop grande sécurité de la part des iniliridus, qui n'ayant plus à craindre les mêmes suites des délits, ne feraient plus les mêmes efforts pour les prévenir.

Co second danger est peu à relouter. Personne ne négligera sa possession acturel, les lice octain et préent, i alam l'espérance de recourser, en esa de préent, un équirident de la chose perloue, et même par équirient tout au plus. Ajoutez, que ce recoisser que l'aprent de l'entre de metit à d'après tout, sous le mellieur système de procedure. Le succès et encere douteux. Il rette door auxe, de motifs à chapte toutifs hip our veiller sur su prépriété, et se chapte de l'entre de l'entre de motifs à l'entre de l'entre de motifs à l'entre de l'entre de motifs à l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'e

plus grand. On ne pent la prévenir que par des précautions de détail qui seront expliquées ailleurs. Pour serrir d'exemples, il suffit d'indiquer deux cas contraires, l'un où l'utilité du remède l'emporte sur le danger de l'abus, l'autre où le danger-de l'abus l'emporte sur l'utilité du remède.

Lorsque le dommage ets occasionne par un deitu doma la prince sit grave, et que on nauteur est juridiquerent constaté, de même que le corps di diquerent constaté, de même que le corps di felti, il nue semble que la transe et liese difficile. Tout ce qu'à par faire l'imposteur qui se prétend colonner une partie des prottis de la fraute; casis à moins qu'on n'est neglige les principes les plus calra de proproten entre les défices de les princes, la peine que ce complice aurait encourse sersit la peine que ce complice aurait encourse sersit pas qu'épartante un profit stoat de la fraude.

Observez que le compable doit être constaté avant que la satisfaction soit secordée: saus cette précaution, le tresor public serait au pillage. Rien nr serait plus commun que des histoires de vois ima-

<sup>1</sup> Maxime commune: Neminem oportet alterius Incommodo locupletiorem fleri,

gitales. Ab befendiges présendes commis par des incomes qui ont prisa l'airi, ca d'une manière claudestine et dans les téralers. Nais quand il frus présenter un coupable, to compilér les quand l'avec les régles pas de ceux qu'on trouve aistement à crepiler; affustal plan qu'oure la certifiade de la rempler, affustal plan qu'oure la certifiade de la il y a encore une peine pariculière dans le cas où il y actone un peine pariculière dans le cas où les des la complexa par les des partages par les deux complices; et al fon considére comben il y a de difficulté à l'abrique une histoire vraisemballe d'un délit absolument imaginaire, les deux complexas qu'en de la complexa de la complexa de l'activité de la complexa de la complexa de la complexa de la complexa de l'entre de la complexa de la consider com-

Le danger le plus à craindre est l'exagération d'une perfe résultante d'un délit réel. Mais il faut que le délit soit susceptible de crête espèce de mensonge, et c'est une cas assez rare.

Il me paraît donc qu'on peut poser comme maxime générale, que dans tous les cas où la peine du délit est grave, on n'a pas à craftodre qu'un coupable imaginaire veuille se charger du délit pour un profit donteux.

Hais par la raison contraire, lorsque le dommage résulterait d'un délit dont la prince sal légère ou suile, le danger de l'abus serait à son comble ai fe trêsor public en était responsable. L'insorbaillée du débieur en est un exemple. Quel est le mendiant avec legon on terialierait pas, ai le public citait sotsbaire pour bai? Qual trisor pourrait suffire à paper tous les cérnoleres parsieullers à qui leura débieurs suraient sanaque rédéteunnt, et combien ne serait-il pas unide de supopore d'e pauses détrès.

Ce déslommagement ne ierait pas sculement abusif; il serait sans eauer : car, dans les transactions du commerce , on fait entere dans le prix des marchandises, ou dans l'intérêt de l'argent, le risque des pertes : que le marchand fûl sûr de ne rien perdre, il rendrait à plus has prix : en sorte que demauder au public une indemnité pour une perte ainsi compensée d'arance, ce serait se faire payer deux fois i.

Il y a encore d'autres cas où la satisfaction doit être à la charge du public :

1. Cas de calamités physiques, telles qu'inondations, incendies. Les secours donnés par l'Étot, ton pas seulement fondés sur le principe, que le poids du mai divisé entre tous devient plus léger; ils les sont encore sur cet sutre, que l'Étot, comme protectur de la richesse nationale, est intéressé à rempécher la dééripratisio du domine, et à citéripratis du compécher la dééripratis du domine, et à citéripratis du les desires de la rempécher la dééripratis du domine, et à citéripratis du les desires du les desires de la compécher la dééripratis du domine, et à citéripratis du les desires de la compécher la dééripratis du domine, et à citéripratis du les desires de la compécher la dééripratis de la compécher la desire de la compécher la compécher la desire de la compécher la desire de la compécher la compécher la compécher la compécher la desire de la compécher la compécher la compécher la compécher la desire de la compécher la les moyens de reproducțion dans les parties qui ont souffert. Telles ont ĉié ce qu'on appetăil lea libératités du grand Frédéric, pour les provinces désolées par quelque fiéau : c'étaient des actes de prudence et de conservation.

9. Pertes et mafheurs par suite d'boutilités. — Ceux qui ont été exposés anx invasions de l'ennem ont un droit d'autant plus particulier à une indemnité publique, que l'on peut les considérer comme ayant soutens l'effort qui menaçait toutes les parties, comme étant, par leur situation, les points les plus explosés pour la défense commune.

3. Naux résultants des creures leréprochables den ministres de la justice de ministres de la justice les creures de la justice est déjà per elle-mênu en sujet de deuit; mais que ette creure une foic connue se sui par epirare par des déclamagements proportionnés. Cé si un ren-partice par la confidence de la c

4. Responsibilité d'une communauté pour un délit de main-forte, commis dans un fieu publici de son territoire. — Ce n'est pas proprement le tresor public qui intervient dans ce cas : c'est le fonds du district ou de la province que l'on taxe pour la réparation d'un délit résultant d'une négligence de poice.

En cas de concurrence , les intérêts d'un individu doivent aller avant ceux du fisc. Ce qui est dù à la partie lésée à titre de satisfaction, doit être payé de préférence à ce qui est dû au trésor public à titre d'amende. Ce n'est pas ainsi que le décide la jurisprudence vulgaire, mais c'est ainsi que le veut la raison. La perte faite par l'individu est un mal senti : le profit du fisc est un bien qui n'est senti de personne. Ce que le définquant paye en qualité d'amende est une peine et rien de plus : ce qu'il paye en qualité de satisfaction est aussi une peine , même plus forte, et de plus, c'est une satisfaction pour la partie fésée, c'est-à-dire un bien. Que je pave au fisc, être de raison, avec qui je n'ai point de querelle, je ne sens que le chagrin de la perte, comme si j'avais laissé tomber cette somme dans un puits; que je paye à mon adversaire, que je sois force , à mes dépens , de faire du bien à celui à qui je voulais faire du mal, c'est un degré d'bumiliation qui donne à la peine se caractère se plus convenable.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Une souscription volontaire, une caisse d'assurance destinée à rembourser des créanciers lésés, pourrais être affantageuse, sans qu'il fût convensible aux administrateurs

des fonds publics d'imiter un tel ésablissement. Les fonds publics n'étant que le produit de la contrainta, doivent être mémgés groc la plus grande économie.

### TROISIÈME PARTIE.

### DES PEINES.

### CHAPITRE PREMIER.

### DES PEIXES INDUES.

On peut réduire à quatre chefs les cas où il ne faut pas infliger de peine: 1º Lorsque la peine serait ual fondée, 2º inefficace, 3º superflue, 4º trop dispendieuse.

Reprenons ees quatre points. "

### 1. Peines mal fondées.

La peine serait mai fonadée loraqu'il n'y aurait point de vrai délit, point de mat du premier ordre ou du second ordre, ou lorsque le mai serait plus que compensé par le bien, comme dans l'exercice de l'autorité polítique ou domestique, dans la réputsion d'un mai plus grave, dans la défense de soi même, cie

Si on a sais l'idée du rai délit, on le distinguera sisément d'avec le délits de mai imaginire, ces actes innocents en eux-mêmes, qui se trouvent rangée parmi les délits par des préjugée, des antipublies, des creurs d'administration, des principes accétiques, à peu près comme des aliments sains sont considérés, éthe cretians peuples, comme des poisons ou des nourritures immondes. L'hérésie et le rortilére sont les délits de cette classe.

### 2. Peiges joefficaces,

l'appelle inefficaces les peines qui ne pourraient produire aucun effet sur la volonté, qui, par conséquent ne serviraient point à prévenir des actes semblables.

Les peines sont inefficaces lorsqu'elles s'appliquent à des individus qui n'out pas pu consitre la loi, qui ont agi sans intention, qui ont fait le mal innocemment, dans une sapposition erronée ou par une contrainte irresistible. Des enfants, des imbéeiles, des fous, quoiqu'on puisse les mener jusqu'à un certain point par des récompenses et des menaces, n'ont pas assez d'idee de l'avenir pour être retenns par des peines futures. La loi serait sans efficace à leur ézard.

and the state of t

### 3. Peines superflues.

Les peines seraient superflues dans les cas où l'on pourreit atteinire le même but par des mopress plus doux, l'instruction, l'exemple, les invitations, les deilsi, les récompeness. Un bomme a réponde de opinions pernicieuses : le magistrat s'armera-t-ul du glaire pour le ponir? Nou, s'il est de l'indirétt, d'un individu de répandre de mauvaises maximes, il sera de l'indirétt de mille autres de les réducts le sera de l'indirétt de mille autres de les réducts de l'arment de l'arment de l'arment de les réducts de l'arment de l'arment

## Peines trop dispendieuses. Si le mal de la peine excéduit le mal du délit, le

législateur aurait produit plus de souffrances qu'il n'en aurait prévenu. Il aurait acheté l'exemption d'un mal au prix d'un mal plus grand. Avez deux tableaux devant les veux. l'un repré-

Ayez denx tableaux devant les yeux, l'un représentant le mai du délit, l'antre représentant le mai de ls peine.

Voyez le mal que produit une loi pénale : 1º Mal de coercition. Elle impose une privation plus ou moins pénale, selon le degré de plaisir que peut donner la chois défendue. 2º Sugfrance coussé par la prince lorque les directeurs not puiss. 2º Mai d'appréhention, soffirt par celai qui a vivile la loi, ou qui criati qu'òn ne la impate de l'avoir videt. 4º Mai des prasses pourrantez cet protribilet entre la vant lois observe, si na della de particilièrement aux lois observe, si na della de mai impignaire : une antipolité générale produit une disposition d'érapant à poursuire et à condamner un'els sompessa ou des spacement. D'ai de celti qu'el et pour la constitue de celti qu'el et pour la la prieur de la concetti qu'el et pour la la repure de la celti mi de celti qu'el et exposé à la repure de la celti qu'el et pour celti qu'el et pour la la repure de la celti qu'el et pour celti qu'el et pour la la repure de la celti qu'el et pour celti qu'el et pour la la repure de la celti qu'el et pour celti qu'el et pour la la repure de la celti qu'el et pour celti qu'el et pour la la repure de la celti qu'el et pour de celti qu'el et pour la la repure de la celti qu'el et pour de celti qu'el et pour la la repure de la celti qu'el et pour de chi qu'el et pour la la la repure de la celti qu'el et pour de chi qu'el et pour la la repure de la celtification de la celt

Voilà le tableau du mal ou de la dépense que le législateur doit considérer tontes les fois qu'il établit une pelne.

C'est dans cette source qu'on puise la principale raison pour les annaites générales, dans ces délits compliquée qui naissent d'un esprit de part. Il peut arriver que la loi enveloppe une grande multitude, quelquéelois la moitié du nombre total des citorens et même au dels. Voulez-vous punir tous les coupubles? Voulez-vous supunir tous les coupubles? Voulez-vous supunir dus les coupubles? Voulez-vous supunir dus les coupubles? Voulez-vous supunir dus Le mal de la peine serait plus grand que le mal du délit.

Si un délinquant était aimé du peuple, et qu'on côt à crisindre un mécontentement national, s'îl était protégé par une puissance étrangère dont on côt à menager la bienveillance, s'il pouvait rendre à la nation quelque service extraordinaire, dans est est aparticuliers, le piriton qu'on accorde au coupable résulte d'un selcul de prudence. On crisin que la peine de son délit ne coûte trop cher à la société.

## CHAPITRE II.

DE LA PROPORTION ENTRE LES DÉLITS ET LES PEINES.

Advat Begala, pocculis qua panas teragri sepan : Ne seutoi d dignum harribili sectore fingella. Bon., L. 1, Sat. III.

Montesquieta a senti la nécessité d'une proportion cutre les delits et les peines. Recaria a Insisté sur son importance; mais ils l'ont plutôt recommandée qu'éclairele : ils n'ont point dit en quoi consiste ectte proportion. Tachons d'y suppliere, et de donner les principales règles de cette arithmetique morale.

1<sup>rt</sup> Règle. Faites que le mal de la peine surpasse les avantages du délit.

Les lois anglo-saxonnes qui fixaient un prix

pour la rie des hommes, par exemple, deux cents schellings pour le meurtre d'un paysan, six fois autant pour celui d'un noble, et trente-six fois autant pour celui du roi, malgré cette proportion pécuniaire, péchiaient éridemment contre la proportion morale. La peine pouvait paraltre nulle, compare à l'arantage du lédit.

on tombe dans la même erfeur toutes les fois qu'on établit une peine qui ne pent aller que jusqu'à un certain point, tandis que l'avantage du delit peut aller beaucoup au delà.

Des auteurs célebres ont vouln établir une maxime contraire : ils disent que la grandeur de la tentation doit faire diminner la peine, qu'elle ottenue la faute, et que plus la séduction est puissante, moins on peut conclure que le délinquant est dépravé.

ckis pout étre vrai, mais la règle nêm subsige pas moins; car, pour empécher le distil, il faut que le motif qui réprime soit plus fort que le motif qui soituit, la pénie doit et soite rezinarle plus que le crime ne se fait desirer. Une poine insuffisante est penie motifisante est un mai en pure grével. Il r'en penie insuffisante est un mai en pure grével. Il r'en résulte aucun bien ni pour le public, qu'on laisse cupos à du cembalha dedits, ni pour le delinquant, qui n'en deviendre pas meilleur, Que diraite-on d'un chierrapien qui, pour pergresa un allade un degre de douteur, laissersit la potrésion imperfaier 8-se. de douteur, laissersit la potrésion imperfaier 8-se.

2º Règle. Plus il manque à la peine, du côté de la certitude, plus il faut y ajouter du côté de la grandeur.

On ne śrogsge dasa la carrière du crime que par Treport de l'Impuis e quand la peine ne consisterait qu'à dier au compable le fruit de son crime, ai tel crime commis ; car quel homme auser intensite de l'impuis que de l'acquis de la consiste de l'imtoritat courri le risque de le commette arec la certitude de n'en pas Jouir, el la honte de l'avoir contre, el il Paul foune rume plus grander valeur à la poine pour contrebalsancer les chances de l'impuité.

punne.
Il est donc vrai aussi que plus on peut augmenter la certitude de la peine, plus on peut en diminner la grandeur. C'est un avantage qui résulterait d'une législation simplifiée et d'une bonne procédure.

Par la meme raison, il faut que la peine soit aussi près du crime qu'il est possible; car son impression sur l'esprit des hommes s'affaibilt par l'éloignement, et d'ailleurs, la distance de la peine ajonce à l'incertitude en donnant de nouvelles chances d'échapper.

5º Règle. Si deux délits viennent en concur-

rence, le plus nuisible doit être soumis a une peine plus forte, afin que le délinquant ait un motif pour s'arrêter au moindre.

On peut dire de deux délits qu'ils sont en concurrence, lerqu'un homme a le pouvoir et la volonté de les commettre tous deux. Un voleur de grand chemin peut se borner à roite, ou il peut commencer par l'assassinat et finir par le vol. Il faut que l'assassinat soit puni plos sécérement que le vol, pour le détourner du délit le plus nuisible.

Cette régle serait dans sa perfection, s'il se pounait faire que pour chaupe portion de mai il y cett une portion correspondante de peine, Qu'un boume fût puni pour avoir volé dik éens comme pour eu avoir volé vingt, il scrait bien dupe de voler la petite somme platôt que le grande. Une peine égale pour des délits inégans est souvent, un motif en faveur du plus grand délit.

4 Règle. Plus un délit est grand, plus on peut hasarder une peine sévère pour la chance de le prérenir.

Noublions pas qu'une peine infligée est une dépense certaine pour achter un varsatage intertaire, appliquer de grands supplices à de petits délits, c'est paper libre eléverent la clance de létis, c'est paper libre eléverent la clance de s'exempter d'un mai léger. La loi anglaise qui con-damait au supplice du feu les femmes qui avarient distribué de la fausse monnaie, resversais entièrement est est per le proportion. La peine du feu, ai peine du feu, ai peine du feu, ai peine du feu, ai moins être réservée à des intendisires homisides.

5º Règle. La même peine ne doit pas être infligée pour le même délit à tous les délinquants sans exception. Il funt avoir égard aux circonstances qui influent sur la sensibilité.

Les mêmes peines nominales ne sont pas les mêmes peines récle. L'âge, le seux [e rong, la fortune et beauconp d'autres circonstances doirent forte modifier les pienes pour des filst de même price peine per des l'active modifier les pienes per des l'active modifier les peutres p

J'ajouterai qu'd ne faut pas s'attacher à l'esprit mathématique de la proportium au point de rendre les lois subtiles, compliquées et obscures. Il y a un bien supérieur, c'est la brièveté et la simplicité. On peut encore sacrifier quelque chose de la proportion si la peine en devient plus frappante, plus propre à inspirer au peuple un sentiment d'aversion pour les vices qui préparent de loin les délits.

### CHAPITRE III.

DE LA PRESCRIPTION EN FAIT DE PEINES.

La peine doit-elle s'abolie par la ped ce temps? ou , en d'autres termes, si le délinguant parvinci à échapper à la tol pendant un temps donnel, doit-il être quitte de la peine? la loi ne prendra-t-elle plas connaissance du délle? C'est une question qui est encore délattue. Il y aura tonjours Leaucoup d'arbitririe, soit pour le choix des delist qui auront le pritiège de ce pardon, soit pour le nombre d'années après lequel ce pritiège doit commencer.

Le pardon peut avoir leu sans inconvénient pour les delits de timerité et de régitigrence, les délits résultant d'une fante exemple de mauvaise foi. Depuis l'accident, la circonspection di delinquant a été mise à l'epreuve; ce n'est plus un homme à craindre. Le pardon est un bien pour lui, et il n'est un mal pour personne.

un mat pour personne.

On peut encore ciendre la prescription aux delits
non consommés, aux tentatives magnitées. Le délimponnt, dans l'intervelle, a suità la prince ne portie e car la craindre, c'est déjà la sentir. D'adleurs, il a'est
abatenu de délits pareils, il s'est réforme lui-même, il
est rederenu on membre utile à la société : il a
repris as santé morale sans l'emploi de la médicine
maire une la loi arait nefrancée sour sa sucrisona.

Mais il i l'agiasti d'un delti mojeur, par exemple, une sequisition frauduleuse qui pi de consistere une fecture, une polygonie, un toi, un brigindinge, il consistere une fecture, une polygonie, un toi, un brigindinge, il consiste de consistere une fecture de l'insertit de sont de l'insertit de voir de l'insertit qui partie de l'insertit de l'insert

Pour sentir toute l'alsurulité d'une impanité acquise par lais de tenps, à line faut que supposer la loi conçue dans ces terriers : » Mais à le voleur, le meuriter, l'injuise acquièreur du tien d'autur parviennent à éluter pendant vingt ans la vigliance des tributans, leur altresse sero récompressé, leur sâreté rétablie, et le fruit de leur crime légitimé entre leur amains. »

### CHAPITRE IV.

### DES PRIVES AMERBANTES OU DÉPLACÉES.

----

La peine doit porter directement sur l'individu qu'on veit soumettre à son influence. Vonlezvous influer sur Titus, c'est sur Titus qu'il faut agir. Une peine destinée à influer sur Titius tombe-t-elle autre part que sur Titius même, on ne peut nier qu'elle ne soit deplacée.

Mais une peine dirigée contre ceux qui lui sont chers est une peine contre lhi-même : car il participe aux souffrances de ceux auxquels il est attaché par sympathie, et l'on a une prise sur lui par l'intermédiaire de ses affections. — Ce principe est trai, mais est-il bon? est-il conforme à l'utilité.

Demander si une peine de sympathie agit avec autant de force que la peine directe, c'est demander si en général l'attachement qu'on porte à autrui est aussi fort que l'amour de soi-même.

Si l'amour de soi-mème est le sentiment le plus fort, il s'ensuit qu'on ne devrait recourir aux peines il sympathic qu'après avoir épuisé tout ce que la nature humaine peut souffrir en fait de peines directes. Point de torture si cruelle qu'on ne dat employer avant de puinir l'épouse pour le fait de

employer avant de punir l'épouse pour le fait de l'époux, et les enfants pour le fait du père. Je vois dans ces peines aberrantes quatre vices principaus:

to the penser d'une peine qui doit souveit mouque, paut d'objet, un lequelo on juste l'aucoir? une paut d'objet au lequelo on juste l'aucoir? tevarer les personnes qui lui sont chères, vous sire d'autre quid que les rebision donnestiques, rous etse conduits par ce fil à son père et i sa miere, so meme et sie certain. La l'yaumin la plus besuccup l'hommes qui r'ont plus leur père et leur mère, qui n'on ni femme et nefants. Il but done appliquer à ceite classe d'hommes une prime directe montre qui montre qui rous qui rous prime directe montre qui puliment in le nou contre le sa miere?

2º Et cette peine ne suppose-t-elle pas des sentiments qui peuvent ne point exister? Si Titius ne se soucie ni de sa femme ni de ses enfants, s'il les a pris en haine, il est indifférent tout au moins au mal qui les concerne: cette partie de la peine est nulle pour lui.

5º Mais ee qu'il y a d'effrayant dans ce système, c'est la profusion, c'est la multiplication des maux. Considèrez la chaine des liaisons domestiques, calculez le nombre des descendants qu'un homme peutavoir; la peine se communique de l'un à l'autre, elle gagne de proche en proche, comme une contagion, elle carcioppe une foule d'individus. Pour prochire une pelne directe qui équivaudrait à un, il faut crèer une peine indirecte et improprement assise qui équivaut à dix, à vingt, à trente, à cent, à mille, etc.

à mille, etc. 4º La peine ainsi détournée de son cours naturel n'a pas même l'avantage d'être conforme au sentiment public de sympathie et d'antipathie. Quand le délinquant a payé sa dette personnelle à la justice , la vengeance publique est assouvie et ne demande rien de plus. Si vous le poursuivez su delà du tombeau sur une famille innocente et malheureuse, bientôt la pitié publique se réveille, un sentiment confus accuse vos lois d'injustice, l'humauité se déclare contre vous et donne, chaque jour, de nouveaux partisans à vos victimes. Le respect et la confiance pour le gouvernement s'affaiblissent dans tous les cœurs; et tout ce qu'il retire de cette fausse politique, c'est de parattre imbécile aux yeux des sages, et harbare à ceux de la multitude.

Les liaisons d'individus à individus sont tellement compliquées, qu'il est impossible de séparer entierement le sort de l'innocent d'avec celui du compable. Le mal que la loi destine à un seul s'extravase et se repund sur plusieurs par tous ces points de sensibilité commune qui résultent des affections, de l'honneur et des intérêts réciproques. Une famille entière est dans la souffrance et dans les larmes. pour le délit d'un individu. Mais ee mal attaché à la nature des choses, ce mal que toute la sagesse, toute la bienveillance du législateur ne saurait prévenir en entier, ne tourne point en reproche contre lui, et ne constitue point une peine mal assise. Si le père est mis à l'amende, on ne peut empêcher que cette amende ne tourne au préjudice du fils ; mais si , après la mort du père compable, on ravit au fils innocent la succession paternelle, c'est un acte volontaire du législateur qui fait déborder la peine de son lit naturel.

Le législature dans cette partie a deux dévoirs à remplir. Premitérement, il doit s'abtenir de toute prêne qui, dans as première application, serait lum-prene qui, dans as première application, serait lum-present aincise. Le fils innocent du plos grand invisibile que le première cioyen. En second lieu, il lux trabuire à son noissire terme cette portion de piène aberrante qui tombe sur des innocents en contratte de la companie de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration de la consideration

malheureuse qui vient d'être frappée dans la personne de son chef, sont encore plus sacrès. Un tresor nations1, composé de pareilles dépouilles, est comme ces exhalsisons impures qui portent dans leur sein des germes de contigion.

Je me bornerai ici à l'énumération des cas les plus communa où les législateurs ont déplacé les peines, en les faisant porter sur les innocents pour atteindre obliquement les coupables.

1º Confincation. Reste de barbarie qui subsidiue encore dans presque taute l'Europe, On l's plusique à plusieurs delits, et surtout sux crimes d'Élat.<sup>1</sup>. Cette peine est d'austant plus odiueus qu'on ne Cette peine est d'austant plus odiueus qu'on ne con faire usage que lorsque le danger est possé, et d'austant plus imprendente qu'elle prolonge les animosités et les rengeances après les calamités dont il fautrisit d'austre le souvenir l'atturisit d'austre le souvenir l'atturisit d'austre le souvenir l'autrisit d'austre le souvenir l'atturisit d'austre le souvenir l'a

9º Corruption du sang. Eiclion cruelle însjurisconsultes pour déguiser (înspintice de la confiscation. Le petit-fils innocent ne peut hériter du grand-père innocent, parce que ses droits se sont alféres et peraite ne passant jur le sang du pire coupaide. Cette corruption du sang est une kiée fantatique : nais il y a une corruption trop réelle dans l'esprit et le cœur de ceux qui se déshonorent par ces sophismes.

5º Perle de printifiges par où l'en punil une corporation entière pouil le moterantion du corporation entière pouil le moterantion du portie de sen membra. En Angletere, la ville de Londres jourl viune loi particulière, qui l'exche de cette disgrace : mais quelle est la ville, quelpoent la corporation qui doire y être sujette en supersant que ess privilèges njient rien de contraire aux intrêtts de l'État?

4° Sort désastreux des bâtards. Je ne parte pas lei de l'incapacité d'hériter. La privation de ce droit n'est pas une peine légale pour-eux plus que pour les esdets de famille; et il pourrait résulter des contestations sans fin, si l'on permettait de pro-

I La codivazion, dan les cranes d'Lial, et deli pas direcertisgée con le point da vas d'une paise jurnique; car, dan les guerres critics. à parler en général, les deux partis d'ant de bonns fois, il a' y pa sei delle. La confineazion est une mesurà purement bestite. Lishers la fortune intacta, e escrati laurer des munitions à l'estancia. Mass une précastion de guerra, à l'opetife en sa dels avoir recours que un'il automatica. Le des constitues de la confineazion qu'il automatica, dels que le daterna d'essite situs.

qu'il sat possible, dès que le danger n'existe pins.

4 Sonnenélei (conseiller zollique de Sa Majesté Impérials),
contotté par l'Émpereur en 1795, sur una ordannauce
contre la erime de haste trabison, fit sentir ce qu'il pensait
da sa riqueur excessive en ensoyant pour réponsa une loi
d'Arcadus et d'Illoqueus, et une lettre de Mare-Auréle.

Cod. L. 12, Tit. 8, L. 5, 5 2, Fitti verò ejus, quibus vitam imperatorià specialiter leni-

tala concedimus (paterno enim perire deberent supplicio, in quibus paterni, hoc est hurolitarii crimints exempla duire des héritiers dont la naissance n'a pas le sequi de la publicité. Mais l'incapacité de remplir de certaines charges, la privation de plusieurs droits publies, dans quiedpues États de l'Europe, est une véritable peine qui tombe sur des innocents pour une faute d'imprudence commise par œux qui leur ont donné le iont de le iont de la leur de le leur de leur de le leur de leur de le leur de leur de leur de leur de le leur de leur de leur de leur de le leur de leu

ont donne le jour.

Se Infamie altachée aux parents de ceux qui
ont commis des crimes graves. Il ne s'agit pas sic
d'examier ce qui "apparient qu'i l'opinion, publique, l'opinion, à ong égard, n's pris le caspecter
de l'antipatible qu'en conséquence des rereurs de la
loi, qui a flétri dans plusieurs eas la famille sles
criminels. On revient pe u's peu de cette injustice.

## CHAPITRE V.

DU CAUTIONNEMENT.

Demander caution e'est exiger d'un homme dont on sppréhende quelque procédé qu'on veut prérenir, qu'il trouve une autre personne qui eonsente à porter une certaine peine en cas que ce procédé

Au'premier coup d'œil, le cautionnement paraît contraire aux principes que nous venous de poser, puisqu'il expose un innocent à être pani pour coupable. Il faut donc qu'il soit justifiépar un avatage plus qu'equivalent à ce mai, Cet svantage, actage plus qu'equivalent à ce mai, Cet svantage, talla grande probabilité de prévenir un délit et le s'assurer de la responsabilité dann Individu.

Ce qui fait le mérite du cautionnement, c'est la grande influence qu'il exerce sur le conduite de l'individu soupeonné. Représentons-nous ce qui se passe ilans son esprit. Des amis généreux viennent

ngetunstur), à maternà sel avità, consisme siama proximorum barceliste as soccessiosi habeantur'alieni, testamenti e citranocum oli capitat, isisi perpetub eguetia se pausperta, isfamir con paterna semper comitetor, ad unitos promissi bomera, ad onila sacremonta perveniant i cito postremo tales, se his gerprinà agestate sordentibus, sili et non solatum et vita s'uppliciam.

### Voici Marc-Aurèla :

Kon unquam pineri in imperatore vindicta ant deterit que etil i patro breit, arrier videtro, Quarte filia di Alla di Alla di Alla di agreco ai unori ventam dabbito, Quad dice ventam me di mili feccioni ? Vinasi i giure necuri, vicioni pinem bi Macco se vivere. Vinant in patrimonio patreno per patre donalo, arro, argento, estilluba frenenze: sisti vaga et alla pinem per patre el per ara compiam ubique popularem sircumferant mem circumferant seren pintati accompliante.

(Extrait du Nord littéraire, etc. ; pag Otivarios à Kiell.)

de lui donner une preuve décisive de confiance ou d'attachement, en exposant leur fortune et leur sûreté pour sauver sa liberté et son honneur. Ce sont des otages qui se sont livrés volontairement nour Ini. Sera-t-il assez vil pour se servir de leur hienfait contre eux-mêmes? Étouffera-t-il tout sentiment de reconnaissance? Ira-t-il publiquement se déclarer trattre à l'amitié, se condamner à vivre seul uree ses remords? Mais supposez qu'imprudent, leger ou vicieux, il ne soit pas en état de se garder lui-même, le cautionnement n'est point inutile : ceux qui répondent pour lui , intéressés à ses actions, sont des gardiens que la loi lui a donnés : leur vigilance doit supplier à la sienne, leurs yeux doivent éclairer de près ses démarches. Au grand intérêt de se faire écouter, ils joignent les titres les plus puissants par le service qu'ils viennent de lui rendre, et par le droit qu'ils doiveut toujours avoir de retirer leur eaution et de le rendre à son mauvais sort. C'est ainsi que ce moyen opère pour prévenir un delit.

Le cautionnement tend d'une autre manière à diminimer l'airane, parce qu'il fournit un indice en favere du caractère ou des resources de l'individu mongrante. Cet une espèce de coutre d'aussirance. d'un homme qui a tenté de tous faire une cettaine juiger. En de ses mais se péreinte, et conteste la nécessité d'un moyen ni rigourens. » Noi qui dois le consaiter lenier que trous, illed, je vou certaine de la constante la

Voilà le mérite du cautionnement; il peut produire un mal; mais il faut le comparer à ses avantages, et surtout aux mesures de rigueur qu'on serait forcé d'employer à la charge des personnes soupennées, si le cautionnement n'était pas admis. Bans le cas où il en résulte un mal pour le répondant, ce mal ayant été encouru volontairement, il n'en résulte ni alarme, ni danger : s'il s'est engagé les yenx fermés, par imprudence ou par zèle, les consequences le concernent tout scul; personne ne craint pour soi le même sort. Nais , dans le plus grand nombre de cas, le cautionnement est le résultat de la sécurité. Celui qui s'engage pour un autre, connaît mieux que personne le caractère et la position de son cautionné : il voit bien le danger qu'il court, mais il ne s'y expose qu'après avoir jugé que ce danger ne se réaliserait pas.

Voyons à présent dans quelles circonstances il est bon de l'employer.

 Il est propre à prévenir les délits qu'on peut appréhender dans les querelles d'inimitié ou d'honneur, surtout les lucis. On se peut pas songeonner ne général cette classe de déclinquants 4 yn défant de sensibilité à l'estime publique : c'est l'honneur qui ra leur mettre les armes 3 la malan misi l'honneur commande encore méins la vengeance qu'il i n'intențit l'ingrafitime, et surtout estei ingrafitude noire qui punit le bienfailteur par son bienfait même.

8. Le cautionnement est très ben pour prévenir les alous de configure, les détits qui violent les dévoirs d'une charge. Persquae n'est obligé de se présenter pour remplir tels ou tels emplois : il est bon que ces amplois ne soiget remis qu'é, gle lapmunes qui ont en richesse ou en réputation de jurol fourné une résponsabilité suissante. En même temps la caution qu'on exige, c'étant attachée à la place, n'est une offense pour personne.

5. Ce moyen peut avoir une utilité particulière dans certaines satuations politiques, dans certaines entreprises sur l'État, lorsqu'il s'agit de plusieurs délinquants, unis par les liens de la complicité. De tels hommes, égarés quelquefois, plutôt que pervertis, nourrissent des sentiments exaltés d'affeetion et d'honneur, et, au sein de leur révolte contre la société, y conservent presque toujours des relations intimes. Qu'une telle conspiration soit éventée, les conjurés les plus suspects scront tenus de donner caution de leur conduite. Ce anoyen, qui paralt faible au premier aspect, est très-efficace : non-seulement parce que les principaux, se sentant surveillés, ont pris l'alarme, mais encore parce que ce sentiment d'honneur dont nous avons parle fournit un motif réel ou plausible, un motif fondé sur la justice et

Je ne ilirai qu'un mot sur la peine à laquelle on peut assujettir les fidéjasseurs: ertte peine doit être pécuniaire et jamais autre. Toute peine afflictive serait révoltante, et ne fournirait point de dédommagement.

Il est vrai que la peine pécuniaire entraîne pour eux l'emprisonnement, dans le cas où ils ne seraient pas en état de satisfaire à leur caution : mais s'ils étaient déjà insolvables à l'époque de leur engagement, its ont trompé la justice. Si leur insolvabilité est positérieure à estet é popure, its ont din returne leur caution, s'en dégager d'une manière jurislique. Cependant if fauta en user séon les circonstates distinguer la faute el le mallieur, comme pour les autres insolvables. Mais si le cantionnement insolvable autres insolvables. Mais si le cantionnement me ciait la cause de leur ruine, on leur doit une indulgence particulière.

## CHAPITRE VI.

### DU CHOIX DES PEIXES.

Il faut qu'une peine, pour s'adapter aux régles de proportion que nous avons établies, ait les qualités suivantes :

1. Elle doil stre susceptible de plus et de moins, ou divisible, afin de se conformer aux variations dans la grasife des delits. Les peines chroniques, telles que l'emprisonnement et le bannissement, ont éminement cette qualité. Elles sont divisibles en lois de différentes grandeurs. Il en est de même des peines sécunières.

2. Egate à ette-même. Il faut qu'à un lagge donne, elle soit à même pour phistors individus compables du même defli, sin îne correspondre à un même defli, sin îne correspondre à un même de established. Cede cuige qu'on fasse attention à l'âge, an sexe, à la condition de l'age, and sexe à l'accondition de l'age de l'accondition à l'age, and sexe à l'accondition de l'accondition à l'age et accondition à l'age et autrement la même peine nominales, se trouvant trup forte pour seus, trup faille pour les autres, passerail le but ou un Fattendreit pas. The amende déterminée par la loi ne serait panish une petite équil à ellemente, via l'adiférence des fortunes. Le laminée même, via l'adiférence des fortunes. Le laminée pour l'un, au lour l'autre.

3. Commensurable. Si un homme a deux delix delix devant les yeux, la loi doit hii donner un moif pour s'abatenir ilu plus grand. Il aura ce motif, s'il peut voir que le plus grand delit lui attirera la plus grande peine. Il faut done qu'il puisse comparer ces peines entre elles, cu mesurer les ilivers itegrés.

Stonisequies vist laisé éblouir lorque, sur na nimple pareça de ceite qualité dans les prions, il a cru q'ivon poirait en déer tont l'arbitrare : « C'est le triomphe de le s'hberté, dui-il, lorque'es los criminelles tirent chaque pelice de la nutre particimier de cersme. Tont l'arbitraire « cesse : la psuno ne descend point de caprice du légitiatem, mais de la suture de la chose, « et en «fet point le contraine de la suture de la chose, « et en «fet point.

SETTIBLE. - TORE 1.

Il y a deux manières de remplir cet objet: 1 \* En ajoustant à une certaine pelne une autre quantité de la même espéce; par rx emple, à cinq ans de prison pour tel délit, deux années de plus pour telle oggravation. 2 \* En ajoustant une peine il un genre diférent; par exemple, à cinq ansi de prison pour téldit, une ignominie publique pour telle aggravation.

4. Intologue au deill. La peine se gravera plus aisienent dans la meinoire, elle se préventera plus fortement à l'imagination, si elle a une ressemblance, une analogie, un caractère commun avec le deill. Le tailon est admirable sons er apport i cui pour aelt, dent pour dent, etc. L'intelligence la plus imaparisie est capable de fier est déce. Mai le tailon est rarement praticable, et, ilons plusienrs cost, se exrait une peine trop dispendiense.

Il y a d'autres moyens d'analogie. Cherchet, par rexupel, e lmoit quis ôtit commettre le détit vous recupel, e la coliniare le détit vous pourer, se dont Expession dominante in défiquent, et vous pourer, se dont Expession proverbiale, le punir par où il a péché. Les détis d'autres de cupibile servoit bien punis par des piens pécus nisiers, ai les fecultés du déliquent le permettent : les détits d'inolènce par l'humiliation, les détits d'aistète just l'assignante du travail, ou par une obirèté forcés .

5. Exemplaire. Une peine réelle, qui ne serait peind apparente, serait perdue pour le publie. Le grand art est d'augmente la peine apparente sans augmenter la peine réelle. Ou y réussit, soit par le choix même des peines, soit par les solemniles frappantes dont on accompagne leur exéention.

Les auto-da fi servient une des plus utiles inventions de la jurispenimenes; a) lui est dêtre dus actes ide fais, ils étaient des actes de justice. Dévisée de la fais de la commentation de la commentation de consideration le faiglieure présente au peuple assemblé: tragédie vraiment importante, vraiment par la grandeur de son objet. L'appareil, la acire, par la grandeur de son objet. L'appareil, la acire, par la grandeur de son objet. L'appareil, la acire, paise présente de l'appareil, la acire, paise présente projetique ou depend. H'umani, échafaul, vitements des officiers de justice, vétements de sideiquantes combnes, a service redijent, procession, accompagnement de tout gener; tout doit confecture ruis-nucleur ut servicine la sua courreit excitativa ruis-nucleur ut servicine la sua courreit

« l'homme qui fait violence à l'homme, L. 12, ch. 4. » La même page offre un exemple frappaul des creures of l'exralanta ciei dée fause. Pour des édits contre la religios, il propose des peines religieuses, c'est-à-dire, des peines qui a'aront point de pries çar pour un sacrellege, un impre par l'exposison des temples, ce n'est point le punir, c'est lui der une chose doct il ne fait aveux cas. d'un crèpe de deuil? La terreur de la scène en serait augmentée, et l'on déroberait à la baine injuste du peuple ces serviteurs utiles de l'État. Si fillusion pouvait se soutenir, il faudrait que tout se passat ca effigie. La réalité de la peine n'est nécessaire que pour en soutenir l'apparente.

6. La peine doit être économique, c'est-à-ilire, n'avoir que le degré de sécrité absolument nécessire pour remplir son lut. Tout ce qui excéde le locoin n'est pas seutement autatot de mal auperflu, mais produit une multitude d'unconvénients qui trompent les fins de la justice.

Les peines pécuniaires ont cette qualité à un degré éminent, puisque tout le mal senti par celui qui paye se convertit en avantage pour celui qui reçoit.

7. La peine doit être rémissible, ou revocable, Il faut one le dommage n'en soit pas absolument irréparable, dans les cas où l'on viendrait à déconvrir qu'elle avait été infligée aans cause légitime. Tant que les témoignages sont susceptibles d'imperfection, tant que les apparences peuvent être trompenses, tant que les hommes n'auront aucun caractère certain pour distinguer le vrai du faux. une des premièrea attretés qu'ils se doivent réciproquement, c'est de ne pas admettre, sans une nécessité démontrée, des peines absolument irréparables, N'a-t-on pas vu toutes les apparences du crime s'aecomuler aur la tête d'un accusé dont l'innocence était démoutrée quand il ne restait plus qu'à gémir sur les erreurs d'une précipitation présomptueuse? Faibles et inconséquents que uous sommes ! nous juggous comme des êtres bornés, et nous punissons comme des êtres infaillibles!

1. A. exe squalité: importation des princes on peut on ajonte créas insura-doul't utilité a moins d'étendue, auda qu'il faut recherche, si on peut se les processer sans nivie en grand but de l'exemple. Veix servire à le référentaire du déference en dans passe soulement par la craise d'étre encore punil, mais par un changement dans son caractère et de l'exemple. L'exemple de des l'exemple de l'exemple d

2. Oter le pouvoir de nuire, C'est an but qu'on peut atteiodre plus aisement que celni de cerrique les definquants. Les mutilations, l'emprisonnement perpetiuel, ont cette qualité: mais l'esprit de cette maxime conduit à une rigueur excessire dans les peinea. C'est en la autrant qu'on a rendu si fréquent le peine de mort.

S'il y a des cas où l'on ne peut ôter le pouvoir de muire qu'en dant la vie, e'val dans des oceasions bien extraordinaires, par exemple, dans des guerres civiles, lorsque le nom d'un chef, tant qu'il vit, sofficial pour codament les passions d'une multitude. Et méme la mort, appliquée à des actions d'une nature si problematique, doit fre pintit Consiblére comme un acte d'hossilité que comme une peine.

5. Fournir un dédonnongement à la partie léée est une autre qualité utile dans une peinc. C'est un moyen de faire face à deux objets à la fois, de punir un délit et de le réparer, d'ôter tout le nai du premere ordre et de faire ceser toute l'alarme. C'est un avantage caractéristique des peines péeuniaires.

Je terminerai ce chapitre par une observation générale d'une haute importance : Le législateur doit éviter soigneusement, dans le choix des peines, celles qui choqueraient des préjugés établis. S'est-il formé dans l'esprit du peuple une aversion décidée contre un genre de peine, cût-elle d'ailleurs toutes les qualités requises, il ne faut point l'admettre dans le code pénal, parce qu'elle ferait plus de mal que de bien. D'abord, c'est un mal que de donner un sentiment pénible au public par l'établissement d'une peine impopulaire. Ce ne sont plus lea compables sculs qu'on punit, ce sont les personnes les plus innocentes et les plus douces auxquelles on inflige une peine tres-réelle, quoiqu'elle n'ait point de nom particulier, en blessant leur sensibilité, en bravant leur opinion, en leur présentant l'image de la violence et de la tyrannie. Qu'arrive-t-il d'une conduite si peu judicieuse? Le législateur, en préprisant les sentiments publics. les tourne serrétement contre lui. Il nerd l'assistance volontaire que les individus prétent à l'exécution de la lui quand ils en sont contents : il n'a plus le peuple pour allié, mais pour ennemi. Les uns cherehent à faeilitee l'évasion des coupables : les antres se feraient un scrupule de les dénoncer : les témoins se refusent autant qu'ils peuvent : il se forme insensiblement un préjugé funeste qui attache une espèce de honte et de reproche au service de la loi, Le mécontentement général peut aller plus loin : il éclate quelquefois par une résistance ouverte, soit aux officiers de la justice, soit à l'exécution des sentences. Un succès contre l'autorité parait au peuple une victoire, et le délinquant impun! jouit de la faiblesse des lois bumiliées devant son

Mais qu'est-ce qui rend les peines impopulaires ? C'est presque toujoura leur maurais choix. Plus le code pénal sera conforme aux règles que nous avons pouces, plus il aura l'estime éclairée des sages et

triomphe.

l'approbation sentimentale de la multitude. On trouvera de telles peines justes et modérées : on sera frappé surtout de leur convenance, de leur analogie avec les délits, de cette échelle de graduation dans laquelle on verra correspondre à un délit aggravé une peine aggravée, à un délit exténué une peine exténuée. Ce genre de mérite, fondé sur des notions domestiques et familières, est à la portée des intelligences les plus communes. Rien n'est plus propre à donner l'idée d'un gouvernement paternel, à inspirer la confiance, et à faire marcher l'opinion publique de concert avec l'autorité. Quand le peuple est dans le parti des lois, les chances du crime pour échapper sont réduites à leur moindre terme.

### CHAPITRE VII.

DIVISION OES PEINES.

Il n'y a point de peine qui, prise séparément, reunisse tontes les qualités requises. Pour atteindre le but, il est donc nécessaire d'avoir le choix entre plusieurs peines , de les varier, et d'en faire entrer plusieurs dans un même lot. La médecine n'a point de panacce. Il faut qu'elle ait recours à différents moyens, selon la nature des maux et le tempérament des malades : l'art du médecin consiste à etudier tous les remèdes, à les combiner, à les approprier aux circonstances.

Le catalogue des peines est le même que celui des délits. Le même mal, fait avec l'autorité de la loi ou en violation de la loi, constituera une peine ou un délit. La nature du mal est donc la même , mais quelle différence dans l'effet! Le délit répand l'alarme, la peine rétablit la sécurité. Le délit est l'ennemi de tous, la peine est la protectrice commune. Le delit, pour le profit d'un seul, produit un mal universel; la peine, par la souffrance d'un seul, produit un bien général. Suspendez la peine, le monde n'est plus qu'un theatre de brigandage, et la société tombe en dissolution. Rétablissez la peine. les passions se calment, l'ordre renalt, et la Yaiblesse de chaque individu obtient la sauvegarde de la force publique.

- On peut distribuer toute la matière pénale sous les divers ebefs que nous allons énumérer.
- 1. Peines capitales : ce sont celles qui mettent une fin immédiate à la vie du délinquant.
- 2. Peines afflictives : j'appelle ainsi celles qui consistent en douleurs corporelles, mais qui ne

produisent qu'un effet temporaire, comme la flagellation, une diète forcée, etc.

5. Peines indétébiles : celles qui produisent sur le corps un effet permanent, comme les marques. les amputations.

4. Peines ignominieuses : elles ont principalement pour but d'exposer le délinquant au mépris des spectateurs, et de le faire regarder comme indiene de la société de ses anciens amis. L'amende begerable on est un exemple.

3. Peines pénitentielles : destinées à réveiller le sentiment de la bonte, à exposer à un certain degré de censure, elles n'ont pas un degré de force ou de publicité qui puisse entratner l'infamie ni faire envisager le délinquant comme indigne de la société de ses anciens amis. Ce sont an fond des châtiments tels qu'un père a le pouvoir de les infliger à ses enfants, et que le pèrc le plus tendre ne se ferait aucun serupule de les infliger à l'enfant qu'il aime le plus.

6. Peines chroniques : leur principale rigneur consiste dans leur durée , tellement qu'elles seraient presque nulles si ce n'était pour cette circonstance : le bannissement, l'emprisonnement, etc. Elles penvent être perpétuelles ou temporaires.

7. Peines simplement restrictives : celles qui, sons participer à aucun des caractères précèdents. consistent dans quelque gêne, dans quelque restriction, en empêchant de faire ce dont on aurait envie : par exemple , la défense d'exercer certaine profession. la défense de fréquenter certaine place, etc.

8. Peines simplement compulsives : celles qui obligent un homme à faire une chose dont il voudrait s'exempter : par exemple, l'obligation de se présenter, à certaines époques, devant un officier de justice, etc. La peine n'est pas dans la chose même, mais dans l'inconvenient de la contrainte.

9. Peines pécuniaires : elles consistent à priver le délinquant d'une somme d'argent, ou de quelque article de propriété réelle.

10. Peines quasi-pécuniaires : elles consistent à priver le delinquant d'une espèce de propriété dans les services des individus, services purs et simples, ou services combinés avec quelque profit pécuniaire.

11. Peines caractéristiques : ce sont les peines qui, par le moyen de quelque analogie, sont destinées à représenter vivement à l'imagination l'idée du délit. Ces peines ne forment pas proprement une classe à part ; elles sont renfermées dans toutes les autres, ignominieuses, pénitentielles, afflictives, etc. : c'est une manière de les infliger avec quelque circonstance qui ait du rapport à la nature du delit. Supposons qu'un faux monnayeur, au

lieu d'être puni de mort, fût condamné à d'autres peinrs, et entre autres à des stigmates indélebiles : si on lui imprimait au milien du front le mot faux monnayeur, et sur chaque jone une pièce de monnaie courante, cette peine, rappelant le delit par une imace sensible, scrait éminemment caractéristique.

Ainsi, dans la composition de la peine pour des enfants volés à leurs parents, on ferait entrer une pénitence caractéristique, consistant à pendre au cou du drlinguant l'effigie creuse d'un enfant de grandeur naturelle, et plombée en dehors, L'intérieur serait chargé de nods à la discrétion du juge, et selon la force du criminel.

Dans une maison de correction, les delinquants, selon la diversité de leurs delits, seraient soumis à porter des habits emblématiques, ou d'autres marques exterieures, avec quelque analogie frappante. Le sentiment de leur crime ne pourrait pas, en

quelque façon, se séparer d'eux; leur simple présence scrait comme une nouvelle proclamation de la loi ; et l'espoir de secourr eettr honte, en reprenant l'habillement commun, serait un attrait puissant pour les engager à se bien conduire.

CHAPITRE VIII. JUSTIFICATION DE LA VARIÉTÉ DES PEINES.

> Et gunnium variant merbi, variabinus artes Mille male species , mille salute erant.

Nons avons dejà vu que le choix des peinrs était le résultat d'une multitude de considérations, qu'elles devaient être suscentibles de plus et de moins, égales à elles-mêmes, commensurables, analogues au délit, exemplaires, économiques, réformatrices, populaires, etc.

Nous avons vu qu'une seule peine ne pouvait jamais avoir toutes ces qualites, qu'il fallait les combiner, les varier, les assortir pour trouver la composition dont on avait besoin.

Si un eode fondé sur ces principes n'était qu'en projet, on pourrsit le regarder comme une belle spéculation impossible à réaliser. Ces hommes froids et indifferents, toujours armés d'une incredulité désespérante quand il s'agit du bonbeur de l'humanité, ne manqueraient pas ee reproche banal, si commode à la paresse et si flatteur à l'amour-propre. Mais cet ouvrage est fait, ee plan est exécuté. un code génal a été construit sur ces principes , et ee eode, où l'on s'est assujetti à l'observation de toutes ees règles, n'a point de qualité plus remarquable que la elarté, la simplicité et la précision 1. Toutes les législations pénales commes jusqu'à présent, sans avoir aecompli la moitié de l'objet, sont infiniment plus embarrassées , plus difficiles à saisir et plus vagues.

Il a fallu chereber une grande variété dans les peines pour les adapter à chaque delit, et inventer de nouveaux moyens pour les rendre exemplaires et caractéristiques. Mais les mêmes personnes qui conviendront, en proposition générale, que ces deux qualités sont essentielles , ne laisseront pas de se révolter peut-être quand il s'agira de l'application. Les peines excitent naturellement l'antipathie et même l'horreur, quand on les considère separément des délits. D'ailleurs, les suffrages, pour un objet soumis au sentiment et à l'imagination , sont tellement flottants et capricieux, que la même peine ani excitera l'indignation d'un individu, comme trop sévère, sera blâmée par un autre comme trop legere et trop peu efficace.

Je ne veux ici que prévenir une objection. Il ne faut pas croire qu'un système pénal soit cruel pour être rarié. La multiplicité ou la variété des peines prouve l'industric et les soins du législateur, N'avoir qu'une espèce ou deux de peines, c'est un effet de l'ignorance des principes et du mépris barbare de toutes les proportions. Je pourrais citer des États dans lesquels le despotisme est bien fort et la civilisation bien peu avancée, où l'on ne connaît, pour ainsi dire, qu'un seul mode de punir. Plus on etudié la nature des délits, celle des motifs, celle des caractères, la diversité des circonstances , plus on sent la nécessité d'employer contre eux des moyens differents.

Les délits, ees ennemis intérieurs de la société, qui lui font une guerre opiniâtre et variée, réunissent tous les instincts des animaux malfaisants : les uns emploient la violence, les autres ont recours aux stratagèmes; ils savent revêtir une infinité de formes, et entretiennent partout des intelligences secrètes. Si on les a combattus sans les réduire, si cette révolte subsiste toujours, il faut s'en orrndre surtout à l'imperfection de la tactique légale, et des instruments dont on s'est servi jusqu'à présent. Certes, il s'en faut bien qu'on ait employe autant d'esprit, de calcul, de prudence pour défendre la société que pour l'attaquer, et pour prévenir les délits que pour les commettre.

Pour estimer si un code pénal est rigoureux . voyez comment il punit les délits les plus comniuns, ceux contre la proprieté. Les lois ont été

4 Voyez, dans er volume, le Discours préliminaire, Ce code n'est pas acheré.

partout trop sévères à cet égard, parce que les peines étant mal choisies et mal dirigées, on voulait compenser, par la grandeur, ce qui leur manquait en justesse. Il faut dépenser moins de peines contre les délits qui attaquent les biens, afin de pouvoir en dépenser davantage contre les délits qui attaquent la personne. Les premiers sont susceptibles de dédommagement , les autres n'en admettent nas du même genre. Le mal des delits contre la propriété pourrait se réduire à peu de chose, au moven des caisses d'assurances; tandis que tont l'or du Potose ne saurait rappeler à la vie une personne assassinée , ni calmer les terreurs répandues par le crime. Mais la question n'est pas si un code pénal est plus ou moins sévère : c'est une mauvaise manière d'envisager le sujet. Tout se réduit à juger si la sévérité de ce code est nécessaire ou ne l'est

Il serait cruel d'exposer même des compalles à des souffrances inutiles; ce qui serait une conséquence des peines trop sévères; mais ne serait-il pas encore plus eruel de laisser souffrir les innocents? Et tel est pourtant le résultat des peines, si elles sont trop douces pour être efficaers.

Concluons que la variété des peines est une des perfeccions d'un code pénal, et upe plus la recherche de cor moyrns répugne à une ame sensible, plus if fant que le législateur soit pénérie d'humanité pour remporter cette viccione sur laimème. Sangrado, qui ne savais ordonner que la saignée, était-il plus lonq u'un Borbasse, qui consultait toute la nature pour découvrir ile nouveaux remelles?

CHAPITRE IX.

EXAMEN DE QUELQUES PEINES USITÉES.

### Peines affictives.

Les peines afflictives ne sont pas bonnes dans tous les délits, parce qu'elles ne sauraient exister à un degré léger, au moins jour les personnes qui ne sont pas absolument du dernier ordre dans la société. Tout peine corporelle infligée en pal tout infamante. Infligée en particulter, elle serait enocer infamante et ne serait bus sexembaires.

La peine afflictive la plus commune, c'est le fouet. Dans son application ordinaire, cette peine a l'inconvenient de n'être point égale à elle-même : rille peut varier de la douleur la plus légère jusqu'à la plus atroce, et aller jusqu'à la mort. Tout lèpred de la nature de l'instrument, de la force de l'instrument, de la force de l'Application, et du temperament de l'individus. Le d'Egislatier qui l'ordonne ne sais ce qu'il fait, le juge est à peu près sians in même [ponceare: il y avra toujours le plus grand arbitraire dans l'exécution. De la Angheterre, le doucet ut d'usage pour des larcins que les juries, par une prévaitcation misériere, des la comme de la

### Peines Indélébiles.

Les prines offlictives indélébiles, prises chacune séparément, ne sont pas susceptibles de graduation. La plus légère ne saurait exister qu'à un degré très-hant. Les unes ne font que detériorer la figure, comme les stigmates; les autres font perdre l'usage de quelque membre ; d'autres consistent en mutilations, comme la perte du nez, des oreilles, des pieds on des mains. Les mutilations des organes qui servent au travail ne doivent pas s'appliquer aux délits fréquents : tels que ceux qui proviennent de misère : le larcin, la contrebande, etc. Que faire des délinquants après les avoir estropiés? Si l'État les entretient, la peine devient trop dispenilieuse; si on les abandonne, on les condamne au désespoir et à la mort. Les nutilations pénales ont deux inconvenients. l'un d'être irremissibles. l'autre de se confondre avec des accidents naturels. Il n'y a point de différence apparente entre celui qui a cu un bras coupé pour un crime, et celui qui a perdu le sien au service de la patrie, Il faudrait done toujours ajouter une flétrissure manifestement artificielle pour être le certificat du délit et la sauvegarde du malheur. Je pense qu'on pourrait supprimer ces peines ; au moins faudrait-il les réserver pour des délits extrêmement rares , où l'analogie les recommande.

Les fitrissures indécibles sont un moyen puissant dont on fitt un marusis emplé. Dermi les définquants convainces de brezie et de rec'estable, définquants convainces de brezie et de rec'estable tentation passagére, et puerteu revenir à la vertu, si la nature de la peine ne les corrompt pas. Point de fétrissures indécibles, ponti de penes infamantes; ce serait leur duc l'esport de rétablit leur mantes; ce serait leur duc l'esport de rétablit leur d'un imprime une fétrissure indécible à de faux monasqures, par exemple, c'est un signalment qui avertila définance de ceux qui out à traiter avec cus, assas leur duc leurs ressources, Méprisé qua serait de l'estable de leur qui ordinaries de gens à telents. Nois un boump étér pour un pregens à telents. Nois un boump étér pour un premicr larein, que pent-il devenir, qui vondra l'employer? A quoi lui servirait la probité? On lui a fait un besoin du crime.

La fletissure indéléble n'ext bonne que pour outilier un délinquout dingrevas, qui esses de l'être dis qu'il est comus, on pour garantir l'ascomplissement d'une autre pirie. L'arque le délit est infamut, la fletissure doll accompagner la prison perpétude pour empéteu la finit de priprison perfetude pour empéteu la finit de priprison perion devient son aide, et qu'il serait join au lidors que d'obais. Four rendre la marque manifeste, on doit la pratiquer par des pondres colorées et no ap sa la brilure.

### Peines ignominieuses.

L'informir est un des ingrédients les plus salicires dans la phramaire permète, units is sides sur cet défet sont blen confines et les mayens bien cette de la confines et les mayens bien de la confine de la confi

Perie d'honneur, autre phrase usitée et non moins trompeuse. Elle renferme deux suppositions fausses, l'une que l'honneur est un bien dont chacun possède une certaine provision; l'autre, qu'il est entièrement à la disposition de la loi, et un'elle peut l'ôter à qui on loi semble. L'expression de déchonneur, qui n'exelut pas, comme celle d'infimie, fes degrés mitogens, serait plus comrendie. Le déchonneur est un fartleau dont on peut porter plus on moins.

L'infamie, selon son emplei mité, porte platité sur le criminel que sur le crime. C'est pour ainsi dire un contre-sens en législation. Si l'infamie portait sur le erime même, son effet serait plus certain, plus durable et plus effecte. On pourrait la proportionner à la nature de la choie. Mais comment arriver à ce buil ?! Il faudrait trouver pour chaque espèce de delit une espèce particulière de desbonneur.

Tout cela ne peut s'exécuter qu'avec un appareil nouveau dans la justice, des inscriptions, des emblémes, des babillements, des tableaux partieuliers de chaque erime, en un mot, des signes qui parlent aux yeux, qui frappent l'Imagination par les sens, qui forment des associations ineffacables entre les délits et la honte. C'est ainsi qu'on peut concentrer sur le eriminel et sur le erime l'indignation publique, eette indignation qui n'est que trop sujette à se tourner contre les lois et contre les juges. Qu'on ne dédaigne pas d'emprunter du théâtre les moyens imposants de la représentation. Nou, faire marcher les symboles du crime à côté du eriminel, ee ne serait pas un vain étalage de puissance, une parodie risible : ee serait une seène instructive, qui annonecrait l'objet moral des peines, et rendrait la justice plus respectable en la montrant, dans la triste fonction de punir, plus occupée de donner une grande lecon que de satisfaire à une vengeance. Le pilori, en Angleterre, est de toutes les peines

la plus inégale et la plus mal ordonnée. On y aban-

donne le delinquant au caprice des individus. Comment définir ee bizarre supplice? Tantôt c'est un triomphe, tantôt c'est la mort. Un homme de lettres y fut condamné, il y a quelques années, pour ee qu'on appelait un libelle. L'echafaud sur lequel il était placé devint pour Ini une espèce de lyeée : toute la scène se passa en compliments entre lui et les spectateurs. En 1760, un libraire fut mis au pilori pour avoir vendu quelque ouvrage impie ou séditieux ; une souscription ouverte en sa faveur, pendant l'exécution même, lui valut plus de cent guinées. Quel affront pour la justice ! Plus récemment, un homme condamné à la même peine, pour un vice crapuleux, fut immolé par la populace sous les yeux de la police, qui ne tenta pas même de le défendre. M. Burke osa s'élever dans la chambre des communes contre un tel abus. « L'homme qui subit une peine, disait-il, est sous « la protection des lois, et ne doit pas être aban-« donné aux bêtes férores, » On approuva l'orateur, mais l'abus est resté : et eependant un simple treillis de fer à l'entour du poteau préviendrait tous ces actes de barbarie.

#### Peines chroniques.

Les peince chroniques, le laumissement, l'emprionnement, son propress à lexeurop de délitis, mais elles caigreit une attention particulière aux misse elles caigreit une attention particulière aux dividists. Le laumissement seruit une peine souverniement indepts, du ché dati publiques aux cheix des la publication de la condition et des fortunes. Les uns Elle d'aprail des conditions et des fortunes. Les uns Elle d'aprail des conditions et des fortunes. Les uns caux services un décepair de quitre leur propriété et leur dominéle. Les uns out une famille, le aux unes sort indérpondus. El perhadrats entre services une services de la condition de la con

ressources; tel autre échapperait à ses créanciers. L'âge et le sexe font encore à cet égard une grande différence. Il faut donc laisser au juge beaucoup de latitude, en se bornant à lui donner iles instructions générales.

Les Anglais, avant l'indépendance de l'Amérique, étaient dans l'usage de déporter une classe nombreuse de delinquants dans les eolonies. Cette déportation était pour les uns l'esclavage, pour les autres une partie de plaisir. Un vaurien qui avait envie de voyager était un sot si, pour se faire un équipage, il ne commettait pas quelque erime. Les plus industrieux s'établissaient dans ces nouvelles contrées. Ceux qui ne savaient que voler, ne pouvant pas exercer leur art dans un pays dont ils ignoraient la carte, revenaient bientôt se faire pendre. Une fois condamnés et déportés , leur sort était inconnu : qu'ils périssent de maladie et de misère, eela n'importait à personne. Ainsi tout était perdu pour l'exemple ; le but principal était entierement neglige. La deportation qui se fait aujourd'hui à Botany-Bay ne remplit pas mieux son objet , elle a tous les viees et aneune des qualités que doit avoir une peine.

Si, en offrant un établissement dans un pays et cloigné, on est ajouté qu'il fallai le mériter pet échogné, on est ajouté qu'il fallai le mériter pet déportation doit se présenter à l'esprit le livie malbeirreux comme une offre arantageuse dont ils ne peuvent profiter que par un délit. Ainsi loi, au lieu de contre-balancer la tentation, a joute dans bien sels est à sa force.

Quant aux prisons, il est impossible d'estimer si cette peine convient ou ne convient pas, jusqu'à ee qu'on ait déterminé avec la plus grande exactitude tout ee qui concerne leur structure et leur gouvernement intérieur. Les prisons, si l'on en excepte un petit nombre, renferment tout et qu'on pourrait imaginer de plus efficace pour infecter le corps et l'ame. A ne les consulèrer que du côté de la fainéantise absolue, les prisons sont dispendieuses à l'excès : à force de désuétude , les facultés des prisonniers s'alanguissent et s'enervent, leurs organes perdeut leur ressort et leur souplesse : dépouillés à la fois de leur honneur et de leurs habituiles de travail, ils n'en sortent que pour être repoussés dans le erime par l'aiguillon de la misère. Soumis au despotisme subalterne de quelques hommes ordinairement dépravés par le spectacle du crime et l'usage de la tyrannie, ees malheureux peuvent être livres à mille souffrances inconnues, qui les aigrissent contre la société et les endurcissent aux peines. Sous le rapport moral, une prison est une école où la scélératesse s'apprend par des moyens plus sûrs qu'on ne pourrait jamais en employer pour enseigner la vertu. L'ennui, la vengeance et le besoin président à cette éducation de perversité. L'émulation n'est plus que le ressort du crime. Tout s'élève au niveau du plus méchant : le plus féroce inspire aux autres sa férocité, le plus rusé sa ruse, le plus débauché son libertinage. Tont ce qui peut souiller le cœur et l'imagination devient la ressource de leur désespoir. Unis par un intérêt commun , ils s'aident réciproquement à seconcr le joug de la honte. Sur les ruines de l'honneur social, il s'élève un honneur nouveau composé ile fausseté, il'intrépidité dans l'opprobre, d'oubli de tout avenir, d'inimitié contre le genre humain; et c'est ainsi que des malheureux qu'on aurait pu rendre à la vertu et au bonheur, parviennent à l'hérotsme du erime, au sublime de la scélératesse.

Un eriminel, après avoir achevé son terme dans les prisons, ne doit point être rendu à la société sans précaution et sans épreuve. Le faire passer subitement d'un état de surveillance et de captivité à une liberté illimitée, l'abandonner à toutes les tentations de l'isolement, de la misère, et d'une convoitise aignisée par une longue privation, c'est un trait d'insonciance et d'inhumanité qui devrait enfin exciter l'attention des législateurs. Qu'arrive-t-il à Londres quand on vide les galères de la Tamise? Ces malfaiteurs, dans le jubilé du crime, se ruent sur cette grande ville comme des loups qui , après un long jeune, se trouvent places dans une bergerie : et jusqu'à ce que tous ces brigands aient été ressaisis pour de nouveaux delits, il n'y a point de sureté dans les grandes routes, ni même la nuit dans les rues de la métropole.

#### Peines pécuniaires.

Passons aux peines pécuniaires : elles ont le triple avantage d'être susceptibles de graduation. de remplir le but de la peine, et de servir au dédommagement. Mais il faut se souvenir qu'une peine pécuniaire, si la somme est déterminée, est souverainement inegale. Cette observation, dont la vérité frappe au premier instant, a été pourtant négligée par tous les législateurs. Les amendes ont été déterminées sans aueun égard au profit du délit, au mal du délit , et aux facultés du délinquant. Aussi, c'est une bagatelle pour les uns et une ruine pour les autres. On se rappelle le trait de ce jeune insolent à Rome, qui donnait un soufflet aux passants, et leur présentait aussitôt l'éeu fixe par la loi des douze tables. Veut-on établir une peine pécuniaire, qu'elle soit mesurée sur la fortune du délinquant, Déterminez le rapport de l'amende, et non sa quotité absolue. Pour tel ilelit, telle quotepart des biens , movennant eertaines modifications

pour prévenir les diffirultés d'une exécution littérale de rette règle.

### Peines simplement restrictives.

Il n'y a rien de plus ingénieux dans la législation pénale que le bannissement de la présence. Cette peine, suggirée par l'ancienne jurisprudence française, et dont on trouve quelque trare dans le code danois, pent, aver quelques perfectionnements, offrir un excellent remède pour les délits produits par des inimities partirulières dont le publir en général n'a rien à craindre. Cette peine ménage un triomphe à l'opprimé sur l'oppresseur, et retablit de la manière la plus douce la prépondérance de l'innocence lesée sur la forre insolente. D'ailleurs . elle prévient le renouvellement des querelles, et ôte à l'agresseur le pouvoir de nuire. Mais pour mettre en œuvre un moyen qui tient de si près à l'honneur, il faut une attention serupuleuse à la position partirulière des individus.

### Prines capitales.

Plus on examine la peine de mort, plus on est porté à abopter l'opinion de Rerrais. Ce sujet est si bien diureté dans son ouvrage, qu'on peut se dispenser de le traiter aprés lui. Ceux qui veulent voir d'un roup d'œil tout re qu'on peut d'œr pour et rontre, n'ont qu'à parrouiri la table des qualités qu'on doit chercher dans les peines. (Foyez chapière vi.)

D'où peut renir la fureur aver laquelle on a prodigué rette prine? C'est un effet du resentiment qui se porte d'abserd vers la plus grande rigueur, et d'une parense d'espeit qui fait trouver dans la destruccion rapide se orapidoles le grand avantage de n'y plus pener. La mort l'enjours la mort! rela ne demande ni melidation de genie, ni résistance aux passions. Il ne faut que s'abandonner pour aller juaque-là d'un seul tràl.

Dirat-co- que la mort est néresaire pour Oére à un assaisa le pouroir de reitieres exciners? Mais il finalirati, par la même reison, faire pétri les crainles. Sio peut de sissue de recute, i pourquis ne pourrai-tou pas a'assuere de react, i pourquis ne pourrai-tou pas a'assuere de sautre; l'instaure fame et als saise piene qui paise l'emporter sur retuiser tentations de commettre en homiclé. I que la mort est la seule piene qui paise ne non ette sur retuiser tentations de commettre en homiclé. I que l'empere de commettre en homiclé. I que de cupillé. Ce n'est passions ne dorient-elle pas, par leur peuper nature, redouter l'humilitain, l'insignec et la capitité plas que la mort?

J'étonnerais les lecteurs si je leur exposais le code pénal d'une nation célèbre par son humanité et par

ses lumières. On s'attendrait à y trouver la plus grande proportion entre les délits et les peines ; on y verrait cette proportion continuellement oublice on renversée, et la peine de mort prodiguée pour les dilits les moins graves, Ou'en arrive-t-il? La douceur du corsetère national étant en rontradiction aver les lois, re sont les mœurs qui triomphent, re sont les lois qui sont éludées : on multiplie les pardous, on ferme les yeux sur les délits, on se rend trop difficile sur les témoignages; et les jurés , pour éviter un exees de severité , tombent souvent dans un exrès d'induigence. De là résulte un système prinal involvirent, contradictoire, unissant la violenrr à la faiblesse, dépendant de l'humeur d'un juge, variant de cirruit en cirruit, quelquefois sanguinaire, quelquefois nul.

sangunature, querquerous men point adapté ca gurar de prince alon à bant d'égrant, fempiesagurar de prince alon à bant d'égrant, fempiesasement point au travail, au litera d'une ocrupation forcer, dis out rédulte parisonnier à une odireté aboolte. Est-ce por reflexion? Non sant doute, rest par bablante. On a trome lie rebous sur ce préd, on les désappeurer, mis on ne les rhange point. Il faut des saurres, el la righturer, dec l'entravaux il ne font rien de tout rela pour enferter travaux il ne font rien de tout rela pour enferer un homme et jour l'abondonner à lui même 4.

### CHAPITRE X.

#### DE POEYOR DE PARRONNER.

Il faut ajouter à la grandeur de la peine tout ce qui lui manque du côté de la rertitude. Moins les peines sont certaines, plus elles doivent être sévères : plus elles sont certaines, plus on peut diminuer de leur sévérité.

Que dire d'un pouvoir établi prérisément pour les rendre incertaines? Telle est eependant la conséquenre immédiate du pouvoir de pardonner.

Dans l'espèce comme dans l'individu. l'âge des passions périère cetui de la raison. La rolère et la rengeance ont dirêt les permières lois pénales. Mais lorsque res lois grossières, fondées sur des raprices et des antipathies, commenrent à rhoquer un public érlairé, le pouvoir de pardonner, offrant une sauregarde rontre la rigueur sanguinaire des lois,

 Toule cette matière à été beaucoup plus approfondre dans la Théorie des peines, que j'ai publiée d'après les manuscrits de M. Beotham. devient, pour ainsi dire, un bien comparatif, et l'un n'examine pas si ce prétendu remêde n'est point un nouveau mal.

Que d'éages prodigués à la clémence fon a répété mille fois qu'éle est la première vent d'un souverain. Sans Joute, si le défit n'est qu'une attrinte à son nouve-proper, s'il agil d'une satire qui tombe sur lui ou sur ses favois, la modération du prince est méritoire, le pardon qu'il accorde est un triomphe remporté sur lui-nème; mais juurad il s'agil d'un délit contre la société, le pardon n'est plus un acte de clémence, c'est une prévariention réfle.

Dans les cas où la peine fernia plus de mal que de lien, après da seclisions, des conspirations, des desordres publics, le possuier de pardonner n'est possuientes tuttel., elle nécessiée, ces actient possuientes tuttel, elle nécessiée, ces actient le pardon qui s'a puplique n'est point une visibilon, cest une exection de la loi. Mas pour ce pardons non motivés, effetu de la freuer ou de la facilité and prince, lis accusant les lois et le gouverannent, les lois d'être cruelles entrer les indivisios, ou le jouverannent d'être cruel entre le poible. Il front gouverentent d'être cruel entre le poible. Il front que les montes de la comme de la comme que le comme de la comme de la comme que le comme de la comme de la comme que le comme de la comme la poisson que le comme la poisson de la comme pour la comme la poisson que la comme la poisson que la comme la la comme la comme de la comme la c

s Pour restreindre l'abus de ce pouvoir, il suffirait d'en sonmettre l'exercice à l'obligation d'en exposer les moids. Partout où la peine capitale est en mage, il vaudrait mieux d'une main ce qu'elle a fait de l'autre; l'humanité ne peut pas ordonner d'établir des peines pour la protection de l'impocence, et d'accorder des pardons pour l'encursamment, du crime.

pour l'encouragement du crime.

Le pouvoir de pardonner, dit-on, est la plus
noble péréoquire de la coursone. Mais cette préregative ne pés-ce-lei jusain dans les mains qui
nomer plus constant de la part des peuples, effe
nomer plus constant de la part des peuples, effe
l'expose sux ceprices de linguentes, sux clameurs,
sux likelles, s'il ne pout di criefer aux sollicitations
sans être souponed de faiblesse, ni en montrer
incorable sons étre accusé de dureté, où est donc
qu'un prince lummin et juste regecterer souvent
qu'un prince lummin et juste regecterer souvent
ce trivités.

exception. Celui qui anrait le droit de pardonner ce defiti serui mattre de la vie de tout le monde V. Resumons les isiees. Si les lois sont trop dures, le pouroir de faire grâce est un correctif nécessir; mais ce correctif est encore un mal. Faites de bonnes lois, et ne crécz pas une lagnette magqiue qui ait la puissance de les annuler. Sil a piene est nécessaire, on ne doit pas la remettre, si elle rést pas nécessire, on ne doit pas la remettre, si elle rést pas nécessire, on ne doit pas la pronnecer.

L'homicide au moins doit toujours faire une

conserver le pouvoir de pardonner, même l'Alimité, que de le supprimer entièrement.

### QUATRIÈME PARTIE.

DES MOYENS INDIRECTS DE PRÉVENIR LES DÉLITS.

#### INTRODUCTION.

Dans toutes les aciences, il y a des branches qui ont été cultivées plus tard que les autres, parce qu'elles demandaient une plus longue suite d'observations, et des reflexions plus profondes. C'est ainsi que les mathématiques ont leur partie trancendante ou sublime, qui est, pour ainsi dire, une nouvelle seineces su delà de la science ordinaire.

La mème distinction peut s'appliquer jusqu'à un certain point à fair de la lejistilion. Il y a des setions missibles : comment faut-il s'y prenter pour les précier? La permière répons qui a présente à à tout le monde est celle-ci: Défendez ces actions, punisser-les. Cette méthode pour consistre les délits étant la plus simple et la première shapter, contra de la celle de la celle de la celle de la celle de pour ainsi dire un reflimement de l'art, et sa partie transcendante.

Cette partie consiste à trouver une suite de procédés législatifs pour prévenir les délits mêmes, en agissant principalement sur les inclinations des individus, afin de les détourner du mal et de teur imprimer la direction la plus utile à eux-mêmes et aux sutrea.

La première méthode de combattre les délits par les peines, constitue la législation directe. La seconde méthode de les combattre par des moyens qui les présennent, constitue cette bran-

che de la législation que j'appelle indirecte.

Ainsi le souverain agit directement contre les
délits, lorsqu'il les probibe chaeun à mart sous des

délits, lorsqu'il les prohibe chaeun à part sous des peines spéciales. Il agit indirectement, lorsqu'il prend des précautions pour les prévenir. Dans la législation directe, on attaque le mal de

front; dans l'indirecte, on l'attaque par des moyens obliques. Dans le premier cas, le legialateur déelare ouvertement la guerre à l'ennemi, le signale, le poursuit, le prend corps à corps, et monte ses batteries en sa présence. Dans le second cas, il n'annonce pas tous ses desseins, il ouvre dea mines, il se ménage des intelligences, il cherche à prévenir les desseins bostiles, et à maintenir dans son alliance ceux qui auraient en des intentions secrètes contre lui.

Les spéculateurs politiques ont entreru tout ceci mais en parland de cette seconde branche de la legislation, ils ne s'en sont point fait drs islées nettes; la permère a été depuis longtemps rétie de principal de la contra la proposition de la contra del la

core un sujet neuf. Les écrivains qui font des romans politiques tolèrent la législation directe comme un mal nécessaire : c'est un pis aller auquel ils se soumrttent, et dont ils ne parlent jamais avec un intérêt bien vif. Au eontraire, quand ils viennent à parler des moyens de prévenir les délits , de rendre les hommes meilleurs, de perfectionner les mœurs, leur imagination s'échauffe, leurs espérances s'exaltent; on croirait qu'ils sont prêts à produire le grand œuvre, et que le genre humain va recevoir une forme nouvelle, C'est qu'on pense plus magnifiquement d'un objet à proportion de ce qu'il est moins familier, et que l'imagination a plus d'essor sur des projets vagues qui n'ont point encore aulu le joug de l'analyæ. Major é longinquo reverentia; ce mot est aussi applicable aux idées qu'aux personnes. Un examen détaillé réduira toutes ces espérances indéfinies aux justes dimensions du possible; mais si nous y perdons des trésors fietifs, nous en scrons bien dedommagés par la certitude de nos ressources.

deilommages par la certitude de nos ressources.

Pour bien démèler ec qui appartient à ees deux

branches, il faut commencer par se faire une idée
juste de la législation directe.

Voici comment elle procède ou doit procèder :

1º Le choix des actes qu'on érige en délits.
2º La description de chaque délit: meurtre, vol, péculat, etc.

3º L'exposé des raisons pour attribuer à ces actes la qualité de délit; raisons qui doirent être déduites d'un seul principe, et par conséquent s'accorder entre elles.

4º L'attribution d'une peine compétente à chaque délit.

5º L'exposé des raisms qui servent à justifier cette peine.

Ce système pénal, fût-il le meilleur possible, est défectueux à bien des égards : 1º Il faut que le mal ait existé avant qu'on puisse appliquer le remède. Le remêile consiste dans l'application ile la peine, et la peine ne peut être appliquée qu'après que le delit a été commis. Chaque nouvel exemple d'unc peine infligée est une preuve de plus de son pen d'efficace, et laisse subsister un cortain alegré de danger et d'alarme. 2º La peine elle-même est un mal, quoique nécessaire pour prévenir un mal plus grand ; la justice pénale, dans tout le cours de son opération, ne peut être qu'une suite de maux : maux dans les menaces et la contrainte de la loi ; maux dans la poursuite des accusés avant qu'on puisse distinguer l'innocent du compable; maux dans l'infliction des sentences juridiques; maux dans les suites inévitables qui rejaillissent sur des innocents. 5º Enfin le système pénal n'a pas assez de prise sur plusieurs actes malfaisants qui échappent à la justice, soit par leur fréquence, soit par la facilité de les cacher, soit par la difficulté de les définir, soit enfin par quelque disposition viciće ile l'opinion publique qui les favorise. La loi pénale ne peut agir que dans certaines limites, et sa puissance ne s'étend qu'à des actes palpables et susceptibles de preuves manifestes.

Cette imperfection du système pénul à fait chercher de nouveaux expédients pour suppléer à ce qui lui manque. Ces expédients ont pour objet de qui lui manque. Ces expédients ont pour objet de préceir les lédits, soit en d'unta la connaissance même du mal, soit en dant la puissance on la rodouté de mal faire. La classe le plus nombreuse de ces moyens se rapporte à l'art de diriger les inclientions, en affaire. La classe l'insérdeucteurs qui excitent au mal, et en fortifant les motifs tutélaires qui excitent au mal, et en fortifant les motifs tutélaires qui excitent au bién.

Les moyens indirects sont donc ceux qui, sans avoir les caractères de la peine, agissent sur le physique ou le moral de l'homme, pour le disposer à obeir aux lois, pour lui épargner les tentations du crime, pour le gouverner par ses penchants et par ses lumières.

Ces moyens indirects n'ont pas senlement ungrand avantage du côté de la ilouceur : ils rénssissent ilans bien des cas où les moyens ils riects échouent. Tous les historiens modernes ont observé combien les abus de l'Église eatholique avaient diminus depuis l'établissement de la religion protestante. Ce que les papes et les conciles n'avaient pu faire par leurs décrets, une houreusse rivalité l'a opéré sans petine; on a craînt de ilonner un srandale qui serait dereun un sujet de triomphe punt ses cunemis. Ainsi, ce moyen indirect, le libre concours les religions, a plus de force pour les contenir et pour les réformer, que toutes les lois positives.

Prenons un autre exemple dans l'économie politique : on a voulu réduire le prix des marchandises, et surtont l'intérêt de l'argent. Le baut prix n'est un mal, il est vrai, que par comparaison avec un bien dont il empèche de jouir; mais tel qu'il est, on a eu raison de chercher à le diminuer. Qu'a-t-on imaginé pour cela? Une multitude de lois réglementaires, un taux fixe, un intérêt légal. Et qu'est-il arrivé? Les règlements ont toujours été éludés, les prines ont été redoublées, et le mal, au lieu de iliminuer, est devenu plus grave. Il n'y a d'efficace qu'un moyen indirect, dont peu de gouvernements ont eu la sagesse d'user. Laisser un libre cours à la concurrence de tous les marchands, de tous les capitalistes, se fier à eux ils soin de se faire la guerre, de se supplanter, de s'arracher les acheteurs par les offres les plus avantageuses , voilà ce moyen. La libre concurrence est l'équivalent d'une récompense que vous auriez accordée à celui qui fournit une marchandise de la meilleure espèce et au plus bas prix. Cette récompense immédiate et naturelle, qu'une foule ile rivaux se flattent d'ohtenir, agit avec plus d'efficace qu'une prine éloignée à laquelle on a l'espoir d'échapper.

Arant d'entere ilans l'expéci des moyens indirects, je dola servir qu'il y a un pue d'arbitràrie dans la manière de les classes, en sorie qu'in qu'arbitràrie rai en ranger qu'inqui-en no soni différent chefs, saitres, il suralit fallu se litere à une analyse miphylajque très valuel et trieb-fallques. Il suffit, pour l'objet qu'on se persone, que tous les moyens indirects puissent se placer sons l'iron ul l'autre de ces chefs, et qu'on ait evail l'attendu de de ces chefs, et qu'on ait evail l'attendu pour puisser.

De n'ajoute plus qu'une remarque préliminaire, mais etle est assentièle. Dans cette trajété de me, mais etle est assentièle. Dans cette trajété des l'on prétend recommander comme controuble à chaque gouvernement en particuler, et encere moins à tous en général. L'avantage spécial de chaque meure, considéré à part, sers indiqué sous son chef: mais cheune peut voir des inconvéniens relaifs, qu'il est impossible de déterminer aux connaître les érronaismers. Il flut does miner aux connaître les érronaismers. Il flut does bien entendre que l'objet qu'on se propose iei n'est pas de conseiller l'adoption de telle ou telle mesure, mais simplement de la mettre en vue et de la recommander à l'attention de eeux qui peuvent juger de sa convenance.

### CHAPITRE PREMIER.

MOYENS D'OTER LE POUVOIR PHYSIQUE DE NUIRE.

Quand la volonté, la connaissance et le pouvoir nécessaire à la formation d'un acte concourent, eet acte est nécessairement produit. Inclination, connaissance, pouroir, voilà donc les trois points sur lesquels il faut appliquer l'infinence des lois pour déterminer la conduite des hommes. Ces trois mots contiennent, en abstrait, la somme et la substance de tout ec qu'on peut faire en législation directe un indirecte

Je commence par le pouroir, parce que les moyens à cet égard sont plus bornés, plus simples, et que dans les cas où on peut parvenir à ôter le ponvoir de nuire, on a tout fait. Le succès est assuré.

Le pouvoir peut se distinguer en deux espèces : 1º Pouvoir interne, celui qui dépend des facultés intrinsèques de l'individu; 2º pouvoir externe. celui qui dépend des personnes et des choses hors de lui, et dont il a besoin pour agir 1.

Quant au pouvoir interne, celui qui dépend des facultés de l'individu, il n'est guère possible d'en priver un homme avec avantage. Le pouvoir de faire le mal est inséparable du pouvoir de faire le bien. Avec les mains conpées, on ne peut plus voler, mais on ne peut plus travailler.

D'ailleurs, ces moyens privatifs sont si sévères, qu'on ne peut les employer qu'avec des eriminels déjà convaineus. L'emprisonnement est le seul qu'on puisse justifier en certains eas pour prévenir un délit apprebendé 1.

Le législateur a plus de ressources pour prévenir

1 1º Pouvoir ab Intra ; 2º pouvoir ab extra. 1 Mulo Unquam. De virginibus puerisque, sed non virginibus puerieve sermo est e el prælerea alienus sermo non erubescit. Dixt adversus palestatem peecandi, quam sh totra nominavi, nullum dari remedium. En vero exceptianem Circumcisia. Dicitur nan apud Judatas solos fuisse in usu Quarnam igitur instituti ratio? Anne adversus venerem solitariam? Ita visum est nesclo cul : credo equidem Foltario. Ingeniosum sane fulsset excogitamentum, siquidem hoc moda, ut videtur, proclivitas saltem minuitur si non facultas les délits, en s'appliquant aux objets matériels qu'i

peuvent servir à les commettre.

Il y a des cas où la puissance de nuire peut être ôtée, en excluant ee que Tacite appelle irritamentes malorum, les sujets, les instruments de délit. Ici la politique du législateur peut se comparer à celle d'une bonne : les barres de fer aux fenètres, les griffages autour du feu, le soin d'écarter les instruments tranchants et dangereux pour les enfants, sont du même genre que la défense de vendre et de fabriquer les outils à battre monnaie . les drogues vénéneuses, les armes faeiles à eucher, les des ou autres ingrédients des jeux prohibés, la défense de faire et d'avoir certains fileta pour la chasse et autres movens d'attraver le gibier.

Mahomet, ne se fiant pas à la raison, a voulu mettre les hommes dans l'impuissance d'abuser des liqueurs fortes. Si l'on fait attention au climat dea pays chauds, où le vin rend furioux plutôt que stupide, on trouvera peut-être que la probibition totale est plus douce que la permission qui aurait produit une classe nombreuse de délits , et par con-

séquent de peines.

Les impôts sur les liqueurs spiritueuses remplisseut en partie le même but. A proportiun que le prix s'élève au-dessus des facultés de la classe la plus nombreuse, on lui ôte les moyens de se livrer à l'intempérance,

Les lois somptuaires, en tant qu'elles prohibent l'introduction de certains articles qui sont l'objet de la jalousie du législateur, peuvent se rapporter à ce chef. C'est là ce qui a rendu si fameuse la législation de Sparte : les métaux précieux étaient bannis, les étrangers étaient exelus, les voyages n'étaient pas permis.

A Genève, il était défendu de porter des diamants : le nombre des chevaux était limité 3. Ou pent mentionner sons ee chef plusieurs statuts anglais, relatifs au débit des liqueurs spiri-

tueuses : il est défendu de les exposer en vente aub dio. Il faut obtenir une licence qui conte beaucoup, etc. La défense d'ouvrir certaines places d'annisement le dimanche appartient à ce chef.

De même les mesures pour détruire des libelles ,

tollitur. Adversus debilitatem remedium, sterilesque nuptias? Fitium magis pernielasum quam qua mutto sunt odiosiara, siquidem magis debiblat, et homo sibi semper præsens. Quidni hue pertineat Judear gentis speciala feeunditas I sed nee vitium videtur nce remedium rude ævum sapere : faciliusque crediderim hadiernas attribuisse quam antiquos inve-

5 Citer ces usages, ce n'est pas les proposer comme des modèles, c'est sculement montrer sous quelle classe il faut ranger de telles lois.

des écrits seditieux, des figures obscènes exposées dans les rues, pour en défendre l'impression ou la publication, etc.

L'ancienue police de Paris défendait aux domestiques, non-seulement le port de l'épée, mais encore de la canne et des bitons. C'était peut-être une simple distinction de rang, peut-être une mesure de sureté.

Lorsqu'une classe du peuple est opprimée par le souverain, la pendence veut qu'on lui interdise le port des armes. La plus grande injure devient une raison justificative pour la plus petite.

Les Philistins obligeoient les Juifs de recourir à eux toutes les fois qu'ils avaient besoin d'aiguiser leurs haches et leurs seies. — A la Chine, la fabrique et la vente des armes est réservée exclusivement aux Tartares-Chimois.

Por un statut de George III, il est défendu à tout particulier d'avoir chez lui plus de cinquante livres pesant de poudre à canon, et aux marchands de poudre à canon, d'en avoir plus de deux cents livres pesant en même tenuje. La raison assignée, e'est

le danger des explosions.

Dans les ades relatis aux grands chemins et aux
barrières, le nombre des chevaux de voiture est
limité à auit : exception faite en faveur de certains
transports, et de ce qui concerne le service du roi
pour l'artillerie et les munitions. La raison assignée,
c'est la conservation des routes.

Si exa mesures et d'autres semblables avaient encore un objet politique, c'est ce que je ne préteuds pas dire : mais il est sûr que de tels expédients peuvent servir à ôter des moyens de révolte, ou à diminner les moyens de contrebande.

Parmi les expédients qu'on peut puiser dons cette source, je n'en connais pas de plus barreux et de plus simple que celui qui est usité en Angleterre pour rerdure le vol des billets de bampa difficile. Lorsqu'il s'agit de les confer à la messagerie on à la poste, on les coupe en deux posts, qu'on cavoie chacune s'parément. Le vol d'une moitié de billet serait intuité, et bufffeuthé de volre les deux parties l'une après l'autre est si grande, que le delit est comne impossible.

Il est des professions pour l'exercice desquelles on exige des preuves de capacité. Il en est d'autres que les lois rendent incompatibles. En Augleterre, plusieurs offices de justice sont incompatibles arec

<sup>1</sup> En Autriche, un écorcheur ne peut pas vendre de la sinder un a pré-unei que se l'annual cht été azin, il ne serait pas venn entre sez manns. Sonceileis police de Vienne, 1777. Un grand nombre de réplements de police so rapportent à ce même chef.

<sup>2</sup> La scence (consulusance), quaique ardinakement conidérée comme distincte du pousair, en est réellement une l'état de procureur : on eraignait que la main droite ne travaillat secrétement pour la main gauche 1.

Les personnes qui contractent avec l'administration pour les tirrepriess de vivres, pour les approvisionnements des flottes, ne peuvent point avoir de siège en parlement. Les fournisseurs peuvent être delimpants et somms au jugement du parlement : il ne convient donc pos qu'ils en soient membres. Mai il y a der saions plus fortest de cette exclusion, tirées du danger d'accroître l'influence ministérielle.

### CHAPITRE IL

AUTRE MOVEN INDIRECT. EMPÉCHER LES BOWNES D'AC-QUÉRIR LES CONNAISSANCES BONT ILS POURRAIENT TIRER UN PARTI NUISIBLE <sup>2</sup>.

Je ne fais mention de cette politique que pour la proscrire : elle a produit la censure des livres ; elle a produit l'inquisition ; elle produirait l'éternel abrutissement de l'espèce humaine.

De me propose lei de montrer: 1º que la diffusion des connaissances n'est pos misible en totalile, les crimes de rafinement étant moins funestes que ceux d'ignorance. 2º Que la manière la plus avantageuse de combattre le mal qui pent résulte rafina certain degré de connaissances, c'est d'en augmenter la quantité.

Is dis Arbord upe la diffusion des Inmires n'est pas nuisiblere notalie. Quelques cérvisation ont pensie on paru pener que moins les hommes out de connaissances, miers la boutar, — que moins la out naissances, miers la boutar, — que moins la out vent de moid au mal ou de moyens de le commerer. Que les fantaliques aisen ur cucle opinion, je ne m'es cionne pas, vu qu'il y a une résulté natisre. Que les fantaliques aisen ur cucle opinion a, je ne m'es cionne pas, vu qu'il y a une résulté natiscielles, qu'il-se ci intelligibles, et la commissance des chores imagiusires, inutiles et inistelligibles. Alsa cette munière de penser au le danger des gouve lumain. On parle aver ergert de l'age d'ave.

hranche; c'est une branche de ce ponvoir dans le siège est dans l'âme. Arant qu'un homme puisse faire un acte, il dont conoditre deux chones, motifié de le faire, mayerne de l'enécuter. On peut datinguer deux sories de commonance, celle des motifie el celle deu motignen; la première courtine l'acciliation, la seconde constitue une partie du ponéridence la méprise sur laquelle cette manière de penser est fonciée, il faliait une methode plus précise d'estimer le mal d'un délit que celle dont un s'est servi jusqu'à présent.

Que les crimes de ruffinement aient été plus odleux que les crimes d'ignorance, c'est-à-dire, de brutale violence, je ne m'en étonne pas. En jugeant de la grandeur des délits, on a plus suivi le principe de l'antipathie que celui de l'utilité. L'antipathie regarde plus à la dépravation apparente du caractère, indiquée par le délit, qu'à tuute autre circonstance. C'est aux yeux de la passion le point saillant de ebaque acte, en comparaison duquel l'examen strict de l'utilité paratt toujours froid. Or, plus un délit annonce de connaissance et de raffinement, plus il annonce de reflexion dans son auteur, plus il indique la dépravation de ses dispositions morales : mais le mai du delit, seul objet du principe de l'utilité, n'est pas uniquement déterminé par la dépravation du caractère : il dépend immédiatement des souffrances des personnes qui sont affectées par le délit, et de l'alarme qui résulte de ce délit pour la société en général; et dans la somme du mai, la depravation que manifeste l'individu coupable est une circonstance aggravante, mais non pas essentielle.

Les plus grands crimes sont ceux pour lesquels le plus petit degré de connaissance est suffisant: l'individu le plus ignorant en sait toujours assez pour les commettre. L'inondation est plus grave que l'incendie, l'incendie plus que le meurtre, le meurtre plus que le vol, le vol plus que le filoutage. On peut demontrer cette proposition par un procédé arithmétique, par un inventaire des items de mal des deux côtés, par une comparaison de la grandeur du mal de chaque individu lésé, et par le nombre des personnes qui s'y trouvent enveloppécs. Mais que faut-il posséder en fait de connaissances pour être en état de commettre crs délits ? Le plus atroce de tous n'exige qu'un degré de lumière qui est familier au plus barbore, au plus sauvage des hommes.

Le viol est pire que la séduction ou l'adultère; mais le viol est plus fréquent dans les temps grossiers, la séduction et l'adultère le sont plus dans les âres civilies.

La dissemination des lumières n'a pas augmenté le nombre des délits, ni même la facilité de les commettre, elle a seulement diversifié les moyens

\* Je suppose toujours que le dommsge du délit soit le même ; ear sous un point de vue le filoutage pourrais être pute, su qu'on peut s'emparer d'une plus grande somme par

Pour les preuves de la supériorité des mœurs modernes sur les temps anciens, voyex Hume, Essai sur la population.

une fraude que par un voi de grand ebensin,

de les produire : et comment les a-t-elle diversifiés? En substituant graduellement les moins nuisibles à ceux qui l'étaient davantage.

Un nouvea mode de filoster est-li inventé, l'inventiur profits pour un tempa de sa découverte: mais blentôt son sercet est devoilé, et l'on est sur sez gardes. Il fait donc recourir à un nouveau moyen qui n'à qu'un temps comme le premier et passe de même. Tout crès n'est ence per quier et tage, moins maurisis que le vol, qui lui même l'est la me de chacul dans a perper profinere, dans sa sagazite. Cempédre de premier l'alerme dans le cas du fisoturge, austant que dans le vol. du fisoturge, austant que dans le vol.

Accordons cependant que les méchants abusent de tout, que plus ils savent, plus ils ont de moyens de faire le mal : que s'ensuit-il?

Si les bons et les méchants compossient deux races distinctes comme celle des blancs et den fors, on pourrait échirer les uns et tenir les autres dans l'Égiorance. Aus dans l'Imparaissibilité de les diutes dans ler, et un l'alternative si fréquente du bien au mal dans les mémes midifials, all autu me deux le jour tous. Lumière générale ou aveuglement général; il n'y a point de parti mitoyen.

Cependant le remède sort du mai même. Les comaissances ne donneriente le l'avantage aux néclasits qu'sutant qu'ils en auxient la possession exclusive. Un piège reconnu cesse d'être un piège, les peuples les plus ignorants ont su empoisonner la pointe de leurs flèches, mais il n'a apparent qu'aux pemples policés de connaître tous les polsons, et de les combattre pur des antilotes.

Il apparient à tous les hommes de commettre des crimes; il n'apparient qu'aux hommes éclairés de trouver les lois qui peuvent les préreuir. Plus un homme est borné, plus il est porté à inoler son niterét de celui de ses semblables. Plusil est éclairé, plus il saura voir l'union de son intérêt personnel avec l'intérêt et épiral.

Parcourer l'histoire : les siècles les plus barbares vous présentent l'assemblage de tous les crimes, et active les consentes de fourbreire autont que cent de violence. La grossièreté donne des vices et n'en exclut aucus. A quelle époque se sont multipliés plus que jamais les faux titres et les fausses donations? Lorsque le clergé seul savait lire, lorsque, par la sapériorité de ses connaissances, il regardait les hommes à peu pris comme nous regardons les les hommes à peu pris comme nous regardons les les hommes à peu pris comme nous regardons les de monte que pur se comme nous regardons les de la comme de la

Pour les preuves de leur supériorité sur les âges gobiques, voyez Follaire, litisione généraio; Hume, litisione d'Angleierre; Robertson, Introduction à Charles V; Barington, Observation sur les statuis anglais, et le chevalion de Chastellux, dans son Traité de la Féienté publique (ouvrage beup pené, mais d'one exécuton médiocre). chevaux que nous ne pourrions plus soumettre à la bride, si leurs faeultés intilectuelles étaient augmentées. Pourquoi, dans le même tenuja, avait ne cours aux duels jurisliques, aux épreuves du feu et de l'eau, à tout ce qu'on appelsit jugement du cele? C'est que, dans cette enfance de la raison, on n'avait pas de principe pour iliscerner le vrai et le faux dans les témolgrages.

Comparez les effets dans les gouvernements qui ont géné la publication des pensées, et ceu qui leur ont laisse un litre cours. Yous avez, d'un côté, l'Espagne, le Portugal, l'Italie; rous avez, de l'aprendie l'Angleterre, la Bollande, l'Amérique septentrionale. Où y a-t-il puis de nouver s' puis de bonheur ois se commet-il plus de roir es? où la société est-elle plus douce et plus sûre?

On n'a que trop célébré des institutions où les chefs avaient fait un monopole de leurs connaissances. Tels ont été les prêtres dans l'aneienne Égypte, les brames dans l'Indostan, les jésuites dans le Paraguai, Sur quoi il faut faire deux observations ; la première, que, si leur conduite mérite des éloges, c'est par rapport à l'intérêt de ceux mêmes qui ont inventé cette forme de gouvernement, non par rapport à l'intérêt de ceux qui lui ont été soumis. Je veux admettre que les peuples ont été tranquilles et dociles sous ces théocraties : ont-ils été heureux? Je ne le croirais pas, si du moins une servitude abjecte, de vaines terreurs, iles obligations inutiles, des macérations, des privations pénibles, des opinions tristes, sont des obstacles au bonbeur.

La seconde observation, c'est qu'ils ont bien moins atteint term ton ensaitement l'Episorane naturelle, qu'en répandant des préjuges et en propagent des erreurs. Les chefe eut neuen out toupagent des erreurs. Les chefe eut neuen out toupagent des erreurs. Les chefe eut neuen out touterreit et passilhaime. Des peuples retenus dans 
réproite et passilhaime. Des peuples retenus dans 
proite des peuples qui avantar queçus une augifance, sous des tuteurs qui prolongent leur imfance, sous des tuteurs qui prolongent leur imtoujours offert une conquete facile, et, une foi on 
toujours offert une conquete facile, et, une foi 
et leurs challent.

Mais, dira-t-on, il n'est pas question parmi nous de rament les hommes à l'ignorance : tous gouvernements sentent la nécessité des lumières. Ce qui leur inspire des craintes, c'est la libera, la presse. Ils ne s'opposeront jamais à la publication des livres le sciences; mais n'ont-les par soit de s'opposer à celle des écrits immorant ou séditieux, dont il n'est plus temps de nérévair le tieux. quand une fois ils ont pris leur essor? Punir un auteur coupable, c'est prévenir peut-être ceux qui scraient tentés de l'imiter; mais empécher, par l'institution de la censure, la publication des mauvais livres, c'est arrêter le poison dans sa source.

La liberté de la presse a ses inconvénients. Néanmoins le mal qui peut en résulter n'est pas comparable à celui de la censure.

Où trouverez-tous ce ginie rare, cettle intelligence supérieure ce mortel accessible à toutes les passions, pour trécités et inaccessible à toutes les passions, pour lui conferc ette dictature supérieu sur toutes les productions de l'esprit humain? Pensez-vous qu'un cache, un Lietoliut, un N-wton, cussent la pré-aomption de s'en charger? Et quel est ce pouvoir que vous éers foré de founer à les bonnes nai-discrets? Cet un pour les par notes subjected de contrait et le prévait de la contrait de prévaire contrait par notes subjected à contrait de prévaireitain et tous les caractères de l'iniquité, Qu'es-ce qu'un censeur? Cest un jage direteres, un jusquinje, un juig arbitràrie, —

qui fait une procédure clandestine, - condamne

sans ourr, - et décide sans appel. Le secret, le

plus grand des abus, est essentiel à la chose même.

Faire plaider publiquement la cause d'un livre, ce

serait le publier pour savoir s'il iloit l'être. Quant au mal qui peut en résulter, il est impossible de l'évaluer, car il est impossible de dire où il s'arrête. Ce n'est rien moins que le danger d'arrêter tous les progrès de l'esprit bumain dans toutes les carrières. Toute vérité intéressante et nouvelle doit avoir beaucoup d'ennemis, par cela seul qu'elle est intéressante et nouvelle. Est-il à présumer que le censeur appartienne à cette classe infiniment peu nombreuse, qui s'élève au-ilessus des préjugés établis? Et quanil il aurait cette force d'esprit si rare, aura-t-il le courage ile se compromettre pour des déconvertes dont il n'aura pas la gloire? Il n'y a pour lui qu'un parti sur : c'est de proscrire tout ce qui sort des idées communes , de passer sa faux brûlante sur tout ee qui s'élève. Il ne risque rien à probiber, il risque tout à permettre. Dans le doute, ce n'est pas lui qui souffrira : c'est

S'il n'avait tenu qu'aux hommes constitués en autorité d'arrêtrr la marche de l'esprit humain, et en serions-nous aujourd'hui? Brilgion, legislation, physique, morale, tout serait encore dans les ténèhres. Je ne veux pas répéter lei des preuves trop comurs.

la vérité qui sera étouffée,

La véritable censure est celle d'un public éclairé qui fiétrit les opinions dangereuses et fausses, et qui encourage les découvertes utiles. L'audace d'un libelle, dans un pays libre, ne le sauve pas du nepris général; mais, par une contradiction facile à expliquer, l'indulgence du public à est égard se proportionne toujours à la rigueur du gouvernement.

#### CHAPITRE III.

DES MOYENS INGINECTS DE PRÉVENIR LA VOLONTÉ

DE CONNETTRE LES OÉLITS.

Nous srous su que la législation ne prut opérer qu'en infantant sur le pouveri, le comissaore et frinclination. Nous areas part den moyen indirect retre que la politique qui vondrait umpéter les hommes d'acquérie des lumières, serait plan mittel qu'avantigance. Tous les mojers indirect les inclinations des hommes, à mettre en prasque les règles d'une totique trop peu comme jusqu'à present, la logique des resolutes, loçque qui present, la logique de la residuel, loçque qui deducent, comme l'a la lien caprière in posté;

#### Fideo mellora Proboque, et deteriora sequor.

Les moyens que nous allons précenter sont de nutire à livre caser, aplusiurer ses, retet discorde intérioure, à diminure cette contrariété entre les moits, qui récaltés couvert que par la maldense et la législateur, par une opposition qu'il a créér luicomment de la marcha de la marcha de la marcian polítique, entre la sanction morale et la marcian religieure. Sil peut faire concourir toutes ces puissances vars le même but, toutes les farelles de l'homme seront en harmonie, et la volonit de muire orixitera pus. Dans lesces noi l'on ne peut attender de che de la font du moins que les forces des motifs cetts.

Je vais proposer les moyens indirects par lesquels on peut influer sur la volonté sous la forme de problèmes politiques on moraux, et j'en montrerai la solution pae divers exemples.

lee Problème. Détourner le cours iles désirs dangereux, et diriger les inclinations vers les amusements les plus conformes à l'intérêt public. Ile. Faire en sorte qu'un désir donné se satisfasse.

sans préjudice ou avec le moinilre préjudice possible. III». Éviter de fournir des encouragements aux

IVe, Augmenter la responsabilité des presonnes

à mesure qu'elles sont plus exposées à la tentation de nuire.

V°. Diminuee la sensibilité à l'égard de la tentation, Vl°. Fortifier l'impression ites peines sur l'imagination. Vl¹°. Faciliter la connaissance du corps du ilélit.

VIII\*. Empécher un délit en donnant à plusieurs personnes un intérêt immédiat à le prévenir. IX\*. Facilitée les moyens de reconnaître et de

IX\*. Facilitée les moyens de reconnaître et de retrouver les individus. X\*. Augmenter pour les délinquants la difficulte

de l'évasion.

XIº. Diminuer l'inceetitude des procédures et des

peines.

XII\*. Prohiber les delits accessoires poue peérenir le délit principal.

Après ces moyens, dont l'objet est spécial, nous en indiquerons d'autres plus généraux, tels que la culture de la bienveillance, la culture de l'honneur. l'emploi du mobile de la religion, l'usage qu'on peut liree de la puissance de l'instruction et de celle de l'éducation.

### CHAPITRE IV.

PÉTOTRNER LE COURS DES DÉSIRS DANGEREUX, ET OFRAGER LES INCLINATIONS VERS LES AMUSEMENTS LES PLUS CONFORMES A L'INTÉRÊT PUBLIC.

L'objet de la législation directe est de combattre ks désirs prarieleux par des prohibitions et tles peines dirigées contre les actes misibles suxquels ces désirs peuvent donner missance. — l'objet de la législation indirecte est de contre mince leur influence, et an agmentant la force les désirs monis dangereux qui peuvent entrer en riradité arec eux. On a dens objets à considerre. — Quels sont les désirs qu'il serait convenable d'affaiblir ? — Par quels moyens peut on arrives à ce but?

Les désirs pernicieux sont de trois classes ; 1º les passions malveillantes ; 2º la passion des liquenrs enivrantes ; 3º l'oisiveté.

Les moyens de les diminuer se réduisent à teois ébéts : 1º encourager les mouvements honnèles; 2º éster de forcer les hommes à un état de paresse; 3º favoriser la consomnation des liqueurs non enirrantes, par préférence à celles qui ont ce teffet.

Quelques personnes s'étonneront que le entalogue des penchants vieieux soit si borné : mais je leur ferai observer que le cœur bumain n'a point de passion absolument manvaise. Il n'en est aucme

qui n'ait besoin d'être dirigée, aucune qu'on doive détruire, Lorsque l'ange Gabriel préparait le prophete Mahomet pour sa divine mission, il lui arracha du cœur une tache noire qui contenait la semence du mal. Malbeureusement cette opération n'est pas praticable dans le cœur des hommes ordinaires. Les semences du bien et les semences du mai sont inséparablement mélées. Les inclinations sont couvernées par les motifs : mais les motifs sont toutes les peines et tous les plaisirs, toutes les peines à éviter, tous les plaisirs à poursuivre. Or tous ces motifs peuvent produire toutes sortes d'effets, depuis les meilleurs jusqu'aux plus mauvais. Ce sont des arbres qui portrut des fruits excellents ou des noisons, scion l'exposition où ils se trouvent, selon la culture du jardinier, et même selon le vent qui rècne et la température du jour. La plus pure bienveillaner, trop ressrrrée dans son objet, on se méprenant dans ses moyens, produira des crimes. Les affections personnelles, quoiqu'elles puissent devenir occasionnellement nuisibles, sont constamment plus nécessaires : et malgré leur difformité, les passions malveillantes sont tout au moins utiles, comme moyens de défense, comme sauvegardes contre les invasions de l'intérêt personnel. Il ne s'agit done de déraciner aucune des affections du cœur humain, puisqu'il n'en est aucune qui ne jone son rôle dans le système de l'utilité. Tout doit se réduire à travailler sur ces inclinations en détail, selon la direction qu'elles prennent et les effets qu'on en prévoit. On jout encore établir une balance convenable entre ces inclinations, en fortifiant celles qui sont sujettes à manquer de force et en affaiblissant eelles qui en ont trop. C'est ainsi qu'un cultivateur dirige le cours des caux, de manière à ne point appauvrir ses arrosements et à prévenir leurs inondations par des digues. L'art des digues consiste à flatter le courant qui entraîncrait par sa violence tous les obstacles qu'on lui oppose de front.

La passion des liqueurs cuivrantes est, à proprement parke, la seule qu'on pit ettirgre aum faire aucum mit cer les passions iracibles, comme je aucum mit cer les passions iracibles, comme je las individus und it se garantie des liques e, fareposser les attaques de leurs cancenis. L'insour de propo n'est pas nuisilles en lui-même; l'indolence est surtout un mai, en ce qu'elle lavorise l'assendant des passions multirassites. Toutefois on prut dennée de la comme de l'indolence de la comme de passions de la comme de la comme de la comme de puisse avoir un societ trop grand contre le puchant puisse avoir un societ trop grand contre le puchant

Cette distinction des anciens scolassiques est assez compiète: à la première classe apparticonent les plai-

à la paresse, ni qu'on puisse réduire les passions rindicatires au dessons du point de leur utilité,

Le premier capellent, si-je dit, c'est d'encourager de amusements innocents. Cest une branche de cette seirone très-compliquée et asserpeu définie, qui consiste à arancer la civilitation. L'esta de larbario diffère de la civilisation par deux traits caractéristiques: 1º Par la force des appétits traits caractéristiques: 1º Par la force des appétits transcibles; 2º par le petit sombre des objets de jonissance qui s'offrent d'enx-mèmes aux appétits comunicatelles.

Les occupations d'un sauvage, quand il s'est procuré le nécessaire physique, le seul qu'il connaisse, sont bientôt décrites. La poursaite de quelque vengeance, - le plaisir de s'enivrer, s'il en a les moyens, - le sommeil ou l'indolence la plus complête, voilà toutes ses ressources. Chacun de ces penchants est favorable au développement et à l'action de chaque autre. Le ressentiment tronve aisément accès dans un esserit vide : l'oisiveté le porte à s'enivrer; et l'ivresse produit des querelles qui nourrissent et multiplient les ressentiments. -Les plaisirs de l'amour, n'étant point compliqués par les raffinements sentimentaux qui les embellissent et les fortificut, ne paraissent pas jouer un grand rôle dans la vie du sauvage, et ne vont pas loin pour remulir les intervalles de ses travaux.

Sous un gouvernement régulier, la nécessité de la venecance est supprimée par la protection légale, et le plaisir de s'y livrer est réprimé par la crainte de la peine. Le ponvoir de l'indolence est affaibli , mais l'amour des ligneurs fortes n'est point diminné. Une nation de sauvages et une nation de chasseurs sont des expressions convertibles. La vie du chasseur donne de longs intervalles de loisir, ainsi que celle du pêcheur, pourvu que l'on connaisse les moyens de conserver les espèces de nourriture qui en résultent. Mais, dans un État civilisé, la masse de la communauté est composée de laboureurs et d'artisans qui n'ont guère de loisir que ce qu'il en fandrait pour le sommeil et le délassement. Le malheur est que la passion des liqueurs fortes pent se satisfaire dans une vie très-ladorieuse, et qu'elle prend sur les heures attribuces au repos. La pauvreté la restreint dans les conditions inferieures, mais les srtisans, dunt le travail est micux payé, peuvent faire de grands sacrifices à ce goût funeste, et les elasses opulentes penvent y devouer tout leur temps. Aussi voyons-nous, dans les siècles de grossièreté, que les classes supérieures ont partagé toute leur vie entre la guerre, la chasse, qui est une image de la guerre, les fonctions animales, et

sire de la malveillance; à la seconde, tous les autres

les longs repas dont l'irrease est le plus grand attrait. Telle est toute l'històire d'un grand proprietaire, d'un grand seigneur féedal dans les âges gothiques. Le printiège ile ce noble guerrier ou de ce noble chaseur semile étre d'avoir prolongé, dans une société plus civilisée, les occupations et le caractère d'un sauvage.

Cels stant simi, tout amusement innocerat que fruir humain per ui sevent est attile sous un double point de vue : 1º pour le plaide mêmes qui en ritre de la commentation de la commentation de dangereux que l'homme l'estat de san stater. El quand je parle il "amusements innocents, p'estendo tous escut dust on e peut pas pouver qu'in soient sons escut dust on e peut pas pouver qu'in soient sons escut dust on e peut pas pouver qu'in soient los escut de la société, il est du devait du législatur de les recoverger, ou, an moins, de n'y point metter d'obstatel. Le vius en faire merciton, ex commerçant par exce qu'en regarde comme les plais mercent par exce qu'en regarde comme les plais de la comme les plais de la comme de la contraction de la contraction de partie de la contraction de la comme les plais de la comme de la com

 L'introduction d'une variété d'aliments, et les progrès de l'art des jardins, appliqué à la production des végétaux nourriciers.

plus de raffinement.

rature.

2. L'introduction des liqueurs non enivrantes, dont le café et le thé sont les principales. Ces sleux articles, que des espris superficiels seront cionnés de voir figurer dans un catalogue d'objets moraux, sont il 'autont plus utilles, qu'il s'ivennent directement en concurrence avec les liqueurs enivrantes s.

Les prugres dans tont ce qui cunstitue l'élégance, suit des habillements, soit des ameublements, les embellissements des jardins, etc.

4. L'inventinu de jeux et de passe-temps, soit althétiques, soit sédentaires, parmi l'esquiets les jeux de cartes tiennent un rang distingué. J'exclus seulement les jeux de hasard. Ces jeux trauquillés not rapproché les sexes et ont diminué l'ennui, cette maladie particulière de l'espèce humaine, surtout de la classe opulente et de la vieillése.

5. La culture de la musique. 6. Les théâtres, assemblées, amusements pu-

blics 5.

7. La culture des arts, des sciences, de la litté-

Quand on considére ces différents moyens de jouissance, par opposition aux moyens nécessaires de pourvoir à la subsistance, on les appelle objets

I Le célèbre Biogarth a fait deux tableaux latitulés *Becer strect* et clin Ianne. (Le calheret à bobre et le calharet à extrect et clin Ianne. (Le calheret à bobre et le calharet à expedier-to du de gendère.) Dans le premier, toot respire un air de geleic et de santé : dans le second, de musère et de marchet. Cet demireble artisés internisalis erce son pinceru, et avait plus réfléchi sur le mortile, que cruz qui se donneut pour les professurs de cette cretice.

de luxe : si leur tendance est telle qu'on l'a suggéré, le luxe, quelque singulier que cela puisse paraître, est plutôt une source de vertu que de vice.

Cette Iranche de politique n'a pas été entièrement négligée; mais on l'a plus cultirée dans une vue politique que morale. L'objet a été plutôt de rendre le peuple tranquille et soumis au gouvernement, que de rendre les citoyens plus unis entre eux., plus heureux, plus industrieux, plus honnées.

Les jeux ilu eirque étaient un des objets principaux de l'attention du gouvernement parmi les Bonazins : ce u'était pas seulrament un moyen de concilier les affections du peuple, mais encore ile détourner ses regards des affaires publiques. On sait le mot de Pviade à Aueuste.

Cronwell, à qui ses principes ascétiques ne laissaient pas cette ressource, n'eut d'autre moyen, pour occuper les esprits, que d'engager la nation dans des guerres étrangères.

A Venise, un gouvernement jaloux à l'exeès de son autorité montrait la plus grande indulgence pour les plaisirs.

Les processions et les autres fêtes religieuses des pays eatholiques remplissent en partie le même objet que les jeux du cirque.

Toutes ces institutions ont été considérées par les écrivains politiques comme autant de moyens d'adoucir le joug du pouvoir, ile tourner les espirits vers les objets agrealdes, et les empécher de s'occuper du gouvernement. Cet effet, sans avoir été le but de leur établissement, a pu leur faire obtenir plus de fraveur quanti sto net été tablis.

Pierre l<sup>es</sup> eut recours à une politique plus grande et plus généreuse.

les ansurés étauses à l'exception de la solorité, citates plus altaiques qu'excepciente. Perre l'«, voulant tompière la grouirécé et aloquer la freccié des masières, employa des expédients qui étaient peus-tère un peu voil érects. Il sus de tous visibleme pour introduire l'habillement européres, les spectacles, les assemblées, les arts des Europeus, Amere ses sujets à l'imaliate de sautres peuples de l'Europe, c'était, en d'autres termes, l'autres étantes, et l'autres termes, l'autres étantes et l'autres de l'autres

e « J'as voi dire à N. d'Argenson, que, quand il ételi a lieutenant de police, il y exast plus d'arréguleratés et de débarches commisses dem Pers, durent le quinziene de « Pàques, où les shédires sont fermés, que pendant les « quetre mois de le saison de lis sont ouverts, » Mémolors de Politiels, vom. Ill., p. 512. le méprie et une multitude de passions anilociales les éloignaient de s'assimiler à ces rivaux étrangers. Les passions ne recomnissient plus feur objet, alse que les narques viables aie distinction étalent effaces. En leur dant cet extérieur qui les distinguais, il leur doit, pour ainsi dire, le précetu e l'Aliment de ces rivalités baineuses. Il les associalit à la grande république de l'Europe, et il y avait tout à gagner pour eux dans cette association.

Pour justifier une telle loi, il faut soir recours deux suppositions: l'une, que les anusements, innocents les six autres jours de la semaine, changent de nature et deviennent malfaisants le septième; l'autre, que l'obsiteté, qui est la mère de tous les vices, est la sauregarde de la religion. Je ne sais comment concilier es sidées: l'Atleant doctoires 1.

SI une los révêtée étalé en contradiction avec le morale, on ne devait plus écoutre la première, parce que nous avons des preuves plus certaines de cétés poblières d'une institution, que nous ne des cétés poblières d'une institution, que nous ne des cettes poblières d'une institution, que nous ne des configueux, fondée sur des évérements lure du respirate, fondée sur des évérements lure du respirate, fondée sur des évérements lure du respirate de nature cals nous acquisont ces, quais précise de nous resurgenter su témologiques (artinui, témologi

Mais extle contradiction n'existe pas. Le rigorisme du sibbtu 1º point de fondement dans l'Eunglie, et même il est contraire à destextes et à des exemples positifs. Le sage Fendon, qu'on n'arcusera pas d'avoir méconom l'esprit de la morale chrétienne, bilamit l'inaliserté seriéti des cueris, et ne vonsita point qu'on interdit, le dimanche, au peuple de son diocèse, les courses et les danes après les exercices de la religion. Ce que je condamne i et, en n'est done point un

Le chapelain de Newgate a grand soin de faire insérer dans la Biographie des matfaiteurs, comme leur propre confession, que le commencement de leur détordre est d'avoir voidé le sabbal.—Je crois qu'il serait plus près de la vérité, a'd dissait que la première cause de leur désordre est de jour de suspension des travaux ordinaires, ni un jour destiué en partle au culte religieux, mais l'absuedité de convertir en délitis durant ce jour, et les travaux les plus nécessaires de la campagne, et les amusements les plus honnétes, sous les yeux du public.

Our au peuple un jour de la senaine des plaisirs reconnus innocents, e'est lui déer une portion de son honheur: car al le honheur n'est pas compose d'amusements, de quoi done est-il composé? Comment peut on justifier la séverife du l'égislateur qui, sans nécessité, vient enlever à la classe faborieuse les petites jouissances qui anloueissent la coupe amire de ses travaux, et la forcer à la triscesse ou au vie. sons un préviete refinêrux?

texae on an vice, soms un perfecte refligiera? An un. If y a dieux matteres de faire du mar II y a dieux matteres de faire du mar II y a dieux matteres de faire du mar de reference des polaries. Si l'une de ces maniferas de nuite et condomanda. Comment l'autre pourrait-relle vice longhé ? Toutes les deux sont des actus de creating perfect des references de l'actual de la comment l'autre des references de l'actual de l'actu

est mallasante et immorate.

Henreux le peule qu'on ovit s'elever au-dessus des vices brutaux et grossiers, étudier l'élépane des meurs, les plaisirs de la société, les embellis-sements des jardins, les beaux-arts, les sciences, les jux publis-s, les cerreises de l'espirit Les religions qui inspirent la tristesse, les gouvernements qui rendret les bommes défants et qui les séparent, contiennent le germe des plus grands viees et des passions les plus misibles.

# CHAPITRE V.

PAIRE EN SORTE QU'UN DÉSIR DONNÉ SE SAVISFASSE SANS PRÉJUDICE, OU AVEC LE NOINDRE PRÉJUDICE POSSIBLE.

Les désirs, ceux dont nous venons de parler, ainsi que d'autres dont nous n'avons pas eneore

l'arroir observé dans un certain sens. Ne sachant que faire de leur temps et de leur argent, quelle autre ressource ont-inque le cabares? L'irrognerie les rend querelleurs, stupides, dériust leur sanié, teur apilitude au travaié, les éloigne de tougé écomment et les Jette dans une société qui les pervertit. fait mention, sont susceptibles d'être satisfaits de différentes manières et à différentes conditions, dans tous les degrés de l'échrile morale, depuis l'innocence jusqu'au plus grand crime. Que ces désirs puissent se satisfaire sans préjudice, voilà le premier objet à remplir : mais si on ne peut les régler à ce point, que leur satisfaction n'entraloc pas un préjudice aussi grand pour la communanté. que celui qui résulte d'une loi violée, voilà le second. Si on ne peut pas même obtenir cela, tout disposer de manière que l'individu, placé par ses désirs entre deux delits, soit porte à choisir le moins nuisible, voilà le troisième : ce dernier objet paralt humble; c'est une espèce de composition avec le vice : on marchande, pour ainsi dire, avec lui, et on cherche à le contenter au moindre prix possible.

Voyons comme on peut traiter tous ces points, avec trois classes de désirs impérieux, 1º la vengeance, 2º l'indigence, 5º l'amour.

SECTION 1. Pour satisfaire sans préjudice les appétits rindicatifs, il y a deux moyens: 1º procurer un redressement légal à toute espèce d'iujure; 2º procurer un redressement compétent aux injures qui affectent le point d'honneur.

Pour satisfaire ces appetits vindicatifs avec le moindre préjudice possible, il n'y a qu'un expédient, c'est de se montrer indulgent pour le duel. Reprenons ces différents chefs.

#### 1º Procurer un redressement légal à toute espèce d'injure.

Jes vices et les vertes du goure humain dépendre les encoules de sociéé.

L'hospistifié, comme on l'a oloveré, est le plus requisité out de les elpsi necessaire. Il en est de reprispiere out de les elpsi necessaire. Il en est de contraite des vergemes prives est le seul frein de la force, la seul saurgente contre l'violence des passions : elle correspond à la crainte de la peine des une dats des réche politique. Chaque progrés dans l'administration de la justice tend à diministration de la peine de la final de la crainte de la peine de la crainte de la peine de la final de la

Le principal inferêt que fon ait en vue dans le refricessement légal, est celui de la partie lésée. Mais l'Offenseur toismène troure son profit dans ce avrangement. Jassec un homme se venger luimême, et as vengence ne consult point de funders, et as vengence ne consult point de funders, comme me saisfaction compétente, et mit defenciant d'aller plus loin, il sinera miena secquier ce que de s'esposer an jugement de la loi en essayant que de s'esposer an jugement de la loi en essayant de prendre une plus grande saisforion par lui-

même. Voilà donc un bienfait acersoire qui résulte du soin de procurer un redressement juridique. Les représailles sont prévenues. Convert du bouclir de la justice, le trausgresseur, après son délit, se trouve dans un état de sûreté compa-

rative sons la protection de la loi.

Il est auser elaborat que mient on a pourru au purion de la loi de l

Hume a observé, en parlant des époques barbarrs de l'histoire d'Angleterre, que la grande difficulté était d'engagre la partie léxés à receroir satisfaction; et que les lois qui concernaient les satisfactions avaient autant en vue de borner le ressentiment que de lui procurer une jouissance.

Il y a plus i instituez nie peine légale pour une nijure, vaus donnez liru à la giérieratié; vous cete une verus. Pardonner une injure quand la loi offre une assifaction, c'est reprendre sur son adverssire une espèce de supériorité par l'obligation qui en résulte. On ne peut plus attribuer le pardou à faibleses; le motif est au-dessus du souppon.

2. Procurer un redressement compétent pour les injures qui attaquent le point d'honneur en particulier.

Cette classe d'injures demande une attention d'autant plus particulière qu'elles ont une tendance plus marquée à provoquer les passions vindicatives. J'en si dit assez dans le second livre, ch. xiv. pour me dispenser d'y revenir.

A cet égard, la jurisprudence française a été longtemps supérieure à tontes les autres.

Lá jurisprudence anglaise at éminement defectueuse sur ce point. Elle ne constant pas Renneurs. Elle n'à succus moyen d'estimer une insuite corporelle que par la dimension de la Bessure. — Elle ne somponne pas qu'il y sit d'autre and dans la perte de la réprisation, que la perte de fargent qui part en dire la conséquence. — Elle considere rapent comme le resulté à tous les auxil, la pailargent comme le resulté à tous les auxil, la pairagent comme le resulté à tous les auxil, la pailamatien. — Celui qui n'en a pas reçu n'à rien du lonsitére. — Celui qui n'en a pas reçu n'ai rien du lons c'enti auqui de n'en a douné ne pert anoujurde rien. — Sulte réparation que pérutuisire. — Asia in fe alta pas reproduced à la génération présente la la fe alta pas reproduced à la génération présente la grossièreté des âges de barbarie : les lois ont été établies avant que les sentiments d'honneur fussent développés. L'honneur existe dans le tribunal de l'opinion, et ses arrèts se prononcent même avec une force toute particulière.

Cependant on ne prut douter que le silence de la olt nit un mavus effet. Un Anglain es suarait venir en France sans oluerrer combien le senimot de l'homener el en népris de l'approi descenlement de l'approi de l'approi de seniporte de l'approi de l'approi de l'approi descenlement public en France qu'en Angletrere, cette différence et sarout remarquable dans l'armée. Le sentiment de la gloire, l'orgueil du désintéeracement se reprodoitent portout dans le simples soldats, el la cedirient territ une belle action en la soldats, el la cedirient territ une belle action en la des récompresses.

#### 3º Montrer de l'indulgence au duel.

Si l'homme offensé ne veut pas se contenter de la satisfaction offerte par les lois, il faut être indulgent pour le ducl. Où le duel est établi, on n'entend presque plus parler d'empoisonnement et d'assassinat. Le mal léger qui en résulte est comme une prime d'assurance par laquelle une nation se garantit du mal grave des deux autres delits. - Le duel est un préservatif de politesse et de paix : la crainte d'être obligé de donner ou de recevoir un défi détruit les querelles dans leur germe, - Les Grees et les Romains, nous dit-on, se connaissaient en gloire, et n'ont pas connu le duel. - Tant pis pour eux : leur sentiment de gloire ne s'opposait ni au poison ni à l'assassinat. Dans les dissensions politiques des Athéniens, la moitié des citoyens complotait la destruction de l'autre. - Voyez ce qui se passe en Angleterre, en Irlande, et comparez avec les dissensions de la Grèce et de Rome. -Clodius et Milon, dans nos mœurs, se seraient hattus en duel : selon les mœurs romaines, ils projetaient réciproquement de s'assassiner, et celui qui tua son adversaire ne fit que le prévenir.

Dans III de Mable le duet était dereun une especie furrour, e, pour aissi dire, le guerre civile. Un des grands maîtres fit des lois si seivres, cile fit de cite fit écueir si rigouremente. Lu que le duet ceusa; mais ce fut pour faire place à un détit qui entit la léthe-cit à le curait. L'Aussachs, incoma aupurarunt parait les desailers, devini si comanna quora regreta bientit le duet, et qui evalunt on le que qu'on repreta bientit le duet, et qu'enfan on le criatines houres. Le résultet fui t qu'on l'avait autenils. Die qu'on cut unvert une carrière honorable à la vengeance, les moyens clandessins furent readus à l'infanta.

Les duels sont moins communs en Italie qu'en France et en Angleterre : les empoisonnements et les assassinats le sont beauconp plus.

les assassinats le sont beaucomp plus.

En France, les lois contre le duel étaient sévères,
mais on trouvait moyen de les eluiler. D'accord
pour se battre, on s'entendait pour faire une
querelle par manière de prélude.

En Angleterre, la loi confond le duel et le meutre i mis les i jurés ne les confondent pas; il absolvent, ou, ce qui revient au mème, ils prononcent, manstanghler (honicidei involontaire). Le peis est mieux guidé par le hon sens que les juristes ne ne 'Dont été par leur seluere, Ne vanitraiti-il pan un placer le remède dons la loi que dans la subversion des lois?

Section II. Venons à l'indigence : nous avons à considérer iei les intérêts des pauvres eux-mêmes et ceux de la communanté.

Un homme privé des mayens de subsister est posses, par le plus privésibile des moits, à commettre tous les crimes par lesquels il peut pourvoir de se besoins. Die est aimstant est site il est insulidad de le consoliatire par la estimatide de la peine, parce qui qui paissent être plus grandes, et desprendents, privée par les presentes de la privée par les presentes des privées par les presentes des privées par les presentes de la finition de la peut donc se garantif des effets de l'indigence qu'en procursat le noessiré à eterné qui ne l'ord pas consister de l'indigence qu'en procursat le noessiré à le ser qu'in e l'ord pas qu'en l'ord par les presents de l'indigence qu'en procursat le noessiré à le cette qu'in e l'ord pas qu'en l'ord par l'ord par

On peut, sous ce rapport, distinguer les indigents en quatre classes : 1º les pauvres industrieux : ceux qui ne demandent qu'à travailler pour vivre : 2º les mendiants paresseux; ils aiment mieux se fier à la charité précaire des passants que de subsister par leur travail : 3º les personnes suspectes : ceux qui. ayant été mis en justice pour un crime, et absons à cause de l'insuffisance des preuves, sont restés avec une tache sur leur réputation qui les empêche de trouver de l'emploi : 4º les criminels qui ont achevé leur temps de prison, et qui sont remis en liberté. Ces différentes classes ne doivent pas être traitées de la même manière; et dans les établissements pour les pauvres, il faut avoir un snin particulier de séparer les classes suspectes et les classes innocentes. Une brebis infectée, dit le proverbe, suffit pour gâter tout le troupeau.

Tout ce qu'on peut faire gagner aux paur res par leur travail n'ext pas seulement un profit pour la communauté, c'en est un pour eux-mêmes. Le temps doit être rempii comme la vie doit être soutenue. Cest l'humanilé qui preterit de trouver des occipations pour le sourd, l'aveugle, le muet. l'estrojée, l'impotent, l'infirme. — Les gages de l'oisverée ne sout Jamais aussi doux que la récompense de l'industrie.

Si un bomme a été mis en justice, accusé d'un crime d'indigence, lors même qu'il serait absous, on doit exiger de lui qu'il rende compte de ses moyens de subsistance, au moina pour les six derniers mois. S'ils sont honnètes, cette recherche ne peut leur faire aucun tort; s'ils ne le sont pas, il faut agir en conséquence.

Pour la facilité de trouver de l'occupation, les femmes ont un désavantage particulier, principalement celles d'une condition un peu au-dessus du travail ordinaire, Les hommes, syaut plus d'activité, plus de liberté, plus de dextérité peut-être, s'emparent même des travaux qui conviendraient le mieux au sexe, et qui sont presque indécenta entre les mains d'un homme. On voit des hommes vendre des jouets d'enfants, tenir des boutiques de mode, faire des souliers de femmes , des corps de femmes , des robes de femmes. Ce sont des hommes qui remplissent la fonction de sages-femmes. J'ai souvent douté si l'injustice de la coutame ne pourrait pas être redressée par la loi, et si les femmes ne devraient pas être mises en possession de ces moyens de subsistance à l'exclusion des bommes. Ce serait un moyen indirect d'obvier à la prostitution, en menageant aux femmes des occupations convenables.

La pratique d'employer des hommes comme accoucheurs, qui a excité des réclamations si vives , n'est point encore généralement adoptée, excepte dans les premières classes, où l'anxiété est plus grande, et dans les dernières quand le danger parait éminent. Il serait donc dangereux de donner uue exclusion légale aux hommes, au moins jusqu'à ce qu'on eût formé parmi les femmes des élèves capables de les remplacer.

Par rapport au traitement des pauvres, on ne peut point proposer de mesure universelle : il faut se déterminer par les circonstances locales et nationsles. En Écosse, à l'exception de quelques grandes villes. le gouvernement ne se mêle pas du soin des nauvres. En Angleterre, la taxe pour eux monte à plus de trois millions sterling 1. - Cepeudant leur condition est meilleure en Écosse qu'en Angleterre. L'objet est mieux rempli par les mœurs que par les lois. Malgré les inconvenients du système anglais, on ne peut pasy renoncer tout d'un coup, autrement la moitié des pauvres périrait avant que les habitudes nécessaires de bienveillance et de frugalité eussent pris racine. En Écosse l'influence du clergé est trèssalutaire : n'ayant qu'un salaire médiocre et point de dimes, les curés sont connus et respectes de leurs paroissiens. En Angleterre, le clergé étant riche et ayant des dlmes, le curé est souvent en

querelle avec les siens, et les connaît trop peu. En Écosse, en Irlande, en France, les pauvres aont modérés dans leurs besoins. A Naules , le climat sauve la dépense du feu, du logement, et presque de l'habillement. Dons les Indes orientales , l'habillement est à peine nécessaire, excepté pour la décence. En Écosse, l'économie domestique est bonne à tous égards , bors la propreté. En Hollande, elle est aussi bonne qu'elle peut l'être sous tous les rapports ; en Angleterre , d'un côté les besoins sont plus grands un ailleurs, et l'économie est neut-être sur un plus mauvais pied qu'en aucun pays du monde.

Le moyen le plus sûr est de ne pas attendre l'indigence, mais de la prévenir. Le plus grand des services à rendre aux classes laborieuses, c'est d'instituer des caisses d'économie, où, par l'attrait de la súreté et du profit , les pauvres soient disposés

à placer les plus petites épargnes.

Section 111. Venons à cette classe de désirs pour lesquels on ne trouve sucun nom neutre, aucun nom aui ne présente quelque idée accessoire de blâme ou de louange, mais surtout de blâme : la raison en est facile à trouver. Il n'a pas tenu à l'ascétisme de flétrir et de criminaliser les désirs auxquels la nature a confié la perpétuité de l'espèce. C'est la poésie surtout qui a réclamé contre ces usurpations , et qui a embelli les images de la volupte et de l'amour : objet louable , quand elle a respecté la décence et les mœurs. Observons cependant que ces penchants ont assez de leur force naturelle, et qu'ils n'ont pas besoin d'être excités par des peintures exagérées et soluisantes.

Puisque ce désir est satisfait dans le mariage. non-sculement sans préjudice pour la société, mais d'une mauière avantageuse, le premier objet du législateur, à cet égard, doit être de faciliter le mariage, c'est-à-dire, de n'y mettre aucun obstacle qui ne soit absolument nécessaire.

C'est dans le même esurit qu'on doit autoriser le divorce sous les restrictions convenables. Au lieu d'un mariage rompu dans le fait, et qui ne subsiste qu'en apparence, le divorce conduit naturellement à un mariage réel. Les séparations, permises dans les pays où le mariage est indissoluble, ont l'inconvénient, ou de condamner les individus aux privations du célibat, ou de les entrainer à des liaisons Hickes

Mais si nous voulons parler sur ce sujet délicat, de bonne foi et avec une franchise plus honnète qu'une réserve hypocrite, nous reconnaîtrons d'abord qu'il est un âge où l'homme a atteint le développement de ses sens, avant que son esprit soit mur pour la conduite des affaires et le gouvernement d'une famille. Cela est vrai , surtout dans les classes superieures de la sociéte. Chez les pauvres , le travail

Elle a bien Sugmenté depuis. Il y s eu des aupées où elle a passé sex millions.

nécessaire fait diversion aux désirs a le Tamour et en tertarde le développement. Une nourriture plus frugale, un genre de vie plus simple, maintiennent plus longtemps le ealme dans les sens et l'imagination. D'ailleurs, le pauvre ne peut guére abert les faveurs de l'autre sexe que par le sacrifice de sa illerté.

Indépendamment de la jeunesse, qui n'est pas cuccer nublis sous le rapport morel, combient d'hommes se trouvent dans l'imputisance de se charger de l'entretien et des soits d'imp famille! D'une part, domestiques, soldats, matelots, vivant dans un état de épendance, et souvent n'ayant pas de ilemeure fixe q'd'autre part, hommes d'un rang plus élevé qui attendent une fortune ou un établissement; voilà une classe bien nombreuse, priveé du mariage et réduité à un écibla foreé.

Le prenier moyen qui se préciente pour tempérer ce mal seràti le figiliture des contrats pour un tempse limité. Ce moyen a de grands inconveniens ; controlisé les concluinges existe per les fidants toutes les sociétés où il y a une grande disproportion dans toutes sources de définitant est arrangements, on ne les cupièrbe pas, mais on les rend criminels; on ne les cupièrbe pas, mais on les rend criminels; on mely des lois et les meurs; ces, que la ce achent sont exposés à souffrir une peine d'opinion, à proportion de leur semantillét morale.

Dans la façon commune de penner, l'idée de vertur est associés sex ce contrat quant il est l'une ultive ci adsociés sex ce contrat quant il est limité pour le temps. Les législateurs on tait c'ette opinion : c. défense de faire un tel contrat pour un an, permis de le faire pour toute la vie. La même action, etminelle ilans le premier cas, sera innocente dans l'autre. Que dire de cette difference? la durée de l'engagement peut-elle changer du blanc au noir l'acte uni en est liffet?

Mais il e mariage à temps est innocent en luimème, il ne s'essuit pas qu'il foit aussi honorable pour la femme qui le contracterait : elle n'obliendrait jamais le même respect que (Popous à vie. La première idec qui se présente à son égard est celle-ci : s') cettle rémare avait value que vestent les autres c elle aurait su obtenir les conditions que les autres obliement. > Cet a trangement précieir est un aigne d'infériorité, soit dans la condition, soit tlans le métile.

Quel serait done le bien résultant de l'antorisation de cette espèce de contrat? Ce serait de ne pas exposer la loi qui les défend à être souvent enfreinte et méprisée. Ce serait encore de garantil la femme qui se prête à cet arrangement d'une bumilistion qui, après l'avoir dégradée à ses propres yeux, la combit in trespue toujours au dernier tlegré du

désorbre. Os serait enflu de constater la missance des enflus, et de leur assurer les soits paternás. En Allemagor, les maringes comus sous le nom de morigoge de la main gauche de tittet généralment établis. L'objet était de concilier le bombeur ment debbis. L'objet était de concilier le bombeur ment debbis. L'objet était de concilier le bombeur ment de l'appear de la concilier de l'appear de la concilier de la

Lorsque je propose une idée aussi contraire aux seniments recus, je dois jaire observer que ne la propose pas camme un bien, mais comme l'adoucissement (i'um adj qui citatie. Li doi les moster aimples, où les fortunes sont assez aimples, où les fortunes sont assez égales pour u'avoir pas besoin de cet expédient, il est expédient, il extra destinations de l'introduire. Ce u'est pas un régime, c'est un rempire.

c est un remeite.

C'est avec la même apologie que je vais parler
d'un désordre plus grave, d'un mal qui existe parteullérement dans les grandes villes, et qui nalt
aussi de l'inégalité des fortunes et du concours de
tontes les causes qui multiplient les célibataires. Ce
mal est la prostitution.

Il est des pays où les lois la tolèrent. Il en est d'autres, comme l'Angelezre, où elle est sérèrement défendue. Mais, quoique défendue, elle est aussi commune de aussi publiquement excrée qu'on peut l'imaginer, parce que le gouvernement n'one pas sérir, et que le publie n'approurerait pas ce d'épolement d'autorité.—La prostitution, défendue comme elle l'est, n'est pas moins répandae que a'll n'y avait pas de loi; mais elle est beaucoup plus malfaisante.

L'infamie de la prostitution n'est pas uniquement l'ouvrage des lois. Il y aurait toujours un degré de bonte attaché à cet état, lors même que la sanction politique resterait neutre. La condition des courtisanes est une condition de dépendance et de servitude, leurs ressources sont précaires, on les voit toujours à côté de l'indigence et de la faim. Leur nom même s'associe à celui des maux qui fictrissent le plus l'imagination. On les considère avec injustice comme les esuses mêmes des désordres dont elles sont les victimes. Il n'est pas besoin de dire quels sentiments elles peuvent attendre des femmes honnétes. Les plus vertueuses peuvent les plaindre; toutes s'accorderont à les mépriser, Personne ne cherebe à les défendre ni à les soutenir. Il est donc naturel qu'elles soient écrasées par le poids de l'opinion. Elles-mêmes n'ont jamais su former une société qui pût contre-balancer ce mépris public. Quand elles le voudraient, elles ne le pourraient pas. Si l'intérêt d'une défense commune

les réunit, la rivalité et le besoin les divisent. La personne, aussi bien que le nom d'une femme publique, est un objet de baine et de dédain pour ses semblables. C'est peut-être le seul état ouvertement meprisé par les personnes qui le professent publiquement. L'amour-propre, par l'inconséquence la plus saillante, cherche à s'étour-lir sur sa propre infurtune: on paratt oublier ce qu'on est, ou faire nne exception pour soi-même en traitant sévèrement ses compagnes.

Les filles entretennes partagent de bien près l'infamie attachée à l'état des filles publiques. La raison en est simple: elles ne sont pas encore dans crite classe, mais elles paraissent tonjours à la veille d'y tomber. Cependant plus la même personne a vécu avec le même homme, plus elle s'cluigne de l'état degradé, plus elle approche de la condition des femmes honnètes. Plus la liaison a de durée, plus il paratt difficile de la rompre, plus elle présente l'espérance de la perpétuité.

Que résulte-t-il de ces observations? C'est que le remode, autant qu'il peut exister de remode, est dans le mal même. Plus cet état sera l'objet naturel do mépris, moins il est nécessaire d'y ajonter la fiétrissure des lois. Il emporte avec lni sa peine naturelle : peine qui est dejà trop grave quand on considére tout ce qui devrait disposer à la commisération en faveur de cette classe infortunée , victime de l'inégalité sociale, et toujours si près du désespoir. Combarn pen de ces femmes ont embrasse cet état par choix et avec connaissance de caust! Combien peu y persevéreraient si elles pouvaient le quitter, si elles pouvaient sortir de ce cercle d'ignominie et de malheur, si elles n'étaient repoussées de toutrs les carrières qu'elles pourraient tenter de s'ouvrir l'Combien y ont été précipitées par une errent d'un moment, par l'inexpérience de l'âge, par la corruption de leurs parents. par le crime d'un séducteur, par une séverité inexorable pour une première faute, presque toutrs par l'abandon et par la misère ! Si l'opiniun est in-

D'ailleurs, quel est l'effet de ces lois? C'est d'augmenter la corruption dont elles accusent cette malheureuse classe de femmes : c'est de les précipiter dans la crapule et l'excès des liqueurs fortes, pour y trouver l'oubli momentané de leurs maux : c'est de les rendre insensibles au frein de la bonte, en épuisant sur le malbeur l'upprobre qu'on avrait du réserver aux vrais crimes, C'est, enfin, d'empécher les précautions qui pourraient adoucir les inconvénients de ce désordre s'il était toleré. Tous ces maux que les lois prodiguent sans ménagement | si cette sévérité touroera au profit des mœurs.

juste et tyrannique, le législateur duit-il exaspérer

cette injustice, doit-il servir d'instrument à cette

tyrannie?

sont un prix fou qu'elles payent pour obtenir un bien imaginaire, qu'elles n'obtiennent pas et n'obtiendront jamais.

L'impératrice reine de Hongrie entreprit d'extirper ce mal, et y travailla avec une persévérance louable dans ses principes, et digne d'une meilleure cause, Que s'ensuivit-il? La corruption se répandit dans la vie publique et privée : le lit conjugal fut violé ; le sièce de la justice fut corrompu. L'adultère acquit tout ce que perdait le libertmage. Les magistrats firent un trafic de leur connivence. La fraude, la prevarication, l'oppression, l'extorsion, se répandirent dans le pays, et le mal qu'on voulait abolir, réduit à se cacher, n'en devint que plus dange-

Chez les Grecs, cette profession était tolérée, quelquefois même encouragée : mais on ne souffrait pas que les parents eux-mêmes fissent un trafic de l'honneur de leurs filles. - Chez les Romains , la loi se taisait sur ce désordre, dans ce qu'on appelle les plus beanx temps de leur république. Le mot de Caton à un jeune bomme qu'il rencontra au sortir d'un mauvais lieu en est la preuve. Caton n'était

pas bomme à encourager la violatiun des lois. Dans la métropole du monde chrétien, cette rocation est librement exercée 4. Ce fut là sans doute une des raisons de l'excessive rigueur des protestants.

A Venise, la profession de courtisane était publiquement autorisée sous la république, Dans la capitale de la Hollande, les maisons de

ectte nature receivent une licence du magistrat. Rétif de la Bretonne publia un ouvrage ingénieux, intitulé le Pornographe, où il proposait au gouvernement de faire une institution , soumise à des règles, pour la réception et la conduite des femmes publiques.

La tolérance de ce mal est utile, à quelques égards, dans les grandes vitles. La prohibition n'est bunne à rien : elle a même des inconvénients particuliers.

L'hôpital établi à Londres pour les filles repentaptes est une très-bonne institution; mais ceux qui regardent la prostitution avec un rigorisme absolu, ne sont pas conséquents avec eux-mêmes quand ils approuvent cette fondation charitable. Si c'est réformer les unes, c'est encourager les autres. L'bôpital de Chelsea n'est-il pas un encouragement pour les soldats, celui de Greenwich pour les matelots?

Il faudrait instituer des annuités qui commencerairnt à un certain âge : ces annuités seraient adaptées à ce triste état , où le temps de la moisson

4 Cela n'est plus vrai aujourd'hui. Il reste à savoir

est nécessairement court, mais où il y a quelquefois des profits considérables.

L'esprit d'économie se forme sur un faible principe et va toujours en augmentant. Une somme trop petite pour offrir une ressource comme capital actuel peut donner une annuité considérable à une

époque éloignée.

Sur les points de morale, où il y a des questions contexices, il est bon de consulter les lois des différentes nations. C'est pour l'esprit une manière de voyager. Dans le cours de cet exercice, on se niégage les préjugés locaux et nationaux, en faisant passer en retue devant soi les usages des autres peuples.

#### CHAPITRE VI.

EVITER DE FOURNIR DES ENCOURAGEMENTS AU CRINE.

Dire que le gouvernement ne doit pas donner des récompens su enime, qu'il ne doit pas affailléir la sanction merale ou la sanction religieuse dans le cas où elle est utile. ¿ cets une maxime qui paralt trop simple pour avoir besoin de preuve. Cependant clle est sourent oublitée; j'en pourrais donner des exemples frappants, mais plus ils sont frappants, moins il est nécessière de les diveropper: il vaut nieux insister sur des cas où cette maxime est violed d'une manière moins mailleste.

### 1. Détectico injuriense de propriété, etc.

Sì la lo souffre qu'un bomme qui retint lajistement la propriété d'un autre fasse un prôti par le dési du payement, elle dei out complice de ce tort. Les cas où le loi anglaire cat en defaut à cet égard sont innombrables. Bans phasieurs cas, un déclèteur à part de creture au persent jusqu'à sa most pour se éclirere du principal de sa dette; dans de l'intérêts (soujours. à pour trectair la capital, et faire, pour sinsi dire, un emprunt forcé su taux commun de l'intérêt.

Pour tarie cette source d'iniquité, il suffirité d'établier 1º Qu'en maîère de responsabilité citée sur les terres, la mort de l'une ou l'autre des parties ne fait aucun changement. 2º Que l'intérêt court depuis que l'obligation a commence. 3º Que l'obligation commence non pas à la liquidation du dommage, mais à l'époque du dommage autre. 4º Que l'intérêt degal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens soot un dessus de l'intérêt légal. — Cs. moyens sont des moyens de l'intérêt légal. — Cs. moyens sont des moyens de l'intérêt légal. — Cs. moyens sont de l'intérêt légal. — L'intérêt légal.

bien simples : comment se pent-il qu'ils soient encore à proposer? — Ceux qui le demanderont ne savent pas ce que fait l'habitude, l'indolence, l'indifference au bien public, la bigoterie de la loi, sans compter l'intérêt personnel et l'esprit de corps.

#### 2. Destruction illégitime.

Quand un homme assure ses biens contre quelque calamité, si la valeur pour laquelle il assure excède la valeur des effets assurés, il a, dans un certain sens . un intérêt à amener l'événement calamiteux : à metter le feu à sa maison si elle est assurée contre le feu ; à faire couler bas son vaisseau s'il est assuré contre les dangers maritimes. - La loi qui autorise ces contrats peut donc être ronsidérée comme fournissant un motif à la production de ces délits. - S'ensuit-il qu'elle devrait leur refuser sa sanction? Point du tout; mais sculement qu'elle devrait ordonner ou suggérer aux assureurs les précautions les plus capables de prévenir ces alius, sans être assez génantes pour empêcher leurs opérations; prendre des informations préliminaires, - exiger des certificats sur la valeur réclie des biens assurés. - requérir, en cas d'accident, le témoignage de quelques personnes respectables sur le caractère et la probité de celui qui avait été assuré, - soumettre les effets assurés à un examen, en tout état de cause, lorsque l'assureur aurait des doutes, etc. Voilà une partie des mesures à prendre, etc.

#### 5. Trahisoo.

S'il est permis d'assurer les vaisseaux des ennemis. l'État peut être exposé à deux dangers : 1º Le commerce de la nation ennemie, qui est l'une des sources de son pouvoir, est facilité. 2º L'assureur, pour se garantir d'une perte, peut donner des avis secrets aux ennemis sur le départ des armateurs ou des croiseurs de sa propre nation, -Quant au premier inconvénient, ce n'est un mal que dans le cas où l'ennemi ne pourrait pas faire assurer ses vaisseaux ailleurs, ou qu'il ne pourrait pas employer ses capitaux avec le même profit dans quelque autre branche d'industrie. Quant au second inconvénient, il est absolument nul, à moins que l'assureur ne soit à portée de donner aux ennemis des informations qu'ils n'auraient pas pu obtenir d'une autre manière à prix d'argent, et que la facilité de donner ces informations soit si grande qu'elle fasse passer par-dessus l'infamie et le risque de la trahison. Tel est l'état de la chose quant à ses inconvénients.

D'un autre côté, son avautage pour la nation

assureuse est certain. Dans ce genre de trafic, on a trouvie que la balance du profit cialt en faveu, on a savuer que la balance du profit cialt en faveu de assureurs dans un temps donné, c'est-d-dire, qu'en prenant ensemble les pertes et les bénéfices et les bénéfices per primes qu'ils ne payent en rene boursements. C'est donc une branche lucratine de commerce, et on peut la considérer comme une taxe qu'on l'être sur ses en nemits.

#### 4. Pécutai.

Un des moyens d'y remédier, c'est de fiser une somme suivant l'estimation qui aura été faite, et de dire à l'entrepreneur: — Jusque-là, vous aurez votre tant pour cent; au delà, vous n'aurez riem, si vous reduiser la depense au de-seous de l'estime, vous aurez votre profit comme sur la somme entière.

### 5. Abus de la confiance de Souverain.

Si un homme d'État, qui a le pouvoir de contribuer à la guerre ou à la paix, possèle un cmpilo dont les émoluments soient plus considerables en temps de guerre qu'en temps el posit, on lui doume un intérêt à faire usage de sa puissance pour prolonger la guerre. Si ces émoluments augmentant en proportion de la dépense, on lui donne de plus un intérêt à ce que la guerre soit conduite avec la plus grande prodigalité possible. — La raison inverse serait ble meilleure.

#### 6. Délits de toute espèce.

Quand un homne fait un pari du coté affirmatif sur un événement futur, il a un intérêt , proportionné à la valeur du pari , à l'accomplissement de l'évéuement, Si l'événement est du nombre de ceux qui sont prohibés par la loi , il a un intérêt à commettre le détit. Il est même stimule par une double force, l'une qui tient de la nature de la récompense,

s Dans les Aventures d'une quinée , il se fait un pari , entre la femme d'un ecclésiastique et la femme d'un mi-

l'autre qui tient de la nature de la peine : la récompranse, ce qu'il doit receroir en cas que l'événeme ait lieu; la peine, ce qu'il doit payer dans le cas contraire. C'est comme s'il était suborné par la promesse d'une somme d'argent d'une part, et qu'il edt fait un engagement sous une peine formelle de l'autre 4.

rautre 1.

Si donc tous les paris étaient reconnus valides sans restriction, la vénsitié de toute espéce recevrait la sanction de lois, et a literté serait donné à tout le monde d'enrôler des complices pour toutes sortes de délix. — D'un autre côté, si tous les paris étaient annulés sans restriction, les assirances, si avantagueus au commerce, si securahles contre une multitude de calamité», ne pourraient plus avoir fieu et zer les assurances ne soutraient plus avoir fieu et zer les assurances ne sout-

qu'une espèce de pari. Le milleu convenable semble être ceci. Dans tous les cas où le pari peut derenir l'instrument du mal sans répondre à aucun objet d'utilité, probiblez-le absolument. Dans les cas où, comme dans l'assurrance, il peut être un moyen de secours, admettez-le, mais en lissant sui jugé à faire les cteeptions nécessaires quand il trouvera qu'on en a fait le volte de la ubornation.

### 7. Délits réflectifs ou contre soi-même.

Quand on confére à un homme noe place lucratire dout la durrée dépend de a soumiasion à certaines règles de conduite, si ces règles de conduite sont telles qu'elles lui soient nuisibles à lui-même, sons produire aucun bien pour personne, à ceresion d'une institution de cette nature a l'été d'une loi diamétralement opposée au principe de l'utilité; si'une loi qui sersit faite pour augmenter la somme des paines et diminute reelle de plaisirs.

Telle est l'institution des monastères dans les pays catholiques : tels sont encore ces restes de l'esprit monacal dans les universités anglaises.

regist industant tenturementer augustees, ce cit dat que par son propre consentiement, le mai que l'on y voit n'est qu'un mai lauginière. — Cette reponse certa lione ne l'obligation penvail cesser amailtét que le consentement cesse ; le miliere par sanaitét que le consentement cesse ; le miliere amailtét que le consentement cesse ; le miliere amailtét que le consentement cesse ; le miliere de l'obligation et perpétutelle. Il y a un autre cas, à la vérile, où un consentement passager est almis pour grantur une coercition durable. Cest celui pour grantur une coercition durable. Cest celui pour grantur une coercition durable. Cest celui non pour miexx dire sa nécessié, bit est de junction. D'Esta ne que put pas sobiséers una l'armée,

nistre d'Élat, que l'ecclésistique n'sura pas un évêché. On peut imaginer qui des deux gagne le pari. et l'armée ne peut pas subsister si tous ceux qui la composent sont en liberté de se retirer quand il leur plait.

### CHAPITRE VII.

ACCHEVIER LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES, A ME-SHRE QU'ELLES SONT PLUS EXPOSÉES A LA TENTA-TION DE NUIRE.

Cecl regarde principalement les employés publies. Plus ils ont à perdre du côté de la fortune ou des bonneurs, plus on a de prise sur eux. Leur salaire est un moyen de responsabilité. En cas de malversation, la perte de ce salaire est une peine à laquelle ils ne sauraient échapper, lors même qu'ils pourraient se soustraire à toutes les autres. Ce moyen est surtout convenable dans les emplois qui donnent le maniement des deniers publics. Si vous ne pouvez vous assurer autrement de la probité d'un caissier, faites monter ses appointements un peu audessus de l'intérêt de la plus grande somme qui lui est confiée. Cet excédant de salaire est comme une prime que vous payez pour le faire assurer contre sa propre improbité. Il a plus à perdre à devenir fripon qu'à rester honnête homme.

La naissance, les honneurs, les lisisons de famille, la religion, peuvent devenir autant de moyens de responsabilité, autant de gages de la bonne conduite des individus. Il est des eas oû des législateurs n'ont pas roulus effer à des cellistaires; ils regardaient une femme et des enfants comme des otages que le citoren avait donnés à la partie.

### CHAPITRE VIII.

DIMINCER LA SENSIBILITÉ A L'ÉGARD DE LA TENTATION.

Dans l'article précèdent il s'agissait de se précautionner contre l'improbité d'un individu. Dans celui-ci, il s'agit des mograns de ne pas altérer la probité de l'honnète homme en l'exposant à une trop forte influence des motifs sélucteurs. Parlons d'abord des salaires, L'argent, selon la

manière dont il est appliqué, peut servir de poison ou d'antidote.

Abstraction faite du bonbeur des individus, l'intérêt du service exige que les employés publics soient à l'abri du bessin dans tour les emplais qui leur donneur les moyens d'ocquirir par des voirs leur donneur les moyens d'ocquirir par des voirs prands alses dans toutes les salministrations par l'insuffissence des salieres, Quand les hommes presée par le besoin abusent de leur pouvris, deriennent cupière, coccussionnaires et voleurs, le blaim entre prince de leur produit. Plucés entre la nécessif de virre et l'impossibilité de saluiter boniceatif de virre et l'impossibilité de saluiter boniceatif de virre et l'impossibilité de saluiter boniceatif de virre et l'impossibilité de saluiter boniums amplément légilines, acciement autoricé par ceux qui les emplecient.

Suffin-1-II, pour les mettre à couvret du besoin, de leur fournir le nécessaire physique? Non. S'il n'y a par une certaine proportion entre la diguidé dont un homme et rettrus et les moyens de principal de la companie de la companie de la chaspiration, parce qu'il ne peut par répondre à ce qu'il set appét à fréquenter. En un mot, les bsoins croisent acres les homeners, et le nécessaire retail varie avec les conditions. Placer un bomme dans un range deres sons lui donner de quis 'y fournir le la consideration de la chasformette un moitr pour met faire, et sa puissance lui rendem le moitre pour met faire, et sa puissance lui en donne les moyens.

Charles II, trop gêné par l'économie du parlement, se vendit à Louis XIV, qui offrit de fournir à ses profusions. L'espoir de sortir des embarras où il était plongé le jeta comme un particulier perdu de dettes dans des ressources criminelles. Cette misérable parcimonic valut aux Anglais deux guerres et une paix plus funeste. Il est vrai qu'on ne peut pas trop savoir quelle somme il aurait fallu pour servir d'antiseptique à un prince aussi corrompu : mais cet exemple suffit pour montrer que cette liste civile des rois d'Angleterre, qui paralt exorbitante à des calculateurs vulgaires, est aux yeux d'un politique une mesure de sûreté générale. D'ailleurs, par cette alliance intime qui existe entre la richesse et le pouvoir, tout ee qui augmente l'éclat de la dignité en accroît la force : et la pompe royale, sous ce rapport, peut être comparée à ces ornements d'architecture qui servent en meme

temps d'appai et de lien à l'édifice. Crite grande righe, de diminure autant que possible la sensibilite par rapport à la tentation, a été singulièrement violee dans l'Égilic exholique. Impare le céllant aux petirrs, en leur confiant les fonctions les plus déletates dans l'examen des consciences et la direction des familles, c'était les placer dans une situation riolente, entre le malbeur d'observer une loi insuite ou l'opprobre de la

avait que des anges.

Quand Grégoire VII élablit dans un concle de Bonne que les deres maries ou concubilaires ne pourraient plus dire la messe, als pétirent des cris d'aninguaton, pressant d'hérénie, et dannt, selon les hatorieras du temps : «Sil persiste, nous ainous mieux renonce la petrice qu'à nou femnere, il pourre chercher des anges pour gouvraire entre il pourre chercher des anges pour gouvraire nous , lergine d'ennir le ; l'un sujour, on a venale en France reudre le marage aux petres; mais il en éct plus trouvé d'hommes parie est, al l'y

### CHAPITRE IX.

FORTIFIER L'IMPRESSION DES PEINES SUR L'INIGENATION.

C'est la peine réelle qui fait tout le mal; c'est la peine apparente qui produit tout le bien. Il faut donc tirer de la première tout le parti possible pour augmenter la seconde. L'humanité consiste dans le semblant de la crusuité.

Parlet aux yeux si vous voulez émouvoir le cours. Le pércèpe et assus aincrie qu'illerace, et cours. Le pércèpe et assus aincrie pullerace, et permière house. Chief est assus aincretes que per permière house. Chief est perfet le considére, le charlatan, l'oratur, le pértre, tous savont se persaiser de cette pissance. Render un peine acresspilières a cette pissance. Render un peine acresspilières a sorte de pompe lugulee. Appère à terre secoustous se arris insistifs, et que les representations de ces importantes opérations soient permi tous viele que firapente le yeu de l'eulement de première solyte qu'il frappent le yeu de l'eu-

En échafund tendu de noir, cette livrée de la donteur, — les officiers de la justice en habit de druit, — l'exécuteur revêtu d'un masque qui serre à la fois à augmenter la terreur et à dévoler cetui qui le porte à une indignation aun fondée, — des emblémes du crime places sur la tête du criminel, afin que les témoins de ses seuffinares soient instruits du délit qui les lui attire. — Voils une partiet des décorations principales de ca tragrâces de tes des décorations principales de ce targrâces de

4 Voyez Juvénal, son allusion à la peine des parricides: Cujus expeticio non debut una parari Sunia, non experu unus, etc.

 Dans le commencement des rois de Pologne, il existait un usage très-surgulier.

e Un évêque de Cracovie, assassiné per son roi dans le

la loi, que tous les personages de ce drame terrible se meuvent dans une procession solennée — qu'une musique grare et religieuse prépare les cours des auditeurs pour l'importante levon que vont recevoir. Que le juge ne croie pas qu'il est audessous de lui de présidre à cette serie publique que sa sombre dignié soit comme consacrée par le ministère de la religion.

Je ne rejetterais pas l'instruction quand elle me serais offerte per mes plus crutes connenis. Consider rehmique, inquisition, chambre étolite, je consulterals tous, j'examinerais tous les moyens, je compurerais tout ce qu'uno a fuit, je pendrois un diamant, fui-il courert de boue. Si lea assassins se severent d'un pistolet pour commettre un meurire, est-ce une raison de ne pas m'en servir pour ma defense?

Les robes emblématiques de l'inquisition pourraient s'appliquer utilement dons la justice criminelle. Un incendiaire, sous un manteau où l'on représente des flammes, offrirait à tous les yeux l'image de soncrime, et l'indignation du spectateur serait fixes sur l'idee du delit.

Un système de princes accompagnées al emblémes saperporieis autant que possible à chaque capaproprieis autant que possible à chaque caparat un areatage additionnel. Il fournirait idea allusions à le possie ; à l'étolquence, aux contresations ordinaires, Les additions que annuel de l'armaniques, aux contresations ordinaires. Les chièses qui en defirrent ateraient, pour ainsi dises qui en dérirent ateraient, pour ainsi dises qui en de toutes parts.

Les prêtres catholiques ont su tirer de ce fonds les plus grands secours pour augmenter l'efficace de leurs opinions religieuses. Je me souviens d'avoir vu, à Graveline, une exposition frappante: un prêtre montrait au peuple un tableau où l'on voyait une multitude de malheureux au milieu des flammes, et l'un d'eux faisait un signe pour demander une goutte d'eau, en montrant sa langue brûlee. Cétait un jour de prières publiques pour tirer les âmes du purgatoire. - Il est évident qu'une pareille exposition devait inspirer moins l'horreur ilu crime que l'horreur de la pauvreté, qui ne permet pas de le racheter. La consequence est qu'il fallait avoir à tout prix de quoi payer une messe; car où tout s'expie pour de l'argent, la misère seule est le plus grand de tous les crimes, le seul qui n'ait point de ressource \$.

e ouzsième siècle, cise à son tribunsi, c'est-à-dire à la chapelle ou son sang fui versé, le nouveau roi comuse s'à
c'asta compaide de es forfast. Jean s'y recalà à ped et
ripondit, camman es pedéfectments, que ce estime disi
artices, qu'il en dista financesi, qu'il le détentati et en
dem modait pardon en implorant la prasection du siale
mairrir sur let de sur le royanne. Il seçait à sobabilet

Les anciens n'ont pas été plus heureux que les modernes dans le choix des peines. On n'aperçoit aucuu dessein, aucune intention, aucune liaison naturelle entre la peine et le delit : le caprice a tout fait,

Je ne veux pas insister sur un point qui a depuis longtemps frappé tous ceux qui sont capables de réflexion : nos modes de punir, en Angleterre, forment un contraste parfait avec tout ce qui peut inspirer du respect; - une exécution capitale n'a point de soleunité: - le pilori est tantôt une scène de bouffonnerie, tantôt une scène de ernauté populaire, un jeu de hasard, où le patient est exposé aux caprices de la multitude et aux aceidents du jour ; - la rigueur du fouet dépend de l'argent donné à l'exécuteur; - la brûlure dans la main. selon que le bourresu et le criminel ont pu s'accorder, se fait soit avec un fer froid, soit avec un fer rouge; et si c'est avec le fer rouge, il n'y a de brûlé qu'une tranche de jambon. Pour jouer la farce, le criminel pousse les hauts cris pendant que la graisse brûle et fume. Les spectateurs, qui en sont instruits, ne font que rire de cette parodie judiciaire.

On dira peut-être, car tous les obiets ont deux faces, que ces représentations réelles, ces scènes terribles de la justice pénale répandraient l'effroi parmi le peuple, et feraient des impressions dangereuses. - Je ne le crois pas. Si elles présentaient aux malhonnètes gens l'idée du danger, elles n'offriraient qu'une idée de sécurité à ceux qui sont bonnètes. - Quand on menace de peines eternelles, quand on décrit d'une manière effrayante les flammes de l'enfer, pour des espèces de délits indéfinis et indéfinissables, on peut allumer l'imagination et produire la folie. lei, au contraire, nous supposons un delit manifeste, un delit pronvé, un délit que chacun est le maître de ne pas commettre, et par consequent la terreur de la peine ne saurait s'élever à un degré dangereux. Toutefois il faut prendre garde à ne pas produire des associations d'idées fausses et odieuses.

Dans la première édition du code Thérèse, le portrait de l'impératrice était entouré de médaillons, représentant des gibets, des roues, des chevalets de fer, d'autres instruments de supplices. Quel contre-sens que d'offrir l'image du souverain avec

« que dans tous les États on conservát alori les monuments « des erimes des rois. La flatterie ne leur trouve que des « vertus.» (Histoire de Jean Sobiesky, par l'abbé Coyer. Tom. 2, p. 104.)

Votil on fair singuiler et qui l'ait preure de la grande babileté du elergé à paiur l'imagination et à faire imperasion sur l'esprit des bommes. Combien tout était catcule avec ari dans celle eécémonie pour rendre la pression d'un érèque sainne et sarcée avec yres d'un poi en ououilon l'o erimn que le temps a'efface point, es sang qui crie toujours, es nouvezes noi qui somble briter la maidcie toujours, es nouvezes noi qui somble briter la maidces emblems hideux, comme une été de Meibles agituit ses sergenis les Formispies connaileux fui supprimé; mais on laissa stubister une estumpe ul représentati une les instruments de la forture. Ce le la comme de la forture de la comme de la comme

### CHAPITRE X.

FACILITER LA CONNABSSANCE DU CORPS DU BÉLIT \*.

Il y a deux points que le juge, en matière pénale, doit comaitre avant qu'il puisse rempil son office; de la pieta deux points comous. Finatrucion et compète. Se doit ne l'est points comous. Finatrucion et compète. Se lon a diversité des ess., l'obscurité se répand sur ces deux points con différentes proportions; quelquérios telle est piuts grande sur le premier, quelquérios sur le second. Il s'agit, chantes articles paires que que fois sur le second. Il s'agit, chantes articles paires que que de l'accept que concerne le fait du délit, des moyens qui peutrent en faciliter la découverte.

### Auresta 141. Requérir des Iltres écrits.

Ce n'est que par l'écriture qu'on peut avoir un témolgrage permanent et autherlique. Des transactions verbales, à moins qu'elles ne soient de l'espèce la plus simple, seraient sujettes à des disputes interminables : L'illeren aerrijen manert. Mahomet lui-même a recommandé à ses sectateurs d'observer cette précutation. C'est presque le seul passage du Coran qui sit une lucur de sens commun. (Ch. de la rache.)

dietion du forfait josqu'b e qu'il l'ait détaroué; ce d'uner acte d'un rêgne, espèce d'ammode bonorable d'uner violence commise quelques siècles auparatant, rollà une solcenité bien enlendue pour son but. Quant au rous qu'exprime l'abbé Copre, il est trè-bon sons doute, mass il aurait du oous ensequer les moyens de l'accomblir.

 Corpus delicti, espression technique de la loi romaine. Faliciter la comassame du corps du délit, e'est, en d'autres termes, rendre le fait du délit plus facile à reconnalire. Any. 2. Faire atlester sur le frontisp.ce des titres le nom des sémoins.

C'est un point d'exiger qu'il y ait des témoins à la passation d'un acte : un autre point d'exiger que clue présence soit notifiér, attestec, enregistrée à la tête de l'acte. Un troisième progrès c'est d'y ajouter des circonstances par Isquelles les étémoins, si on a besoin d'eux, puissent se retrouver aisément.

si on a besoin d'ext, puissent se retrouver aisement.

Dans l'attestation des actes , il pourrait être utile
d'observer les précautions suivantes :

1º Preférer un plus grand nombre de ténioins à un plus petit; c'est diminuer le danger de la prévarieation, et se donner une chance de les retrouver au besoin. 2º Préférer des personnes mariées aux célibataires, des mattres de famille à des domestiues, des personnes qui ont un caractère public à des individus moins distingués, des hommes dans la jeunesse ou la fleur de l'âge à des vivillards et à des infirmes, des personnes qui vous connaissent à des inconnus. 3º Quand l'acte est composé de plusieurs feuilles ou de plusieurs pièces, chaque feuille, chaque pièce, doit être soussignée par les témoins : y a-t-il des corrections, des effaçures, il faut en faire une liste à part qui soit attestée; les lignes doivent être comptees et leur nombre indiqué à chaque page. 4º Que chaque témoin ajoute à son nom et à ses prenoms, si ou le demande, sa qualité, sa demeure, son age, son état de mariage ou de célibat, 5º Que le temps et la place de la passation de l'acte soient minutieusement spécifiés : le temps, non-seulement par le jour, le mois et l'année, mais encore par l'heure ; la place par le district, la paroisse, même par la maison et par le nom de celui qui l'occupe pour le présent. Cette circonstance est un excellent préservatif contre les actes de faux. Un homme aura peur ile s'aventurer dans une telle entreprise, lorsqu'il faut connaître tant de détails avant de fabriquer une date à un acte supposé; et s'il l'ose tenter, il sera plus facilement decouvert, 6º Les nombres doivent être écrits en toutes lettres : surtout les dates et les sommes, excepté dans les matières de comptabilité, où il suffit d'écrire en toutes lettres le total : excepté enzore quand la même date ou la même somme revient souvent dans le même acte. La raison de ectte précaution, c'est que les chiffres, s'ils ne sont éceits très soigneusement, sont sujets à être pris les uns pour les autres, que d'ailleurs il est facile de les altérer, et que la moindre altération a des effets considérables. Une somme de cent est aisément convertible en une somme de mille. 7º Les formalités à observer dans la possation d'un acte devraient être imprimées sur la marge d'une des feuilles de papier ou de parebemin qui servent à les écrire.

Ces formulités seront-elles laiséers à la illectrion des individus comme un moyen de métré requis par la prudence, ou seront elles rendues obligations? Le unes seront obligations; les autres ne le seront pas; pour celles mêmes qui seront obligations; les contres ne le teront pas; pour celles mêmes qui seront obligations; al faut historie me lettitude aux juges, afin de distinguer les ces où il n'a pas été possible els rempir. Il se peui qu'on ai à jasser un acte dans un lieu où fon n'ait pos le pajere present, anne mais en con l'on n'ait pos le pajere present, annount, etc., l'avec pour n'ett re-decèr sible previsionment, et jasqu'à ce qu'on ait pu cemplie les formulifes recourse.

On decial bisser plus de latitude dans les testiments que dans les actes pasies entre-vifs. La mort n'attend ai un avocat ui des témoius, et l'homme et ajust différer jusqu'à une époque où il n'a plus ui le loisir ui la Bentle de corrière et de cevair. — Tura natire dels, ce a sorter d'actes ont encu qui pour le la comme de la comme de la comme de la sonti plus sujeta à l'impositire. Dans le cas d'un acc'entre-vifs, la partire à l'apuelle on cut attelbuer un engagement qu'elle n'a pas pris peut se trauerre un le, et le contrellere; abun le cas d'un

testament, cette chance n'existe plus,

Il faultrait bien des détails pour exposer les clairses à établir et les exceptions à faire: j'observe seulement qu'à moins de laisser une grande latitude, je ne puis trouver aucune formalité, même la plas simple, dont l'omission d'ût rendre un aete absolument invalide.

Quand ces instructions sersiont publices par le gouvernement, année anné tire rombus nécessirés, tout le monde sersil porté à les observer, parce que chezon cherche, dans un acte passé de lonne foi, à se donner toutes les shreists possibles. L'omission de ces formalisés deviendrais daves un outpon vibriment de frande, à moins qu'on ne put voir clairement qu'il lamt lattribure ou à l'ignorance des parties, ou aux circonstances qui rendoient leur observation imperaticable.

Aax. 5. Eastituer des registres pour la conservation des titres.

Pourquoi les actes devraient-ils être enregistrés? Quels actes devraient?'etre? Les registres devraientils être secrets ou publics? L'enregistrement devrait-il être optionnel ou son omission soumise à quelque peine?

Les registres pontraient être utiles, 1º contre les actes de Esux par fabrication; 2º contre les actes de faux par fabrication; 5º contre les actes de faux par fabrication; 5º contre les accidents, la perte ou la destruction des originaux; 4º contre la double aliénation du même fonds à différents acquiecuses. Pour le premier et le dernier de ces objets, un simple mémoire pourrait suffire. Pour le second objet il faudrait une copie exacte. Pour le troisième, un extrait seroit suffisant; mais la copie entière vaudrait encore mieux.

Contre les actes de faus par fabrication. Penergièrement ne resta utile qu'utant spil serail obligatoire : nullidé dans le cas d'omisson, avec qu'ut en reinle, c'est d'upérie le tempe expire pour l'enregièrement, la fabrication d'un acte qui, suitant sa date paparent, survisit dut en engiste : conhe d'éle-neime. C'est reserver dans un court autre de la comme de la comme de la comme de la possibilité un survey de la comme de la comme de la ct dans une époque si voision de celle de l'acte suppode, les prevune da le frande se poursient gastre

Il faut aussique l'eurepisirement sois obligatoire, sous peine de nullet, sin ou le destine à prierriar les doubles aliérations; telles que celles qui on tien par les lypubliques, ou par contarte de marige. Sans la clause obligatoire, l'enregistrement à l'urait purde tien, parce que les deux parties y out point d'intécret. Celui qui abiera a meme un intécre couquagnes faire consontire qu'il a renduo ag greé sa propriété; fripon, il doit désirer de pouvoir en tierr deux fois le valeur.

Les testaments sont les actes les plus asjets à ter folirquis. Onnet cette frança, la plus siter protection est d'en exiger l'euregistrement, sous petiné en utilés, d'aurant la vie ut lestateur, (no adpetie que c'est le hisser à la merci de cets qui l'entoureut dans ses deraires moments, paisqu'il ne toureut dans ses deraires moments, paisqu'il ne pourrait plus les récompenser ou les punir; mais on oblérait à cet inconvérient en lui hissant le droit de disposer d'un distême de sa propriété par un codicille.

Quels sont les actes qui doivent être soumis à l'euregistrement?

Tous ceux où il y a une tierce personne intéressée, et dont l'importance est assez grande pour justifier cette précaution.

Quels sont les actes dont l'enregistrement sera secret ou publie ?

Les acte entrevité où il y a des personnessières intéressées, des hypothiques, des contests de maringe, doivent être publics. Les testaments doivent être inviolablement severes durant la vie du testateur. Les actes tels que des promesses, des appertisages, des contrats de marrige, qui ne lient point les terres, peuvent être teurs serves sous la réserve de les communiquer aux personnes qui peuvent présenter un tire spécial pour les examiner. L'office serait donc divisé en départements secrets ou publies, librea ou obligatoires. Les enregistrements libres seraient fréquents, ai le pris était modéré. C'est un objet de prudence que de garder des copies, crainte d'accident, mais où ces copies seraient-elles mieux placées que dans un dépôt de cette nature?

La nécessité d'euregistrer les actes par lesquels on charge d'hypothèques les propriétés territorisles seraté une espèce de frein à la prodigilé. Un homme ne pourrait pas, sans quelque d'egré de honte, emprunter sur est hiers, uniquement pour les depenser en plaints.—Cette considération, qui milite en faveur de cette mesure, a été regardée comme une objection contre elle, et a précent son établissement. La jurisprudènce de plaisueurs poys a adopée, plus

ou moins de ce mode d'enregistrement. Celle de France semblait avoir pris un assez juste milieu.

En Angleterre, la loi varir. Dans le Middlesex et dans le consté d'Tork, il y a des offices d'euregis-terment, établis sous le règne d'han, qui ont cu pranciptément pour objet de prévenir les doublés aliensions et les lons affets en ont été tels, que la valeur des terres est plus haute dans ees deux comies qu'alleurs. — Comment es fair-li qu'après tant d'aunées d'une expérience si decisire, la loi n'ait pas enore été roude exércise?

L'Irlande jonit de ce bénéfice, mais l'enregistrement est laissé au libre choix des individus. — On l'a établi en Écosse. Les testaments doivent y être enregistrés avant la mort. Dans le comté de Biddlesex, l'enregistrement n'est obligatoire qu'après la mort du testateur.

### Aar. 4. Nacière de prévenir les actes de faux.

Il y a un expedient qui pourrait terir lieu, en quiește facou, el Ferregistreante. Un sorte de papier parisculier ou de parchemin étant requis pour facte en question, il doit tre défendu s'eux, qui le vandent en détail d'en fournir sous y endo-ser le jour el fancete de la vente, le mon du vendeur et celui de l'archeteur. La distribution de ce papier errait lumies à un cestion suiver en representation de la vente de la vent

Ce serait un frein de plus si le papier devait être de la même date que l'acte lui-même. La date du papier peut être marquée dans son tissu, dela même manière que le nom du fabricant. Dans ce cas, on ne pourrait faire aucun acte de faux sans le concours du fabricant loi-même. Anr. 5. Institutions pour enregistrer les événements qui servent à constater des titres.

Il n'y spa beaucoup à dire sur l'écidente nécesnité de constair les maissances et les citerrements. La défense d'enferrer les morts ann l'impection persibile de quérie officier de police est une péérique de la commandation de la commandation de la lieu d'être mis por crisi, sieut et de la longieups alandonnés à la simple noterité d'une cérronnies les d'être mis por crisi, ciènt et de la longieups alandonnés à la simple noterité d'une cérronnies passagire. La sur le raison qu'ine passes en donner, c'est la simploité de ce contrat qui est le même (Pière réstaires autorités).

Heureusement, sous le règne de Guillaume III, ces erénements, qui servent de base à tant de titres, se présentérent comme des objets convenables pour des impôts. Il fallot en tenir registre : l'impôt a été aupprimé, et l'avantage est resté.

Même sujourd'hui la seurric donnée aux droits qui dependent de ces évienments n'est ni aussi certaine ni aussi miercratle qu'êtle derrait l'être. Il n'existe qu'une scole copie. Le registre de chaque paroisse derrait étre transcrit dans un office plus general. Dans l'acte du marringe, sous George II, l'avantage de ce réglement est réque aux quakes et aux juifs, soit par intolérance, soit par indvertance.

Aux. 6. Mettre le peuple sur ses gardes contre divers

### 4000

1. Contre l'empoisonnement. Donner des instructions sur les diverses substances qui penvent servir à empoisonner, avec les movens de les decouvrir et la methode de les guerir, Si de telles instructions étaient repaudoes indistinetement dans la multitude, elles pourraient faire plos de mal que de bien : c'est un de ers cas partientiers ou le savoir est plus dangereux qu'utile. Les moyens d'employer les poisons seraient plus sûrs que les moyens de les guerir. Le milieu convenable c'est de limiter la circulation de ces instructions dans la classe des personnes qui pruvent en faire un bon usage, tandis que leur état, leur earactère et leur édocation, garantissent contre le danger de l'abus: tels sont les ministres des paraisses, et les praticieos de médecine. Dans cette vue , les iustructions devraient être en langue latine, qu'ils sont

Mais, pour la connaissance de ces poisons qui se présentent sans qu'ou les cherche, et que l'ignorance peut administrer innocemment, il faut la rendre aussi famillere que possible. Il faudrait une

étrange dépraration dans le caractère d'un peuple, pour que la cigue, qui se confond à isièment avec le peral, et le cuivre, qui est si sojet à ar dissoodre les valseaux dont l'étumer est usée, ne fussent pas plus sourent administrés par méprise que par dessein. Dans ce ess, il y a plous éspérer qu'à craindre de la communication des lumières, quelque dangereuse qu'elle soit.

2. Faux poids et fausses mesurea.

Instructions relatives sox faux poids, aux fausses mesures, aux faux éalons de quosilé ; et les méthodes dont on peut se servir pour tromper en employant néune les vrsis poids et les vrsises mesures, les viennent les balances avec des fars inégans, les mesures avec dout le nou, etc. Ces objets de ennaissance ne peurent être trop répandus. Chaptes aboutique dervisit moir à décourret ces instructions, comme un agge qu'on ne veut fromper distructions, comme un agge qu'on ne veut fromper distructions, comme un agge qu'on ne veut fromper.

3. Fraudes sur ls monnaie.

Instructions pour apprendre au peuple à distinguer la bonne monnair de la fausse. — S'il paratt une classe partieulière de fausses espèces, le gouvernement devrait aussitit la signaler de la manière la plus publique. — A Vienne, le bureau des monnaies ne manque pas de notifier les espèces contrefistes des quito nels aperqueit, mais le monnayage est sur un si bon pied que ces tentatives sont

4. Tromperies au jeu.

Instructions sur les dés pipés, sur la manière de frauder en domant les cartes, de faire des signes à se associés, ¡Javoir des complères parmi les spectaturus, etc. Ces instructions pourraient étre suspendines dans tous les endroits publisés, et presentées de manière à mettre la jeunesse sur ess gardes, ct à montrer le vice sous sui jour risidient ét odieux. Il faudrait offirir une récompense à ceux qui trahiraient les artificés des exerces à meure qu'ils en

inventent de nouveaux.

5. Impostures des mendiants.

Let une contreficit des mitablies, quesiquits soient apparlies natie, d'autres se font un mai l'ègre pour offirir Tapparence des mans les plus dégodtants ; d'autres déficit de fasons silvaires de maifrages, d'incendire; s'autres compruntent ou dérotaire moier. Il familiei accompagner ce instructions d'un avertisement, de peur que la conssisance de tand d'impostures reinstruct les course et me les remlit indifferents à des mières reelles, lana un pays oi la pedice seral bien regles, un la pedic seral la pedice seral bien regles, un ne de varid jamais être negligi su blaicé à bis-induse; de devisir de la première personne qui le renoutre de devisir de la première personne qui le renoutre de leveirs de la première personne qui le renoutre de leveirs de la première personne qui le renoutre de leveirs de la première personne qui le renoutre de leveirs de la première personne qui le renoutre de leveirs de la première personne qui le renoutre de leveirs de la première personne qui le renoutre de leveirs de la première personne qui le renoutre de leveirs de la première personne qui le renoutre de leveirs de la première personne qui le renoutre de leveir de la première personne qui le renoutre de leveir de la première personne qui le renoutre de la première de serait de le consigner dans les mains de la charité publique. Des instructions de ce genre formeraient des homélies plus amusantes pour le peuple que des discours de controverse.

6. Vol., filoutage, moyens d'obtenir par de faux: prétextes.

Instructions qui développeraient toutes les méthodrs employées par les fifons et les voleurs. Il y a sur ce sujet plusieurs livres dont les materiaux ont été fournis par des maffaiteurs pénitents, ou espérant d'acheter par là Jeur pardon. Ers compilations sont très-manyaises, on en pourrait faire un extrait utile. Un des meilleurs, ce sont les Bécourertes et Révélations de Poutter, outrement Baxter, dont il s'est fait seize éditions dans l'espace de vingt-six ans. Ce qui montre assez combien un fivre authentique en ce-genre, recommandé par le gouvernement, aurait une circulation étendue. Le ton qu'on pourrait donner à ces ouvrages en ferait une excellente iccon de moraic ca même temps qu'un ouvrage d'amusement 1.

7. Importures religienses.

Instructions sur les crimes commis à la faveur des superstitions sur le pouvoir et la malice des acents spirituels. Ces crimes ne sont que trop nombreux; mais c'est peu de chose en comparaison des persecutions légales qui ont pris naissance dans ces mêmes erreurs. A peine y a-t-il une nation chrétienne qui n'ait à se reprocher de sanglantes tragédies occasionnées par cette croyance dans le sortilège. Les histoires de la première classe fonrniraient un sujet trés-instructif pour des homélies qu'on pourrait fire dans les églises ; mais pour celles de la seconde, il n'est pas besoin de feur donner une triste publicité. Les suffrages de tant de juges respectables et intègres qui ont été misérablement les dupes de cette superstition seraient plus propres à confirmer le peuple dans son erreur qu'à le guerir. Il serait à sonhaiter qu'on pût se déharrasser de la sorcière d'Endor. Je ne sais pas les maux que cette Canidic juive a pu faire dans la Palestine. mais elle en a causé d'affreux dans toute l'Europe, Les plus sages théologiens ont fait de grandes objitetions contre cette histoire, prise dans son sens littéral et vulgaire s.

Les statuts anglais ont été les premiers qui aient en l'honneur de rejeter expressement du code pénal le prétendu crime de sortilége. Dans le code Thérése, quoique rédigé en 1773, il joue un rôle considérable.

Le plus ancien livre que Je connaisse sur en sujet est Intitulé : Clavell's recanintion. La 2. édit. est de 1628. Il est en vers. Clavell était un homme de famille qui s'était fait volene de grand chemin. Il obtint sa grace. Il est dit dans le titre que le liere a été publié par or-fre expeês

SENTRAS - TOTE I.

Anr. 7. Publier les prix des marchandises contre l'extersion mercautile.

Si l'expetion d'un prix exorbitant ne pent pas être convenablement traitée comme un délit et soumise à une peine, on peut du moins l'envisager comme un mal qu'il serait avantageux de supprimer, si on le pouvait faire sans encourir de plus grands many. Les peines directes n'étant point admissibles, il faut se servir de movens indirects. Reureusement c'est une espèce de defit dont le mal est diminué, bien loin d'être augurnté, par le erand nombre des délinquants. Que peut faire la lui? Augmenter ce nombre autant que possible. Un tel article se vend-il très-cher, le profit qu'on y fait est-il exorbitant, répondrz cette information, les vendeurs vont accourir de toutes parts, et por le seul effet du concours le prix va baisser.

On pent ranger l'usure sous le chef de l'extorsion en matière de commerce, Prèter de l'argent, c'est vendre de l'argent présent contre de l'argent fotur , dont le temps du payement peut être determine ou indépendant, dépendant de certains éve mements ou non, la somme remboursable toute à la fois ou par porties, etc. Défendez l'usure : en rendant la transaction secrète, rous augmentez le prix.

### Asr. 8, Publication des droits des offices,

Il y a presque partout des droits annexés aux services des bureanx des gouvernements : ces droits sont une partie de la paye des employés. Comme un artisan vend sa main-d'œuvre, un officier public vend son travail le plus cher possible. La concurrence, la facilité d'affer à un autre marché, retient cette disposition dans ses justes limites pour le travail ordinaire; mais par l'établissement d'un buceau, toute concurrence est ôtée ; le droit de vendre ectte espèce particulière de travail devient un monopole entre les mains de l'employé, Laissez le prix à la discrétion du vendeur, et il n'aura bientôt d'autres limites que celles qui sont prescrites par les besoins de l'acheteur. Les droits des bareaux doivent donc être déterminés exactement par la loi. Autrement, les extorsions qui peuvent avoir lien doirent être moins imputées à la rapacité de l'employé qu'à la négligence du legislateur. , .

Any, 9. Publication des comptes phile pation est intéressée.

Quand des comptes sont rendus dans un temps

du roi (Charles let ). - L'un des plus modernes est intitaté : A view of society and manners in high and low life by Parker. 2 L'art du ventriloque peut expliquer beaucoup d'impo:-

tures religiouses.

limité, devant un nombre limité d'auditeurs, et 1 des auditeurs peut-être choisis ou influencés par le comptable lui-nième, et que personne ensuite n'est appele à les contrôler, les plus grandes erreurs peuvent passer sans être aperçues ou sans être relevées. Mais quand les comptes sont publiés, il ne peut manquer ni de témoins , ni de commentateurs, ni de juges. Chaque item est examiné. Cet article était-il né-

cesssaire? Naissait-il du besein, ou l'a-t-on fait

naltre pour avoir un prétexte de dépense? Le publie n'est-il pas servi plus chèrement que les particuliers ? N'a-t-on point donné de préférence à un entrepreneue inx dépens de l'État? Na-t-on point fait d'avantage secret à un favori? Ne lui a-t-on rien accordé sur de faux prétextes ? N'a-t-on point eu recottre à des manœuvres pour écarter des coneurrents? N'y a-t il rien de eaché dans les comptes? Il y a cent questions à suggérer de la même espèce, sur lesquelles il est impossible de s'assurer des éclaireissements complets si on ne met pas la comptabilité sons les yeux du publie. Dans un counté particulier, les uns peuvent manquer d'intégrité, les autres de connaissance : un esprit lent dans ses opérations passe sur ee qu'il n'entend point, de peur de montrer son inaptitude : un esprit vif ne s'assujettit point aux détails : chacun laisse aux autres la fatigue de l'examen. Nais tout ce qui manque à un corps peu nombreux se trouvers dans l'assemblage du publie : dans cette masse bétérogêne et discordante, les plus mauvais principes meneront au lut comme les meilleurs : l'envie, la haine . la maliee , feront la tache de l'esprit oublie ; et même ees passions, parce qu'elles sont plus aetives et plus persévérantes, scruteront mieux toutes les parties, et feront une vérification plus scruptileuse .- Ainsi cenx qui n'ont point d'autre frein que le respect humain secont retenus dans le devoir par l'orgueil de l'integrité ou par la crainte de la boute,

En cherchant des exceptions, je n'en puis trouver que deux ; l'une par rapport aux dépenses ile cette publication, l'autre par rapport à la nature des services qui doivent rester secrets; - Il seralt inutile de publier les comptes d'une petite paroisse, parce que l'accès des livres est à la portée de tous ceux oni ont intérêt à les exammer. - et il ne faut pas songer à publier l'emploi des sommes destinées au service secret, sous peine de perdre toutes les informations que vous pouvez obtenir sur les desseins de vos ennemis.

Ant. 10. Établissement des étalons de quantité.- Poids et

Les poids indiquent la quantité de la matière;

les mesures, la quantité de l'espace. Leur utilité est 1º de satisfaire chaque individu sur la quantité de la chuse dont il a besoin; 2º de terminer les dis-

putes; 3º de prévenir les fraudes.

Établir l'uniformité dans le même État a été l'objet de bien des souverains. Trouver une mesure commune et universelle pour tous les peuples a été l'objet des recherches ile plusieurs philosophes, et. en dernier lieu, ilu gouvernement français. Service vraiment honorable; ear qu'y a-t-il de plus rare et de plus grandque de voir un gouvernement travailler à une des bases essentielles de l'union du genre humain?

L'uniformité iles poids et mesures , sous le même gouvernement et pour des peuples qui, à d'autres égards, ont le même langage, est un point sur lequel il semble qu'il n'y ait pas besoin de grands raisonnements pour en montrer l'utilité. Une mesure, pour celui qui n'en connaît pas l'estimation, est nulle. Si les mesures de deux villes ne sont pas les mêmes, soit pour le nom, soit pour la quantité, le commerce des individus ne peut plus se faire sans les exposer à de grands mécomptes ou à de grandes difficultés: ees deux villes, à cet égard, sont étrangères l'une à l'autre. Le prix nominal de deux denrees est-il le même, si leur mesure est différente, le prix réel est différent : il faut une attention continuelle, et la défiance entrave le cours des affaires : les erreurs se glissent dans les transactiuns de bonne foi , et la fraude se cache sous ces dénominations trompeuses.

Pour amener l'uniformité, il y a deux moyens : le premier, de faire des étalons qui ajent l'autorité publique, de les envoyer dans tous les districts, et d'interdire l'usage de tout autre : le second, de faire des étalons, et de laisser à la convenance générale le soin ile les adopter. Je ne connais ancun exemple où la première de ees méthodes ait été suivie ; mais la seconde a été pratiquée avec succès par l'archiduc Liopold en Toscane.

En Ancleterre, il n'existe pas moins de treize actes du parlement sur cet objet, et l'on pourrait en faire mille autres de la même façon sans réussir. 1º Les clauses pour forcer la conformité aux étalons en question ne sont pas suffisantes. 2º On n'a point pourru à faire les étalons eux-mêmes et à les distribuer : il n'y ch a que peu çà et là , et la chose a eté laissée au hasard.

Il faudrait commencer par fournir chaque communauté d'un étalon légal; on pourrait y ajouter une peine imposée à tout ouvrier qui fabriquerait des poids on des mesures non conformes à cet étalon; et l'on pourrait enfin déclarer nulles et invalides toutes transactions qui auraient été foites avec d'autres poids et d'autres mesures. Ce dernier moyen

ne sersit pas même nécessaire; les deux premiers | seraient suffisants. Entre différentes nations, le manque d'unifor-

mité à cet égard ne peut pas produire sutant de méprises, parce que la seule différence du langage tient chacun sur ses gardes. Il en résulte pourtant bien de l'embarras dans le commerce ; et la fraude, favorisée par le mystère, peut suuvent se prévaloir de l'ignorance des achetenes.

Un inconvenient moins étendu, mais qui n'est pas moins important, se fait sentir dans la médecine. Si les poids ne sont pas exactement les mêmes, surtout pour des substances où les plus petites quantités sont essentielles , la pharmacopée d'un pays ne peut servir que difficilement à un autre, et pent exposer les praticiens à des erreurs fatales, C'est là un obstacle considérable à la libre communiestion des seiences : et le même inconvénient se retrouve dans d'autres arts où le succès désend des proportions les plus délientes.

#### Aur. 11. Établissement des étalons de quatité.

Il faudrait entrer dens bien des détails si Ton voulait dire tont ce que le gouvernement aurait à faire pour établir les critères les plus convenables pour la qualité et la valeur d'une multitude d'objets qui sont susceptibles de diverses éprenses. - La pierre de fouche est une épreuve imparfaite de la qualité et de la valeur des compositions métalliques mèlées d'or et d'argent. - L'hydromètre est une épreuve immanquable, en tant que l'identité de qualité résulte de l'identité de gravité spécifique.

Les falsifications les plus importantes à reconnaître sont celles qui peuvent nuire à la santé ; tel est le mélange de la chaux et des os brûlés avec la farine pour faire du pain : le plomb dont on se sert pour ôter l'acidité du vin , ou l'arsenie pour le raffiner. La chimie donne des moyens de découvrir toutes ces adultérations , mais il faut quelques eonnaissances pour les appliquer.

L'intervention du gouvernement à cet égard peut se borner à trois points. 1º Encourager la dérouverte des moyens d'épreuve dans les cas où ds manquent éncore. 2º En répondre la connaissance parmi le pemple. 3º En preserire l'usage aux officiers du gouvernement pour les fonctions de ce genre qui leur sont imposées.

Apr. 12. Instituer des timbres ou marques pour attester la quantité ou la quatité des choses qui out du être faites sur un certain étaton.

Ces marques sont des déclarations ou des certificats sous une forme sbregée. If y aurait cinq points à considérer dans es documents, 1º Leur but.

2º La personne dont ils portent l'attestation. 5. L'étendue et les détails de l'information qu'ils contiennent, 4º La visibilité, l'Intelligibilité du

signe, 3º Sa permsnence, son indestructibilité. L'utilité de ces attestations authentiques n'est pas

donteuse On s'en sert avec succès pour les objets sui-

vanis: 1. Assurer les droits de propriété. On peut se fier à la prudence des individus pour user de cette précaution dans ce qui les conserne : mais pour ce qui concerne la propriété publique ou des objets en dendt, il en faut faire un objet legal. C'est sines qu'en Angleterre ce qui apportient à la marine royale porte une marque portieulière dont il est

defendu de se servir dans la marine marchande. Bans les arsenaux royaux on met l'empreinte d'une fieche sur les bois de construction, et l'ou fait entrer dans le tissu des eordages un fil dont il est défendu aux partieuliers de se servir.

2. Assurer la qualité on la quantité d'articles commercables pour le bénefice des acheteurs. Ainsi. par des statuts anglais, il y a des marques sur un gradd nombre d'objets, les blocs de bois exposés en vente, le cuir, le pain, l'étain, l'argenterie, la monnale, les étoffes de laine, les has et autres ouvrages de métier, etc.

3. Assurer le payement des taxes. Si l'article soumls à une taxe n'a pas la marque en question , c'est une preuve que la taxe n'a pas été payée. Exemples innombrables 4.

4. Assurer l'obéissance à des lois qui probibent l'importation.

### CHAPITRE XI.

EMPÉCHER DES DÉLITS, EN BONNANT A PLUSIEURS PER-SUNNES EN INTÉRÊT À LES PRINCISIS.

Je vais eiter un exemple partieuffer qui surait pu se rapporter au chef précédent comme à celui-cl, car un a prévenu le délit, soit en augmentant la difficulté de le cacher, soit en donnant à plusieurs personnes un intérêt immédiat à le prévenir.

Le service de la poste aux lettres , en Angleterre, avait torrours manque de diligence et d'exactitude. Les courriers s'arrétaient pour leur plaisir ou leur

s Chocolats, the, houblons, lettres, papiers, savons. gazetten, carten, almanache, fiacres, soces étrangères, fordintaires de procédure, etc.

#### 196 FACILITER LES MOYENS DE RECONNAITRE ET DE RETROUVER LES INDIVIDUS.

profit le saubecgisten e les pressieus passé partir. Touscer tertade étain attant de peits délis, e é-cià-dire, de violations des règles établies. Qu'aurait fait le législateur pour y reuncher? La surveillance est lévoit 6 faiglince : on se relable grainellement sur les peines, les désisons toujours obieuses nu embarrassantes dériment rares, et les alsos saupendus pour un moment ceprennent, bientôt leur cours ordinaire.

On Imagina un moyen très simple qui ne contenait ni loi, ni peine, ni délation, et qui n'en valsit que mieux.

Ce moyen consistait à combinee deux établissements qui avaient éte séparés jusqu'alors, la poste aux lettres et les difigences pouc les vospeurs. Le succès a été complet : la crécité de la poste a été doublée, et les vospeurs ont été mieux servis. Ceci vant la peine d'être analyse.

Les voyageurs qui accompagnent le courrier sont devenus autant d'inspecteurs de sa conduite ; il ne pent plus échapper à leue observation : en même temps qu'il est excité par leurs cloges, et pac la cecompense libre qu'il attend d'enx , il ne pent pas ignorer que, s'il voulait perdre du temps, ers voyageurs anraient un intérêt naturel à se idaindre, et qu'ils se rendraient ses délateurs sans avoir besoin d'être payés et sans portee l'odieux de ce caractiré. Voyez que d'avantages dans cette petite combinaisou! L'evidence dans les moindees fautes; le mobile de la recompense substitué à celui de la peine ; l'épargne des délations et des procedures ; les oceasions de punir devenues très-cares ; etides deux services, par leur céunion, cendus plus commodes, plus prompts et plus économiques !

Je consigne cette leureuse idée de M. Palmer comme une étude de législation. Il faut méditer succe qu'on a fait avec succés dans un genre, pour apprendre à saincre les difficultés dans un autre. En cherchant à développer la esuse de ce succès, on séclère à des regles genérales.

### CHAPITRE XIL

PACILITER LES NOVANS DE RECONSAPPRE ET DE RETROCSEM

LES DUNINES.

La plupari des délits ne se commettent que par la grande espérance qu'ont les delinquants de rester inconnus. Tout ce qui augmente la facilité de reconnaître les hommes et de les retrouvee ajonte à la sareté générale.

C'est une des raisons pone lesquelles on a fiien

peu à craindre de la part de ceux qui ont une demence fixe, une propriété, une famille, Le danger rieut de ceux qui, par leur milgence on leur indépendance de tous ces liens, peuvent aisément dérolee leur marche à l'œil de la justier.

Les tables de population dans lesquelles on inserat la deuncure, l'àge, le sexe, la profession, de mariage on le eclibat des individus, sont les premiers materiaux d'une bonne police.

Il convient que le magistral puisse demander compte à toute personne suspette de ses moyens de sirre, et consigner en lien de sàreté ocus qui ne peuvent montrer ni rerenu ni industrie.

Il v a deux choses à observer sur cet objet , c'est que la police ne doit pas être minuticuse et inquiète au point d'exposer les sujels à se trouver en fante ou à être vexes en leuc imposant des règles diffieiles et nombecuses. Des précantions nécessaires à certaines époques de dangee on de trouble ne doivent pas être prolongées dans un temps calme. comme le cégime de la maladie ne doit pas être sniri dans un état de santé. La seconde observation e'est qu'il faut prendre garde à ne pas choquer l'esprit national. Tel penple ne pourrait pas supparter la police de tel autre. Dans la capitale du Jason chaeun est oblige de poetre son nom sur son habit. Cette mesure peut paraltre utile, indifferente ou tyrannique, selon la tournure des préinces publics."

Les habits caractéristiques ont un rapport à ce

but. Ceux qui distinguent le sexe sont un moyen de

police aussi dont que salutaire. Ceux qui serrent à signaler les militaires, les gens de mee, le elergé, ont plus d'un objet, mais le principal est la subocdination, Dans les universites anglaises les élèves ont un costume particulier qui ne les gêne que quand ils ont envie de sortie des règles prescrites, Dans les ecoles de charité on fait porter aux écoliers une robe uniforme, et même une plaque numérotée. "Il est fâcheux que les noms propres des individus soient sur un pied si irrégulier. Ces distinctions. inventées dans l'enfance des sociétés pour subvenie aux besoins d'un hameau, ne remplissent qu'inparfaitement leur olurt dans une grande nation, II y a bien des inconvenients attaches à cette confusion nominale. Le plus grand de tous c'est que l'indice qui ne porte que sur un nom est vague, le

soupcon est loillotte entre une militude de pecsonnes, et le danger de l'innocence peut devenir la crissaire du crimit. On pourrait peocéder à une nomenclature nonvelle, de manière que dans toute une nation chaterie individu aurait un nom program con la cessi-

que individu aurait un nom propre qui ne scrait parté que pae lui seul. Dans l'état actuel, les embarras du chaugement surpasseraient peut-être ses avantages; mais il serait bon de prévenir ee désordre dans une colonie naissante 4,

C'est un neage assez commun parmi les marins anglais que d'imprimer leur nom de famille et leur nom de haptême sur le poignet, en caractères bien tracés et indélebles. Un le fait pour être réconnu en eas de naufrage.

S'il était possible que cette pratique devint universelle, ce seraff un nouveau ressert pour la morale, une nouvelle force pour les ilos, une précau tion presque infaillible coutre une multimade de délits, surrout contre toute espèce de fraude oil l'on a besoin, pour réussir, d'un certain depré de confiance, (ni tele-rous 2 à qui ai, peffaire l'a refponse à cette question importante ne serait plus succeptible de péréariestion.

Ce moyen, par son cinergie même, deviendrait favorable à la liberté personnelle, en permettant à procédure de se relicher de sa rigueur. L'emprisonnement, qui n'a pour objet que de s'assurer des individus, deviendrait plus rare quand of les tiendrait pour ainsi dire par une chatte insiglé.

Je vois des objections plausibles. Bans le cours de la révolution française, combien de personnes n'ont dù leur salut qu'à un déguisement qu'une empreinte de cette nature aurait rendu impossible ! L'opinion publique, dans son état actuel, oppose un obstacle insurmontable à cette institution, mais l'opinion pourrait changer si on y employait beaueoup d'adresse, et si l'on commencait par de grands exemples. Oue ce fût l'usage d'imprimer des caractères sur le front des grands, on associerait à ces marques une idée de puissance et d'honneur. Les,femmes, dans les tles de la mer du Sud, se soumettent à une opération douloureuse pour tracer sur leur peau des figures auxquelles on attache une idée de beauté. L'empreinte se fait avec une multitude de pointes qui déchirent le tissu , et des poudres colorées qu'on fait pénêtrer à forme de frictions.

### CHAPITRE XIII.

AUGNENTER POUR LES OFLINGUANTS LA DISFICULTÉ DE L'ÉVASION.

Ces moyens dépendent beaucoup des dispositions géographiques, des barrières naturelles ou

<sup>9</sup> Voici enc idéc du plan général. La dénomination entière pourrait contenir les parties soivantes : le Un seu nom de famille, essentlet pour identifier les races ; 2º Un seul nom de haptéme em prénominal; 5º Le lieu et la date

artificielles. En Russie, la rareté de la population, l'Apreté du climat, la difficulté des communicagions, donnent à la justice une force dont on n'aurait pas cru qu'elle fût capable dans une si

n'aurait pas cru qu'elle fût capable dans une si raste contrée. A Pétersbourg et à Riga on ne peut obtenir de passe-port qu'après avoir annoncé plusieurs fois son

pase port qu'après avoir annonce plusieurs fois son départ dans la gazette. Cette précaution prise contre les debieteurs frauduleux ajoute à la confiance du commerce.

Tout ce qui augmente la facilité pour faire pas, ser des avis avec promptitude peut se rapporter à ce chef.

Les signalements sont des moyens bien imparfaité t lèse douteux: les silhon-ties, qu'on peut multipler si fiscilement et à si has prix, persignibles préférables. On peut en faire mages soit pour des prisganiers dont on eraint l'erasion, soit pour des sollais dont on eraint la destroin, soit pour toute personne suspecte qui gazait été donnée au magistra, et dont on voudrait Sussurer sans portre la riqueur à sout égard Jusqu'à l'emprisonnement.

## CHAPITRE XIV.

DIMINUER L'ENCENTITURE DES PROCESURES ET DES PEINES.

Ce n'est pas mon intention d'entrer lei dans le vaste sujet de la procédure : ce sera l'objet, pon d'un chapitre, mais d'un ouvrage à part. Je me borne à deux ou trois observations générales.

Un crime e-1-d rei c'ommis: 11 d'it de l'intérê de la société par le majorit ne large de la puni en soit lantorné, et inlagmé de manière à tign autorité à diffiqué la princ. Alliques-t-on qu'autoritence à réc dannée la princ. Alliques-t-on qu'autoritence à réc dans la range de la manière à la procedure discret la transparence la faitable à raighe de la maiorite de la raighe de la maintent toute information varies, et que de l'autorité chias et chemit toute la formation faune, c'est-à-line, c'e

d'échièrer.

La nature a mis devant nos yeux un modèle de procédure. Qu'on regarde ce qui se passe dans le tribunal domestique; qu'on examine la conduite

de la naissance, Cette dénomination enmyosée serait répétée en entier dans toutes fes affaires légales. La manière de l'abrèger pour l'usage ordinaire dépend du géois des langues. d'un per de familie avec ses enfants, ses dometiques, cent dont i selt dei en 91 retrouvers les traits originaux de la justice, qu'on ne reconstruition participat. Les despurés par des hommestospadies les bacternes d'ent est ou lutteraise à libmitie gissant sur une plus grante éculte. Les moyens qui sont propres à conduire le père da l'autre de la conditie de la récette de la viera de colore d'erégalement bons pour le juez, Cest le premier moternes de la construir de la viera et doit et de l'autre de la viera et doit et derégalement loss pour le juez, Cest le premier motant de la construir de la viera et doit et defegalement loss pour le juez, Cest le premier motant de la construir de la viera de la construir de la const

Il est trai qu'on pieut secorder au père de famille une confiance qu'on ne doit pas accorder au juçe, parca que ce dernier au pas les mèmes moifs d'affection, et qu'il peut être pertrett par un intéret personnell. Mais, cela prouve seulement qui il faut se l'azuntial de la patrialité ou de la corripibilité du fige par des préclutions dont on n'a pas besoin dans le tribiand domessique. Cel ne prouve pas que les formes de procedure et les règles du témoigage doivent être diférentes.

La jurisprudence anglaise a admis les maximes sulvantes : 1. Qu'aucus ne peut être témoin dans sa propre

cause.

2. Qu'aucun ne doit être reçu à s'accuser lui-

ntème.

5. Que le témolgnage d'une personne intéressée dans la cause n'est pas recevable.

4. Qu'on ne sloit jamais admettre des out-dire.
5. Qu'aucun ue doit être mis deux fois en jugement pour le même délit.

Ce l'ext pas unes intention de discriter jet cergies de temiogiane avanquelles on port apigliare, reighes de temiogiane avanquelles on port apigliare, le penillat tolto dicisas orbe Britannos. En trait de la precediere en géneral, es era le licu d'examiner a la juvisprandence anglaire, supérieure à quesquer gérale à écel de tottes les antions, doit on supériorité à ces maximos, doit elles us sout au supériorité à ces maximos, doit elles us sout partier de la constitue de la

Tout et que j'à à dire let, c'est que toutes le présentions qui e sont pas shoulment nécessires, pour la protection de l'innoceae, offernt une dangereus protection au crime. Je ne connais gâs en procédure de maxime plus dangereuse que celle qui met la justice en opposition sure c'ell-entaire, celle qui étable une espèce d'incompatibilité entre celle qui étable une espèce d'incompatibilité entre minus. biaser établesper cert ousquille que le condamner un seul innocent, on suppose un dilemme qui n'existe ponit : à shortée de l'innoceae peut être complète sans favoriser l'impunité du crime : elle ne peut même être complète qu'à cette condition; car tout coupable qui échappe menace la sûreté publique, et ce n'est pas protéger l'innocence que de l'exposer à être la retilme d'un nouresu délit. Absoudre un criminel, c'est commettre

per sa main les crimes dont il se rendra l'auteur. La difficulté de poursuivre les délits est une cause d'impunité et d'affaiblissement dans le pouvoir de la justice. Quantl la lol est claire, quand on en appelle au juge immédiatement après le délit supposé , la fonction d'accusateur se confond presque avec celle de témoin. Quand le délit est commis sous les yeux du juge, il n'y a, pour ainsi ilire, que deux personnages nécessaires dans le drame, le juge et le delinquant. C'est la distance qui détache la fonction de témoin de celle de juge : mais il peut arriver, ou qu'on ne puisse pas rassembler tous les témoins du fait, on que la déconverte du délit ne se fasse que longtemps après qu'il a été commis, ou que l'accusé ait à alleguer en sa défense des faits qu'on ne puisse pas vérifier sur les lieux mêmes : tout eela peut amener la nécessité des delais. Les délais donnent lieu à des incidents qui produisent de nouveaux délais. Le procédé de la justice se complique; et pour suivre tnute cette chaîne d'opérations sans confusion et sans negligenee, il faut préposer à l'action juridique une personne qui en ait la conduite. De là resulte une autre fonction, celle d'accusateur. L'acensateur peut être ou l'un des témoins, ou une personne intéressée dans l'affaire, ou un officier nommé expressément pour eet objet.

Les fonctions judicinires ont été souvent divisces, de manière que le juge qui reçoit le témoignage, pendant qu'il est récent, n'a pas le droit de decider. meis doit renvoyer l'affaire à un autre juge, qui n'aura le loisir de s'en occuper que lorsque les prouves Stront à tlemi effacres. Il s'est établi à la longue, dans la plupart des États, nombre de formalilés inutiles, et il a fallu créer des officiers pour suivre ees formalités. Le système ile procédure s'est tellement compliqué, qu'il est devenu une science abstruse : celui qui veut poursujvre un delit est obligé de se mettre entre les mains d'un procureur, et le procureur îni-même ne saurait aller en avant sans un autre homme de loi d'une classe supérieure, qui le dirige par ses consrils et qui parle pour lui.

A ces désavantages il en faut ajouter deux autres :

1° Les législateurs, sans penser qu'ils se mettaient en contradiction avec cux-mèmes, ont souvent fermé l'aceès des tribunaux à ceux qui en avaient le plus besoin, en soumettant les procédures aux imnots les plus mal entendus.

## PROBIBER LES DÉLITS ACCESSOIRES POUR PRÉVENIR LE DÉLIT PRINCIPAL. 16

3º Il y a une défaveur publique attachée à tous ceux qui se prêtent, en qualité d'accusateurs, à l'exécution des lois : préigné subpile et pernéieux, que les législateurs ont eu souvent la faiblesse d'encourager, sans avoir fait le plus léger effort pour le vaincre.

Quelle est la conséquence de toute eette accumulation de délais et de découragements? C'est que les lois ne sont pas exécutées. Quand un homme pourrait, en première instance, s'adresser au juge, et lui dire ce qu'il a vu, les frais qu'il aurait pu faire pour cette démarche seraient peu de chose, A mesure qu'il est obligé de posser par un plus grand nombre d'intermediaires, ses frais augmentent. Quand on y ajoute la perte de temps, les dégotits, l'incertitude du succès , on s'étonne qu'il se trouve encore des hommes assez déterminés pour s'engager dans une telle poursuite, Il y en a peu, et il y en aurait moins encore, si ceux qui s'aventurent ilans cette loterie savaient, aussi bien que l'homme de loi, et ce qu'il en goûte et le nombre des chances contraires.

Les difficultés s'évanouissent par la simple instèm tution d'un accusateur public, revêtu du caractère de magistrat, qui ait la conduite de la poursuite et qui se charge des frais. Les informateurs qui se feraient payer n'auraient qu'un léger salaire : et il ae présenterait cent informateurs gratuits pour un qui exigerait un payement 1. Chaque loi, mise en vigueur, manifesterait ses effets bons ou mauvais; le bon grain serait mis en réserve, et l'ivraic serait ietée au feu. Les informateurs, animés par un esprit public, rejetant toute récompense pécuniaire, seraient écoutés avec le respect et la confiance qui leur seraient dus. Les délinquants ne pourraient plus se soustraire à la peine qu'ils ont encourne en traitant avec ceux qui ont entrepris de les poursuivre , soit pour les gagager à se désister, soit pour les tourner en leur propre favent.

Il est vrai qu'en Angleterre, dans tous les eas grayes, on défend à l'accusateur de faire un compromis avec l'accusé, sans une permission du juge; mais quant cette défense serait universelle, quel effet pourrait-on en attendre, dans les cas où il est de l'intérêt des deux parties ils l'éluder?

- i « Jo sais par expérience, dit ér John Fielding, que « pour une information portée devant mol pour le désir « de la récompense, j'en ai reçu dix qui n'avaient d'autre « moitf que le been publie. » (p. 412.)
- La moindre dépense d'une poursuite dans une cour ordinaire de justice est de ringt-buit invres sterling, somme à peu près égle à la substance d'une famille commune pour une année. Comment peut-on espérer qu'un homme, par espeil public, s'espone à un sacrifice st considérable, indépendamment des embarras de toute espèce? Avec un

### CHAPITRE XV.

PROBINCE LES BÉLETS ACCESSORES POUR PRÉVENTS LE DÉLET PRINCIPAL.

Les actes qui ont une connexion, comme cause, ayec un événement pernicieux, peuvent être consilières comme des délits accessoires par rapport au délit principal.

an orange processors and and have determined, on pour distinguers attant de clinic accounter only 2 a 22x-c ten que pouvent service on a preparer ou a manifester ten que pouvent service on a preparer ou a manifester ten que pouvent service on a preparer ou a manifester ten que pouvent service ou preparer pour les probiber, plus on a de caches préparatoires pour les probiber, plus on a des préparatoires pour les probiber, plus on a des chances de prévenir l'extendir en fine du délit principal. Si le définiquant it est pas arrêté au premier pas de la carrière ai pour l'étre au second ou au troisien. C'est ainniqu'un régulateur prévenyant me pas de la carrière ai pour l'étre au second ou au troisien. C'est ainniqu'un régulateur prévenir pas de la protec activitions de l'entant, ainné l'arrêter dans ses entreprises. Il place dans tous les définés autous les défons et de route, de culture d'au seu cathac d'ouvroges diregulées selon la circonatance, gais like controllées de la controllée de la contro

pas de nouveaux dangers et ile pouveaux obstacles. Si nous considérons les législateurs dans leur pratique, nous n'en trouverons aucun qui ai travaille systématiquement sur ce plan, et aucun qui

the l'ait saivi jusqu'à un certain point 3. Les dellis dechasse, par comple, ont été partagés en plusiours délits accessoires, selon la nature du gliser, suivant l'espèce des lifesto un des instruments nécessaires pour le preudre, cic. On a de même attaque la contrebante en problèma plusieurs actes préparatoires. — Les fraudes sur fits expèces monnarges not été combattique de même passière.

nayées ont été combattues de la même manière. Je donnerai quelques autrés exemples de ce qu'on peut faire sous ce chef de police.

Contre homicide et autres injures corporelles. Prohibijon des armen pirtement offensives et faciles à cacher. En Hollande, dition, il se fabrique une sorte d'instrument fait en forme d'aiguille, qu'on lance à travers un tube, et dont la blessure est mor-

tal système de procédure, ce serait un miracle si les loie avaien l'efficace dont eiles seraitel susceptibles si ces obstacles étalent écartés. (Il n'est question tel que do l'Angleterre.)

<sup>3</sup> Dans le code Thérèse, sous chaque chef de délits, il y a un chef d'indicie : les indices sont dustingués en deux classes, indicio ad captheram, indicio ad torturam : coux qui suffisent pour justifier l'arrestation, ceux qui suffisent pour justifier la torture: pratique qui n'était pas encore abour.

### 200 PROHIBER LES DÉLITS ACCÉSSOIRES POUR PRÉVENIR LE DÉLIT PRINCIPAL.

telle. La fabrication, la vente, la possession de ces sus runients pourraient être défendues comme iles

accessoires du meurtre.

Les pistolets de poche, dont, en Angleterre, les volcurs de grand chemin font usage, doivent-ils être prohibes? L'utilité d'une telle defruse est problématique. De toutes les méthodes de voler, celle de le faire avec des armes à feu est la mains dangereuse pour la personne attaquée. Dons un eas pareil is pure menace est ordinairement suffissate pour accomplir son objet. Le voleur qui tirerait son coup des le debut ne ferait pas seulement uu acte de emauté inutile. Il se désarmerait lui-même: au lieu qu'en reserrant son feu, il reste eu defeuse. Celui qui se sert d'une massne, d'une épée, n'a pas le même motif pour s'abstenir de frapper; le premier comp qu'il a donné devicat même une raison pour en porter un second, et mettre sa victime bors d'état de le poursuivre.

La défense de vendre des poisons exige qu'on fasse un catalogue des substances vénencuses ; on ne pent pas même en interdire absolument la vente t, on ne pent que la régler, l'assujettir à des précautions, exiger du vendeur qu'il connaisse l'acheteur, qu'il prenne des témoins, qu'il enregistre la vente dans un livre à part, et même il faut laisser de la latitude pour des cas imprévus. Ces réglements. nour être complets, exigersient beaucoup de details, Les avantages compenseraient-ils les embsrras qui en résulteraient? Cela dépend des mœurs, des habitudes d'un peuple ; si l'empoisonnement est un crime fréqueut, il sera nécessoire de preudre ces précautions indirectes. Elles auraient été consenables dans l'ancienne Rome,

On peut distinguer les délits accessoires en quatre classes. La première implique une intention formée de commettre le délit principal. On les comprend sous le nom général d'attentats, de préparutions 2.

La seconde ne suppose point que l'intention du critue soit actuellement formée, mais place l'individu dans une situation où il est à craindre qu'il n'en conçoive le dessein pour l'avenir. Tel est le jen, telle est la prodigalité, la fainéantise, quand l'indigence y est jointe. La cruauté envers les animaux est un acheminement à la cruauté envers les bommes, etc.

La troisième n'implique ancune eriminalité d'intention setuelle ou probable, mais seulement possible par accident. On erce ces espèces de délits quand on fait des réglements de police qui ont

1 Prise dans one certaine dose, toute médecine active est un poison.

2 Un soldat, dans unn revun, met une balle dans son fasit : it est découvert avans que l'ontre de tirer soit donné ; pour objet de prévenir des calamités, - quand on defend, par exemple, la vente de ecrtains poisons, - la vente de la poudre à capon, - La violation de ces réglements, separée de tonte intention crimi-

nelle, est un délit de cette troisième classe. La quatrième est composée de délits présumés, e'est-à-slire, d'actes que l'on considère comme preuves d'un délit (eridentiary offenses) : actes nuisibles ou non nuisibles par eux-mêmes, fournissant présomption d'un delit commis. - Par un statut anglais, une certaine conduite de la part d'une femme est punie comme le meurtre, parce qu'on suppose que cette conduite est la preuve sure d'un infanticide. - Par un autre statut, c'est crime espital que de former une réunion d'hommes armés et déguisés, parec an'on a supposé que c'était la preuve d'un dessein formé de commettre des homi-

cides pour protéger la contrebande contre la justice. - Par un autre statut, avoir en sa possession des effets volés, saus pouvoir rendre un compte satisfaisant de la manière dont on les a obtenus, est un délit, parce qu'on a regardé ectle circonstance comme une preuve de complicité. Enfin, par un autre statut, oblitérer des marques sur des effets naufragés est un delit, parce qu'on y a vu l'intention du vol. Ces délits fondés sur des présomptions supposent

deux choses: 1º défiance du système de procédure; 2º défiance de la sagesse du juge. En Angleterre, le législateur a pensé que le juré, trop disposé à faire grâce, ne verrait pas dans ces présomptions une preuve gertaine du crime, et il a fait de l'aête meine qui fournit la présomption un delit sépare, un délit indépendant de tout autre. - Dans les pars où les tribunaux obtiennent une entière confiance du législateur, ces actes penvent être placés sous le chef qui leur appartient, et considérés comme des présomptions, en laissant au juge à en

tirer les consequences. Par rapport aux délits accessoires, il est essentiel

de donner trois règles par manière de memento au legislateur.

1. Pour chaque délit principal qu'il crée, il doit étendre la prohibition aux actes préparatoires, aux simples attentats, ordinairement sous une peine moindre que pour le delit principal. Cette règle est générale, et les exceptions doivent être fondées sur des raisons particulières.

2. Il faut donc, sous la description du délit princinal, placer tous les délits accessoires, prélimiusires et concomitants, qui sont susceptibles d'une description spécifique et préche.

c'est ce qu'on pent regarder comme un acte préparatoire : s'il cût tiré sur une personne nu sur un assemblage de personnes, g'aurait été un attentat ; - s'il cut tué, il aurait commis le crime même connu sous le poin d'homicide.

3. Dans la descripcion de esa dellas accessaires, il funt hier permit garde à ne pas mettre trop de greu, à ne pas trop permde sur la liberté des indicates que la compara de conducion per des conducions précipiers, a la actuações de la descripción de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata de la contrat

Si la peine d'un delli commencé ou préliminsire était égale à celle du delit consommé, sans rien accorder à la possibilité de la repentance ou d'un désistement de prudence, le délinquant, se voyant exposé à la même peine pour la simple tentatire, terrait en même temps qu'il est en liberté de le coisonmer sans encourir un danger de plus.

### CHAPITRE XVI.

CULTURE DE LA BIENVEILLANCE.

Le principe de la bienveillance est distinet en lui même de l'amour de la réputation. Chacun d'eux pent agir sans l'autre. Le premier peut être un sentiment de l'instinct, un don de la nature, mais en grande partie il est le produit de la culture, le fruit de l'education. Car où trouve-t-on une plus grande mesure de bienveillance, chez les Anglais ou chez les Iroquois, dans l'enfance de la société ou dans sa maturité? Si le sentiment de hienveillance est susceptible d'augmentation, comme on n'en saurait douter, c'est à l'aide de cet autre principe du cœur humain , l'amont de la réputation, Qu'un moraliste peigne la hienveillance sous les traits les plns aimables, et l'égotsme, la dureté de eœur. sons les conleurs les plus odieuses, que fait-il par là? Il cherche à reunir au principe purement social de la hienveillance le principe demi-personnel et demi-social de la réputation. Il cherche à les combiner, à leur donner la même direction, à les armer l'un par l'autre, Si ses efforts sont couronnés de succes, auquel des deux principes faut-il en faire honneur? Ni à l'un ni à l'autre exclusivement, mais à leur concours réciproque, à l'amour de la hienveillance comme cause immédiate, à l'amour de la réputation comme cause éloignée. Un homme qui céde avec plaisir aux doux accents du principe social ne sait pas et ne désire pas savoir que c'es un principe moins noblequi leur a donné le premier ton. Telle est la délicateser dédaigneme du meilleur élément de notre nature : Il ne vetu dévoir sa naissance qu'à lui-même, et il rougit de toute association étrangére.

1º Augmenter la force des sentiments de birnveillanee; 2º en régler l'application sur le principe de l'utilité; voilà les deux objets du législateur.

1. Vout-il inspirer l'humanité aux citoyens, il faut qu'il leur en ilone le premier evemple, qu'il montre le plus grand respect non-seuf-ment pour la trè des hommes, mais pour toutes les récens ataness qui influent sur leur semilibilé. Des lois sanguisaires ont une tendance à rendre les hommes cracht, soil par craînte, soil par craînte, soil par rendre si hommes rengauez. Des lois sidictés par une sprinde doncer humanisent les mœurs d'une nation, et l'esprit du courrement se retrouve dans celui des familles.

Le législateur doit intraîtire tout ce qui peut servir d'acheminment à la crautif. Les spectales harhares des glodisteurs, introduits à Rome rers les derniers temps de la république, contributerni sans doute à domer sur Romains cette férorité qu'ils déplogrent dans leurs guerres civiles. Un peuple qui s'est accountain à mépriers la vie humaine dans ses jeus, la respecters-til dans la fureur des passions?

Il convient, par la même raison, de défendre toute espèce de cruauté exercée envers les animaux. soit par manière d'amusement, soit pour flatter la gourmandise. Les combats de coqs et de taureaux, la chasse au lièvre, au renard, la pêche et d'autres amusements de la même espèce , supposent nécessairement ou une absence de reflexion, ou un fonds d'inhumanité , puisqu'ils entrainent pour des êtres sensibles les souffrances les plus vives, la mort ls plus longue et la plus douloureuse dont on puisse se faire une idée. Il doit être permis de tuer les animaux, et défendu de les tourmenter. La mort artificielle peut être moins douloureuse que la mort naturelle, par des procèdés simples qui valent bien la peine d'être étudiés, et de devenir un objet de police. Pourquoi la loi refuserait-elle sa protection. à aucun être sensible? Il viendra un temps où l'humanité étendra son manteau sur tout ce qui respire. On a commencé à s'attendrir sur le sort des esclaves : on finira par adoucir celui des animaux qui servent à nos travaux et à nos besoins.

Je ne sais si les législateurs chinois, cu instituant leur cérémonial minutieux, ont eu pour objet de cultiver la hienveillance, ou seulement de maintenir la paix et la subordination. La politéese, à la Chine. est une replece de culte ou de rituel, qui rel le grand objet de l'éducation et la piriciple seience. Les monrements extérieurs de ce peuple immene, toujours régéral, sujours presents qui réfliquete, de conjours régéral, sujours presents qui régiral qu'en régéral de l'entre de l'entre

Il existe des principes d'antipathie qui sont queluefois entrelacés dans la constitution politique des États . et qu'il est bien difficile d'extirper, Ce sout des religions ennemies qui excitent leurs partisans à se hair et à se persécuter ; des vengeances héréditaires entre des familles puissantes ; des conditions privilégiées qui forment des barrières insurmontables entre les citovens; des suites de conquêtes après lesquelles le peuple conquérant n'a jamais pu s'incorporer et se fondre avec le peuple conquis; des animosités fondées sur d'anciennes injustices; des gouvernements factieux qui s'élèvent par un triomphe, et qui tombent par une défaite. Dans ce malheureux État, les cœurs se rapprochent plus souvent par le besoin de hatr, que par celui d'aimer. Il fant les soulager de la crainte et de l'oppression

pour les rendre à la bienveillance.

Détruire les préjugés qui rendent les hommes ennemis est un des plus grands services à rendre à la morale.

Le voyage de Mungo-Park en Afrique a représenté les noirs sous le point de vue le plus intéressant; leur simplétié, la force de leurs affections domestiques, la printure de leurs mœurs innocentes a augmenté l'intérêt public en leur faveur. Les écrivains saturiouses affaillissente es sentiment.

Quand on a lu Voltaire, se sent-on disposé en faveur des juifs? S'il avait en plus de bienveillance à leur egard, en exposant l'avilissement où on les tient, il aurait expliqué les traits les moios favorables de leur caractère, et montré le remède à côté du mal. La plus grande atteinte à la bienveillance a été

portée par les religions exclusives, par celles qui ont des rites incommunicables, par celles qui inspirent l'intolérance et représentent les non-croyants comme des infiétes, comme des ennemis de Dieu. En Angleterre on connaît mieux qu'ailleurs l'art

d'exciter la bienfaisonce par la publicité qu'on lui donne. Veut on entreprendre une fondation, une charité qui demande un grand concours, un conité se forme des bienfaiteurs les plus actifs, les plus distingués : la valeur des contributions ratannoncée dans les papiers publics : les noma-des souscripteurs y sont imprimés jour à jour. Cette publicité répond à plusieurs fins. Son objet immédiat est de grantir la recette et l'emploi des fonds, mais c'est un appât pour la vanité, dont la bienveillance profite.

Dans les établissements de charité, fons les souscripteurs annuels sont nommés gouverneurs : la manutention qu'îls exercent, le petit Eut qu'îls forment, les intéressent à leur gestion : on aime à suivrele bien qu'on fait, à jouir du prouvier qu'il confère; et en rapprochant les hierfaileurs de la dause des mallieureux, en les mettats ousseleurs yeux, on fortifie la bienveillance, qui se refrédit par l'éloigement de l'objet, et s'échaitle par sa présence.

Il y a plus de ces associations de bienfaisance à Londres qu'il n'y avait de couvents à Paris.

Plusieurs de ces chariés ont des objets particuliers, les articipes, les orpheins, les estropiés, les reques, etc. Chaples, les orpheins, les estropiés, les que consecuent des certains des cerédessisques, etc. Chaples indiviste est plus touche à vine espèce de mière que d'une autre, et as sympathie tient toujours à quelque éroconstance personnelle : il y a donc hien de l'art à diversifier les chariés, à les séparce en plusieurs branches, afind el leur appliquer toutes les espèces de semibilité et de n'en pendreques de l'articles de l'articles de l'articles de l'en pendreques de l'articles de l'articles de l'articles de l'en pendreque l'articles de l'articles de l'articles de l'en pendreque de l'articles de l'articles de l'articles de l'en pendreque de l'articles de l'articles de l'articles de l'en pendreque de l'articles de l'articles de l'articles de l'en pendreque de l'articles de l'articles

Il est étonnant qu'on n'ait pas tiré plus de parti de la disposition des formes, cher qui se sentiment de la pitié est plus fort que chez les hommes. Il y avait deux institutions en France bien adaptées à ce but : les filles de la Charité qui se dérousient au service des liopitaux, et la Société de la charité maternellé à Paris, formée par des dannes qui visitairent les panvres femmes dans leur grossesse, et prenaient soin du premier se gel e l'ériance 4.

9. Les sentiments de bienveillance sont sujets à récarter du principe de l'utilité générale : on ne peut parrenir à les réglere que par l'instruction : on ne commande pas, on ne force pas, mais on persuale, on échire, on apprend que à peu aux honmes à distinguer les infiferents degrée d'utilité, à proportionner leur bienveillance à l'étendus de son objet. Le plus beam modèle est trecé par Fencien, dans ce mot qui pelnt son cœur : » Je préfère na famille » imoi, ma patrie à un famille, et le gerne humain.

« à ma patrie. »

On s'attachera done, dans les enseignements publics, à diriger vers ce lust les affections des citogens, à réprimer les écarts de la bienveillance, à leur faire sentir leur propre intérêt dans l'intérêt général. On les fera rougir de cet esprit de famille, de cet esprit de corps qui millite contre l'amour de la patrie, de cet amour injuste de la patrie qui se change en haine contre les autres nations. On les

Cette dernière association vient d'être rétablie.

détournes als se jerr, por me plás mai entendue, dans le partiel de décerteurs, des contrebusillers et autres définiquants qui péchent contre l'État. On le déclassers à cette fraise notine qu'il y a de l'anmanité à fravoirer l'évaison fran compalée, à portant de l'arcoirer l'évaison fran compalée, à portant de l'arcoirer l'évaison fran compalée, à portant de l'arcoirer l'évaison française de l'arcoirer l'évaison française de l'arcoirer l'évaison de l'arcoirer l'arcoirer de l'arcoirer cette de l'arcoirer de l'arcoirer de le l'arcoirer de l'arcoirer d'arcoire d'arco

Plus on s'échire, plus on contracte une appri de bienveillance générele, parce qu'on ceit que les inciertes de l'oumen se rapprechent par plus de le proples ignorais se sont traités comme des rivaux qui ne pouvaient s'elever que sur les ruines en un des surles, l'average d'alon mobiles et un reinte de la comme de la comme de rivaux qui ne pouvaient s'elever que autre protaux qui ne pouvaient s'elever que la comme des rivaux qui ne pouvaient s'elever que la comporte se differentes antions; que checune en profue de se manière, à proportion de sea moyent que flet à sa manière, à proportion de sea moyen que rivaux dans la grande attrette posible.

### CHAPITRE XVII.

EMPLOY DE MODILE DE L'HONNETR, SOIT DE LA SANCTION POPELAIRE.

Augmenter la force de cette puissance, en régler l'application, voità encore les deux objets à remplir.

La force de l'opinion publique est en raison combinée de son étendue et de son intensité : son étendue se mesure sur le nombre de suffrages; son intensité, sur le degré de blâme ou d'approbation.

Pour augmenter la puissance de l'opinion en étendue, il y a plusieurs moyens : les principaux sont la liberté de la presse et la publicité de tous les actes qui intéressent la nation : — publicité des tribunaux. — publicité des compets. — publicité des consultations d'Éast, qui récugeul pas le secret par quelquer rison particulière. Le public éclairé, dépositaire des lois et des serbires de l'homonur. abanissirateur de la sonction morele, forme un tribunal aupreme qui décide aut toutes les causes de aut toutes les personnes. Par la publicité des et aut toutes les personnes, Par la publicité des promes et de juger; par la liberté de la presse, il promes et de juger; par la liberté de la presse, il

Pour augmenter la puissance de l'opinion en intensité, il y a de même une diversité de moyens, soit des peines qui porteront quelque caractère d'ignominie, soit des récompenses qui auront pour objet principal de faire paraître avec plus d'bonneur ceux qui en seront rerêtus.

Il y a un art secret de gouverner l'opinion sans qu'elle se doute, pour ainsi dire, de la manière dont on la mène. Voici comment. Disposez les cboses de façon que, pour parvenir à l'acte que vous voulez empécher, il fallét absolument passer par un autre que les notions populaires condamnent déjà.

S'agit-il de faire payer un impôt: on peut, selon le eas, exiger du contribuable un serment ou un certificat de l'avoir payé.

Prèter un faux serment, fabriquer un faux certificat, ce sont des delits que le public est prépare d'avance à marquer du secsu de l'Opproblee, quelle qu'en puisse être l'occusion. Voilà un moyen sur de rendre infamant un délit qui, sans cet accessoire, ne le gerait pas :

Quelquerios un simple changement dans le nom des objets suffire pour changer les sentiments des hommes. Les Romains abborralent le nom de rot, mais ils souffraient ceux de déclareur et l'empereur. Commell a'aurait pas réussi à se placer sur le trône d'Angleterre; mais il est, sous le tire de protecteur, une autorité plus illimitée que celle des rois, Firer le ablique le tire de despote pour lai-même, et il ordonna que les esclaves des seiguerers ne fusuera plus appédes que suietz.

Si le peuple était philosophe, cet expédient ne vaudrait rien; mais, sur ce point, les philosophes

Je ne sals si l'anecdote suivante a Jamais été imprimée,
je la tiens d'une bonne autorité.

Il y est une fenente à Madrid, nous Charlet III, occanionela par la défense de portre des chapeans ronds. Cette défense n'était pas une affire de caperes, Ces chapeans. Les hords larges et rabatius servicaire, avec le maniera jusé sur les épaules, à roiter compétensent un bomme. Sous cet adri, un volery, un ausains, l'aissonte teur consp. de pour sient pas être reconnu. La défense était donc consnible, mais clier était pur préparée, elle heurist un usage noble, mais clier était pur préparée, elle heurist un usage glorina, clies parte un attental à la liberét. La propila viasanchia assoure de pasis, les grader outerent le répossers la trambie deviet violent, il y ora de ausy reret : la courissimisée serait de Madrid, a la missimiser sat oblègé de cidere. — Peu de temps agrès ce tromphé des chapeaux romes, le courait d'artacist, aporté a misistera consignia aux bonreaux dans toutes le villes d'Expopené de se porter. — En quiarz journe on c'hor ki plan vivil, a sun douts un exemple de légistation lodirecta qui se rapporta à ce chef. mèmrs sont peuple. Quelle déception dans Irs mots de liberté et d'égalité! Quelles contradictions dans ce luxe que tout le monde condamne, et dans cette prospérité des États, que tout le monde admire!

Le légilateur doit prondre gande à ne pas fournir des armes à l'opinion publique dans les cas où elle se trouve contraire au prinripe de l'utilité. C'est pour eela qu'il doit effaere des lois tous ces vestiges le pretendus crimes d'hérèsie et de sortilége, pour ne pas itonner un fondement légal à des infess supersitieuses. S'il n'oes pas heurter une rereur trop répondue, il ne doit pas, au moins, lui prêter une nouvelle sanction.

Il est bien difficile d'employre le mobile de l'honour pour engage les ciuyens au service des lois contre les delinquants. Les récompenses péruniters accordés à la déalision out manque leur accordés à la déalision de la manque leur d'instruction de la la destaction de la pagner en force, en la honte la boi, plutôt que de pagner en force, en d'instruction, s'est affabilé. On a peur d'être soujeconé d'agie par un outfavaitsent, la crécompense une hobeir prousses au leu d'aitiers, et de à la lu jula de protecteurs au leu d'aitiers, et de à la lu jula de protecteurs mercenaires.

Le moyen le plus puissant pour opérer une révotution importante dans l'opinion putilique, c'est de frosper l'esprit du peutje par quelque grand exemple. Ainsi l'hèrre le Grand, en passant luimème lentement par tous irs grades, apprit à sa nodlesse à porter le joing de la subordination militaire. Alini Catherine II surmonta le préjugé populière contre l'nocuetation, non pas en l'essayant un des criminels, comme avait fait la reine Anne, mais en y soundetunt clie-même.

#### CHAPITRE XVIII.

EMPLOI DU MORILE DE LA RELIGION.

La culture de la religion a deux objets: augmente la force de cette sanction, — donner à cette force une direction convenable. Si cette direction est mauvaise, il est évident pue moins la sanction a de force, moins elle fait de mal. En fait de religion, la première chose à éxaminer c'est done sa direction : la recherche de moyens propres à augmenter as force n'est qu'un objet secondaire.

Sa direction doit être conforme au plan de l'utilité. Comme sanction, elle est composée de peines

et de récomprises. Ses peines doivent être attachérs aux actes qui sont nuisibles à la société, et à ces actes exclusivement. Ses récompenses doivent être promises aux actes dont la tendance est avantageuse à la société, et pas à d'autres. Voilà le docume fondamental.

Le seul moren le juger de sa direction, c'est de la considérer uniquement sous le rapport du bien de la société politique. Tout est indifférent au dels; et tont ce qui est indifférent en croyance religieuse est suiet à derrair pernicieux,

Mais tout article de foi est nécessairement misible, dès que le législateur, pour en favorire l'adoption, met en œuvre des motifs correillés, drs motifs péaux. Les personnes sur lesquelles il veut influer peuvent se considérer comme formant trois classes: celles qui sont dejs de la même opinion que le fejislateur, — celles qui rejettent cette opinion.

 cellrs qui ne l'adoptent ni ne la rejettent.
 Pour les conformistes, la loi coercitire n'est pas nécessaire : pour les non-conformistes, elle est inutile par la supposition même, elle ne remplit pas son objet,

Quanda un homme a formé son opinion, est-lia que pouverie des princis de la lui faire clonege? Cotte question serole parent une injuire au bon sera. Les estantes plantés de confirmer dans son opinion qu'à tentes plantés de confirmer dans son opinion qu'à les faire facèbre en partie, parce qu'emplorger la le faire facèbre en partie, parce qu'emplorger la contrainte et ai avoner incitement qu'on manque moyens vidents produit une aversion contre les positions qu'on vett sostenir de cette manière. Tout ce qu'on peut obtenir par les pietes, e'est d'oragere non à corrèce, mass à décherre qu'on forme de la corrèce, mass à décherre qu'on les después de la corrèce, mass à décherre qu'on les después de la corrèce, mass à décherre qu'on les después de la corrèce, mass à décherre qu'on les después de la corrèce, mass à décherre qu'on les después de la corrèce de la c

Ceux qui, par consiction ou par honneur, refusent cette déclaration, subissant le mail de la petrale, la persécution : car ce qu'on appelle persécution, c'est un mail qui n'est compené par aucun santage, un mail en pure prête; et celui-ci, administréper la main du magistrat, est précisement le mieur en nature, mais beaucoup plus fort en degre que s'il 'était par celle d'un malfaiteur ordinaire.

Cux qui, moins forts et moins généreux, chappen par une déclaroite fusies, cédent aux memees, au danger immédiat qui les preuse; mais cette piène du moment, étite, se, contreit pour eux en peines de conscience, fils ons des seruputes, et en peines de mejori de la part de la société, qui accuse de lassesse ces rétractations hyporrites. Il mas cet dats de chaes, qu'arrive-d'i Tue partie frège de l'autre pour être en pais arec élle-même. On \*rescrée à lier de sidincions soublier ratre les faussetés innocentes et les faussetés criminelles : il s'établit drs mensonges privilégiés, parce qu'ils servent de sauveganle contre la tyrannie; il s'établit des parjures d'usage, de fausses signatures, considérées comme de simples formules. Au milieu de ces subtilités, le respect pour la vérité s'altère, les limites du bien et ilu mal se confondrat, une suite de faussetés, moins pardonnaldes, s'introduit à la faveur de la première : le tribunal de l'opinion se partage : les juges qui le composent ne suivent plus la même loi; ils ne savent plus nettement quel degré de dissimulation ils doivent condamner, et quel autre ils iloivent excuser. Les voix se ilispersent et se contrarient; et la sanction morale, n'ayant plus un régulateur uniforme, s'affaiblit et se déprave, Ainsi le législateur qui exige des déclarations de foi devient le corrupteur de la nation. Il sacrifie la vertu à la religion, au lieu que la religion elle-même n'est bonne qu'autant qu'elle est l'auxiliaire de la vertn.

La troisième classe à examiner est celle des personnes qui, à l'établissement de la loi pénale, n'ont encore assune opinion formée pour ou contre. Par rapport à elles, il est probable que la loi peut influer sur la formation de leur opinion. Voyant les daugers d'un côté et la sûreté de l'autre, il est naturel qu'elles envisagent les arguments d'une opinion condamnée avec un degré de crainte et d'aversion qu'elles ne sentiront pas pour les arguments de l'opinion favorisée, Les arguments qu'on désire de trouver vrais, font une impression plus vive que ceux qu'on desire de trouver faux ; et, par ce moyen, un homme parvient à croire, ou plutôt à ne pas rejeter, à ne pas méeroire une proposition qu'il n'aurait point adoptée, si ses inclinations a vaient été laissées libres. Dans ee dernier cas, le mal, moins grand que dans les deux premiers, ne laisse pas d'être un mal. Il peut arriver, mais il g'arrive pas toujours que le jugement cède entièrement aux affections : et lors même que cela arrive, e'est-àilire, lorsque la persuasion est aussi forte qu'elle peut l'être, si la crainte entre pour quelque chose dans les motifs de cette persuasion, l'esprit n'est jamais parfaitement tranquille. Ce que l'on eroit un jour, on a peur de ne pas le croire le lemlemain, Une vérité elaire de morate ne s'ébranle point, mais la croyance d'un dogme est plus ou moins chancelante. De là vient cette inquiétude contre ceux qui l'attaquent. On resloute l'examen et la discussion, parce qu'on ne se sent pas placé sur un terrain solide. Il ne faut rien remuer dans un édifice qui n'est pas bien affermi. L'entendement s'affaiblit; l'esprit ne cherche un complet repos que ilans une sorte ile erédulité aveugle; il recherche toutes les erreurs qui ont quelque affinité avec la sienne ; il craint de s'explique meternent sur le possible et l'impossible, et voludris ro-colfondre toute les limites. Il aime tont ce qui entrelient le sophisme, tout ce qui entre l'infliquere bussaire, tout ce qui lui cettiere autre le consideration de la comme de la culière strete. Il requiere une disposition, une maisbeureuse strettie à rejette l'échience, à donner de la force à des demigrences, à la l'écouter qu'une des parties, à subdifiere contre la raison. En cleus une les yeax pour n'être pas liessé de l'éclatul pour.

Ainsi lost mogen prins], emplorý pour augmenter la force religieuxe, goit comuse moyen indirect contre cette partie essentiell des mouver, qui consité dans le reaped de la vericé e le respect di la principa de la respecta de la vericé e la respect de la principa de la respecta de la respecta de la bien per d'Esta su alient gal d'apres e principe. Les persecutions s'alorites out cessé: mais il cuits des persecutions soutres, les peines civiles, de incapacites politiques, des los menacontes, une choiser a risuation homiliante pour des clustes d'hominin qui ne lobrent leur transpullés choses d'hominin qui ne lobrent leur transpullés une le consecution de la consecution de consecution de la consecution de consec

Pour se faire des idées elaires sur l'avantage que le législateur peut trouver à augmenter la force de la sanction religieuse, il faut distinguer trois cas : 1º celui où elle lui est entièrement subordonnée: 2º celui où d'autres partagent cette influence avec lui ; 3º celui où elle depend d'une personne etrangère. Dans ce dernier eas, la souveraineté est réellement partagée entre deux magistrats, le spirituel (comme on parle ordinairement) et le temporel ; le magistrat temporel sera dans un danger perpétuel de se voir arracher ou contester son autorité par son rival, et tout et qu'il ferait pour augmenter la sauction religieuse, tournerait à la diminution de son propre pouvoir. Quant aux effets qui résultent d'un tel état de lutte , on en trouve le taldeau dans l'histoire. Le magistrat temporel commande aux sujets telle ou telle action; le magistrat spirituel la leur défend : quelque parti qu'ils prennent, ils sont punis par l'un ou par l'autre; proscrits ou slamnés, ils sont placés entre la crainte du glaive civil et la crainte du feu éternel,

Bann les pays protestants, le clergé est estratiblement subordomé un penvoir politique : les slogmes ne dépendent pas du prince, mais cent qui interpréent les slogmes dépendent te luis. Or le shoit d'interpréer les dogmes est à pen prés la même chose que le droit le les faire. Aussi, dans les pays protestants, la religion se modèle plus sièment sur le plos de l'autorité les foilique, Les prêtres, mariés, sont plus citoyens; ils ne forment pas entre eux une phalange qui puisse devenir cedoutable: ils n'ont ni le pouvoir du confessionnal ni celui de l'absolution.

Mois à ne considérce que les faits, soit dans les pays eatholiques, soit dans les pays protestants, la religion, il faut l'avoner, a joné un trop grand rôle dans les molheurs des peuples. Elle semble avoir été plus souvent l'ennemie que l'instrument ilu gouvernement civil. La sanction morale n'a jamais plus de force que dans le eas où elle a'accorde avec l'utilité; mais malheureusement la sanction religieuse semble avoir en plus de force dans les cas où sa direction était plus contraire à l'utilité. L'inefficaeité de la celigion, en tant qu'appliquée à promouvoir le bien politique, est le sujet eternel des déclamations de ceux mêmes qui ont le plus grand intérêt à en exagérer les bons effets. Trop peu puissante pour opérer le bien, elle l'a toujours été besucoup pour faire le mal. C'est la sanction morale qui anime les Codrus, les Bégulus, les Russel, les Algernon Sidney. C'est la sanction religieuse qui fait de Philippe II le fléau des Pays-Bas , de Marie eelui de l'Angleterre, et de Charles IX le bourreau de la France.

La solution valgaire de cette difficulte, e'est d'actioner tout le leur à la religion et tout le mai à la superstition. Mais cette dissinction, dans ce sens, ce purement verbal. La choso elle même n'est pas changet, portre qu'un lomen choisit le moi de reiapas personne de la commanda de la commanda de la superstition dans la vistre. Le modif qui giu me l'esprit cet dans les deux cas précisiement le même. Cet toujours le pour ûn ma el et présenne d'un bien, de la part d'un être tout-puissant, dont on se rait des liéen liveres. Aussi, en parient de la conduite du même houme, alors la metre occasion, cut l'activation de la sourterition.

Une autre observation aussi triviale que la premiere, et aussi faible que triviale, c'est qu'il n'estpas juste d'argumenter contre l'ausge d'une chose pas juste d'argumenter contre l'ausge d'une chose out ceux qui font le plus de mai guand on re métaure. La futilité de cet argument est font à soicourre l'ausge, l'est dire qu'en appelle l'abartion que vous me d'est pas argumenter de l'abarcourire l'ausge, e'est dire qu'en faussut une juste l'entre l'ausge, e'est dire qu'en faussut une juste devez pière attention qu'un bien, et le point contre l'ausge, c'est dire qu'en faussut une juste devez pière attention qu'un bien, et le point con-

Il fast prendre garde à un pas encourager cet espeii de fondations et d'auménes, que ne résulte que frep des notions du christianisme suigaire. On multiplie les pauvres encare plus qu'on ne las soulage. Ce sont les couvenis des

sidéere le mal. Les instements du lière, mul enployée, peuven souvent devenir les lindaments du mai : cels est vrai; mais le principal creactive de la perfection d'un instrument, écat de n'être pas aigit à être mal employé. Les ingrédients le pitus démocres en méclete aux couverblies en poissons, sont pas a hous sur le tout, que ceux qui rendrièren le même service, 4") ye a raid de lests, sans être sujéts sur mêmes inconvéulents. Le mercure et repisson contrebute, le plan et Peus le sont

encore dayantage. J'ai parle sans détour et avec une libreté entière. Je me suis expliqué ailleurs sur l'utilité de la religion, mais le n'omettrai pas d'observee ici qu'elle tend de plus en plus à se degagee des dogmes futiles et pernicieux, à se rapprocher de la saine morale et de la saine politique. L'irréligion, au contraire (je cépugne à prononcer le mot d'athéisme), s'est manifestée de nos jours sons les formes les plus hidenaes de l'absurdité , de l'immoralité et de la persécution. Cette expérience suffit pour montrer à tous les bons esprits dans quel sens ils doivent dirigee leurs efforts. Nais si le gouvernement voulait agir trop ouverlement pour favoriser cette direction salutaire, il manquerait son but. C'est la liberté de l'examen qui a corrigé les erreurs des siècles d'ignorance, et camené la religion vers son véritable objet. La liberté de l'examen achèvera de l'épurer et de la concilier avec l'utilité publique.

Ce n'est point lei le lieu d'esamine lous les sertices que la religion peut rendre, colt comme consolation alans les maux inséparables de l'humanité, solt comme enseignement moral plus adapté à la classe la plus nombreuse de la société, solt enfin comme moyen d'excitez la bienfaiance ; et ile produire des activations de la produire des activations de tiendrait peut-ettre pas des motifs purement bumains.

Le peincipal usage de la religion, dans la législation civile et pénale, est de donnee un nouveau degré de force au serment, une base de plus à la confignee.

Le secuent cenfreme deux liens diffécents, le religieux et le moral : l'un obligatoire pour tous, l'autre pour ceux qui ont une certaine façon le peuser. Le mème formalier qui professe d'expoer un bomme, en cas de parjure, aux prines religienes, l'expose, dans le mème cas, aux peines regienes, l'expose, dans le mème cas, aux peines legales et au mépris des hommes. Le lien religieux ext la partie sailignet; mais la plus grande partie

maines et leurs distributions journalières, en Espagne et en Italie, qui créent une classe nombreuse de mendiants, et aunt équivalents à une loi par laquelle on meltrait l'endustrie à l'amende en favour de la pareise. de la force du serment dépend du lien moral. L'influence du premier est partielle, celle du second est universelle. Ce serait donc une grande imprudence que de se servir de l'un et de négliger l'autre.

Il est des cas où le serment est de la plus grande forrec : es ont ecus où il opère de concert actor l'opinion publique, où il a l'appui de la sanction co populaire. Il est d'autres cas où il n'en a point ce sont ceux où l'opinion publique agit en sens contraire, ou seulement ne le seconde pas. Tels sont les serments des douanes, et ceux qu'on exige des élères dans certaines université.

Il est de l'intérêt du législateur, non moins que d'un clef militieur, de consultre le vérislade état des forces qui sont à sa disposition. Éviter de jeter les yeux sur la praire fiablle, parce que l'appear cette partie faible donne peu de satisfaction, ce cette partie faible donne peu de satisfaction, ce exert puislaimisé. Mais si fon a vai découvert la faibleate du lien réligieux dans le rement, éest la faibleate du lien réligieux dans le rement, éest la limite des professors namées de le réligion. L'hon turne des professors namées de le réligion. L'hon satisfact le peu d'effices qu'il a puis-maine, a désir le peu d'effices qu'il à puis-maine, a désir le la passion de l'honneur.

La puissance du serment s'affabilit nécessiriement quand on le falf porter sur des creyances, nar des opinions. Pourquoi? parce qu'il est imposible de reconsulte le parigre, et que, d'alitera, la raison bumaine, toujourn flottante, toujours souime de os sraisons, ne poet pas s'engager pour le tetur. Puis-je n'assurer que na pernassion d'asment de la companya de la companya de la participa de la companya de la montassent un montes est un montes pen serupoleux contre ceux qui out la plus grande sentalité de conceirenc.

Les serments s'artifissent quand on les affecte à des puérilités, quand on les emploie dans des occasions où ils seront riolés par une sorte de convention universelle, et encore plus quand on les exige pour des cas où la justice et l'bumanité font une excuse et presque un mérite de leur violation.

L'esprit humain, qui résite toujours à la tyrannie, sperçoit confusément que Dieu, par ses perfections mêmes, ne suarait railier des lois injustes ou friroles. En effet, l'homme, en impossant un serment, voudrait prendie une autorités un Dieu même: l'homme ordonne une peine, et c'est au juge suprême à l'exécuter. Niez cette supposition, la force religieuse du serment à évauvoiri.

Il est bien étonnant qu'en Angleterre, chez une nation d'ailleurs prudente et religieuse, on ait presque ruiné ce grand mobile par l'usage trivial et indécent qu'on en fait.

Pour montrer à quel point l'habitude peut dé-

praver les opinions morales, sous certains rapports, je eiterai un passage, extrait de lord Kaims, juge de la cour des sessions, en Écosse, dans un ouvrage sur l'éducation 1.

« Les serments de donane sont à présent comptes « pour rien. Ce n'est pas que le monde devienne « plus immoral , mais c'est que personne n'y attache « plus aucune importance. Les droits sur les vins « de France sont les mêmes en Écosse qu'en Angle-« terre. Mais comme nous ne sommes pas assez « riches pour les payer, la permission tacite de « payer pour les vius de France le droit fixé pour « les vins d'Espagne, s'est trouvee plus avanta-« geuse au revenu que la rigueur de la loi. Il faut « pourtant prêter le serment que ces vins de France « sont des vins d'Espagne , afin de payer le droit « en conséquence. De tels serments, dans leur « origine, étaient criminels, parce qu'ils étaient « une fraude contre le public, mais aujourd'hui « que le serment n'est plus qu'une affaire de forme, « et n'implique ni foi donnée ni foi recue, c'est « une simple manière de parler comme les compli-

ments de civilité hanale: Fotre très-humble serviteur, etc. Et, dans le fait, nous voyons des marchands qui vivent de ces serments, et auxquels on se confie sans scrupule dans les affaires les plus importantes.

Out cruiset que c'est à la langage d'un moraliste d'un juge? Le aquère out étre à simple parole à la diguite du serment ; — un magistrat dégrade de serment à la misple formule d'une cerémoire; — le serment n'implager ail à foi donnée ni la foi — le serment n'implager ail à foi donnée ni la foi donnée de la complete de la foi donnée ni la foi par la que s'est celle farre? — La refligion est-effe donné de dernier des objets, — et si on la majorie à que de salarier un etergé à un prix limmente pour que des salarier un etergé à un prix limmente pour des la complete de la complete de la character de la gigiateur que se font un pou de la détruire?

### CHAPITRE XIX.

CHAGES QU'ON PEUT TIRER DU POUVOIR DE L'INSTRUCTION.

L'instruction ne forme pas un chef à part, mais ce titre est commode pour ramener à un centre des idées éparses.

Le gouvernement ne doit pas tout faire par sa puissance, elle ne met que des bras à sa disposi-

1 Loose kints on education.

tion, c'est par as asgesse qu'il c'étend son empire sujer les caprits. Quand il commande, il donne aux sigus un intérêt factice d'obér; quand il céchire, il leur donne un moit intérieur qui ne s'affaiblit pleut. La meilleure manière d'instruire est de publier simplement des faits, mais queduptéois il control d'aider le public à former son jugement sur ces mêmes faits.

Quando on voil des meutres du gouvernement, excellentes en dien-mêmes, nombre per Poposition d'un pequile (gouveaul, ous se sent d'abord irrite tou d'un pequile (gouveaul, ous se sent d'abord irrite deux les personnes de la comparation des terransferer du peuple (gouverne conduction), de la comparation dost se transferer du peuple (gouverne conduction), de la comparation des terransferer du peuple (gouverne conduction), de la comparation de

L'expérience a demontré, contre l'attente générele, que les papiers publice distain un des meilleurs mopera de diriger l'opinion, d'apsiers ses movements féreux, ile faire étanouil les mensonges, les rimeurs artificientes par limpués les contentis de l'Était essepait lorm aussis deussien. Dans ers papiers publies, l'intiraction peut depurple au guavrenount; jubis 1 y étapet de liberte, plus il peut juger le cours de l'opinion, plus il agis avec certifuted.

Pour es senir toute Fuilibé, il tout se reporte un tempe de ce papiers publica rétuitaient pas, et considèrer les seenes d'impostures, soit poisiques, soit régionnes, qui se sout faisets avec le partie de la commandation de la commandation de Le dereur de ces grands imposterar à mantena paya à cié pagiciéel. Aurait-il pu, é nou jours, soutient ce personnagen France ou en Angléterre? La fourte n'avait-ille pas cé d'oxides assibil qu'amourée? Téc sont de crisma qu'on ne tente pas rétifier les impostures le suspècée de maite, évitiel rela impostures le suspècée de maite,

Il est bien d'autres péges dont le gouvernament pourrait genarile propriée par des instructions pabiliques. Comitéen de franches pratiques dans le commerce, dans les arts, dans le prict ou la nature des dancées, qu'il serait aine de faire cesser en les éveribants. Comitée de reméles dangereas ou putats de véribalise poisons défaires avez impuênces par des campièrques, comme des serves maveribles. Le comme de le comme de la creat partiel par plus créchles en faisant consulter leur composition l'Combine d'évoisons malfaisseix, d'erreurs les créchles en faisant consulter leur composition l'Combine d'évoisons malfaisseix, d'erreurs

funestes ou absurdes, qu'on pourrait arrêter à leur naissance, en éclairant le public! Lorsque la folie du magnétisme animal, après avoir séduit les sociétés oisives de Paris, commençait à se répandre dans toute l'Europe, un rapport de l'Académie des sciences, par la seule force de la vérité, fit retomber Mesmer ilans la foule méprisable des charlatans, et ne lui laissa d'autres disciples que des sots incurables dont l'admiration acheva de le décrier. Voulez-vous guérir un peuple ignorant et superstitieux, envoyez ilans les villes et dans les campagnes, en qualité de missionnaires, iles jongleurs, des faiseurs de prodiges, qui commencent par étonner le peuple, en produisant les plus singuliers phénomênes, et qui finissent par l'éclairer. Plus on connaltra la magie naturelle, moins on sera la dupe des magiciens. Je voudrais avec quelques précautions que le miracle de saint Janvier fût répété à Naples, dans toutes les places publiques , et qu'on en fit un des jonets de l'enfance.

La principale instruction que le gouvernement, doit au pemple est la connaissance de lois, doit doit au pemple est la connaissance de lois, comment veut-on qu'elles soient obtées si elles ne sont pos connuer? Comment perveuer-t-les eire conteste si elles ne sont pas publiées sous les formes les plus simples, de manière que chaque individu puisse trouver pur lui-même ce'lle qui doit servir de règle às a conduite?

Le législateur pourrait influer sur l'opinion publique en faisant composer un orops de morbe politique, aualogue au corps de droit, et divisé de la même namière, en code géneral et en code parficulier. Les questions les plus déclientes, relatives à chaque profession, pourraient être éclarices. Il ne faudrait pas se borner à de froites leçons; en y mêlant des traits historiques hien choisis, on en ferait un maneri d'amusement pour tous les abçes.

Compoer de tels codes moraus es erait diciner, pour ainsi dire, les jugements que doit pronouer l'opinion publique sur les diverses questions de politique et de morale. On pourrait, dans le même esprit, ajouter à ces codes moraux un recueil des préjugés populaires, avec les considérations qui doivent leur servir afrantioles.

Si la paissance sourezine ret l'imais montrée ara hommes avec dignité, c'est dans ces Instructions qui furest publiées par Cabrèrice II pour un coole de lois, Q'en resulle un mounte considere cet exemple unique, et le séparre du sourezin in règne moliteix. Il ret impossible de tori sans admiration une ferume discredire du char de la Vieta de la companie de la participate les plus helles maniens de la philosophie, sanciionnées par l'attochement du segare pogli. Suprieners à la sandié de componer.

elle-même cet ouvrage, elle emprinta ce qu'il y avait de meilleur dans les écrits des sages de ce siècle; mais en y ajoutant le polds de son autorité, elle fit plus pour eux qu'ils n'avaient fait pour elle. Elle semblait dire à ses sujets : « Yous me devez

- d'autant plus de confiance que j'ai appelé dans
   mon conseil les plus beaux génics de mon temps :
   je ne crains pas de m'associer avec ces maltres
- je ne crans pas de m'associer avec ces matires
  de la vérité et de la vertu, pour qu'ils me fassent
  honte aux yenx de l'univers si j'ose les démentir. » On la vit, animée du même esprit, partager
- nome aux yens, ne trunters at jose res uemenlir. » Ou la sit, animede du même esprit, partager cutre ses courtisma les travaux de la législation; et et si elle fui souvent en contradición avec elleméme, comme Thèrer, qui ésist fatigué de la sertitude du senar, et qui surair jumi un mourement de liberté, cependant ces engagements solemnels, contractés à la face du monde entire, fuenct coume des barrières qu'elle avait posées elle-même à son pouvoir, et qu'elle osa præmente franchir.

# CHAPITRE XX.

ISAGE A FAIRE DE LA PUISSANCE DE L'ÉDICATION.

L'éducation n'est que le gouvernement qui s'exerce par le magistrat domestique.

Les analogies entre la famille et l'État sont de nature à frapper au premier coup d'œil; les différences sont moins saillantes, et il n'est pas moins utile de les indiuner.

1º Le gouvernement domestique doit être plus actif, plus vigilant, plus occupé de détails que le gouvernement civil. Sans une attention toujours sontenue, les familles ne subsisteraient pas.

L'antorité civile n'a rien de mieux à faire qu'à se fier à la prudence des individus pour la conduite de leurs intérêts personnels, qu'ils entendront tonjours mieux que le magistrat. Mais le chef de famille doit continuellement suppléer à l'inexpérience de ceux mi sont soumis à ses soins.

Cest là qu'on peut extreer la censure, cette politique que nous avons condamnée dans le gouvernement civil. Le gouvernement domestique peut écarter de ceux qui luis sont sonnis les connaissant, qui pourraient leur alevenir muisibles : il peut veiller sur sur leurs lisions et leurs lettures : il peut accelerer ou retarder le progrès de leurs lumières , selon les cieropatances.

2º Cet exercice continuel du ponvoir, qui serait sujet à tant d'abus daus l'État, l'est beauconp moins dans l'intérieur de la famille; en effet, le père ou

la mère ont pour leurs enfants une affection naturelle beaucomp plus forte que celle du magistrat civil pour les personnes qui hui sont sulvordonnées. L'indulgence est le plus souvent en eux le mouvement de la nature : la sérérité n'est qu'un effet de la réflexion.

3º Le gouvernement domestique peut faire usage des primes dans bien des circonstances où l'autorité civile me le pourrait pas : c'est qui'un efect de famille connut le s'inivilian, c' que le legislateur de l'autonité de la longitude peut de legislateur un come errait epadie peut-der de recondre le probléme de la longitude, le magistrat civil peut-di pour de la longitude, le magistrat civil peut-di pour de la longitude, l'en magistrat civil peut-di pour de la longitude, l'en magistrat civil peut-di pour de la l'aver-pas faile. Valla l'instituteur particulter aurra si tel problème de géometrie dementière et à la protre de son effere, (ne la mauvaire vulonté gerante la maque de l'impaissance, temperati théresistèment).

Il en est de même pour l'éen des riees 1 e masistrat publie ne pourrait pas les réprimer, parce qu'il l'audrait établir des burcans de delation dans chaque famille. Le magistrat privé, ayant sous ses yeux, sous sa main, ecux qu'il est chargé de condure, peut arrêter, dès leur origine, ecs mêmes vices, dont les lois ne pourraient punir que les derniers eccès.

49 Crist autrout par le pouvrie des récompenses que ces deux gouvernements different. Tous les anuscements, tous les besins des jeunes étères prevent revêtir le caractier rémunératione, sedon la manière de les accorder avec telle condition, après tel travail. Dans l'îlet de linoreque on fainsi dépendre la subsistance des jeunes garçons de leux des l'actions de l'action de soulière en soulière en public écit, à Lucedicanone, un des prix de soulière en public écit, à Lucedicanone, un des prix de contrait sates éties pour faire leuxousqu'avec des récompenses; point de père assez pauvre pour ne pass en avoir un fonds inéquisable.

C'est surtout la jennesse, cette époque des impressions vives et durables, que le législateur doit avoir en vue pour diriger le cours des inelinations vers les goûts les plus conformes à l'intérêt public.

En Russie on a su empager la jeune noblesse à cutrer dans le service par des moyens aussi puissants que bien imaginés. Il en résulte peut-être moinsu bons effets quer l'esport militaire que pour la vie civile. On les accoutame à l'ordre, à la vigilance, à la subordination. On les oblige à sortir de leurs retraites, où ils excrecnt une domination cortruptrice sur des estates, et à la revoluire surruptrice sur des estates, et à la revoluire surplus grand thédire où ils ont des égans et des supétieurs. La récoalité des réréquentes amère le désirde se plaire : le médange des états dinainne leurs réprigars éclopropaes, et l'organit de la missance est reduit à plier derant les grades du service. Un despoisance donneisque illimité, comme étis rédui de la lissuis, ne poursait que gepare à se couvreirs la lissuis, ne poursait que gepare à se couvreirs l'années de la lissuis, ne poursait que gepare à se couvreirs l'années de la lissuis, ne poursait que gepare à se couvreirs l'années de la lissuis, ne poursait que gener de couvreirs la contrait de la lissuis, ne poursait que gener de couvreirs il était dificile de trouvre un moyen général d'éducation que réposité à plus d'objes milles plus d'objes milles des cations que réposité à plus d'objes milles à plus d'objes milles des

Un homme d'une rare bienfaisance, le chevalier Paulet, avait créé à Paris un établissement pour plus de deux cents enfants, qu'il prenait dans la elasse la plus indigente, dans la mendicité. Tont roulait sur quatre principes. Offrir aux elèves plusieurs objets d'étude et de travail , et laisser la plus grande latitude possible à leurs goûts; - les employer réciproquement à s'instruire, en présentant au disciple l'honneur de devenir maître à son tour. comme la plus grande récompense de ses progrès ; - leur confier tout le service domestique, pour reunir le double avantage de leur instruction et de l'économie; - les gouverner par eux-mêmes, et mettre ehacun d'eux sous l'inspection d'un plus ancien, de manière à les rendre cautions les uns pour les autres. Dans cet établissement, tout respirait une apparence de liberté et de gaieté : il n'y avait d'autres peines qu'une oisiveté forcée, et un changement d'habits 4. Les élèves un peu avancés en âge s'intéressaient au succès général comme le fondateur, et tout allait encore en se perfectionnant. lorsque la révolution a englouti eette petite colonie

dans le désastre de la fortune publique.

On pourrait donner plus d'étendue aux institutions de cette espèce, et les rendre moins dispen-

« Les deux peines usitées a'appetaient, l'une la petite oishorté, et l'outre, la grande oishorté : rieu de plus ingénuux que d'avoir donné au châtiment le nom un'une et le dientes, soit en y multiplant les aleiters, soit en y agrabat les éleires jupit à l'ège dei leiviu in vingit ans, afin qu'ils eussent le loisir d'acquitter les reiss de leur d'autation, et de contribure à celte des plus jumes. Des écoles sur ce plan, au lleu de coûter à l'Etat, pourrieul televriul ésentirépsis uneratives. Mais il famineit inference les élèves cus-mêmes au trivers libres, et en leur faisant un fostal d'économie vivers libres, et en leur faisant un fostal d'économie

#### CHAPITRE XXI

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES CONTRE LES ABUS D'AUTORITÉ.

Je passe à quelques moyens que les gouvernements peuvent employer pour prévenir les abus d'autorité de la part de ceux auxquels ils confient une portion de leur pouvoir.

Le droit constitutionnel a sa législation directe et indirecte : la législation directe consiste dans l'établissement des offices entre lesquels toute la puissance politique sa troure partagée : il n'en est pas question dans est ouvrage. La législation indirecte consiste dans des précautions générales, qui out pour objet de prévenir l'inconduite, l'incapacité ou les malversations de ceux qui administrent solt en edir, soit en sons-ordre.

Co n'est pas une énumération complète de cres moyens indirects qu'ou vent tenter. Il ne s'aprique de diriger l'attention vers est objet, et peut-être aussi de faire cesser l'enthousisme de quelte de écrivains politiques qui, pour avoir entrevu l'un oucerivains politiques qui, pour avoir entrevu l'un ouraite de ces moyens, se sont faites d'avoir acheré une aciente dont on n'a pas même d'essiné les eonlours.

### 1. Diviser le pouvoir en différentes branches.

Toute division de pouvoir est un raffinement suggéré par l'expérience. Le plan le plus nature, le premier qui se présente, est celui qui le place tout entier dans les mains d'un seul. Le commandement d'un côté, Pobéssance de l'autre, est une espèce de contrat dont les termes sont facilement arrangés, lorque celui qui doit gouverner n'a rangés, lorque celui qui doit gouverner n'a

caractère d'un vice; on voit quelle salutaire association d'adres devait en résulter. point d'associé. Chez toutes les nations de l'Orient, i la fabrique du gouvernement a conserve jisqui à nos jours sa structure primitire. Le pouvoir monarchique descend sans division d'étage en étage, depuis le plus haut jisqui'au plus bas, depuis le grand mogol jisqui'au simple havildar. Quand le roi de Slam entendit l'ambassaleur hol-

labdais parler d'un gouvernement aristoeratique, il éclata de rire à l'idée de cette absurdité.

Ge moyen principal n'est lei qu'indiqué. Examiner e combine la bernoche le pouvoir da genernement peut être divisé, et de toutes les divisions peut les divisés, et de toutes les divisions et existi faire un traité de politique constitationnelle. Yolserre seulement que este division ne doit parconstiture de spouvoir séparés et indipendantes; ce qui aminerati un état d'amarchie. Il faut toulour seconanteu une autorité appireure à buses pour seconanteu une autorité appireure à buses donne, et qui d'amarche maircese des règles mêmes qu'elle s'impore alses as amariére d'appireure.

 Distribuer les branches particulières du pouvoir, chacune entre divers copartageants. — Avantages, inconvénients de cette politique.

Dans les provinces de Russie, avant les règlements de Catherine II , toutes les différentes branches du pouvoir militaire, fiscal, judiciaire, étaient placées dans un seul corps, un seul conseil, Jusque-là, la constitution de ecs gouvernements subordonnés ressemblait assez à la forme du despotisme oriental: mais le pouvoir du gouverneur était un peu limité par les pouvoirs du conseil, et, à cet égard, la forme se rapprochait de l'aristocratie. A présent le pouvoir judiciaire est séparé en plusieurs branches, et chaque branche partagée cutre plusieurs juges qui exercent conjointement leurs fonctions. Une loi de la nature de l'habeas corpus iles Anglais a été établie pour la protection des individus contre le pouvoir arbitraire, et le gouverneur n'a pas plus le droit de nuire qu'un gouverneur de la Jamaique et des Barbades.

Les avantages de la division sont principalement ceux-ci :

1° Elle diminue le danger de la précipitation. 2° Elle diminue le danger de l'ignorance.

3º Elle diminue le danger du monque de prohité. Ce dernier avantage, toutefois, ne peut guère résulter que du grand nombre des copartageants, c'est-à-dire, lorsqu'il est tel qu'il serait difficile de

séparer les intérêts de la majorité d'avec les intérêts du corps du pemple.

La division des pouvoirs a aussi des désavontages, parce qu'elle entraîne des délais et qu'elle fomente des querelles qui peuvent amener la dissolution du goovernement établi. On peut obrier au mul des débis en grabunt la division sefun que les motions autoputes en l'applique débutette plus formeties autoputes en l'applique débutette plus les passes militaires forment, à ret égard, les deux straines; le pense maistant la plus grande dé-lisération, et le recond exigent la plus grande dé-lisération, et le second exigent la plus grande dé-lisération, et le second exigent la plus grande descritéré.—Quant à la disolution du governement, en l'est un mul que dans l'une ou l'autre de ces de consumpositions . 1º que le nouveur est plus deux suppositions . 1º que le nouveur est plus deux suppositions . 1º que le nouveur est plus deux suppositions . 1º que le nouveur est plus l'autre de l'autre de l'autre de la largue par des calomités et des guerres criteles.

Le plus grand danger de la pluralité, soit dans un tribunal, soit dans un conseil administratif, c'est de diminuer la responsabilité de plusieurs manières. Un corps nombreux peut compter sur une sorte de déférence de la part du public, et se permet des injustices auxquelles un administrateur unique n'oscrait pas se livrer. Dans une confédération de plusicurs, les uns peuvent rejeter sur les autres l'odicux d'une mesure. Elle est faite par tous et elle n'est avonée de personne. La censure publique s'élève-t-elle contre eux : plus le corps est nombreux, plus il se fortifie contrel'opinion du dehors, plus il tend à former un État dans l'État, nn petit publie qui a son esprit particulier, et qui protège, par ses applaudissements, ecux de ses membres qui auraient encouru la disgrâce générale,

L'ambé, dans tous les ens où elle est possible, c'épi-slier, dans tous eq qui r'aige pas une réanino à humères et un cenqui r'aige pas une réanino à humères et un cenceurs de voluntés, comme un cepa legistif, 'muté, dois, et d'avocale. de l'archive de l'

est un meyen certain, pour le souvernin, de décourrie en peu de temps le saposité récile des indiridust. En esprit faux et borne preut se cacher longtemps dans une nombreuse compagnie: mis si al agit seuf et sur un thétire publle, son insuffisance est biental démaspiec. Les hommes médiorers ou inspies, toujours prompts à solliciter les places où lis peuvent ne mettre à l'abri sous un mérite érranger, auront prur de é exposer dans une carrère dangereuse où in sevent redista à leur proper ére dangereuse et di sevent redista à leur proper Mais on peut réunir, en certains cas, l'avantage qui peut résulter d'une réunion, et celui qui tient nécessairement à la responsabilité d'un seul.

Dans les conseils subordonnés, il y a toujours un individu qui préside, et sur qui roule la principale confiance. On lui donne des associés, afin qu'il puisse profiter de leurs avis, et qu'il y ait des témoins contre lui dans le cas où il s'écarterait de son devoir. Maia il n'est pas nécessaire , pour remplir cet objet, qu'ils soient égaux en puissance, ni même qu'ils aient droit de voter. Tont ce qui est nécessaire, c'est que le chef soit obligé de leur communiquer tout ce qu'il fait, et que chacun d'eux fasse une déclaration par écrit sur chaeun de ses actes, témoignant leur approbation ou leur blâme, La communication, dana les cas ordinaires, doit se faire avant que l'ordre soit émané; mais dans cenx qui demandent une célérité particulière, il suffit qu'elle soit faite immédiatement après. -- Cet arrangement ne pourrait-il pas obvier, en général, au danger des delais et des dissensions 1?

#### Nettre le pouvoir de déplacer dans d'antres mains que le nouvoir d'élire.

Cette idée est empruntée d'un pampblet ingénieux, publié en Amérique en 1778 s, par un député de la convention, chargé d'examiner la forme de gouvernement proposée pour l'État de Massachusetts

L'organi d'un homme est inérensé à ne pas combaner son perçe chois. Indépendament de toute affection, un supérior sera moin disposé à coutre des plaintes contre un desse propers appointés que n'el seránt une presonne indiférente, c'aura un prégio d'amour-propre en fareur, c'aura un prégio d'amour-propre en fareur, abus de pouvoir, si cummant dans les monarbles, tout un prégio de la companie dans les monarbles, contribuis de pouvoir, si cummant dans les monarbles, c'el ciul m'est qui las donne les on disección interie qui las donne les on disección interie qui las donne les on disec-

Dans les élections populaires, la paet de chaque individu à la nomination d'un magistrat est si peu de chose, que cette sorte d'illusion n'existe presque

En Angleterre, le choix des ministres appartient au roi; mais le parlement peut effectivement les déplacer en formant une majorité contre eux. Gependant, ce n'est qu'une application indirecte de ce principe.

  Ne pas souffrir que les gooverneurs resient longtemps dans les mêmes destricts.

Ce principe s'applique particulièrement à des gouvernements considérables, dans des provinces cloignées, et surtout séparées du corps principal de l'empire.

Un gouverneur armé d'un grand pouvoir peut, si on lui en donne le loisir, travailler à établir son indépendance. Plus il reste en place, plus il peut se fortifier, en se créant un parti ou en s'unissant à l'un des partis qui existaient avant lui, De là operession pour les uns et nartialité pour les autres. N'y cût-il point même de parti, il peut se rendre coupalde de mille abus d'autorité, sans qu'on osat ou qu'on voulût se plaindre au aouverain. La durée de sa puissance fait naître des craintes ou des espérances qui lui sont également favorables. Il se fait des créatures qui le regardent comme l'unique distributeur des graces ; et ceux qui souffrent craignent de souffrir encore plus, s'ils offensent un chef qu'ils n'espèrent pas de voir changer pendant de longues années.

Cela sera vrai, surtout des délits qui nuisent à l'État plus qu'aux individus.

Le desarantage des changements rajudes, c'est element au home des emplois, loreguil avait aequis la connaissance et l'experience des affirers. Deb homes nonveux son staytés à comentire des fantes d'ignorance. — Cet inconvénient sera pallie montre de la conservation de la commenta qui conserve la marche et la routier des affirers. Ce que vons gegare par là, c'est de diminer un pouvoir qui peut tourner contre vous re que vons raspere, c'est de diminer le degré d'instruction. Il d'ay pas de partie entre ces deux dangers, loreque la résiste en le mat que l'on Lavraccion. Il d'ay pas de partie entre ces deux dangers, loreque la résiste en le mat que l'on Lavraccion. Il d'ay Lavraccion. De l'ay la la résiste en le mat que l'on Lavraccion. Il d'ay Lavraccion. De l'ay la l'avait de la resiste en l

ter de donner ombrage aux individus. Il faut accoutumer les esprits à regarder le renouvellement comme fixe et nécessaire, à des époques déterminées. S'il n'avait lieu que dans certains cas, il pourrait servir à provoquer le mal qu'il est destiné à prévenir.

Le danger de rérolte, de la part des gouverneurs, n'existe que dans les gouvernements faibles et mal constitués. Dans l'empire romain, depuis César jusqu'à Augustule, on ne voit autre chose que des gouverneurs et des généraux qui lévent

sures, ils ae sont que de simples consultants; le geuverneur décide tout en dermer ressort. Par conséquent, il ne lui suffit plus de gagoer une majorité dans le cooscil pour finder la ressonsabilité qui porte tout entière sur lui.

\* Réamprimé la Almon's Bemembrancer, n°84, p. 225.

Pétendard de l'indépendance. Ce n'est pas qu'on cât négligé ce moy en dont nous parlons, les renouvellements étaient fréquents; mais soit qu'on n'eût pas us faire une bonne application de ce préservait, soit manque de vigilance et de fermeté, soit par d'autres causes, on ne sut jamsis empécher la fréquence des révoltes.

Le défaut d'un arrangement permanent de cette nature est la cause la plus évidente des révolutions continuelles auxquelles l'empire ture est sujet; et rien ne prouve mieux la stupidité de cette coue barliare.

S'il est quelque gouvernement enropéen qui ait besoin de cette politique, c'est l'Bapagne dans ses établissements d'Amérique, et l'Angleterre dans ceux des Indes orientales.

Dans les États de la chrétienté miera civilisés que les autres, rien nèes plus rare que la révolue d'un gouverneur. Celle du prince, Gagarin, gouverneur de Sibérie sous l'étrer le, est, je crois. le send exemple qu'on pât cière dans les deux dernières sièdets; et est dans un empire qu'in à pos su'has encore perdu son caractère asistique. Les révolutions qui ont cédet dont peis le revouver dans les un principe plus puissant et plus respectable, les opinions, les sentiments du peuple, fauors de la liberté.

#### 5. Renouveler les corps gouvernants par rotation.

Les raisons pour ne pas laisser un gouverneur longtemps en office s'appliquent toutes , avec eneure plus de force , à un ronseil ou à un corps de directeurs. Rendez-les permanents : s'ils s'accordent entre enx, par rapport à la généralité de leurs mesures, il est probable que, parmi ces mesures, il y en aura plusieurs dont l'objet sera de servir eux et leurs amis aux dépena de la communauté qui leur a confié ses intérêts. S'ils se divisent et ensuite se ecconcillent, il est assez probable que le prix de leur réunion sera encore sus dépens de la communanté. Mais , au contraire, si vous en écartez un certain nombre à la fois, et qu'il y ait des abus, vous avez une chance de les voir réformer par les nouveaux venus, qui n'ont pas encore en le temps de se laisser corrompre par leurs associés. On en laisseea toujours une partie pour continuer le concant des affaires sans interruption. Cette partie conservée doit-elle être plus grande ou plus petite que la partie renouvelée? Si elle est plus grande, il est à craindre que l'ancien aystème corrompu ne se maintienne en vigueur; si elle est plus petite, il est à eraindre qu'un bon système d'administration ne soit renversé par des innovations enpricieuses, Quoi qu'il en soit , le plus simple droit d'écarter ne répondrs guère au but, surtout si le pouvoir de remplacer est attribué au corps lui-même. Ce droit ne serait jamais exercé que dans des occasions extraordinaires.

Ceax qui auront été écardes seront-la indigibles pour un temps ou put radjours? Sité le nost pour un temps seulement, il arrivers de suite qu'ils seront poupers récius, et qu'il esparé de fections loir as on train dans le corps. Sité le sont pour toujours, la communauté sers privier des Litentes et de l'expérience de ses plus hailles serviciens. A touj prondre, en more publiques ne senable être qu'in substitut toin dans la suite, et surtout à la publicité de tous les procériés et de tous les comptes.

Cet arrangement de rotation a été adopté en Angleterre dans les grandes compagnies de commerce, et depuis quelques années il a été introduit dans la direction de la compagnie des Indes.

Cette vue politique n'est pas la senle qu'on ait considérée dans la rotation. On a souvent été déterminé par le simple objet d'effectuer une distribution plus égale des privilèges qui appartiennent à l'office.

Le grand ouvrage politique d'Iltarnispon (170conno) se roule proque que un un système de rotation entre les membres du gouvernement. In homome f'éceptul qui er out point l'entemble de la science soisti une idec unique, la divréque, l'appus à l'oui, « le voit iren au délt. Ces ainsi l'appus à l'oui, « le voit iren au délt. Ces ainsi plugue à l'oui, « le voit iren au délt. Ces ainsi l'art, plus on est porté à creire à un élitré de vir, l'art, plus on est porté à creire à un élitré de vir, à un remoite nuivent, à un secret mervelleux. Une classification est utile pour porte successivement l'attention sur tous les anogens.

## 6. Admettre des informations secrètes.

Chacun sait qu'à Venise on admettait les informations secrètes. Il y avait des boltes disposées çà et là autour ilu palais de Saint-Marc, dont le contenu était régulièrement examiné par les inquisiteurs d'Etat. D'après ces accusations anonymes, on prétend qu'il y avait des personnes saisirs, emprisonnées, envoyées en exil ou même punies de mort, sans aucune preuve ultérieure. Si cela est yeai, il n'y a rien ile plus salutaire et de plus caisonnable que la première partie de l'institution; rica de plus pernicieux et de plus abominable que la seconde. Le tribunal arbitraire des inquisiteurs a diffamé avec caison le gouvernement vénitien, qui a dû être sage à d'autres égants , puisqu'il s'est maintenu si longtemps dans un état de prospérité et de tranquillité. Cest un grand malheur quand une honne insti-

tution a été liée avec nu: mauvaise : tous les yeux

ne sont pas capables de se servir du prisme qui les sépare. Où serait le mal de recevoir des informations secrètes , fussent-elles anonymes , en première instance? Sans doute il ne faut pas, sur une information secrète, faire tomber un cheven d'une scule tête, ni donner la plus légère inquietude à un individu; mais, avec cette restriction, pourquoi se priverait-on de l'avantage qui peut en résulter? Le magistrat juge si l'objet denoncé mérite son attention. S'il ne le mérite pss, il n'en tient aucun compte. Dans le cas contraire , il orilonne à l'informateur de se présenter en personne. Après l'examen des faits, s'il le trouve dans l'erreur, il le rensoir en louant ses bonnes intentions et tient son nom caché; si l'informateur a fait une accusation malicicuse et perfide, sou nom et son imputation iloivent être communiqués à la partie accusée. Mois si la dénonciation est fondée, la poursuite juridique commence, et l'informateur est obligé de parsitre pour donner ses dépositions en public.

Demodera-t-on un qual principe une institucion parville peut tier svalagurue? Precisionna sur le même principe qui fiai recueilli les suffrages par même principe qui fiai recueilli les suffrages par défendeur sui loiterne des temois, qui dipieral déposer coure lui; mais so set la necessité qu'il le acube avant que le provés commerce? Dans ce deruter cas, un tensoin qui peut avoir quelque rhos tuter cas, un tensoin qui peut avoir quelque rhos pour la chance de reenlee su public un service pour la chance de reenlee su public un service doutess. Cets sinsi que les édites desurvent si fréquemment linguishe, parce qu'on ne vent pas a extri le public.

J'ai rapporté ce moyen sons le chef des abus d'autorité, pareq que c'est contré l'es hommes en pluce que son efficace est le plus marqué, ru que dans ce cas le pouvoir in délinquant supposé est un poils de plus dans la balance des modifs inisuasifs. Bans les cas de cette capéce, le supérieur, ayant reçu un arisqui le tient sur ses gardes, pourrait passer sur la première offeme et découvrir le compable dans la seconde.

La résolution de recetoir des informations secrétes et mêm anoquem ne sersi home à rien, à moins qu'ille ne fit publiquement connue; mais une fois qu'elle servait connue, in terreur du ces informations en rembrait bientité l'ecrasition plais parties de l'experiment que le compulse et sur ceux qui projettent de le devenir : car avec ma prechaire publique, l'impoernt ne que pas offreen danger, et la mairer du calonmisteur sersat confondue et panie.  Introduction du sort pour les requêtes adressées au souverain.

Quand les informations n'arriveraient qu'an ministre, elles suraient leur mage; mais pour en assurer l'utilité, il faut qu'elles puissent parvenir à la connaissance du souverain.

Le grand Frédéric recevait directement des lettres du moindre de ses sujets, et souvent la réponse était cerite de sa propre main. Ce fait serait incroyable s'il n'était parfoitement attesté.

Il ne faut pas conclure ile cet exemple que la nième chose fut possible dans tous les gouvernements.

En Angleierre, chasum a la liberté de présente une pétition au roir unis le sort de ce pétitions, remines au moutre un insi le sort de ce pétitions, remines au moutre un même à un gentilloname de la chamble, et contra peu ne appression proveignier. Peut lung circulture de la compartie de la compartie

C'est flans les monarchies absques qu'il est essentiel de maintenir une communication constituent ouverte entre le sujet et le monarque; il le faut pour que le sujet soit son d'être protégé; il le faut pour que le monarque soit sin d'être libre.

Qu'on appelle le peuple consullée, populatore, ou comme on soules, le prince qui refuse d'evouter le dernier individu de cette populace, lièra loin de la comme de la comme de la comme de la comme de la libert de moment, l'perol la fortier de ce diriger par lai-come, et devient un instrument entre les mains de ceux qui se nommente se serviteurs. Il pent inapfore qu'il fait ce qu'il vett, qu'il se eleterment per lai-mèce, cais danné la fait, ce sont eux qui determinent pour lair, our déterminé touter qui déterminent pour lair, our déterminé touter qu'il déterminé toutes se actions. Cétai que notie et déterminé toutes se actions. Cétai qui revoit et n'extend que comme di platit à cux qui l'entoirent, n'extend que comme di platit à cux qui l'entoirent, et sommis i toutes le impulsions qu'ils vestent lui

Placer une confiance illimitée dans des ministres, c'est placer une confiance illimitée dans les majus de ceux qui ont le plus grand intérêt à en abuser, et la plus grande facilité à le faire.

Quant à un ministre lui-même, plus il sera intègre, moins il aura besoin n'une telle confiance : et l'on peut affirmer sons paradoxe que plus il la meriterast, moins il désirerait de la posséder.

Le souverain qui ne pourrait lire tontes res peti-

tions sans y særifier un temps précieux, peut avoir recours à divers expédients pour es oustraire à la dépendance de ceux auxquris il les confe, ci s'assurer qu'on ne lis soustrair pas le plus importantes. Il prot en prenbre quedques-unes an basral, les faire toutes distribuer sous differents échés, cite els faire précenter à l'improviste. Les detais d'un tel trangagement ne souit ni aisset importants ni asect difficiles pour exiger un developpement portieulier. Il susfit d'en auggerer l'hiére.

#### 8. Liberté de la presse.

Écoutez tous les conseils, vous pouvez rous eu trouver mieux, et vous ne risquez pas d'en être plus mal. Voilà ee que dit le simple bon sens. Établir la liberté de la presse, c'est admettre les conseils de tout le monde. Il est vrai que, dans plusieurs occasions, le jugement public n'est pas écouté avant qu'on ait arrêté une mesure, mais après qu'elle cét exécutée. Cependant ce jugement peut toujours avoir son utilité, soit par rapport aux mesures de législation qu'on peut réformer, soit par rapport à celles d'administration qui neuvent se réitérer. Le melleur avis donné en particulier au ministre peut etre perdu; mais un bon avis donné au publie, s'il ne sert pas à l'un, peut servir à l'autre ; s'il ne sert pas anjourd'hui, il peut servir dans la suite; s'il n'est pas offert sous une forme convenable, il peut recevoir d'une autre main les ornements qui le feront goûter. L'instruction est une semence qu'il fant pour ainsi dire essayer dans une grande diversité de terrains, et cultiver avec patience, parce que ses fruits sont souvent tardifs.

Cette mesure est bien préérable à celle des pétitions pour ensaigner le souverain. — (Usel que soit son discernement dans le choix de ses ministres, il «à put les preinde que aru un petit monbre de candidats que les basrels de la naissance ou de la fortune lui out présentés. Il port lonc penser raissonnablement qu'il y a d'autres hommes plus éclairés qu'enx; et plus il étend sa faculté de connaître et d'entendre, plus il augmente son pouvoir et sa liberté.

Mais dans la masière de donner es aris, il peut se moltre de l'insolènce et de l'hainere z'a liètea de se horner à l'examen des meuvres, on portera la crisque aurle personnes. Ene rifet, quelle adresse ne finalizit-di pas pour leuis cre deux opérations menures aux attopur jusqu'à un cervain priunt le meuvres aux attopur jusqu'à un cervain priunt le voule ce qui fin peut le peut de l'autre de l

dant Joseph II. Frédéric II., avaient eu la magnanimité de l'établir. Elle existe en Suède; elle existe en Angleterre; elle peut exister partout avec des modifications qui en préviennent les plus grands abuse.

Sul'après les habitudes du gouvernement, ou par des circonatanes particulières, les ouversin ne pourait pas pernettre l'extame des actes d'alanisnistration, il devrait a unoins permitte l'extaneu des lots, du'il prenne pour lui le privilège de l'Indialibite, il ai pas lessoins de l'écentré aes prédécesseurs, 57 est jalons du poervir nuyères propris faire respectes tout en qui a cul faitant barront du faire respectes tout en qui a cul faitant barront du par l'est que actence, principe de droit, procobure, abministration auditerne.

Si la liberté de la presse peut avoir des inconrémients pour des brockures, des feuilles qui se répundent dans le publie, et s'abressent à la partic ignorante d'une nation aussi bien qu'à la partic échière, la même raison ne pourrait pas s'appliquer de des courages serient et de longue habiene, à des livres qui ne pourrait aroir qu'une certaine elaisse de lecteurs, et qui, ne pourrait produire autonu effet inmédiat, laissent toujours le temps de prépaurer l'antidote.

Sous Taneica régime Français, il utilisat qu'un libre de sicience morale fut imprime à l'artie pour imprire une prévention défavorable. Les Instructions de l'imperience de Russie pour Fasemblee de sa députie, furent problèse en França. Le atyle et les serationnes de est écrit paramet une popular de la serationne de cet écrit paramet une popular de la serationne de l'est paramet une parameter de la seration et le mans du despoilage. Un titre étrançar serrait de passe-port my gint. La rigueur de la serature aiboutisseit qu'il transpacter le counterce da litre à d'autre qu'il transpacter le counterce da litre à d'autre qu'il transpacter le counterce da litre à d'autre public de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'a

9. Publier les reisons el les falts qui servent de base enx lois et autres actes da l'administration.

Cest un annous nécessaire dans la chaine d'une politique généruse et magnaimine, et un accompagnoment indispensable de la liberté de la presse. Yous devez l'une de ces institutions au peuple, cous devez l'autre à rous-mème. Sile gouvernement déclaigne d'informer la nation ile est motifs dans des occasions importantes, il annonce par la qu'il veut tout dévoir à la force, et qu'il compte pour rier l'opption des sujettes, et qu'il compte pour rier l'opption des sujettes.

Le partisan du pouvoir arbitraire ne pense point ainsi. Il ne veut pas qu'on éclaire le peuple, et il

le méprise parce qu'il n'est pas éclairé. Vous n'êtes pas capables de inger, dit-il, parce que vous êtes dans l'ignorance, et on vous tiendra dans l'ignorance, afin que vous oe soyez pas capables ile juger. Voilà le cercle éternel dans lequel il se retranche. Quelle est la conséquence de cette politique vulgaire? Un mécootentement général se forme et s'augmente peu à peu, fonde quelquefois sur des imputations fausses et exagérées, qui s'accréditent par le défaut de discussion et d'examen. Un ministre se plaint de l'injustice du public, sans penser qu'il ne lui a pas donné les moyens d'être juste, et que les fausses interprétations de sa conduite sont une conséquence nécessaire des mystères dont elle est couverte. Il n'y a que deux manières d'agir avec les hommes, si l'on veut être systématique et consequent : clandestinité absolue ou franchise entière. Exclure complétement le peuple de la connaissance des affaires ou la lui donner aussi grande que possible, l'empêcher de former aueun jugement on le mettre en état de former le jugement le plus éclairé, le traiter en enfant ou le traiter en homme, voità ks deux plans entre lesquels il faut opter.

Le premier de cru plaise a dei utili par les prétires dans l'anciente l'égre, par les les neues dans l'ânciente, glorde, par les l'entres dans le Purguay : le second et citable par le faice in Unglevere, il n'ort citable avec l'acti en Unglevere, il n'ort citable avec l'acti en Unglevere, il n'ort citable plupart de gouvernements compéren foottest sons crese entre l'un ou l'antre, sons avoir le courage, de s'attachére exclusivement à l'un dep deux, et ne cessent de se mactine en controllérion avec cus-mines, par le divid d'àvair des sujets industries un mines, par le divid d'àvair des sujets industries un des dividences de l'estable d'àvair des sujets industries d'avair des sujets industries.

Dans la plupart des branches d'administration , il serait inutile, il pourrait être dangereux de publier d'avance les raisons qui determinent les mesures, Il faut seulement distinguer les cas où l'on a besoin d'éclairer l'opinion publique pour empêcher qu'elle ne s'égare; mais en matière de législation, ce principe est tonjours applicable. On peut poser en régle générale, qu'on ne doit jamais faire de loi sans une raison, soit expressement assignée, soit tacitement entendue. Car qu'est-ce qu'ane bonne loi, si ce n'est une loi pour laquelle on pent donner de bonnes raisons? If faut bien tonjours qu'il y ait une raison bonne on mauvaise pour la faire, puisqu'il n'y a point d'effet sans cause; mais obligez un ministre à donner ses raisons, et il aura houte de n'en avoir pas de bonnes à donner; il aura honte de vous offrir de la fausse monnaie quand il sera tenu de mettre à côté une pierre de touche pour la juger.
Crest un mayers pour un souverain de réger même après sa mort. Si les raisons de ses lois sont homes, il leur donne un appur qu'élles ne peut plus perdre. Ses auccesseurs seront forcés de les maintenir par un sentiment d'honneur. Ainsi plus il aura fait le bonheur de son peuple, plus il assure le bonheur de sa postérité.

#### 10. Exclure l'arbitraire.

« Clotaire fit une loi, ilit Montesquieu, pour « qu'un accusé ne pôt être condamné sans être « out : ce qui prouve une pratique contraire dans « quelque cas particulier, ou chez quelque peuple « larbare. » Esprit des Lois, chap. XII, e. II.

Montesquieu n'ossit pas tout dire. Pouvalt-il écrire ce passage sans penser aux lettres ile cacleici à l'administration de la police, telle qu'elle se faisait de son temps? Une lettre ile cachet peut être definie — un ordre de punie sans aucune preture, punu un fait contre lequel il n'y a point de loi.

C'est en France et à Venise que cet abus a régné avec la plus grande violence. Ces deux gouvernements, d'ailleurs modérés, se sont calomniés euxmêmes par cette incptie. Ils se soot exposés à des . imputations souvent fausses et à la réaction de la terreur; car ce sont ces précautions mêmes qui, en inspirant l'effroi, fout nattre le danger. - t'oniluisez-vous bien, dira-t-on, et le gouvernement ne sera pas votre ennemi. Soit, mais enmment pourroi-je m'en assurer? Je suis hat du ministre, ou de son valet, on ilu valet de son valet. Si je ne le suis pas aujourd'hui , je penx l'être demain, on quelque autre peut l'être, et je peux être pris pour cet autre ; ce n'est pas de ma conduite que je dépens, mais de l'opinion que ma confinite fait paltre a des hommes plus puissants que moi. Sous Lnuis XV, les lettres de cachet ont été un article de commerce, Si cela peut arriver dans un gouvernement qui passait pour être doux, que sera-ce ilans iles pays où les mœurs sont moins civilisées ?

Au defaut de la justice et de l'humanité, l'orgueit des gouvernements devrait suffire, ce me semble, pour foire abolir ces festes de barbarie.

Ene lettre de cachet a pur n'imposer sons le roide de maximes d'État; aujourd'hui, ee préteste aperdu as magie. La perunière penies qui se présente à l'esperit est celle de l'incapaché et de la failletse de cera, qui l'emploient, Si vons osère enteudre est accué, vous ne lui firmerier, pas la bouche; si on le fait taite, e'est aqu'on le craint.

Ceci ne l'étend pas à des circonstances extraordinaires, semblables a celles ou, en Augleterre, on sospend

la los de l'Ambens corpus, avec des précautions con

11. Diriger l'exerctee du pouvoir per des règles es des formatités.

Il y a un autre chef de police, par rapport aux offices subordonnés, non moins applicable aux monarchies also dies qu'aux gouvernements mixtes. Si le souverain se croit intéressé à rester indépradant des lois, il ne l'est pas à communiquer la même indépendance à tous ses agents.

Les lois qui limitent des officiers subordonnés dans l'exercice de leur pouvoir, peuvent se distinguer en deux classes ; dans la première sont celles qui limitent les causes pour lesquelles il est permis d'extreer tel ou tel pouvoir ; dans la seconde sont celles qui déterminent les formalités avec les quelles il faut l'exercer. Ces causes et ces formalités doivent être toutes spécifiquement énumérées dans la teneur de la loi : cela fait, les sujets doivent être avertis que er sont là lrs causes et les seules causes pour lesquelles on puisse légalement porter attrinte à leur surrié , à leur liberté , à frur propriété , à leur honneur. -- Ainsi la première loi par laquelle un grand code doit s'ouvrir, doit être une loi générale de liberté, une loi qui restreigne les pouvoirs delegués et limite leur exercice à telles ou telles occasions particulières, pour telles ou telles causes specifiques.

Telle était l'intention de la grande chorte, et tel avrait été son effet, ason cette malleureus expression indéterminée, les terras, etc.; loi imaginaire, qui rement toute l'innertituile, pare les hommes, se référant sans cesse à la coutume des anciens temps, cherchérent des ranciens temps.

13. Établir le droit d'association, c'est-à-dire, d'assemblées 'de citoyens pour exprimer leurs sentiments et leurs vorez sur les mesures publiques du gouvernement.

Parmi les droits qu'une nation devrait se réserver quand elle institur un gouvernement, échiei et le principal, comme étant la base du sels autres. Cependant, il est presque insuite d'en faire ici une mention expresse les peuples qui le possècien i oni guirer breoin qu'on leur recommande de le garder, et ceux qui ne l'out pas oot peu d'espérace de l'obtepir, qu' est-te qui pourrait induire les chefs à le l'ur donne?

Au prroier coup d'aid ce droit d'association semblerait incompatible arce le gouvernement; — et j'avone que déclarre ce droit cossine un moyen de reprimer le gouvernement, serait absurde et contradictoire; mais le cas est bien différent. Si le plus petit acte de violence est commis par un ou plusieurs membres de l'association , punissez-le comme s'il eût r'té commis par tout autre individu. Si vous sentez que les forces vous manquent pour le punir, c'est une preuve que l'association a fait des progrès qu'elle n'aurait pu faire sans une juste cause, en sorte que ce n'est point un mal, ou que c'est un mal nécessaire. Je suppose que vous avez une force publique, une autorité organisée daos toutes ses parties : si donc les associations sont devenues assez fortes pour vous intimider, au milieu de tous vos moyens régulires de pouvoir, s'il ne s'est pas formé des associations de votre côté, vous qui avrz tant de moyens à votre disposition pour obtenir la supériorité à cet égard , n'est-ce pas un signe infaillible que le jugement colme et réflechi de la nation est contre son gouvernement? Crla posé, quelle raison pourrait-ou donner nour le continuer dans le mêmr état, pour ne pas satisfaire le vœn public? Je n'en saurais trouver aucune. Sans doute une nation, étaut composée d'honimes, n'a pas le privilège de l'infaithbilité, une nation peut se tromper sur ses vrais intérêts comme ses chefs; rirn de plus certain : mais si l'on voit la grande maiorité d'une nation d'un côté, et son gouvernement de l'autre, prut-on ne pas présumer, eo première instance, que le mécontentement général est fondé sur de justes griefs?

Loin d'être une cause d'insurrection, j'envisage les associations comme un des plus puissants moyens de prévenir ce mal. Les insurrections sont les convulsions de la faiblesse qui trouve des forces dans un désespoir momentané. Ce sont les efforts d'hommes à qui l'on ne permet pas d'exprimer leur sentiment, on dont les projets ne pourraient point réussir s'ils étaient connus. Des complots qui sont opposés au sentiment général du peuple, ne peuvent réussir que par surprise et par violence. Ceux qui les trament ne pruvent donc en espérer le succès que par des moyens de force. Mais ceux qui peuvent croirc que le peuple est de leur eôté, ceux qui peuvrnt se flatter de triompher par l'opinion générale, pourquoi useraient-ils de violence? Pourquoi s'exposeraient-ils à un danger manifestr sans utilite? - Je suis donc persuadé que des hommés qui sont en pleine liberté de s'associer, et qui le font sous la protection des lois, n'auront jamais recours à l'insurrection, excepté dans ces cas rares et malheureux où la rébellion est devenue nécessaire : soit qu'on permette les associations, soit qu'on les défende, les rebellions on se déclareront jamais plus

Les associations qui se firent ouvertement en Irlaode en 1780, ne produisirent aucun mal. et servirent même à maintenir la tranquillilé et la sûreté daos le pays, quoique ce pays, à demi sauvage, fut déchiré par toutes les causes possibles de guerre civile.

Le crois même que les associations pourraient fêtre permines, et devoir un dues principous moyens de gouvernement than les manarchies les plus abones. Ces sotres éfaits sont plus tourmentes que les autres pardes révoltes et les sonlèvements. Tout est fait par des mouvements souhans. Les associations préviendraient ces désordres. Si les sujets de l'empirer romina raient et de dans l'habitude de s'associate de la vie des coupercurs a durairant professions de l'empire et la vie des coupercurs a durairant prévient de la vie des coupercurs a durairant prévient de l'empire et la vie des coupercurs a durairant prévient de la vie des coupercurs à durairant prévient de l'empire de la vie des coupercurs à durairant prévient de l'empire de la vie des coupercurs à durairant prévient de l'empire de l'empire de l'empire de l'empire prévient de l'empire de l'empire

Au reste, je sais bien qu'on oc peut pas permettre des assembles aux esclaves son leur a frop fait d'injustice pour n'avoir pas tout à craimtre, ou de leur ignoraoce, ou de leur ressentiment. Ce n'est pas dans les tles de l'Amérique, ce n'est pas au Steique qu'on peut armer le peuple et tai permettre des associations; mais il y a les États en Europe où l'on pourrait s'éverà e éette politique forte et généreuse.

Le sens here encore qu'il y a un depré d'aganrance qui rrindia les associations dispereuses : cels prome que l'Episorance et un grand mal, et l'Alliders, etcle moure del même que revired autidote contre ses marvais effeits : à proportion qu'une association gapan en érendue, cuta formée en accidino gapan en érendue, cuta formée en l'éclaire, le pouvernement dispose de tout se revents. La filorite et l'instruction se dunnent la composa de répandre les faits et de dissipar les errours. La filorite et l'instruction se dunnent la main, la filorite d'estituir jerque peu fauntere, et le main, la filorite d'estituir jerque peu fauntere, et le

Le ne surais voir comment l'établissement de ce dont idonnérait de l'impiritual au gouverneuent. Il n'y car a point qui fu evalune le peuple, qui ac cois monter à seu quistant et le plus después, ce semble, sont les plus timbée, Quel suitan est anni tranquille, quais até dann l'exercée de a poissance, qu'un roi à l'applerere? Les pinissière et la popitre de la comment de la comment de la popitice de la comment de la comment de la popitice de la comment de la comment de la popitice de la comment de la comment de la popitice de la comment de la comment de la comment de la voit du pemple se fuit entendre clans des susemles des unitrages. A Londres, le peuple s'exprise que des outrages. A Londres, le peuple s'exprise que de soutrages. A Londres, le peuple s'exprise que de soutrages. A Londres, le peuple s'exprise que

On objecterà peut-être la Pologne, où les associations out produit tant de mans : on se trompe, les associations maissaient de l'amarebie et ne la produissient pas. D'ailleurs, en parlant de ce moyen comme d'un freia pour les gouvernements, je suppossis un gouvernement établi : je parlais d'un remète et nou d'un aliment journalier.

J'observe encore que, dans les États mêmes où ce droit existe, il peut se trouver des circonstances dans les juelles il sera bon, non de le suspendre entièrement, mais d'en régler l'exercice. Il ne faut point de règle absolue et inflexible à cet egard; nous avons vu le parlement britannique, dans le eours, de la dernière guerre, restreindre le droit de s'assembler, ne permettre des réunions pour un objet politique qu'après avoir énoucé publiquement ect objet, et sons l'autorisation du magistrat qui avait le pouvoir de les dissondre : et ces restrictions avaient lieu à l'époque même où les citoyens étaient appelés à former des corps militaires pour la défense de l'État, et où le gouvernement anooncait la plus noble confiance dans l'esprit général de la nation. Lorsque ces gênes ont cessé, tout est resté dans le même état, on cut dit que la loi restrictive subsistait encore. C'est qu'un peuple assuré de ses droits en junit avec mesure et tranquillité. S'il en abuse, c'est qu'il en donte. Sa precipitation est l'effet de sa crainte.

#### CHAPITRE XXII.

MESCRES A PRENDRE CONTRE LES MACYAIS EFFETS D'UN BÉLIT BÉJA COMMIS. — CONCLUSION DE L'OUVRAGE.

Le résultat général les principes que quas venus les peser en matière de legislation proble, prévate une herreuse perspective, et des esperances bien fondécade reduite a criment «l'adocité às pines. Ce sujet n'offre d'abord à l'esperi que des idées soultres, des impare de souffrance de terrèure ; soultres, des impare de souffrance de terrèure ; escaiments doublement font bénatit place à des sentiments doublement font bénatit place à des continents consolants et dous, lovequ'on décourre que le coure humain ne renferanc point de perreret corigienche et internable, que la muitipletiel des désis n'est due qu'à des verveus de législation facile désis n'est due qu'à des verveus de législation facile au sesseptible d'être réparé de plusarens manières.

Voici le grand problème de la fegislation pénale, — 1º Réulire autant qu'ils pe ent unt le mai des délits à celui dont une compensation pérunisire opère la guerion, — 2º Rejettr les friss à celui operation guerison sur les auteurs du mal, ou, à leur défant, sur le public. Ce qu'on peut faire à cet devi va beaucoup plus loin qu'on ne l'imaginerait au premier aspect.

Je fais usage du mot guérison, en considérant l'individn lèse ou la communauté même sous le caractère d'un malade qui a souffert d'uu délit. La comparaison est juste, et elle indique les procédés les plus convenables, sans y méler les passions populaires, les antipathies que les idées de crime ne sont que trop sujettes à réveiller dans les législateurs eux-mêmes.

Il y a trois sources principales des délits : l'incontinence, -- l'inimitié, -- la rapacité.

Les erimes qui naissent de l'incontinunce ne sont guère de nature à gire guéris par une compensation pécuniaire : ce remètle peut s'appliquer en certains cas à la séduction, et même à l'infidélité conjugale, mais il ne guérit pas la partie du mai qui consiste dans l'atteinte portée à l'honqueur et à

la paix des familles.

Observons qu'à l'inverse des autres délits, dont on arrête d'autant plus sûrement les mauvais effets qu'on les met plus en évidence . les délits d'incontinence ne deviennent nuisibles qu'en devenant publics. Aussi un bon eitoyen qui se ferait un devoir de publier un acte de fraude, se gard-rait bien de dévoiler une faute secrète de l'amour. Laisser une frande inconnue, c'est se rendre complice de son succès. Mettre au grand jour une faiblesse ignorée, c'est faire un mal sans compensation : car on dechire la sensibilité de ceux qu'on livre à la honte, et l'on ne répare rien. Je compte parmi les établissements qui honorent l'humanité de notre siècle. ces asiles secrets d'accouchements, ces hôpitanx pour les enfants tronvés, qui ont prévenu si souvent les effets sinistres du désespoir, en convrant des ombres du mystère les suites d'un égarement passager. Le rigorisme qui s'elève contre cette indulgence est fonde sur un faux principe.

Les delits qui maiserut de l'infinitaté sont seuvrattest qu'on e aurait dur appliquer une compensation en argent. La compensation même, n'elle peut avair l'enc, est revenuet compléte a cle me defait avair l'enc, est revenuet compléte a cle me defait peut de la compensation de la compensation de pertut, celle ner end pas un fils à son père, un père a famille; mais cell peut nig eur est condition de la portie leiser, elle lui fournit un fot de leisen en compléte de la prospèrité, elle nut mu filera du colde comprés de la prospèrité, elle nut mu filera du colde proposation de la prospèrité, elle nut mu filera du colde proposa.

L'observation essentielle sur ces délits, c'est qu'îts diminante de jour en jour par les progrès de la chilistation. C'est tine chose admirable que a'educerre, dans la plupar des États de l'Europe, combien peu de crimes sont produits par les passions irascibles ai naturelles à l'homme, et si violentes dans l'enfance de la société, Quel objet d'émulation pour les gouvernements tradifsi qui ont pas atteint ce dagre da police, et ebre qui le glaire de la justice de partie de suitance les sights de la vengancel.

Mais la source inépulsable des délits, c'est la rapacité. Voilà l'ennemi, toujours actif, toujours prêt à saisir tous ses arantages, auquel il faut faire une guerre continuelle : cette guerre demande une tactique particulière dont les principes ont été bien méconuss.

Soyze indulgent pour cette passion, tant qu'elle se boure à vous attuquer par des noyen paisibles; es et boure à vous attuquer par des noyen paisibles; es attacher-rous surtont à lui ôter tout le profit injuste qu'elle a pe foire. Devente s'évér-è s'on ofgat, à, mesure qu'elle se porte à des entreprises ouvretes, qu'elle a recours à la menace et à a violence. Cependant réservez-tous les moyens d'une s'évérité utilérieure longelle es litre à des trecliés, telles que le meurire et l'incendie. C'est dans ces gradations bien ménagées que consiste fart pénal.

N'onbliez pas que tonte police pénale n'est qu'un ehoix de maux. Sage administrateur des peines, ayez toujours la balance dans vos mains, et dans totre zèle pour exelure de petits délits, ne donnez pas imprudemment naissanca à de plus grands, La mort est presque toujours un remede, ou qui n'est point pécessaire ou qui est inefficace : il n'est point nécessaire contre ceux qu'une pelne inférieure peut détourner du crime, ou que le simple emprisonnement peut contenir : il n'est point efficace contre eeux qui se jettent pour ainsi dire au-devant d'elle, comme un asile dans leur désespoir. La politique d'un législateur qui punit tont avec la mort, ressemble à l'aversion pusillanime d'un enfant qui écrase l'insecte qu'il n'ose regarder. Mais al les circonstances de la société, si la frequence d'un grand delit demandent ce moyen terrible, osez, sans aggraver les tourments mêmes de da mort, lui donner un aspect plus redoutable que celui de la nature : environnez-la d'accessoires lugulares des emblèmes du crime et de la pompe tragique des ecremonies.

Cependant sopra difficile à croire à cette nécessité de la mort. En évitant dans les pajes, vous la préviendrez même dans les delits, Qu'un hommelsoit place êntre deux retirnes, il impéric de lui donner un intérêt semille à ne pas commertie le plus grand. Il importe, en un mot, de convertie Fassassin en Sion, écti-d-iler, de lui donner une raison de preferre le défiqui se réparé à celui qui ne se répare point.

Tout ce qui peut se réparer n'est rièn. Tout ce qu'on peut compenser avec une indemnité pécuniaire est bientôt comme nul et non aveux; our si l'individu lesé reçoit toujours une compensation équivalente, l'alarme causée par le délit esse tout à frit, ou elle est réduite à son mbindre terme.

L'objet à obtenir, ee serait que le fonds des compensations dues par les délits fût tiré de la masse

des délinquants eux-mêmes, soit par leurs biens acquis, soit par le travail qui leur serait imposé. Si cela était ainsi , la sécurité serait la compagne inséparable de l'innocence, et la douleur et l'angoisse ne seraient que le partage des perturbateurs de l'ordre social. Tel est le point de perfection auquel il faut aspirer, quoiqu'on n'ait l'espérance d'y parrenir que lentement et par des efforts soutenus. l'indique le but. Le bonheur de l'atteindre sera la récompense d'une administration persevérante et éclairée.

Dans l'insuffisance de ce moyen , il faut tirer la compensation, soit du trésor publie, soit des assurances privées.

L'imperfection de nos lois est bien sensible sous ce point de rue. Un crime a-t-il été commis, ceux qui en ont souffert, soit dans leur personne, soit dans leur fortune, sont alandonnés à leur mauvais sort. Ecpendant la societé qu'ils ont contribué à maintenir, et qui devait les protéger, leur doit une indemnité dans le cas où cette protection n'a pas été efficace.

On'un individu ait poursuivi un criminel à ses dépens, même dans sa propre cause, il n'est pas moins le défenseur de l'État que celui qui combat les ennemis étrangers : les pertes qu'il essuie en defendant le public doivent être compensées aux dépens du public.

Mais qu'un innocent ait souffert par une erreur des tribunaux, qu'il ait été arrêté, détenu, remiu suspect, condamné à toutes les angoisses d'une procedure et d'une longue captivité, ce n'est pas sculement pour lui, c'est pour elle-même que la justice lui doit un dédommagement, justituée pour la réparation des torts , roudrait-elle que les siens fussent privilégiés?

Les gouvernements n'ont pourvu à aucunc de ces indemnitris. En Angleterre, il s'est fait quelques associations volontaires pour y suppléer. Si l'institution de l'assurance est honne dans un seul cas, elle est honne dans tons, avec les précautions nécrssoires pour prévenir la néaligence et la fraude 1.

L'inconvenient des fraudes est commun à toutes les caisses publiques et prirées. Elles peuvent diminucr l'utilité des assurances sans la détruire. Ne cultive-t-on pas des arbres fruitiers, quoique la récolte soit sujette à périr par mille accidents? Les monts-de-plété out réussi dans plusieurs pays. Un

L'assurance est boooe, paree que l'assureur est préparé à soutenir la perte, et qu'il a considéré la prime qu'il a reque comme l'équivalent du danger qu'il court. Mais et remède est imparfait so lui-même, parce qu'il faut toujours payer la prime qui est one perte certaina, pour se garantir d'une perte tocertaine. Sous ce point de vue, il serait à désirer que toutes les pertes Imprévoes qui peurent tomber établissement de ce genre fait à Londres, au milieu du siècle passé, tomba dès sa naissance par l'infidélité des directeurs , et ee vol laissa un préingé qui a empêché toute tentative de ce genre. Avec la même locique, on aurait du conclure que les vaisseaux étaient de mauraises machines de guerre, lorsune le Royal-Georges, dont on avait laissé les sahards ouverts , fut submergé dans le port même. Les assurances contre les delits pourraient avoir

deux objets : 1º de eréer un fonds pour indemniser les parties lésées dans le cas où un délinquant est inconnu ou insolvable; 2º de défrayer en première instance les actes de poursuites juridiques, et même on pourrait l'étendre, en faveur des pauvres, aux causes purement civiles.

Mais le mode de ces indemnités scrait étranger au sujet que je traite : j'en ai posé ailleurs les principes, je dois me horner ici à énoncer le résultat général de cet ouvrage ; c'est qu'on peut, par de bonnes lois, réduire presque tous les crimes à des actes qui peurent se réparer par une simple compensation pécuniaire, et que, dans ce cas, le mal des délits cesse presque entièrement.

Ce résultat, énonci simplement, ne frappe pas d'abord l'imagination : il faut le méditer pour sentir son importance et sa solidité. Ce n'est pas la brillante société du monde qu'on peut intéresser à une formule presque arithmétique; hommes d'État. c'est à votre pensée qu'on la présente, c'est à vous qu'il appartient de la juger !

La science dont un a cherché les bases, ne peut plaire qu'aux ames élevées pour qui le bien publie est une passion. Ce n'est pas cette politique subversive et tracassière qui s'enorgueillit de projets clandestins, qui se fait une gloire toute composée de malheurs, qui voit la prospérité d'une nation dans l'abaissement d'une autre, et qui prend des conrulsions de gouvernement pour des conceptions de génie. Il s'agit lei des plus grands intérêts de l'humanité, de l'art de former les mœurs et le caractère iles nations, de porter au plus haut degré la surcté des individus, et de tirer des résultats également avantageux de différentes formes de gouvernemont. Voilà l'objet de cette science pofitique, franche et généreuse, qui ne cherche que la lumière, qui ne reut rien d'exclusif, et qui ne connaît point de moyen plus sûr de perpétuer ses bienfaits , que d'y faire participer toute la grande famille des nations.

sur les individus, sons qu'il y alt de leur faute, fussent couveries aux dépans du publie. Plus il y a de contribuables, moins la perte asi sensible pour ebacuo d'eux.

Oo observera, d'ue autre côté, qu'ue fonds public est ples exposé à l'afraude et à la dissipation qu'un fonds particulier. Les pertes qui tombent directement sur les fedividus donneet. toute la force possible aux motifs de vigitance et d'économie.

# PANOPTIQUE.

## AVANT-PROPOS.

L'auteur a composé sur ce sujet trois volumes in-12 qui on téé imprimés, mais non publiés : ils étaient composés de fragments, d'additions et de corrections successives, selon que ses vues s'étaient dévelopées, et que de nouvelles rechterches lui avaient fourni de uouveaux documents.

Ce Mémoire en fut extrait en formo de discours, et il fut envoyé par M. Bentham, en 1791, à M. Garrau de Coulon, membre de l'assemblée législative, et d'un comité pour la réforme des lois criminelles 1 sur son rapport, l'assemblée ordonna l'impression de ce Mémoire; mais les événcements ne lui laissèrent pas le loisir de s'en occuper.

Le directoire du département de Paris, où il y avait une si grande réunion d'esprit publie et de lumières, distingua bientôt ce projet dans la fonle de eeux qui lui étaient offerts pour la réforme des prisons et des hôpitaux. Il parut aller au delà de ceux qui avaient obtenu jusqu'à présent le plus d'approbateurs, soit sous le rapport de l'économie, soit sous celui de la sureté publique : il offrait une garantie toute nouvelle pour la garde et la tenue des prisonniers et pour l'efficacité des movens de réforme. Aussi son adoption fut-elle unanime, et l'on prenait des mesures pour le mettre à exécution, lorsque le département lui-même fut entraîné dans le renversement de la constitution et de la monarchie.

Une fatalité semble attachée à ee plan. En Angleterre, où l'on est leut à décréter, mais persévérant à exécuter, ce même panoptique a été approuvé par le ministère. Il y a eu un bill du parlement pour approprier la sonne nécesaire à se construction; il y a eu un second bill saire à se construction; il y a eu un second bill il n'y a ten de fair; che difficente légale de plusieurs espèces, mais dont auteme no tient au plan mémo, se sont élevée; et l'auteur en catua mémopoliar qu'un premier jour, à l'exception du tempe et des frais perdus dans la malbercusse poursaite de cet obiet.

J'ai conservé ici le Mémoire tel que je Tavais e réligié pour l'assemblée nationale, avec quel-enfeige pour l'assemblée nationale, avec quel-edes prions. Le mais entré dans les édails, ai pour la construction de l'édifice, ni pour la construction de l'édifice, ni pour les travaux dont on peut occuper les prisonniers. Le premier de ces objets appartient aux marchitectes; l'autre est particulièrement l'af-faire des entrepreneurs. Le cherche à ne ricomettre de ce du peut nitréesser les hommes comettre de ce qui peut nitréesser les hommes de l'État; mais si on en vient à l'exécution, il fluid canoniter l'ouvrage original.

Voulez-rous, disait M. Bentham, dans sa
legara y voulez-rous savoir à quel
opoint est montée ma persussion de l'importance de ce plan de réformation, et sur les
grauds succès qu'on en peut attendre? Laisseaomoi construire une prison sur ce modèle, et
je m'en fais geòlier : vous verrez, dans le
d-Memoirz même, que ce geòlier ne veut point.

de salaire, et ne coûtera rien à la nation.
Plus j'y songe, plus ee projet mo paraît de
ceux dont la première exécution devrait être

dans les mains de l'inventeur. Si chez vous

oo pense de même à cet égard, peut-être qu'on ne répugnerait pas à se prêter à ma fantaisic. Quoi qu'il en soit, mon livre renferme les instructions les plus nécessaires pour celui qui en serait chargé; et, commeco gouverneur de prince dont parle Fontenelle,

« j'ài fait mon possible pour me rendre inutile.) D'après le témoignage de plusieurs observateurs dignes de foi, on peut eroire que les prisons de Philadelphie ont atteint un degré de perfection qu'on jugeait à peine possible. Pour-rait-on en conclure que ces établissements doivent être pris pour modèles? Non, sans doute. Dour obtenir ailleurs les mêmes effets, se mêmes effets.

il faudrait d'abord transporter l'instrument du même qui les opère, c'est-à-dire, cette société religieuse, cette espèce de chartreux protestaots, qui met dans toutes ses entreprises un sède, une patience, une persévérace que rien lasse, et un esprit de corps qui dédommage ne lasse, et un esprit de corps qui dédommage ne lasse, et un esprit de corps qui dédommage ne la se la

de tontes les privations. Il ne faut pas oublier que les gedilers européens ne soot pas des quakers, et que, loin de porter dans cette profession une bienveillance sublime, la plupart o'y perdent que trop les sentiments de l'humanité la plus conomune.

the a pusi-constance bien important for a utre circumstance bien important mootre la necessité de recourir à d'autres mootre la necessité de recourir à d'autres que l'independe proportene ditte en presque incononce dans les Etats-Unis d'Amérique 21 ne est plusières oi un mendiant est un objet de curiosité. Les délits, en cooséquence, y sont hen razes et bien peu variés. Or le régime domestique ou paternel qui peut réussir avec un petit ombre de prisonniers, se serait pas proportionné à des établissements où l'ou ras-semble des milliers d'hommes infectés de toutes les espèces de levains qui fermeotot daus nos grandes espitales.

## PANOPTIQUE.

## MÉMOIRE

SUR UN NOUVEAU PRINCIPE POUR CONSTRUIRE DES MAISONS D'INSPECTION, ET NOTAMMENT DES MAISONS DE FORCE.

ÉTARLISATMENT PROPOSÉ POUR GARDER DES PRISSONNIESS AVEC PLES DE SCRAFFÉ ET D<sup>®</sup>ÉCONOMIC, ET POUR OPPÉREN EN MÉME TENDS LEUR RÉFORMATION NOBLEE, AUTO EUR MOILENS DOUTRACT DE ÉLECRE DONNE COMPITE, ET DE POURVOUR A LEUR SEMBRISSONE AUTÉS LEUR ÉLAGISSISSEMENT.

Si fon trauvait un mogen de se resube matter de tot et qui per tirrier à un cretin nombre d'hommes, de disposer tout ce qui les environs, et autre de l'autre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre settins, de l'assurer de leurs actions, de considere, de l'assurer de leurs actions, de ventre produire, de l'assurer de leurs actions per l'entre devir en le l'entre de l'entre l'entre devir en peut Chappe en contraier l'effet deixir , on ne peut (pas) abouter up'un moyen de cette espèce ne fait un insurraume tré-récréptique et tré-cuille que les gouvernements pourraient proprieter à différent odjets de la plus toute impor-réplier de l'entre ou détait de la plus tout impor-réplier à différent ou détait de la plus tout impor-

L'éducation, par exemple, n'est que le résultat de toutes les circonstances auxquelles un enfant est exposé. Veiller à l'éducation d'un bomme, e'est reiller à toutes ses actions, c'est le placer dans une position oit on puisse inducer sur lui comme on le reut, par le choix des objets ilont on l'entoure et des idées qu'on lui fait naître.

Mais comment un homme seul peut-il suffire à veiller parfaitement sur un grand nombre d'indivilus? Comment même un grand nombre d'indivilus pourraient-ils veiller parfaitement sur un seul? Si l'on silmet, comme il le faut bien, une surcession le personnes qui se relayent, il n'y a plus

d'unité dans leurs instructions, ni de suite dans leurs méthodes.

On conviendra done facilement qu'une idée aussi utile que neuve serait celle qui donnersit à un seul homme un pouvoir de surreillance qui, jusqu'à présent, a surpassé les forces réunies d'un grand nombre.

Cest li le problème que crois aroir résolu M. Benam, per l'application noutement d'un principe bien simple. — De tant d'établissements autrquels ce principe pourrais det es palquei are poin ou moins d'assattiges, les manons de forre lui ont para moierte of heur d'alorde les regrade à legislateur. Importance, vanicié et difficulté, voils les ritaions moierte de la comment de le comment de le comment de la comment de la

Introduire une réforme compléte dans les prisons, à sasserr et le honne conduits actuelle et de Pamendement des prisonniers, fiter la santé, la propreté, l'ordre, l'industrie dans ces demuerces, jusqu'à present inferétées de corruption morte el physique, fortifier las-écurité publique en diminuant la déronse su lieu de l'augmenter, et lott etals par une simple idée d'architecture, tel est l'objet de son ouvrage.

L'extrait que nous allons soumettre à vos lumières est tiré de l'original anglais qui n'a point encore été rendu publie, et suffira pour faire juger de la nature et le l'efficacité des movens un'on y emploie.

Que doit être une prison? Il o aégare où l'en prire de leur libert des individus puis con at laute, pour prévenir de nouveaux crimes de leur part, et pour nétourner les autres par la terreur de l'example. C'est de plus une maison de correction où fon doit se proposer de réfurmer les mouras les personnes détenues, afin que leur retour à la libert ên e soit in mailleur ni pour la société ei pour ette-mêmes.

Les plus grandes rigueurs des prisons, les fers. les cachots, ne sont employés que pour s'assurer des prisunniers, Quant à la réformation, on l'a généralement négligée, soit par une indifférence barbare, soit parce qu'on a désespéré d'y réussir. Quelques essais en ce genre n'ont pas été heureux. Ouclones projets ont été abandonnés parce qu'ils demandaient des avances considérables. Les prisons, jusqu'à présent, ont été un sejuur infect et horrible, école de tous les crimes et entassement de toutes les misères, que Fon ne pouvait visiter qu'en tremblant, parce qu'un acte d'humanité était quelquefois puni par la mort , et dont les iniquités seraient encore consommées dans un profond mystère, si le généreux Howard, qui est mort en martyr après avoir voca en apôtre, n'avait réveillé l'attention publique sur le sort de ces matheureux, dévoués à tous les genres de corruption par l'insouciance des gouvernements.

des gouvernements.

Comment établir un nouvel ordre de choses? Comment s'assurer, en l'établissant, qu'il ne dégénérera pas?

L'inspection : vollà le principe unique, et pour établir l'ordre et pour le conserve; mais une inspection d'un genre nouveau, qui frappe l'imagination plutôt que les sens, qui mette des centaines d'hommes dans la dépendance d'un seul, en insonant à ce seul homme une sorte de présence universelle dans l'enciente de son domaine.

#### Construction du papoptique.

Une maison de pénience, sur le plan que l'on vous propose, scrii un biliment cicculaire; ou plutôt, ce sersient deux biliments embeliers l'un dans l'autre. Les appartements des prisonniers formeraient le biliment de la circonference sur une bauteur de six dagres son peut se les représenter, comme des cellules ouvertes du côté inférieur, parce qu'un grillage de fer peu massif les expose ca entire à la vue. Une galerie à chaque chape clabel. la communication; chaque cellule a unc porte qui s'ouvre sur celle galerie.

"éware au ceile galerie. Et ceil habitation des The four scope le cui neil dirivé qu'en trais de l'accept de la commandation de la commandation étages, purce qu'ils sont disposés de masière que checus domine en plein deux diages de cellules. La tour d'impection est aussi envisonnée d'une poérei tour d'impection est aussi envisonnée d'une poérei aux regards de l'impecteur de poinger dans les cellules, et qui l'empecteur de poinger dans les cellules, et qui l'empecteur des poincaires, et qu'en se montrant dans un petit espece, il peut d'un coup d'aut l'un le lière de se priominers, et qu'en se montrant dans un petit espece, il peut l'exploiten de sa préference est aussi efficier que sa l'exploiten de sa préference est aussi efficier que sa

présence même. Les tubes de fer-idane correspondent depuis la tour d'inspection centrale à clasque cellule; en sorte que l'inspection, sans aueun effort de voix, sans alégialeze, pout averile les prisonniers, diriger leurs trasaux, el leur faire sentir sa surveillance. Batte la tour et les cellules, il doit y avoir un espace vide, un poils samuniare qui det eux prisonniers tout mogen de faire des entrepeises contre les inspecteurs.

L'ensemble de cet édifice est comme une ruche dont chaque cellule est visible d'un point central. L'inspecteur, invisible lui-même, règne comme un esprit; mais cet esprit peut au besoindonner immédiatement la preuve d'une présence réville.

Cette maison de pénitence serait appelée Panoplique, pour exprimer d'un seul mot son avantage essentiel, lu faculté de voir d'un coup d'œil tout ce qui s'y passe.

### Avantages essentiels du panoplique,

L'avantage fondamental ilu panoptique est si étident, qu'on est en danger de l'obscureir en voulant le prosurer. Être incessamment sous les yeux d'un inspecteur, c'est perdre, en effet, la puissance de faire le mal, et presque la pensée de le vouloir.

En des grands arantages collateram de ce plan, c'est de metrite asson-inspecteur, les solublernes de tout genre, sons la mène inspection que les montantes de tout genre, sons la mène inspection que les montantes de la collatera del la colla

ilans la même proportion, les ebâtiments deviennent rares.

L'administration de la justice intérieure est susprépilée, dans cet échilisament, fume pérfection sans ex-mple. Les délits seront comus au moment ou les presents de l'active de l'active de l'active de gonari, les temoirs, les juges, tous sont pérévate à avoir feu, sans précipitation, sans injustice, dans l'intervalle de specièque moittes. Les prince peuveri l'intervalle de specièque moittes. Les prince peuveri plus grande; et cette certifuele mime rendra les défais lein reres.

Voyez les règlements qui ont été faits, soit en Angleterre, soit ailleurs, pour les hôpitaux, pour les maisons de travail, et pour les prisons; règlements qui annoncent des vues d'humanité et de sagesse, et dans lesquels on voit une intention sincère de prévenir les inconvénients attachés à ces differentes retraites. Vons y voyez partont une inquiétude manifeste, une erainte continuelle que les devoirs ne soient négligés. Les employés doivent aller fréquemment dans les salles ; ils doivent fréquemment recevoir les plaintes. - Le directeur est tenu d'inspector les individus , d'aller au moment où il n'est pas attendu, de les voir au moins une fuis par semaine. Différents gouverneurs sont chargés de visiter, d'interrocer, de se faire présenter les habillements, les aliments, d'observer la propreté, la tenue, les heures du travail, etc. Ces règlements, respectables dans feur obiet, ne prouvent qu'une tentative infruetueuse à heaucoup d'égards pour obtenir, avec de grands efforts et d'enormes depenses, une très petite partie des bons résultats qui seraient le produit naturel d'une inspection een-

Ce n'est pas tout : le principe panoptique facilite extrèmement le devoir des inspecteurs d'un ordre supérieur, des magistrats, des juges, Dans l'état actuel des prisons, ils ne s'acquittent un'avec une grande répugnance d'une fonction si contrastante avec la propreté, le goût, l'élégance de la vie ordinaire. Dans les meilleurs plans formés jusqu'à présent, où les prisonniers sont distribués dans un grand nombre d'appartements, il faut qu'un magistrat se les fasse ouvrir l'un après l'autre, qu'il se mette en contact avec chaque habitant, qu'il leur répète les mêmes questions , qu'il passe des juurnées pour voir superficiellement quelques centaines de prisonniers : mais, dans le panoptique, il n'est pas besoin ile lui ouvrir les loges, elles sont toutes ouverles sous ses yeux.

Une cause de répugnance bien naturelle pour la visite des prisons, c'est l'infection, la fétidité de ces demeures; en sorte que plus il serait nécessaire de les visiter, plus on les fuit ; plus elles sont fumentes à luras balàtants, moins il y pomer ux d'espérance d'obtenir du soulsgement : au lieu que, dans une maison de pénitence construite sur ce principe, il a'y a plus su d'agoût ni danger. D'où pourrait naître l'infection? Comment pourrait-relle durer? On erera, dans suite, quo pour yéablir une propreté aussi grande que dans les raisseaux du espitaine Cook ou dans les maisons bollandaises.

Observe encore que, chas les antres prisons, lo visite d'un magistrat fid-telle intendeue, fivi-il aussi prompt que possible alans ses mouvements, on a tonjurar le loisir de lissimute le veritable ciat des choses. Pendant qu'il examine une partie, on arrange l'autre, on a le temps le prérenir, de menacet les prisonniers et de leur dicter les réponses qu'ils alorent faire. Dans le ponoptique, au moment où un magistrat fait son entrée, la scine entière est déplorée à ses rezants.

section et a sis l'égratus des currieux, des vergageurs. Il main du different de prisoniters, des onemissances de l'imperieur et des nutres officiers de missances de l'imperieur et des nutres officiers de la prison, qui, l'ous animes de moité différents, vindront ajouter à la force du principe salutair de l'impercion, et surreilleront les chés, comme les chefs surreillerat lous leurs subsiterens. Ce grand commité du publie pércétoinnare à ous les riablissements qui seront soumis à as vigilance et à sa péndtratalen.

#### Détails sur le psooptique.

L'ouvrage anglais entre dans tous les détails nécessaires pour la construction du panoptique. L'auteur s'est livré à des recherches infinies sur tous les degrés de perfectionnement qu'on pouvait donner à un édifice de ce genre. Il a consulté des architectes : il a profité de toutes les expériences des bôpitaux; il n'a rien négligé pour adapter à son plan les inventions les plus récentes, indépendamment de ce que l'unité du ponoptique et sa forme particulière ont donné lieu à des développements tont nouveaux de plusieurs principes d'architecture et d'économie. Mais cette partie de l'ouvrage, qui forme un volume, n'est pas susceptible d'un extrait snivi. Ce n'est point sur ces détails qu'on doit juger le plan ilu panoptique. Si l'on approuve le principe fondamental, on sera bientôt d'accord sur les moyens d'exécutiun.

Nous tirerons pourtant de ce volume quelques observations détachées qui aldent à sentir toure l'utilité qu'on peut retirer de ce nouveau système.

Le premier objet est la sécurité du bâtiment contre les entreprises intérieures et contre les attaques

15\*

hostiles du debors. La sécurité du destaus et aprilement étables, soit par le principe même de l'enspection, soit par la forme des cellules, soit par la forme des cellules, soit par la forme des cellules, soit par l'informent de la four des inspecteurs, soit par des la comme de la cellule de la

La sécurité du dehors est établie par un genre ile fortification qui donne à cette place toute la force qu'elle floit avoir contre une insurrection momentanée, contre un mouvement populaire, sans en faire une forteresse dangereuse ; elle peut résister à tout, excepté au canon. Les détails sont si nombreux qu'il faut nécessairement renvoyer à l'ouvrage original; mais on doit remarquer ici une idée nouvelle. En face de l'entrée du panoptique, il y aura, dans la longueur du grand chemin, un mur de protection pour servir d'abri à tous ceux qui , dans un moment où la prison serait attannée, voudraient passer sans se mêler de cette hostilité; en sorte qu'on ne risquerait plus, en défendant la maison, de faire un carnage inconsidéré, de punir l'innocent avec le compable, parce qu'il n'y aurait que des malintentionnés qui franchiraient l'avenue séparée du public par ce mur de protection.

Au resie, on répète que cette prison ne sera James attaquée, précisément parce qu'on ne peut pas expérer de réusiri dans l'attaque. L'humanier teut qu'on prévience ces attentats en les remient impratérables. La cruanté est unie à l'imprutelence quand on fait les instruments de la justice asser fables en apparence pour inviter les destructeurs à une auther crimierlle.

Le plan de la chapelle ne peut être hira saisi que per une longue description. Il suffit de dire ici que la tour même des inspecteurs, subiassent, le ilimanche, une métamorphose par l'outerture des galeries, devient une chapelle où le public est reçar, et que les prisonniers, sans sortir de leurs erlules, sont à portée de voir et d'entendre le pretire qui

L'auteur répond à une objection qu'on lui a faite : c'est qu'en exposant alors les prisonniers aux regards ile tout le monde, on les endurcirait à la honte, et qu'ainsi l'on nuirait au hut de la réformation morale.

Cette objection peut n'être pas aussi forte qu'elle le parait il 'abord, parce que l'attention des spectateurs, dérisée entre tous les prisonniers, ne s'attache individuellement sur auenn, et que ceux-ci, renfermés dans leurs cellules, à une certaine disstance, songerent plus us speciacle qu'ils auroni sons les peuts, qu'i colui doui la servin ou-mêmer les objets. Mais, d'ailleurs, rien n'est plus facile que de teur donner un manyes. Le crine abstralt sera especi à la bente, fanis que le cruinnit sera especia à la bente, fanis que le cruinnit sera vanier plus as pointe déchirante; per rapport sus spectales sera vaniers plus as pointe déchirante; per rapport sus spectales sera vaniers plus as pointe déchirante; per appetul est une, sans lui donner des contents trop noires, est est en che arbeit, qu'il est prepett l'imagination, et qu'il es rerient l'imagination, et qu'il es rerient l'imagination, et qu'il es rerient qu'il est prepett l'imagination, et qu'il es rerient qu'il est prepett le contracte de l'archive de l'archive

Il est bien aliquiller que la plus borrible de institucions présente à est égent un modife exclueit. L'imquistion, arte ses processions solemelles, este habits enalématiques, ses éforcations effres, etc., arait trouvé le vrai secret d'ébrauler l'imagination et de parler à l'imer. Dans un bon comité de lois pénales, le presonage le plus essentiel est celui qui est charge de combiner l'effet théâtra!

Pour reredir au panoplique, an ne doit pas ombier que c'est là la seule occasion où les prisonniers auront à reacontrer les yeux du public. En tout autre temps, les visiteurs seront invisibles comme les inspecteurs, et ainsi on ne doit pas craindre que les prisonniers s'accontument à braver les rezers, et derivement insendiers à la bonter.

Um-chapelle publique est de la plus grande importance dans une maison de pénitence destlnée à l'exemple : e'est de plus un moyen infaithible d'assurer l'observation de tous les réglements relatifs à la peopriée, à la sonté, et à la honne administration du pumpotique.

ign'i donne la plus grande s'entrité contre le danger d'un incendie : le fer, purtout où il peut entrer; point de bois; le plancher des cellules, s'il est de pierre ou de Irique, doit être revouvert de platre, parce que, n'yant point d'interstires, ils rede ni immondires ni levains de maladies, et que d'ailleurs il est incombustible.

Howard, ne sarbant comment se déterminer dans le chait des inconrécients, ne vest joint de finalter dans le ne celluler, perce que la perspective de la camagen détourne les promoiers du travail ; il ne laisse qu'une ouverture en baut, innecessible à leur vue, avec un contrevent de bois pour écentre la neigne et la plaie. Il ne leur donne point de fen, 4 cueue des dangers satquerés on expocerait la prison, et croit pourroir à la différence des saisons par la différence des habits.

Dans le panoptique, on multiplie les fenètres, parce que, avec tant de précautions, on pecraint pas Frasion des prisonniers, et que à même ils s'éraduent sous les yrock cleurs inspectors, lis seraient encore à franchir an debors une fouls d'obstacle très-poissants. La multiplication des fresters n'est pas souliment un souligement nécessaire à la capitpoissant, la multiplication des restores n'est pas poliqu'il est him des graves le terasta pour l'aquels il font beaucoup de lumière, et qu'on est firori d'abandonner il 70 nn epuit pas se soustraire aux stràtions du temps, que l'on éprouve nécessiére cellule.

Oter à un homme sa liberté, ce n'est point le condamme à soulière le rôul, ait acquirer un air fétide. Les poètes employée pour rechauffer les priona suriarels polisieurs inconvenients, indiqués dans l'ouvrage anglàsis; mais l'on peut, arce uns dépense melicore, faire poser d'aute cellules des tubes qui soient des conducteurs de chaleur, et qui servent en maine temps as retrans-réleures de l'air. servent en maine temps as retrans-réleures de l'air. forme à l'économie, parce que les présonniers pourment conducer leur savous sans inécreusées. D'autres tubes peuvent distribuer l'eau dans toutes les cellules. On épargnera beaucoup d'emplois laborieux pour le service domestique, et les prisonniers ne seront pas exposés à souffrir par la négligence ou la malice d'un gardien.

ou la malice d'un gardien.

Nous terminerons iei l'extrait de ces observations
généralrs sur la construction du panophique. Il
faudrait tout traduire pour montrer que l'attention

faudrait tout traduire pour montrer que l'attention de l'auteur s'est étendue à une foule d'objeta négligés ou Impossibles à remplir dans les prisons ordinaires.

Le grand problème est de donner à l'application du principe passogaigne le degre de perfection dont die ration passogaigne le degre de perfection dont cille rat statespille. Pour cels il fout fuire en sorte qu'elle paisse s'écurier i chaque infairle parail les réquerts de chaque portion de l'espace qui le reneme. Ce problème estje une graude variété de abitaines; et l'autrur les a données toutes. Cette profise ouverne principelateure les articurées; mais profis couverne principelateure les articurées; amis contra principelateure les articurées; amis cett l'autrurées de cett l'administration intérieure d'une telle misson. Cett le vigit de la seconde partié de cet d'émoire.

#### SECONDE PARTIE.

#### DE L'ADMINISTRATION DE PANOPTIQUE.

L'alministration des maisons de présistence est un des objets sur lesqueis il est le plos difficie de rémir les opsistes, parce que chaque bomme, soit la différence de se dispundous, precept différenties la différence de se dispundous, precept différenties oubliers qu'un prisonnier enfermé pour ses fasties est un étre semilor. D'autres ne sougent plus que son état est une pomition. Les uns voudraient jui cert entactes petture jouissances qui perent absouche des contestes pettures jouissances qui peter ai absouche de la contraction de la contraction de la finalmantielle. Justifice que les autres crient à l'indumatielle.

Je vais poser quelques principes fondamentaux qui, malbeureusement, dans l'application, Joissen encore un champ trop vaste à l'incertitude et aux opinions contraires, mais qui ont du moins l'avantage d'éclaireir la question, et de mettre les personnes qui disputent à portée de s'entendre.

Il faut, avant tout, rappeler sommairement les objets qu'on doit se proposer dans toute institution de ce genre. Détourner de l'imitation des crimes par l'exemple de la peine, prevenir les délita des prisonniers pendant leur captivité, maintenir la décence parmi eux, conserver leur santé et la propreté qui en fait partie, empêcher leur évasion, leur ménager des moyens ile subsistance pour le temps de leur elargissement, leur donner les instructions nécessaires, les plier à des habitudes vertueuses, les préserver de tout mauvais traitement illégitime, leur procurer le hien-être dont leur état est susceptible sans aller contre le but de la punition , et , enfin , obtenir tout cela par des morens économiques, par une administration intéressée au succès, par des règles de subordination intérieure qui mettent tous les employes sous la main du chef. et le chef lui-même sous l'œil du nublic : tels sont les divers objets qu'on doit se proposer dans l'établissement d'une prison.

Tous les plans qu'on a proposés jusqu'à présent sont défectueux par un excès de serérité, ou par un excès d'indulgence, ou par une exagération dons les frais qui a tout fait échouer. Les tros rècles suivantes seront d'un grand usage pour éviter ces différentes erreurs.

#### Bègis de douceur.

La conditiou ordinaire d'un prisonnier condamné à un travail forcé pour un temps long ne doit pas être accompagnée de souffrances corporelles, préjudiciables ou dangcreuses à as santé ou à sa

#### Règle de sévérité.

Sauf les égards dux à la sie, à la santé et au bien-être physique, un prisonnier subissant ce genre de peine pour des délits qui ne sont guire commis que par des individus de la classe la plus pautre, on ne doit pas rendre as condition meilleure que celle des individus de cette même classe qui virent dans un cital d'innocence et le liberté.

#### Règle d'économie. .

Sant ce qui est dù à la vie, à la santé, au hientre physique, à l'instruction nécessaire, aux ressources futures des prisonniers, l'économie doit être une consideration du premier ordre dans tout ce qui concerne l'administration. On ne doit aimettre aucune dépense publique, on ne doit reire aucun profit, par des motifs de sérérité ou d'indulgence.

La règle de douceur est fondée sur des raisons de la plus grande force. Les riqueras qui fléctent la rie et la santé des prisonniers, renference dans les certes d'une prison, sont à pur epert pour le secret d'une prison, sont à pur epert pour le Platificars, comme ces riquerars se protogent periodite une longue period. Temprisonnement alerient periodite des longue period. Temprisonnement alerient periodite des longue period. Temprisonnement alerient periodite des longues period. Temprisonnement alerient periodite de la completation de la prisonne de la completation de la completation de la completation de la completation de la prisonne des la prisonne de la completation de la prisonne del prisonne de la prisonne de la prisonne de la prisonne de la prisonne del prisonne de la prisonne de la prisonne del priso

ume peine capitales, quoiquélles n'en portent pas le umon. Si done le pouvoir exécutif capite la tie des prisonniers par des accérités que le logislature n'autorier pas, il comount un véretable homicile; n'autorier pas, il comount un véretable homicile; résulte qu'il ne condamne pos un homme à mort, résulte qu'il ne condamne; pos un homme à mort, rise qui me quideprésis plusierses mortes al mort, résulte qui dure quelquéries la plusierses années. Il en résulte more que ces prisonniers ne sont poloi pour réstrierment à l'insernité de terres offernes, à l'enes facultés de résister plus ou moins aux rigueurs de leur traitement.

La règle de aérérité n'est pas moins essentielle ; un emprisonnement qui offirmità à des coupaires une situation meilleure que leur condition ordinaire dans l'état d'innocence, sersit une testure pour des hommes faibles et noslheurent, ou due moins elle n'aurait pas es caractère de peies di doit effrayer cetui qui est tenté de commettre un crime.

La règle d'économie, toujours importante en elle-même, l'est beaucoup plus dans mi système où l'on a voulu lever la principale objection qu'on ait faite contre la reforme des prisons; savoir, l'excessive dépense : il fallait montrer que le système actual réunissuit à tous ces avantages celui d'une économie sumérieure.

Mais comment a sasurer de l'économie? Par les mûnes moyens qui la font régner dans un atteire, dans une manufacture. Les établissements publics sont sujets à être négligés ou volés; les établissements particuliers prospèrent sons la garde de l'intérel personnel : il faut donc confer à la sigliance de l'intérêt personnel l'économie des maisons de pénitence. Cet article est esseutiel, et demande une explication létaillée.

Comparation des deux modes d'administration , l'une par contrat, l'autre de confiance.

On ne peut closier qu'entre deux espèces d'auministration : deministration per contrat, en administration de conthuece. L'administration peut contrat est celle d'un boumne qui troit avec le cut peut celle de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de taut per tête, et qui applique leur temps et leur industric à son protis personné, comme foit un maître avec ses apprecisis. L'administration de confinence sit celle d'un seul indivisé, ou d'un aux dépens du public, et qui rendent au trieupens du public, et qui rendent au trieuple les prévaints du travait de prévonnéers.

Pour se déterminer dans le choix de ces deux

mogens, il sufficiti, ce semble, de jouer les quetions situantes l'esquid-oi-on esperre plus de rièc ci de vigilismes à la tête d'un d'abblissement de cette batter? Bêter de cetti qui à l'acuson p'âtterêt dans son succès, ou de cetti qui l'en a que peur dans son succès, ou de cetti qui l'en a que peur l'acte de cetti qui puringe le sperier comme les facte de cetti qui puringe le sperier comme les propriemes de la comme comme comme les des facte de cetti den les giains seront toujours proprotionnés à a bonne combiter, ou de cetti qui est toujours sur du anyme cinolument, soit qu'il alimiinier bean ou ma l'acte de l'acte de l'acte de la mistre bean ou ma l'acte de l'acte d'

L'économie a deux grands enneuis, le péculat et la négligence. Une administration de confiance est exposée à l'un et à l'autre; mais une administration par contrat rend la négligence improbable, et le péculat impossible.

On es del pas que des administrateurs deindicesas ne cenglièrent jamais bien les deveirs de ces pleces ; finmour du pouvoir, de la nouveauté, ce pleces ; finmour du pouvoir, de la nouveauté, const des mostifs qui peuvent nouveri leur zele, et leur inapère de la vigilance. Usals l'enterpreneur per contrat en peuvel-jam auni etre autini par ces dériminal-il l'influence des autres? L'amour du pouveir est sujet à nouvellier plinéert pécuniaire ne s'endert jamais. L'esprèt publie se rabents, la plan airècta vere l'équi interés peuventre devien

Accordos que les alaministrateurs deintérrease ne renduoui jumis compales ni de pérulta ni de grouitre negligence. Pourrontiis tendre tous les ressorts de l'economic et ut rarrai au même point qui un bomme intérensé personnellement dans remaisses de l'economic et ut rarrai au même point qui un bomme intérensé personnellement dans remaisses de l'economics de l'economics de rome pourrais paraisses, qui rorte administration roms poraisses florissantes et productive, vous ne pourre pourrais pas avoir quelle épithée cile merite, jumpi ce que vous Payer me dans des minia trictantes de la son vair celirar. Elle peut terre bonne en comparaison de ce qu'étile etc. pu'elle peut devenir.

Ce n'ezt pas tout; les administrateurs décinicessés, c'est-à-lier, d'yrat poist, comme l'entrepresser, les profits de la mison, joinsent ocquinatar d'un sailer, esqu'in farent leur n'et en me de la comme de la comme de la comme de la comme moilf pour prendre une place; mis e en d'en est poist un pour en rempli assidiment de fonctions au contraire, il affabilit la bision qui doit exister mer l'insteri et il evitur. B'au e calific est conmer l'insteri et il evitur. B'au e calific est contraire l'insteri et de vitur. B'au e calific est contraire l'insteri et de vitur. B'au e calific est conplaire, plus il e jette au millien du monde et de phisire, plus il e édocole d'une attention qui lui paralt servile et minutieuse; et si le salaire est sssez grand, le fonctionnaire public cherche d'abord un commis, un député qui fait tout l'ouvrage, en sorte que ce n'est plus ce que vous donnez au chef, mais ce que le chef donne à son subdélégué, qui fait aller le travail, Le salaire même, en proportion de sa grandeur, a une tendance funeste à ne Isisser le choix pour les places qu'entre les hommes les plus incapablés. Les places richement dotées sont la proje des intrigants accrédités, qui sont, non les courtisons, mais les valets des ministres et de chaque ministre , enfants gâtres de la fortune, dont le mérite est dans leur opulence, pendant que leur titre est dans Jeurs besoins, et dont l'orgueil est au-dessus de l'application des affaires, autant que leurs talents sont au-dessous,

On trouvera, sons doute, des administratures qui ominent servis assintietés, pour l'homonier et le hien public; mais, quologivil puissent faire miess; que ceux qui surrient un salire; in féront mains que ceux qui surrient un salire; in féront mains torité d'une place, ce n'ext pas toujours en aimer la faigne et les emineras; et mêmes inner els fonctions pendant qu'élles ont le vernis de la nouveauté, orist pas une caustion qu'on les aimers quand la nouveauté sera aixé. D'alleurs, où la rête de l'innouveauté sera aixé. D'alleurs, où la rête de l'inmouveauté sera aixé. D'alleurs, où la rête de l'inleur d'alleur de l'industrie, et l'activité de l'hobustrie.

Mais la grande objection contre les administrateurs gratuits, c'est que plus un homme est assuré d'obtenir la confiance, moins il fait d'efforts pour la mériter. La jalousie est l'âme du gouvernement ; la transparence de l'administration, si je puis parler ainsi, est la seule sécurité durable : mais la transparence même ne suffit pas, s'il n'y a pas des ohservateurs curioux pour tout examiner avec attention. Voyez l'entrepreneur par contrat, chacun l'épie avec une jalouse défiance ; chiscun le regarde comme un agent suspect, qu'il faut veiller de près, de neur au'il ne tyrannise les prisonniers et ne les opprime. Toutes ses fautes seraient exagérées , tous ses torts seralent mis dans le plus grand jour ; mais l'administrateur gratuit, charmé de sa propre générosité, attend de tout le monde une estime presque avengle, une déférence presque illimitée, Il semble que du hant de ses vertus il dise au public : « Ou'un homme comme lui, qui sert sons « intérêt, qui méprise l'argent, a droit à la con-« flance, aux égards; qu'on l'offenserait par des « soupçons; et que s'il daigne rendre ses comptes, « c'est une œuvre surérogatoire qu'il ne doit qu'à « son honneur. » Le public est du même avis ; et al quelqu'un osc relever les abus, les négligences. les vexations même de cette administration généreuse, il n'y a qu'un cri d'indignation contre lui. Quant aux inconvincins d'une administration comficé à plusiers prévance, à las orticonnes de tous cent, qui ont un peu d'expérierce. La multiplicité des gérants détruit l'anné à plan, cause une fluctuation perpétuelle dannées necures, améne da discorde; et, a gérès une lutte longue et pérallel entre les associés, le plan fort un le plus opinistre centre les associés, le plan fort un le plus opinistre criter a sociés, le plan fort un le plus opinistre centre les associés, le plan fort un le plus opinistre centre de l'acceptant pour être absolute chacen aluns son dévir est succeptible de partège, le solution étateurs aluns son dévir est succeptible la nature répare les fautes d'un môletin, un contrat tacite corrige ainsi le vice de la toi dans un condité d'alministration la toi indus un condité d'alministration.

Après tout cels, le public qui, toujours pirs de la rettu et du pârderable en thôres, simerait mieux perdre cimpunite nillé intrea par néglieux que d'en vier gagane millé ain bonne par pérellat, que l'en vier gagane millé ain bonne par pérellat, que l'en par le présent de la comparation de présonners entre les maiss d'un entreprenour est expase ces malheureux à tous les maurais traitements qui peurret resulter de la explédit de leur maire, intrénsé à leur donner une matrais mourreture, et à leur donner une matrais construire, et à leur donner une matrais de l'entre de l'entre par le présent de l'entre par l'entre par l'entre l'entre maire, intrénsé à leur donner une matrais de l'entre l'entre l'entre l'entre les de l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre de l'entre l'entre

Are tout ce beau langage d'humanité, les prisonniers ont été, jusqu'à priscat, les plus malheureux, des êtres : c'est qu'on se lorne à faire des règlements, ce qu'on ait troure le moyen d'is-hoifier l'inivêré des prisonniers et de le ur gouverneure. On en peut y réussir que par une administration par entreprise. Les devoirs de l'entrepreneur con entreprise.

confice à ses soins peuvent être, dans cet établissement, tellement lies à son mérét, qu'il sera forcé de faire, pour son propre avantage, tout et qu'il ue serait pas porté à faire pour le leur. Le principe général est le même pour assurer

Le principe general est le meme pour assurer les devoirs d'humanité que pour assurer ceux d'économie.

Il faut assigner un bénéfice croissant en proportion du bien qu'il aura fait, et le soumettre à une perte en proportion du mal qui aura résulté de l'omission de ses devoirs.

Les assurances sur la vie des hommes sont une helle invention qu'on peut appliquer à un grand nombre d'insages, mais surtont dans le cas où il s'agit de lier l'intérêt d'un homme à la conservation de plusieurs.

Supposons trois cents prisonniers, et que d'après le calcul moyen des âges, un y faisant entrer les circonstances particulières des habitants d'une prison, on suppute, par exemple, qu'il en mourra un sur ringt chapies année; donner al l'entreprensers in little real tempe por coit bonnem qui obis mourir, c'ect-d-ine, dans la supposition actuelle, 120 lives de l'entre de l

Cependant ne rous fiez pas à ce moyen seul, quelle que soit son énergie réelle, fondée sur un intérêt facile à calculer. La publicité est la première des cautions, elle perfectionne tout : c'est le meilleur moyen de mettre en œuvre tous les motifs moraux et toutes les ressources intellectuelles, Or cette prison, l'âtie sur le principe panoptique, est comme transparente; elle accomplit le vœu de ce vertueux Romain, qui aurait voulu vivre, dans l'intérieur de son domestique, sous les yeux mêmes du public. C'est un spectacle ouvert à tout le monde; il suffit, en quelque manière, d'un coup d'œil pour le voir tout entier. Charun peut juger par soi-même si l'entrepreneur remplit les conditions de sa place, et il n'a point ile faveur à espérer, parce que le public, toujours plus enclin à la pitié qu'à la rigueur, se fera beaucoup plus de mérite d'écouter les plaintes des prisonniers que les raisons de l'entrepreneur.

Pour augmenter la force de cette sanction, il sera tenu de publier tous ses comptes, tous les procédés, tous les détails de son gouvernement, toute l'bistoire, en un mot, de sa prison : ce compte sera rendu sous serment, et soumis à un examen contradiction.

Mais, afin d'écarter tout intérêt pécuniaire qui pourrait l'engager à dissinuler, if faut que sa place lui soit assurée pour sa vie, sous les réserves ordinaires de honne conduite; car il ne serait jamais ni prudent ni juste de l'obliger à pudière tous ses moyens de profit, et à en iter parti contre lui, soit pour augmenter le prix de sa ferme, soit pour appeler d'autres concurrents.

Si les termes de ces contrats sont d'abord désavaniageux, ils deviendront meilleurs pour le gourernoment, à mesure que l'intérêt particulier auraperfectionnéces entreprises. Un homme industrieux fera un gain légitime, et l'État en profitera dans tous les marchés subséquents.

Je le répète encore, parce qu'on a besoin d'insister quand on attaque des préjugés publies, et surtout des préjugés respectables. Tout système

rébationitation qui est aois sur le désinférence mont réel on périme, est niment dans nes bases, un met réel on présente, est niment dans nes bases. Il peut, dans le principe, avoir un saccès montraite, mais il ne sers pas durable. Le moitf sur loquet on doit le plus compter, est céni dont l'immercent la plus pissante, la plus consistent, la plus minierme et la plus gientere, ce moitf est l'interéprenand, corrigé par la publicité le justi grande. Après avoir moutre comitées une autre de l'autre de la plus grande. Après avoir moutre comitées une autre de l'autre de la plus grande. Après avoir moutre comitées une autre de l'autre de la plus grande. Le plus grande de la pl

#### Séparation des asxes.

Le moyen qui se présente d'alord) pour effectuer cette séparation. Cett d'avoir deux panoptiques; mais la raison d'économie s'y oppose d'autain plus que, dans le nomive total des présoniters, il n'y a pas un tiers de femmes, et qu'en faisant deux citalisaments pour les deux sexes, il y surs comporativement trep peu de sujets pour l'un, et trop pour l'un net peu de sujets pour l'un, et trop pour l'un net peu de sujets pour l'un, et trop pour l'un net peu de sujets pour l'un, et trop de majet s'établir le nirveu entre les deux.

to manurer a cuantri e invede tante est notate.

On peut toire a létail, dans l'ouvrage anglais, comment on peut sauver cette difficulté dans le panopluique, en disposant d'un côté les cellules iles hommes, et de l'autre les cellules des femmes, et comment on peut prévenir, par des précanitions de structure, d'inspection et de discipline, tout ce qui pourrait alarmer la décence.

#### Séparation en classes et en compagnies.

La plus grande difficulté jumpi<sup>2</sup> présent à déc celle de distribute les prisonniers alons finierieur des prisons. Le mode le plus ordinaire, et ceptant le plus réceite à lous agrais, écut les acouraises, les volours arce les assossims, les déliteurs vanc les criminels, et de les jeter dans une prison comme dans un chosque, on ce qui n'est corrompu qu'à demi est bientel attaque d'une correption totale, et où la feibilité de l'air est mois multifait à le leur courre.

On comprend d'abord que le bruit, l'agitation, le tamulte, et toutes les acines qu'offre sans cesse l'intérieur d'une prison, où les prisonniers sont entassés, ne faissent aucun intervalle où la réflexion puisse travailler, où le repentir puisse germer et fractière.

Un autre effet non moins frappant d'une telle association, c'est d'endurcir les hommes contre la

honte. La honte est la crainte du blâme de ceux avec qui nons vivons; mais le crime peut-il être blame parmi des criminels? Oni d'entre eux se condamnera Ini-même? Oui ne cherchera pas à sc faire des amis plutôt que des ennemis parmi cenx avec lesquels il est forcé de vivre? Le monde qui nous environne est celui dont l'opinion nons sert de règle et de principe. Des hommes séquestrés de cette façon font un public à part; leur langage et leurs mœurs s'assimilent. Il se fait insensiblement, par un consentement tacite, une loi locale, qui a pour auteurs les plus abandonnes des hommes ; ear, dans une telle société, les plus dépravés sont les plus audacieux, et les plus méchants imposent à tous les autres. Ce public, ainsi composé, appelle de la condamnation du public extérieur, et easse sa sentence. Plus ce peuple, enfermé dans cette enceinte, est nombreux, plus les clameurs sont bruyantes, plus il est aisé de noyer dans le tumulte le faible murmure de la conscience, le souvenir de cette opiniou publique, que l'on n'entend plus, et le desir de regagner l'estime des Lommes que l'on ne voit plus,

Le mode le plus oppose à celui-là, c'est de confiner les prisonniers dans une solitude absolue, pour les séparer entièrement de la contagion murole, et les livrer à la reflexion et au repentir : mais le bon et judicieux Howard , qui a accumulé tant d'observations sur les prisonniers, avait bien vu que la solitude absolue, qui produit d'abord un effet salutaire, perd assez promptement son efficace, et fait tomber un malheureux captif dans le désespoir, la folie ou l'insensibilité. En effet, quel autre resultat peut-on attendre quand on laisse une âme vide, pendant des mois et des années, se tourmenter elle-même? C'est done une pénitence qui peutêtre utile pendant quelques jours pour dompter un esprit de rebellion ; mais il ne faut pas la prulonger. Le quinquina et l'antimuine ne doivent pas être employés comme des aliments ordinaires.

La solitude absolue, si contraire à la justice et l'Atmaniel, quand on n'afti un tels permaneal, est encore beureusement combattue par les plaus de l'accombie, tile et agent de pease grandes reisons d'écomie; tile et agie un dépense de l'accombie, qui et agre de l'accombie qu'en et l'accombie qu'en et l'accombie de l'accom

Le troisième système consiste à agrandir les cel-

lules, à leur donner assez de capacité pour recevoir deux, trois et quatre prisonniers, et même un plus grand nombre, en les assortissant, comme je le dirai bientôt, de la manière la plus convenable pour les esractères et les âges.

La construction même du panoplique donne tant de sécurités contre les révoltes et les complots entre les prisonniers, qu'on ne doit pas craindre leur-réunion en petites compagnies, parce qu'il n'y a rien pour favoriser leur évasion, ct qu'il y a leanneoup de moyens combinés pour la rendre impossible.

On dira plutôt que cette société ne sera qu'une école de crimes, on les moins pervers seront perfectionnés dans l'art de la sedératesse, par ceux qui en ont une longue expérience.

On peut préveuir cet inconvénirat en distinguant les prisonniers en différentes classes suivant leur àge, le degré de leur crime, la perversité qu'ils montrent, leur application, et les marques de leur crepentir. L'inspecteur doit être peu intelligent et bien instituit ; 3 în e conant ja sen peu de temps le caractère de ses prisonniers, asser din moins pour les assertie de maitré qu'il résulte de leur société un frein mutuel, un motif de subordination et d'inhustrie.

Il ne faut pas s'en laisser imposer par les mots. Tous cenx qui sont enfermés sont compaldes; ils ne sont pas tous pervertis. Le libertinsge, par exemple, n'est pas la même chose que la violence: ceux dont les offenses consistent dans des actes d'une timide iniquité, comme les vuleurs et les filous, sont plus à redouter en qualité de corrupteurs et de donneurs de leçons, qu'en qualité d'hommes dangereux pour la sureté de la prison et l'audace de leurs entreprises. Ceux qui se sont abandonnés une fois au crime par la tentation de la panyreté et de l'exemple, sont bien faciles à distinguer des scelerats endurcis. L'ivrognerie , source d'un si grand nombre de delits, ne peut pas être enseignée dans une maison de pénitence on il n'y a aucun moyen de s'enivrer. Indépendamment de ces différences essentielles , on reconnaitra bientôt ceux qui ont une disposition plus marquée à se réformer, à contracter de nouvelles babitudes, et toutes ces observations serviront à furmer les assortiments des cellules et les compagnies de pri-

Après cette précaution fondamentale, qu's-t-on à craindre 2. Le libertiange 7 Mais le principe de l'inspection le rend impossible. Les emportements, les querelles 7 Mais l'œil qui voit tout en aprentier les premiers mouvements, et sépare d'alord les exaractiers inconciliables. Le corrupteur diraqu'il n'y a point de danger dans le crime? Ls preuve du contraire est dans la situation même. Eren-t-il une peinture attrayante de ses plaisirs? Mais ce plaisir est étient, la punition qui est comme sortie de ses confires est présente à la pensée par le souvenir du passè, pac la souffrance actuelle, par la perspective de l'arenir. Dira-t-il qu'il n'y a point de bonte lans le crime? Mais ils sont plonges sur l'humiliation, et chaeun n'a que sleux ou trois compagemons pour apoui.

pignons pour appui. The major de conversions plan natured et plan. The major de conversations plan natured et plan. The major de conversation de leur état présent et futur. Comment s'y prendentaille pour tirer plas de partié de leur ouvrage? Oue fromchés de ce qu'îls gengent à présent qu'îls ne major de leur de leur

Les petites associations sont favorables à l'amitie qui est la sœur des vertus. Un attachement durable et honnête sera souvent le fruit d'une société si intime et si longue.

Chaque cellule est une ile: les habitants sont des matelots infortunes; jetés dans eette terre isolée pae un naufrage commun, ils sont relevables l'un à l'autre de tous les plaisirs que peut donner la société; adoutessement nécessire, sans lequel leur condition, qui n'est que triste, deviendrait affreuse.

S'il y a parmienx des hommes violents et colères, on les livre à la solitude absoluc, jusqu'à ee qu'ils soient apprivoisés. On les prive de la société pour leue apprendre à en consaître la valeur.

Voltá done un fonds de lisisons qu'on leur prèpare pour le temps où on les rendra au monde. On prévient ainsi l'un des plus grands incoorcinients qui accompagnent les emprisonnements dans les maisons de pénitence; car le malbeur de n'avoir plus d'ainsi dans leue état de liberte les replonge presque toujours dans les excès de leur première vie. Misi, en quitant l'école de l'abevraiei, di seront l'un à l'autre comme d'anciens comarades qui ont fait ensemble eurs classes.

En almettant la distribution des prisonniers par petites compagnies formées d'appès des convenances morales, il faut preudre garde à ne jamais se departir de ce principe, et à ne permettre en assent occasion une société genérale et confuse qui pourrait détruire tout le bien qu'on avanti fait. L'ours arrist deriure tout le bien qu'on avanti fait. L'ours par anglais cenferme de grands détails sur un plan pour faire promuere les prisonniers, sans rompre les divisions par compagnies; mais ce plan n'est qu'un accessoire au projet, puisqu'il ne serait nécessaire que dans le cas où leurs travaux ne leur donneraient pas assez d'exercice.

#### Des travaux.

Passons à l'emploi du temps, objet d'une impoctance infinie, soit par des raisons d'économie, soit par des principes de justice et d'humanie, soit adoucir le sort actuel des malheureux, et pour leur préparer les moyens de vivre bounètement du fruit de leur (tavail.

Ila'y a milie raison de prescrire à l'entrepreneur reprise de travaux ausquels il duit coeque ses prisoneires, parce que son intérêt lui decouvris prisoneires, parce que son intérêt lui decouvris commentes de la commentation de la commentation de la commentation de reconsistant permisera de la commentation de la commentation de plans avantagent, ne réglement son un specifique plans avantagent, ne réglement son un specifique plans permittre l'ambier procédaires : rien n'est plan alouret que de régler par des lois l'Industrie qui survis sons come, c'interêt qui épe executificament survis sons come, c'interêt qui épe executificament

Une faute qu'on doit relever, parce qu'elle est commune, écut fimmjueire que l'on doit condisioner les présoniers à de certains travaux rudes et petidles, suserais à pure potet, audiquement pour catassé des pierres à une extrémité de la ceur de la prison, et qui ordonnail sus prisoniers de les transporter à l'autre extrémité pois, il fallisi les reporter à l'autre catrémité pois, il fallisi les reporter à l'autre promité paise, et ainsi de suite. Quand on loi demanda l'objet de cette belle indistinction de la comme del la comme de la comme

Cest une imprudence bien funstie que de rendre te traval odient, «de niu imprumer une espéce de ferrissure. Lécrit dun primon ne distripant. Pour ferrissure. Lécrit dun primon ne distripant partier pilies, sur un saiforme humiliant, sur une nourriture grossier, sur la perte de la liberté. L'eccupition, sur lieu affère le flesu du prisonnier, doit lui fetr accorde comme as consolitor to sus plainir. Elle est donce en elle-induce en comparation d'une double sureur. Le travail, e père de la réduces? consiste forces, e son produit lui donters une double sureur. Le travail, e père de la réduces? enjoire comme une malédicion.

Le travail forcé n'est point fait pour les prisons : si vous avez besoin de produire de grands efforts . vous le ferez par des récompenses et non par des pines. La contrainte et la servitude n'aranceront jamsis dans la carrière aussi loin que l'émablion et la liberté. Comment ferire-t-ons potter à un pricombre le fardous dont un erocheeur se charge avec plaitir pour vingt sous? Il friabrait de surcombres sons le pois a comment d'overurière, vous la fraude? Pritt-érie mêms surcomberait-il-en effet; car la forre du corps est nr n'aison de la home volonité; quand elle n'a point d'oregie, les mustles n'unt point de ressort.

#### De la diète.

On dolt relever deux erreurs principales sur la nourriture des prisonnires. La plupart ont reu devoir en limiter la quautité, et donner des mesures fixes; mais c'est un vivitable acte d'inhumanité pour tous crux à qui rette ration ne suffit pas. Cest une punition hien ingale : elle ne se proportionne point au degré du délit, mais à la force ou à la faiblesse d'un homme ; et bien cruelle : ce n'est point une injustice d'un jour ou d'un mois, mais de plusieurs anners. Si la faim d'un malheureux n'est pas apaisée après son repas , elle ne diminuera pus sans doute dans l'intrivalle. Il éprouvera done un malaise perpétuel, une laugueur qui minera peu à peu ses forres. C'est une véritable torture, avec cette seule différence que, dans re cas, la torture est appliquée à l'intérieur de l'estomac, au lieu de l'être aux bras et aux jambes.

Pourquoi n'a-t-on pas rncore dit nettement qu'on devait nourrir un prisonnire selon la mesure de son appétit? N'rst-ce pas là l'idée la plus simple et le premier væn de la justice?

La stroube errour Juns Inquelle on est tombé, par une londe irrefit-hie, C-st de proposer de la tratifé dans le sillimita des prisonniers, su poiet que qu'elpus réformaturs, et entre autres le bon Boward, plus indulgient pour les autres que pour hie-néme, out d'emandé qu'on leur donntit de la visuale au moiss adez, lois par enunile, sans pener visuale au moiss adez, lois par enunile, sans pener pener par le pluyer des habitonts de la campagne, et beuscoup dans les villes, ne persent pas se procurer ce premirr oldet de Iuxe. Faut-il réaliser pour ceux qui ont perdu la liberté par des erimes, ce vœu de Henri IV, qui n'est encore qu'une espérance éloignée pour tant de vertueux cultivateurs?

Gette miçuise se manifeste en Angleterre, par mon gradulor murimes dans la nomriture des inditidus, comparée avec leur qualité. Les pautres les plus hometes, ceux qui sinistient de leur travail, ont à peine un peu de viande le dimanche. Les pautres qui poul entretenus aux frait du public en ont, d'après un terme moyen, quatre fois par semaine, Les millitieurs, emprisonales pour les crituces les plus odient, en ont tuns les jours. Que pener de cette differente.

La nourriture des prisonniers doit être la plus commune et la moin chreq ue le poys put flournier, parce qu'ils ne doivent pas être mieux traités que le clause purser et laborieux en mindage, en 
il réus pas nécessaire d'alguiner leur appetit. De 
moutre d'appetit, les parces et la commentant de 
plus économique; mais érat use manufacture, et 
plus économique; mais érat use manufacture, et 
trés-sains, qui n'ont pas brosin d'être manufacture, la reus de ristandais, qui ne mangent que 
dra pommes de terre, est-éfic faible et différieré? 
trigent d'avaire, cast-il insidé à la guerre?

Au reste, on doit laisser à chaque prisonnier la liberté d'acheter des aliments plus variés et plus succulents, avec le produit de son travail; c'est la mrilleure spéculation, même pour l'économie, que d'exciter l'industrie par une récompense, et d'attribuer à charun d'eux une certaine proportion de ses profits. Mais la récompense, pour avoir toute son energie, doit s'offrir sous la forme d'une gratification actuelle, et l'on ne peut rien imaginer de plus innocent, ni de plus propre à operer sur cette classe d'hommes, qu'une jouissance de cette nature qui flatte en même temps le goût et la vanité. Crpendant, on doit toujours excepter les liqueurs fermentées, parce qu'il est impossible de tolérer un usage modéré sans courir le hasard des excès, vu que le breuvage qui ne produit point d'effet sensible sur un homme suffit pour faire perdre la raison à un autre. Cette règle n'est poiot trop sevère, paison'il y a un grand nombre de pauvres industriena et honnètes, qui ne peuvent jamais se donner cette indulgence.

#### De l'habitlement.

Il faut consulter l'économie en tout ce qui n'est pas contraire à la santé et à la bienséance. L'habillement, pour répondre au grand objet de l'exemple, doit porter quelque marque d'hamillation. La plus simple et la plus utile serait de faire les manches de l'habit et de la chemise d'une longueur inégale pour les deux bras. Ce serait une saferé de plus contre l'évasion, et un moyen de reconnaître un homme échaple; erar, même après un certain temps, il y aurait une différence sensible de couleur entre le bras couvert et le hra nu.

#### De la propreté et de la santé.

Les détails sur ce sujet ne sont pas nobles en eux-mêmes; mais ils sont ennoblis par la fin qu'on se propose.

L'admission d'un prisonnier dans sa cellule doit vice prévêde d'une abistion compléte. Il serait mème convenable qu'on mil à cette admission quelque cérémonie tolennelle, comme une prière, une musique grave, un appareil qui fit impression sur des annes grossières. Combien les discoussions de la mes grossières. Combien les discoussions tâtildes en comparaison de ce qui frappe l'imagination nar les serios.

Le prisonnier doit avoir un habit grossier, mais blanc et suns teinture, afin qu'il ne puisse contracter aucune malpropreté qui ne se montre d'abord; ses cherux doivent être rarés ou coupés courts. L'usage des hains doit être régulier. Il ne faut tollerre surune rapère de tabac, ni neume contraite à la partique des maisons les plus propres. On fixer les jours doi if faut troonterle le linge.

Toute cette délientesse n'est pos néresaire à la santé; mais comme une prison à été presque pas tout un séjour d'borreur, il vaut mieux peradre des prérautions extraordinaires que d'en négliger aucune. Pour redresser un arc, dit le proverbe, il faut le tenire en sens contraire.

Cette partie du régime a même un objet supérieur : entre la délicatesse physique et morale, on a observé une liaison, qui est l'ouvrage de l'imagination, mais quin'en est pas moins réelle. Howard et d'antres l'ont remarqué. Les soins de propreté sont un stimulant contre la paresse, ils accontument à la circonspection, et apprennent à porter, jusque dans les petites choses, le jong de la décence. La pureté morale et physique ont un langage commun. On ne prut louer une de ers vertas, sans qu'une partie de la louange ne réfléchisse sur l'autre. De là ces systèmes de purifications et d'ablutions auxquels les fondateurs des religions de l'Orient ont attaché une importance si minutieuse, Ceux qui ne croient pas à l'effirace spiriturlle de ces rites sacrés, ne nicront pas leur influence corporelle. L'abiution est un type : puisse-t-elle être une prophétie! Que n'est-il aussi aisé de purifier l'ame de nos prisonniers que leurs corps!

L'exercice en plein air est un préservatif pour la santé; mais il faut que eet exercice soit soumis, comme tout le reste, à la loi inviolable de l'inspection , qu'il ne soit point incompatible avec le degré de séparation ou de formation en petites soriétés que l'on aura jugé convenable, qu'il soit favorable à l'économie , c'est-à-dire , productif , s'il est possible; et appliqué à quelque travail utile. L'ouvrage anglais renferme beauroup de détails, d'où il résulte que l'anteur donne la préférence à l'usage des grandes roues qui sont mises en mouvement par le poids d'un ou de plusieurs hommes, et qui donnent une force qu'on peut employer à volonté pour mille objets mecaniques. Cet exercice remulit toutes les couditions qu'on pent sonhaiter. On pent les proportionner aux forces de chaque individu. Un prisonnier paresseux ne peut pas tromper l'inspectenr. Un inspecteur ne peut pas en faire un usage tyrannique contre ses prisonniers. Il n'a rien de dur et d'inhumain ; ee n'est qu'une manière différente de monter une colline. L'effet est produit par le seul poids du corps qui s'applique successivement à différents points. C'est d'ailleurs un travail compatible avec le plan de séparation, et même avec celui d'une solitude absolue. On peut y employer les femmes mêmes, et il n'est rien de plus facile que de distribuer les tours des prisonniers, de manière à Jeur donner deux fois par jour un exercice qui n'en sera pas moins bon pour la santé, paree qu'il aura de plus un objet économique et mile.

Crs prérautions sont plutôt des vues susceptildes d'être perfectionnées que des ordres péremptoires.

On ne vent pas fixer non plus la distribution du temps, qui peut varier selon diverses circonstances; mais on doit avoir pour principe d'éviter toute oisiveté dans un régime qui a pour objet la réformation des mœurs, et ce serait une grande faute que de donner aux prisonniers plus de sept ou huit heures pour leur sommeil. La coutame oiseuse de rester dans le lit quand on est éveillé est aussi contraire à la constitution du corre, qu'elle affaildit, qu'à celle de l'âme, où l'indolence et la mollesse fomentrat tous les germes de la corruption, Les longues soirées d'hiver doivent avoir leurs necupations réglées, et quand on pourrait supposer que leur travail ne vaudrait pas la dépense des lumières, il y aurait encore des raisons d'humanité et de sagesse plus fortes que celles de l'économie, pour ne pas condamner tous ces malheureux à douze ou quinze heures de langueur et d'obscurité. Rirn n'est si facile que de placer les lumières hors des cellules, de manière à éviter tout danger de négligence ou de malice, et même à maiutenir pendant la nuit la principale force du principe de l'inspection.

#### De l'instruction et de l'emploi du dimanche.

Chaque maison de pénitence doit être une école : c'est d'abord une nécessité pour les jeunes gens qu'elle renferme, poisque cet âge tendre n'est point exempt des crimes qui conduisent à ce genre de peine : mais pourquoi refuserait-on le bienfait de l'instruction à des hommes ignorants qui peuvent devenir des membres utiles de la société, par une éducation nouvelle? La lecture, l'écriture, l'arithmétique percent convenir à tous. Si quelques-uns d'entre eux ont les semences de quelque talent particulier, on peut les cultiver et en tirer un parti avantagenx. Le dessin est une branche lucrative d'industrie, et sert à plusieurs arts. La musique pourrait avoir une utilité spéciale, en attirant un plus grand concours à la chapelle. Si le ehef d'une telle maison joignait à une idée joste de son intérêt une certaine mesure d'ardeur et d'intelligence, il trouverait bien son compte à développer leors différentes capacités , et ne pourrait pas faire son bien partieulier, sans faire encore plus le leur. Il n'v a point de maltre qui ait un si grand interêt aux progrès de ses disciples, puisqu'ils sont ses ap-

Le dimanche nous offerun espace racent à remaplir. La superindo des travarus mécniques amère naturelliment! Tenceptement moreil et religieux, scienti la destination de ce jour ; unit comme on ne religieux de la comme de la primer de la comme de la comme de la comme de la comme de religieux par leux longueux; institue et monodores, il delle tarsière pro de locus différentes, ausguelles on peut donner encoreu no objet monodores de la comme de la comme de la comme de lesqués on les exerce à lire, à copier, à dessiner, et le calcul mem peut donner une dobble instruction, ant le comme de la comme de de l'industrice et du travail.

prentis et ses ouvriers.

On renvoie à l'ouvrage anglais pour la manière de placer les prisonniers sur un amphithéâtre décunvert pendant ces exercices, sons abandonner le principe de l'inspection et de la séparation, et saus compromettre la sureté des maîtres.

#### Des châtiments.

Il pent y avoir des offenses commises dans la prison noème, il doit donc y avoir des elatiments. On peut en augmenter le nombre sans en augmenter la sévérité; on peut les diversifier avec avantage, selon la nature du delit.

Un mode d'analogie, c'est de diriger la peine contre la faculté dont on a abosé. Un aotre mode, e'est de tout arranger de façon que la peine sorte, poor ainsi dire, de la fante elle-même. Ainsi des clameors outrageuses peuvent être domptées et punies par le báillon; des coups, des violences, par la veste étroite que l'on met aux fous ; le refus du travail, par le refus de la nourriture iusqu'à ce que la táche soit faite. On seut iei l'avantage de ne pas comlamner habituellement les prisonniers à une solitude absolue : c'est un instrument utile de discipline que l'on aurait perdu, et qui est un moyen de contrajote d'autant plus précieux , qu'on ne peut pas en abuser, et qu'il n'est pas contraire à la santé comme les châtiments corporels. Mais on ne doit donner au gouverneur une le pouvoir de condamner les prisonniers à la solitode ; les autres châtiments ne doivent être administres qu'en présence et sous l'autorité de quelques magistrats,

C'est ainsi que la loi de la responsabilité motuelle pent se montrer dans tout son avantage. Renfermée dans les bornes de chaque cellule, elle ne peut jamais depasser les limites de la plus étroite justice : Dénoncez le mal, ou souffrez comme complice. Ouel artifice peut éluder une loi si inexorable? Ouelle conspiration peut tenir contre elle? Le reproche qui, dans toutes les prisons, s'attache avec tant de virolence au caractère de dénonciateur, ne trouverait point ici de base où il pût se prendre, Nol n'a droit de se plaindre de ce qu'un antre fait pour sa propre conservation. Fous me reprochez ma méchancelé, répondrait l'accusateur, mais que dois-je penser de la rôtre, rous qui savez bien que je serai puni pour votre fait, et qui voulez me fuire souffrir pour votre plaisir ? Ainsi dans ce plan , autant de camarades, autant d'inspecteurs ; les personnes mêmes qu'il faut garder se gardent mutuellement, et contribuent à la sécurité générale. Observez encore ici un autre avantage des divisions par petites compagnies ; car, dans toutes les prisons, la société des prisonniers est une source continuelle de faotes : dans les cellules des panoptiques, la société est une eaution de plus de leur bonne combuite.

Courrett de la rosilit de l'authquité, la loi de la responsabilité mutuelleca capité, depuit des siècles, l'authriarion des Auglisis. Les familles étuat repartes par dizalnes, écuence répondais pour toutes les autres, (unel est positiont le résultat de cette loi écidere? Nurs l'inocentis puits pour un conqualet. Pour l'apprimer à cette responsabilité l'expécie qui la libration de la responsabilité l'expécie qui la pour l'apprimer à cette responsabilité l'expécie qui la libration de la responsabilité l'expécie qui la pour de la tenspouvement aux nueur à cont forêtés, et cond-mere toute une ville dans un espace de deux toutes.

## Provision pour les prisonniers libérés,

On a tont lieu de penser qu'après un cours de quelques années, pent-être même de quelques mois seulement, d'une éducation si stricte, les prisonniers accoutumés au travail, instruits dans la morale et la religion, ayant perdu leurs habitudes vicienses par l'impuissance de s'y livrer, seront derenus des hommes nouveaux, il y aurait ecpendant une grande imprudence à les jeter dans le moude sans gardiens et sans secours, à l'époque de leur émageipation, on l'on peut les comparer à des enfants longtemps génés, qui viennent d'échapper à la surveillance de leurs maîtres. On ne doit mettre un prisonnier en liberté, que

lorsqu'il pent remplir l'une ou l'autre de ces conditions : d'abord, si les préjugés ne s'y opposent pas, il peut entrer dans le service de terre, on dans le service de mer; il est tellement accoutumé à l'obeissance, un'il deviendrait sans peine un trèsbon soldat. Si l'on craint que de telles recrues ne fussent une tache pour le service, on ne fait guère attention à l'espèce d'hommes dont les recruteurs remplissent les armées.

Dans le cas où une nation forme des colonies, les prisonniers seraient préparés, par leur genre d'éducation , à devenir des sulets plus utiles pour ees sociétés naissantes, que les malfaiteurs qu'on y envoic. Mais on ne forcerait pas le prisonnier qui aurait achevé son temps de cautivité à s'expotrier ; on lui en donnerait seulement le choix et les moyeus.

Un autre mode pour eux ile rentrer dans leur liberté, ce serait de trouver un homme responsable, qui voulût devenir leur caution pour une certaine somme, en renouvelant cette caution toutes les années, et en s'engagrant, s'il ne la renouvelait pas, à représenter la personne elle-même.

Ceux des prisonniers qui auraient des parents, iles amis; ceux qui se seraient fait une réputation de sagesse, d'industrie et d'honnéteté dans leurs années d'epreuve, n'auraient point de peine à trouver une caution : car, quoiqu'on ne prenne pas pour le service domestique des personnes d'un caractère entaché, cependant il est mille travaux pour lesquels on n'a pas les mêmes scrupules, et l'on pourrait encourager les caulionnements de plusieurs manières.

La plus simple de toutes serait de donner à la personne qui se rendrait caution le pouvoir de faire un contrat à long terme avec le prisonnier libre , semblable à celui d'un mattre avec un apprenti, en sorte qu'il aurait le pouvoir de le reprendre s'il vennit à s'échapper, et d'obtenir des dédommagements contre ceux qui auraient voulu le séduire et l'engager à leur service.

Cette condition, qui paratt dure au premier coup d'œil pour le prisonnier libéré, est dans le fait un avantane nour lui : car elle lui assure le choix entre un plus grand nombre ile compétiteurs qui rechercheront le privilège d'avoir des ouvriers dont ils peuvent être sûrs.

On n'entre point dans l'examen des précautions nécessaires pour s'assurer de la validité des cautionnements. La meilleure serait de rendre le gouverneur de la prison responsable pour la moitié de la caution, dans le cas où elle aurait manqué. parce ou'alors il serait intéressé à bien connaître eenx avec lesquels il passerait ces transactions juridiques.

Mais examinons à présent le cas qui doit souvent arriver, où un prisonnier n'aurait ni amis ni parents, ne trouverait point de caution, ne serait reçu ni à s'enrôler ni à passer dans une colonie. Faut-il l'abandonner au basard et le relancer dans la société? Non , sans doute ; ce serait l'exposer au malheur ou au crime. Faut-il le retenir dans les mêmes liens d'une discipline sévère? Non : ce serait prolonger son châtiment au delà du terme fixé par la loi.

On doit avoir un établissement subsidiaire, fondé sur le même principe : un panoptique dans lequel on laissera régner plus de liberté, où il n'y aura plus de marque humiliante, où on admettra le mariage, où les habitants traiteront pour leurs travaux à peu près sur le même pied que les ouvriers ordinaires; où l'on peut, en un mot, régandre autant de bien-être et de liberté que cela peut être competible avec les principes de la sureté, de la hienséance et de la sobriété. Ce sera un couvent soumis à des règles fixes , avec cette différence qu'il n'y aura point de vœu ; les personnes recluses pourront sortir dès qu'elles trouveront une caution, ou rempliront les conditions de l'élargissement,

- On fera une objection : « Le panoptique subsi-« diaire est un réceptaele pour des manufacturiers « qui travaillent en certain nombre sous un toit
- « commun: et l'expérience a prouvé que de tels « réceptarles étaient une pépinière de vices, Les
- « seules manufactures qui ne ruinent pas les mœurs « sont celles où les ouvriers sont épars, celles qui,
- « comme l'agriculture, couvrent toute la surface « d'un pays, ou celles qui se renferment dans l'in-« térieur des familles où chaque homme peut tra-
- « railler au milieu des siens . dans le sein de l'inno-
- « eenec et de la retraite, »
- Cette observation est fondée, mais elle ne va point contre ce plan; il y a une grande différence entre une manufacture ordinaire et celle qu'on établirait dans un panoptique, Dans quelle maison publique ou privée peut-on trouver une pareille

sécurité pour la chasteté du célibat, pour la fidélité du mariage, et pour la suppression de l'irrognerie, habitude meurtrière qui cause tant de misère et de désordres?

une de la comparie del la comparie de la comparie del la comparie de la comparie

Cet exposé, qui ne renferme que les principales idées de l'auteur, suffit pour apprécier ce qui est annoncé au commencement de ce Mémoire.

An moren de deux principes, l'inspection centrelle et l'admistration par contra, on obbient pour résultat une réforme vraiment essentielt dans les prisons, on sissaure de la home conduite actuelle et de la réformation future des prisonniers. On sugmente la sécurité publique, en faisant une économie pour l'Élat. On crée un nouvel instrument de gouvernement par lequel un homme seul se trouve rec'htu d'un pouvoir très-grand pour faire le bien, et un] von priso le mil.

Le principe panoptique peut s'adapter avec surcès à tous les établissements où l'on doit réunir l'inspection et l'économie ; il n'est pas nécessairement lié avec des idées de rigueur : on peut supprimer les grilles de fer; on peut permettre des communications; on peut rendre l'inspection commode et non genante. Une maison d'industrie, une manufacture bâtic sur ce plan , donne à un scul homme la facilité de diriger les travaux d'un grand nombre; et les divers appartements pouvant être ouverts ou fermés, permettent différentes applications du principe. Un hopital panoptique ne pourrait admettre aueun abus de negligence ni dans la propreté, ni dans le renouvellement de l'air, ni dans l'administration des remedes. Une plus grande division d'appartements servirait à mieux séparer les maladies. Les tubes de fer-blane donneraient aux malades une communication continuelle avec leurs gardiens. Un vitrage en dedans, au lien de grilles, laisserait à leur choix le degré de température. Un rideau pourrait les soustraire à tous les regards. Enfin, ce principe pent s'appliquer beurensement à des écoles , à des casernes, à tous les emplois où un bomme seul est chargé du soin de plusieurs. Au moyen d'un panoptique, la prudence intéressée d'un seul individu est un meilleur gage de succès que ne le serait, dans tout autre système, la probité d'un grand nombre.

#### BESUME.

PRINCIPES CARACTÉRISTIQUES DU PANOPTIQUE.

 Présence universelle et constante du gouverneur de l'établissement.

2. Effet immédiat de ce principe sur tous les membres de l'établissement; conviction qu'ils vivent et qu'ils agissent incessamment sous l'inspection parfaite d'un homme intéressé à toute leur

conduite.

5. Gouverneur muni d'un pouvoir jusqu'à présent inronnu par l'effet de ce principe panoptique, et rendu, par la constitution même de l'établisée ment, intéresé au plus baut degré imagnishé la santé, à l'industrie, à la honne conduite et à la réformation de ceux aui liu sout soumis.

 Facilité donnée au législateur, à la nation en général, et à chaque individu en partieulier, de à assurer, à chaque instant, de la perfection du plan et de son exécution.

#### Sûre garde.

1. Bătiment circulaire on polygone.

Cellules à la circonférence pour les prisonniers.
 Loge d'inspecteur au centre, où chaque visitur peut être admis sans aucun dérangement.

 Galrries immédiatement autour de la loge de l'inspecteur, pour les sous-inspecteurs et les domestiques.

5. Cloisons extérieures des cellules formées par la muraille du bâtiment. Cloisons intérieures par un grillage de fer, pour que rien n'échappe à l'inspection. Divisions entre les cellules par un mur de brique, qui intercepte la communication entre elles.

 Jalousies aux fenètres de la loge et des galeries, afin que les prisonniers, ne pouvant voir ce qui se passe dans l'intérienr, n'aient aucun moyen de s'assurer qu'on ne les regarde pas.

7. Patronilles et réverbères dirigés vers les cellules, pour donner à la nuit la sécurité du jour.

 Éspace vide entre les cellules et la loge d'inspection, du haut en bas, recouvert en haut d'un vitrage, et creusé en bas de manière à prévenir tonte communication.

9. Passages et escaliers en petit nombre, étroits

et consistant en grillages de fer, pour prévenir les réunions et ne pas nuire à l'inspection.

10. Nul accès vers les prisonniers que par la loge de l'inspecteur.

Fossé circulaire à l'extérieur du hâtiment,
 pour rendre la fuite encore plus impraticable.
 Espace vide au delà du fossé pour divers

usages , entouré d'un mur quadrangulaire.

13. Palissade au delà du mur, que personne ne
peut franchir sans se rendre coupelde.

peut franchir sans se rendre eoupable.

14. Deux corps de garde, à deux angles opposés, entre le mur et la palissade.

15. Une seule avenue formée par deux murs qui viennent en angle droit du grand chemin, aboutir au front du hâtiment, en sorte que personne ne

puisse approcher sans être observé. 16. Portes grillées de fer à l'entrée de l'avenue, au travers desquelles on peut faire fen sur des

agresseurs mal intentionnés.

17. En face de cette porte, dans la direction du grand chemin, un mur assez long pour protéger

# les passants paisibles dans un moment de tumulte.

- 1. Moyens de ventilation perfectionnés, 1º par l'espace circulaire intérieur qui s'ouvre par le haut; 2º par la structure des cellules, ayant des feuêrres sur le debors et un grillage de fer dans l'intérieur; 3º par des poètes pour l'hiver, construits de manière à renouveler l'air continuellement.
- 2. Tuyoux pratiqués dans chaque muraille entre deux cellules, sur le principe anglais, pour éviter toutes les odeurs et toutes les malpropretés.
- toutes les odeurs et toutes les malpropretés.

  5. Réservoir d'eau autour du sommet du bâtiment, et tubes qui la conduisent dans chaque cellule.

  4. Plancher de pierre ou de stire, de manière qu'il
- n'y ait point d'interstices pour recèter des matières putrides ou des malpropretés.
- 5. Chambre séparée où tous les prisonniers sont visités avant leur réception.
- 6. Alternative de travaux sédentaires et actifs : ceux ei en plein air. 7. Liqueurs fermentées absolument défendues ;
- tabac interdit sous toutes les formes, 8. Cheveux coupés courts, hains fréquents ; hahits sans teinture et fréquemment lavés,
- Santé et propreté assurées par le séjour du chirurgien, du gouverneur et des employés respirant le même air que les prisonniers, par l'admission continue des visiteurs et par le concours public
- à la chapelle.

  10. Attention du gouverneur, intéressé à la conservation des prisonniers par la constitution de l'établissement, qui l'oblige à paver pour leur mort.

Économie.

 Cellules remplissant chacune les diverses fonctions de dortoir, réfectoire, atelier, et occasionnellement de cachot, d'infirmerie, de chapelle, et de divisions pour séparer les deux sexes; établissements nécessaires pour parvenir à un bon ordre

dans tout autre hatiment que le panoptique.

2. La grande épaisseur des murailles et autres dépenses de fer, mesures nécessaires jusqu'à présent dans les prisons, rendues inutiles par l'impossibilité de tenter une brêche sans être vu.

5. Administration deléguée au gouverneur, avec une modique somme pour l'entretien de chaque prisonnier, ru que leur travail tui appartient en propre : comptes rendus publics, pour servir à régler le prix des entreprises subséquentes, sans gêner le premier entrepeneur dans ses différentes tentatives neur auementer son profit.

4. Nombre des officiers et sous-inspecteurs réduit à un point cionnant par la perfection du principe panoptique, et aidé par différentes inventions de détail, comme, 1º des tubes ou porte-voix de fer-blane, traversant de la loge de l'inspecteur d'an chaque cellule; 2º les tubes qui conduiscrit d'an partout; 3º les portes des cellules que l'inspecteur ouvres auss sortir de la loge d'inspection, etc.

3. Industrie augmentée par le mélange des travaux sédentaires et laborieux, et par les précautions prises contre les excès de la température, de sorte que toute la journée est oceupée, excepté les heures du sommeil et du repos.

 Nourriture, quoique illimitée pour la quantité, toujours la plus économique et sans variété.

#### Réformation.

 Les délits communs dans toutes les prisons, prévenus par le principe panoptique,

2. Soins religieux rendus constants par le séjour d'un ecclésiastique, aux yeux duquel ils sont toujours soumis. 5. Longue babitude d'obéissance, de tempé-

 Longue babitude d'obessance, de temperanee, de tranquillité, de propreté et d'industrie, contractée sous le régime du principe panoptinue.

 Responsabilité mutuelle entre les habitants d'une même cellule.
 Bons effets de l'amitié qui doit résulter de cette

association prolongée,
6. Influence de la propreté habituelle sur le

7. Le dimanche consacré à toute espèce d'instruction qui n'est pas contraire aux usages relisient.

10

Précautions touchant l'élargissement des prisonniers.

Permission d'entrer au service militaire , nù la discipline suffit pour assurer leur bonne con-

duite.

2. Permission de s'engager au service d'un particulier qui ilonnera caution de la bonne conduite

du prisonnier ou de son renvoi.

5. Encouragements donnés aux maîtres, pour les prendre à leur service, tels que le droit de traiter

avec eux comme avec des apprentis.

4. Responsabilité du gouverneur pour la moitié de la caution, dans le eas ni elle manquerait.

8. Permission donnée au gouverneur d'établir.

lui-même un panoptique subsidiaire, pour prendre les prisonniers aux mêmes termes que d'autres maltres. 6. Prolongation du séjour dans la même maison,

6. Prolongation du séjour dans la même maison, faute d'autres établissements de charité pour ceux qui, par manque d'industrie ou de force, ne trouvent personne pour les prendre.

Restrictions contre l'intérêt personnel du gouverneur.

1. Obligation du gouverneur de publier tous les détails de son administration.

Obligation de recevoir tous les visitenrs, un certain nombre à la fois.
 Obligation de donner, à des heures marquées,

une quantité de nourriture, selon le gré du prisonnier.

4. Interdiction de tout châtiment, hormis la soli-

tude, sans avoir, au préalable, l'avis de personnes

désignées par la législature, pour les cas extraordinaires.

5. Toute autre restriction serait souvent nuisible et sûrement superflue, par l'intérêt du gonremeur à la consérvation de ses prisonniers, à

# cause de la somme qu'il doit payer à chaque mort. Antres mages du principe panoplique.

1. Application de ce principe général, dons tous un sur ses où un grant nombre doit être constamment sous l'inspection d'un petit, soit pour le simple renfermement des personnes accustes, soit pour refermer la punition des coupables, soit pour refermer les mochants, soit pour refermer les mochants des presents, soit pour refermer les mochants, soit pour faciliter le traitement des maisles, soit pour refermer les resignement facilie no parter le pouvoir de l'éducation à un point jusqu'à présent in-concrezable.

 Établissements auxquels il est conséquemment applicable ;

1º Maison de sureté.

2º Prisons .

3º Malsons de correction ,

4º Maisons de travail , 5º Hôpitanx ,

6º Manufactures , 7º Écoles

 Suffisance d'un seul homme de confiance, pour des établissements, de quelque grandeur qu'ils soient.

## PROMULGATION

DES LOIS.

PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS.

## PROMULGATION

## DES LOIS.

## PROMULGATION DES RAISONS DES LOIS.

1. - PROMELGATION DES LOSS.

Nous commençons par l'objet matériel, par la promulgation drs lois mêmes : nous supposons le code général achevé, le secau du souverain apposé aux lois. Oue reste-t-il à faire?

Four se conformer à une loi, il finat qu'elle soit connue; pour la faire connutire, a flat in promaiguer. Or, promulguer une loi, ce n'est pas la 
promipartie de la laire de la laire de la laire de la 
promipartie de la laire de la laire de la 
même concre en ordonner l'impression a tout se 
mêmer concre en ordonner l'impression a tout se 
nouver pouvent letre bons, mais on pout les enployer sans accomplir l'objet essentiel : lis peuvent

une loi, c'est la presenter à l'esprit de cern qu'elle

cont pour les des la 
presente a l'esprit de cern qu'elle

une loi, c'est la presenter à l'esprit de cern qu'elle

une loi, c'est la presenter à l'esprit de cern qu'elle

presente une des la consulter, a'îls ont

quéquers doutes aven mémbre, e et les consulter, a'îls ont

quéquers doutes aven ce qu'elle presente.

Il y a pinieters moyeni de partenir à ce but son en doit en négligar seune, et il n'esque trup fréquent de les négliger tous. L'oubli des législateurs de té génd a éta udé de tout es qu'no aurais pai imaginer. Je parle surtout des législateurs pai imaginer. Je parle surtout des législateurs débes à suivre; et il est kien chomant que l'exemple un devait sour le pais d'autorité peur les peuples a emprunt de Blotse des lois qui ne poussient avoir a emprunt de Blotse des lois qui ne poussient avoir qu'une cuillér erditer et locales en nir na pas insidé ce qui portait le plus leen carredère de sagues, ce qui nortait le plus leen carredère de sagues, ce Boon, qui ningué employer son equét à bibuire du servicio mortales de fable de la unythologie, aussil pe trouver un apologue dans cet deseau, que les maciens naturalises ent repraêr domme le plus simulide est effect vironis. Parce qu'il haimonier se sendi sur le table illaise parce qu'il haimonier se sendi sur le table illaise vaule représenter par 15, aurait-il pa dire, c'est un législater qui après avoir fait des lois, les abandonne aux chances forcibles, et pense que sa labandonne aux chances forcibles, et pense que sa lette est faite a manuent ols le plus important de

Il est vrai que , pour promulguer des lois , il faut qu'elles existent. Tout ce qu'on appelle le droit non écrif, est une loi qui gouvernr sans exister, une loi conjecturale, sur laquelle les savants peuvent exercer leur sagacité, mais que le simple citoyen ne saurait connaître. Les règles de la jurisprudence reçoivent-elles de la part de l'autorité légitime une promulgation authentique, elles deviennent des lois écritre, c'est-à-dire, de véritables lois : elles ne dépendent plus d'une coutume qui se contredit, d'une interprétation qui varie, d'une érudition susceptible de toutes sortes d'erreurs : elles sont ce an'elles doivent être, l'expression d'une volonté positive, connue d'avance de celui qui doit en faire la règle de sa conduite. Promulguer les lois anglaises, telles qu'elles sont à présent, soit les décisions antérieures des juges, soit même les statuts du parlement, ce serait ne rien faire pour le public. Oue sont des recueils qu'on ne peut entendre? Qu'est-ce qu'une encyclopédie pour ceux qui n'ont que des moments fugitifs de loisir? Un point n'a pas de parties, disent les mothématiciens, un chaos n'en a pas non plus.

Je conviens encore qu'il est des lois qu'il serait dangereux de faire connaître : par exemple, si rous laissez dans voire coile de manusies lois coercitires, des lois persécutrices, il est bon qu'elles ne soient pas connues des délateurs.

Si rous avez des lois de procédure, favorables à l'impunité du crime, qui donnent les moyens d'étuder la justice, de frauder les impots, de tromper des créanciers, il vaut mieux sans doute que de telles lois soient ignorées. Mois quel système de législation que celui qui gagne à être inconnui!

Il est des lois qui semblent avoir une notorisit maturelle tribe son celle qui concerner les aditis contre les individus, s'e lucio, les injures presonolles, la franche, l'emoutre, etc., etc., esti cette notoricit ne a'èrend pas à la prine, qui est pourtant in moff sur lequid le legislatura e complé pour faire respecter as loi. Elle ne éctent pas à les circumier. contantence dont on a pu faire na didis accessive, p'ai du présumer, par exemple, qu'il m'établérelon de me servir d'une certaine arme pour les requisque ce soit mais si-je du présumer que le législature a fait un délit prévioupré du port même de

crtte arme? La dissémination des lois doit se mesurer sur l'étendue des personnes qu'elles embrassent. Le code universel doit être promulgue pour tous. Les codes particuliers doivent être mis à la portée des classes particulières qu'ils intéressent. Voilà et qui fait l'importance de cette distinction entre le code général et les codes particuliers. Le corps de droit, dans l'arrangement que j'ai propose, se trouve composé de pièces qui se montent et se démontent, et dont on peut mettre ensemble un numbre plus ou moins grand, selon les facultés et les besoins des individus. Le livre des postes est d'un grand aervice aux voyageurs ; mais n'importe-t-il qu'à eux de connaître les réglements particuliers qu'ils ont à réclamer on à suivre?

Le code universel, vollà de tous les livres le plus important et presque le seul qui soit nécessaire à tous. S'il ne l'était pas comme livre de droit, il le serait encore comme livre de morale.

Les enseignements religieux recommandent sux hommes d'être justes : le livre de la loi leur explique en quot consiste la justice, et leur fait l'énomération de tous les actes qui lui sont contraires.

Probité, prudence, hienfaisance: voilà le sujet de la morale. La loi doit embrasser tout ce qui se rapporte à la probité, tout ce qui enseigne au hommes à vivre saos se nuire entre eux. Il reste

done à la morsle, proprement dite, la prudence et la bienfaisance; mais garantissez la problét; il r prudence, ràspant pius les mêmes piéges à redonter, morshe dans un sentire plus faeile. Empéchez les hommes de so mire, la hienfaisance, répratrice des torts et des injustlese, aura bien moins de malheurs à soulieger.

Manière de promulguer le code universel. — Écoles.

On en doit faire le premier livre classique, un des premiers objets de l'enseignement dans toutes les écoles. Telles étaient les bases de l'éducation parmi les Hébreux; l'enfant Joas répond à Athalie, que, dans le temple, il n'est occupé qu'à étudier la loi de Dieu;

Dans son livre divio on m'apprend à la lire . Et déià de ma main je commence à l'écrire.

Dans les cas où l'on exige une certaine éducation comme une coulision nécessaire la jouissance de quelque emploi, l'aspirant peut être tenu de produire un exemplaire du colte, on cérit de se main, ou traduit dans quelque langue étrangère. La partie la plui simportante doit être apprise par cour comme un extéchimer celle, par exemple, qui consider les définitions des délits et les raisons qui les ont fait ranger dans cette classe.

Je voudrais qu'à seize ans, sans retarder le progrès des autres études. Les cièves des écoles publiques finsemt plus renrés dons la connaissance des lois de leur pays, que ne le sont aujnuru'hui des jurisconsultes blanchis dans les comhots du harreau. Cette différence inchest! à la nature des lois urbres.

Les élères traduiraient ee code national dans les langues mortes; ils le traduiraient dans les langues vivantes; ils le traduiraient dans la langue des poètes, langue maternelle des premières lois.

« Apprenez à vos enfants, disait un ancien phi-« losophe, ce qu'ils doivent savoir étant hommes , « et non ce qu'ils doivent oublier. »

Ce philosophe n'aurait pas condamné l'étude nouvelle que je propose.

### Égliors.

Pourquoi la lecture de la loi ne seroli-elle pas, comme chez les Jolfs, une partie du serier divilo. ? Cette association d'idres ne seroit-elle pas salutaire? N'est-il pas lom de préventer aux hommes Edre supérase comme le protectera les lois, de la propriété et de la sir-té? N'ajouterait-on pas la biquité de a érérinonie en lisant les loises pères et thes refants dans le lappéme, et les lois des épons dans la liturgie du mariage? La lecture publique dans les églises serait, pour la classe la plus Ignorante, un moyen d'instruction aussi peu coûteux qu'intéressant, le tempd du service serait mieux rempli; et ce code serait bien volumineux si, divisé en portions, il ne pouvait pas se lire en entier plusieurs fois l'année,

#### Lisux divers.

Les lois qui ne concernent que erretinis lieux, comme les marchés, les spectacles, les endroits publics, doirent être affichérs dans les places mêmes où fron a besind qu'elles soient priventes à l'explica citoyens. Il est peu d'hommes qui oscut violer une loi, lorsqu'elle parle pour sinsi dire à tous les seux, et qu'elle s'adresse à tous comme à autant de témoins qu'elle spapelle à deposer contre l'infracteur.

#### Traductions.

Si la nation qui doit obier nut mèmes lois out composte de projetes qui parlent des lingues differentes, il faut une traduction ambrestique du code que de la composition les ingues de l'Europe, Les intérêts des nations sont trilicente del Farreye, Les intérêts des nations sont trilicente lois reciproques. D'allieurs, écst mettre un érranger lois reciproques. D'allieurs, écst mettre un érranger mene de la lois out des pièges qu'on avanit pe bai tenire, en alsosant de certe ignorance. Voyre qu'elle daréer en resulte pour le commerce, quelle base de condance dans les transactions arcé les colère aupunes de franchies et de conductr.

N'avez-vous rien de contraire sux ordonnances du roi? Question incipe et insidieuse qu'on foit dans plusieurs slonanes. Moi étranger, voyageur, puis-je connaite ces ordonnances? Le roi les connaite il lui-même? Ma réponse sera un piège ou un délic. Présentez-moi vos règlements dans ma propre langue, et si je vous trompe, punissez ma fraule.

#### Codes particuliers.

En embrasant un étal, tout citogras sera tent de se pourrou fu cole qui concerne cet état. Le cole, selon son étendue, sera imprimé en forme tel lirre ou de tableau. La place même où il doit être suspendu peut être déterminée; on en fera un objet de policé ana les bouthques, dans les spectacles, dans les maison d'amusement public. Les fripons seraient lion disposés à fetre un voits sur un témoin si incommode, comme quelques sérots cu surch, décon, à l'égard de leurs sinists.

#### Lors concernant les contrais

Il y a une espèce de promulgation précialment adaptée, sus canvantions extre précialiers, aux alappée une canvantion extre précialiers, aux alappée une canvantion et les objets d'une certain importance, no pourrant estiepe que ces sette fassent cértis sur un payier timbré qui postreait on abrat il a'agit. Cé moyrn est emprund ée la jurisprandence againse : mais les cas soi on en fait mange sont bien peu nombreux, en comparation de exex de ou feu en peut nombreux, en comparation de exex de ou feu en que peut nombreux, en comparation de exex de ou feu en que peut nombreux, en comparation de exex de ou feu en peut nombreux de peut

#### II. PRONULGATION DES RAISONS.

Pour écrire des lois, il suffit de savoir écrire : pour en établir. Il suffit d'en possèder le pouvoir. La difficulté, c'est d'en établir de bonnes : or les bonnes lois sont celles pour lesquelles il y a de honnes raisons à assigner. Nais autre chose est de donner des lois justifiables par de bonnes raisons, sutre chose est d'avoir trouvé ces raisons mêmes et d'être en état de les présenter sous le point de vue le plus avantagenx. Un troisième problème plus difficile encore, c'est de donner à toutes les lois nour base commune un principe unique et lumineux, de les mettre en harmanie, de les disposer dans le meilleur ordre, de leur donner la plus grande simplicité et la plus grande clarté dont elles soient susceptibles. Trouver une raison isolée pour une loi, ce n'est rien faire. Il faut avoir une balance comparative du pour et du contre ; car on ne peut se livrer avec confiance à une raison, qu'autant nu'on a les moyens de s'assurer qu'il n'en est point de plus forte qui agisse en sens contraire.

Jusqu'à présent les raisons out été regardées dans les lois comme des bour-dauvers. Il ne fant pas s'en étonner. Ce qui a drigé les législateurs pas s'en étonner. Ce qui a drigé les législateurs d'inspietat; ils out entiu mon il, sie en out cherché confaniement le remète. On a fait les lois à pur près comme on a bluit se premières villes. Curreber in plant dans et estassement divers d'ordonneurses, present de la comme de la comme de la consideration plant dans et estassement divers d'ordonneurses, in plant dans et estassement divers d'ordonneurses in plant dans et estassement divers d'ordonneurses in plant dans et estassement divers d'ordonneurses présent de la comme de d'arrité porter que le les chamières d'intérdisables. Le desautéer l'absolute concrète de l'article désolute. Le danseier l'absolute carrette de l'article dans les des l'articles concrète de l'article dans les des l'articles de l'arti

s Je parters: bientôt de quelques exceptions honorables.

de les affaiblir 4. C'était d'ailleurs un tribut qu'il payait aux idées de son siècle, et surtout an prince dont il n'était que trop le courtisan. La sagesse des rois ne devait pas être révoquée en doute. Sie rolo, sic jubeo, slet pro ratione roluntas: telle était leur devise.

Il faut convenir qu'à l'époque où vivait Bacon, les notions sur les principes des lois étaient tropimparfaites pour servir dr base à un système raisonné. Il ritait plus capable que personne de sentir la faiblesse des meilleures raisons qu'on aurait pu donner pour justifier la plus grande partie des lois existantes; et il ne fallait pas les exposer à une epreuve qu'elles n'auraient pu subir.

Il y aurait plus de codes raisonnés, si cenx qui font les lois se croyaient aussi supérieurs en lumières aux autres bommes, qu'ils le sont en pousoir. Celui qui se sentirait la forze de fournir cette carrière, ne renoncerait pas à la partie la plus fiatteuse de son emploi. S'il n'en avait pas besoin pour satisfaire le peuple, il le voudrait pour se satisfaire Inimême. Il sentirait qu'on ne veut prendre le privilège de l'infaillibilité qu'au moment où l'on rrnonce à celui de la raison. Erlui qui a de quoi convaincre les hommen, lea traite en hommes : celui qui se borne à commander avoue l'impuissance de convaincre.

La composition d'un code de lois n'est pas un ouvrage de prince. La situation où le souverain se trouve, le genre de vie qu'il a dû mener, les devoirs auxqurls il est assujetti, l'excluent absolument des eonnaissances de detail qu'un tel ouvrage demande. Engagés dans les labyrinthes de la jurisprudence, un Cesar, un Charlemagne, un Frédérie, n'auraieut plus été que des hommes ordinaires , inférieurs à ceux qui avaient blanchi dans dea études arides et des méditations abstraitrs. Leur génie aurait pu suggérer de grandes vues, mais l'exécution exige un genre d'expérience qui ne saurait leur appartenir. Supposez un code parfait : il suffirait , pour caractériser un grand homme parmi les souvrrains, d'en reconnaître le mérite et de lui prêter son appui. Ce n'est donc pas du prince qui donne l'authenticité aux lois, que les raisons justificatives seront censers venir. C'est le rédacteur qui doit les présenter, c'est à lui seul à en répondre. Ce n'est pas la loi même, c'est le commentaire de la loi. La loi a le sceau de l'autorité suprême : le commentaire, quoiqu'il accompagne la loi, n'a point d'autorité légale et garde à sa suite un rang subalterne.

D'ailleurs, si le nom du souverain a plus d'in-

fluence sur le siècle présent, le nom de l'bomme de génie en obtiendra plus sur l'avenir. Le pouvoir charme l'imagination et s'allie naturellement aux idées de prudence et de aaresae; mais la mort dissout cette union , au lieu qu'elle ajoute au respect qu'on porte aux grands talents, parce qu'on ne voit plus les faiblesses de l'individu, et qu'on n'a pas à craindre sa rivalité. Alors les lois profiteront de cette vénération qu'on porte à l'homme de génie quand il n'est plus, et son nom pourra servir à les défendre contre des invasions précipitées.

Je me représente ce juriseonsulte chargé de ce noble travail, présentant les fruits de son expérience et des études de sa vie , et commençant ainsi le compte rendu de son ouvrage : « Sire , les lois - que je vous propose ne sont pas le produit de - mes caprices : elles ne renfrrment pas une dis-« position qui ne m'ait paru fondée sur des prin-

« eipes d'utilité, pas une qui ne m'ait paru, rela-« tivement aux circonstances de la nation pour qui · j'ai travaillé, mrilleure que toute autre qu'on « pourrait lui substituer, Ces raisons m'ont paru

« si simples, si claires, si faciles à déduire d'un « seul principe, que j'ai pu les exposer toutes dans « un espace très-limité. Vons y verrez la confor-« mité de chaque loi avec le but que la loi se pro-

a pose. Chaque disposition portant avec elle sa « raison même, si je ne me trompe, j'ai l'assurance « de ne pouvoir tromper ceux qui me jugent. Je = ne m'enveloppe point de trnebres savantes. J'en « appelle à l'expérience commune. Je refuserais le

« dangerrux honneur de la confiance : je ne de-« mande que l'examen. « Sire , en me soumrttant à la nécessité d'exposer

« mea raisons à côté de chaque loi , j'ai voulu vous « rassurer sur l'emploi de votre puissance. L'arbi-« traire cesse, la tyrannie ne peut pas adopter cette « forme, elle y trouverait sa condamnation. Une loi « capricicuse, une loi oppressive est une loi qui a « de fortes raisons contre elle, rt qui n'rn a point « en sa faveur. La main du plus vil jurisconsulte « tremblerait s'il était force de se désbouorer aux yeux de l'univers en cherchant une apologie pour « une loi que l'équité condamne. Il n'a été que « trop commun de faire de telles lois , mais on les « commande, on ne les raisonne pas. On les fait « passer sous des prétextes politiques , comme des « secrets d'État , qu'il n'est pas permis au peuple « d'approfondir. La justice seule ne craint pas la « publicité : plus elle est appelée à se faire con-

« naître, plus elle jouit de sa récompense. »

C'est ainsi que le chancofier de Frédéric aurait

Leges decet esse jubentes, non disputantes Buc., De appliquée à la loi même, qui ne doit offrir que l'expression pure et simple de la volonté du tégistateur. augm. scient. La maxime de Bacon est parfaitement juste,

pu parler à ce grand homme, s'il avait en à lui présenter un code raisonné au lieu d'une compilation justinieme. Frédérle et li été digne de ce langage, et l'on aurait vu cette alliance qui est encore à naître entre la puissance qui sanctionne des lois et la sacesse qui les justifies

Entrons dans un plus grand détail sur les différentes utilités qui résulteraient d'une application soutenue et constante de cette méthode. Une innoration a toujours besoin n'être justifiée. Une innovation qui s'étend au système entier des lois a besoin de l'être par les raisons les plus fortes.

Le dis d'abord que les lois , si elles étaient constamment accompagnées d'un Consuravant a 2003 X, rempliraient mieux à tous égards le but du législateur : elles servient plus agrebles à éradurer, plus realies à concerorar, plus aisses à réleuir, plus propres à se concilier l'affection des bommes. Tous ces burreux effeis sont intimement lés cottre cux. Obtenir l'un , c'est une avance pour obtenir les suttre.

Si Pétude des lois est aride, c'est moins par la muirre du siqui que par la muirre du siqui que la muirre du siqui que la muirre du principale est a muirre du principale est a containen. Jarletirarie, le définit de llaisen, le en connecidatere harbares, de chémit de llaisen, le en connecidatere harbares, averages est a muir de lois incepière est mui de la sincepière est mui de la sincepière de patiente; lui ne s'adressent qu'à la memorre, ils négligent la ration. Les lois, avois une forme autorie, ne s'adressent qu'à l'albeit-autre qui est friste par elle-metter; elle sin saveni comme mi bon pière patré à se archito.

Accompagnez vos lois des raisons qui les instifient. - C'est un repos ménagé dans une carrière fatigante et aride ; ce sera un moyen de plaisir si , à chaque pas qu'on fait, on trouve la solution de quelque énigme, si on entre dans l'intimité du conseil des sages, si on participe aux seerets du législateur, si, en étudiant le livre des lois, on y trouve eneore un manuel de philosophie et de morale. C'est une source d'intérêt que vous faites jaillir du sein d'une étude dont l'ennui repousse aniourd'hui tous ceux qui n'y sont pas attirés par la nécessité de leur condition. C'est un attrait pour la jeunesse, pour les gens du monde, pour tous ceux qui se piquent de raison et de philosophie, et bientôt il ne sera plus permis d'ignorer ee qu'on aura rendu facile et agréable à apprendre,

Cet exposé des raisons rendra vos lois plus faciles à couceroir. Une disposition dont on ignore le motif ne jette pas des racines profondes dans l'intelligenee: on ne comprend bien que les choses

dont on comprend le pourquoi. Les termes de la loi peuvent être elairs et familiers; mais ajoutez-yla raison de la loi, la lumière augmente; il ne peut plus rester de doute sur la véritable intention du fégialater. L'intelligence de ceux qui la lisent communique immédiatement arec l'intelligence de ceux oui l'ont faite.

Plus les lois se conçoirent facilement, plus il est siè de les retenir. Les nisons sont une capère de mémoire technique. Elles serrent de lien et de ciment à toutes ese dispositions qui ne sersient sans elles que des fragments et des ruitors disporés. Les lois seules pourraient se comparer à un dictionnaire de mots. Les lois accompagnées de leurs raisons sont comme une langue dont on possède les princieres et les analories.

Ces raisons mêmes deviennent une espée de guide pour les cas où la loi servii ignorée: on peut préjuger ser dispositions, et, par la conneissance aequise else principes du législateur, a mettre en sa place, le deviner on conjecturer ses volontés, comme on présume eelles d'une personne raisonnable arec laquelle on a vieu et dont on connaît les maximes.

Mais le plus grand avantage qui en résulte est eclui de concilier les esprits, de satisfaire le jugement publie, et de faire ober aux lois, non par un principe passif, non par une erainte aveugle, mais par le concours des volontés mêmes.

Dans les eas où on eraint le peuple, on lui donne des raisons; mais ee moyen extraordinaire réuent rarement, parce qu'il est extraordinaire. Le peuple soupçonne alors quelque intérêt de le tromper; il est sur ses gardes, il se livre plus à ses défiances qu'à son jugement.

Faute de raisons, toutes les lois se trouvent condomnées et défendues avec un aveuglement égal. A entendre les novateurs, la loi la plus salutaire sera l'œuvre de la tyrannie. A entendre la foule des jurisconsultes, la loi la plus absurde, surtout si son origine est inconnue, passera pour la sagresse même

Expore les raisons des lois, c'est désarmer les rondeurs et les hamitipes, parce que écst donner à toutes les dicussions sur les lois un objet daire déterminé. Voils les lois int objet daire le loi, ette raison est-telle boune l'est-elle mauraise l'apresion est réchiel à ce terrae simple ou recurs de la présent est réchiel à ce terrae simple ou recurs de la présent est réchiel à ce terrae simple ou recurs de la présent de la fait devel, cet canon de l'utilité. Les personnilités, les antiquités, le droit naturel, le droit des gene, a tuille attest moyers, a ce sont que des resources inventées contre cette manière d'abréger et le réconfre les controverses.

La loi , fondée sur des raisons , s'infuserait, pour

ainsi dire, sians l'esprit publie, elle deriendrait la logique du peuple; elle étendrait son influence jusque sur cette partie de la combulie qui n'est que du ressort de la morale; le code de l'opinion se foramerait par analogie sur le code las lois, et, dans cet accord de l'houme et du citoyen. l'obérissance à la loi se distinguerait à princ du sentiment de la

Le commentaire raisonné sera d'une utilié sera idite dans l'application des lois. Cett une boussoir pour les juges et pour tous les camployés ini gourremente. La raison émonéer ramine, sons cesse au loit fui législateur ceux qui aurrient pur s'en centre. Une interprétation franse en pourrait pas cadrer avec extre raison. Les erreires nie bonne foi deviennent comme limposibles; le presentacions ne entre de la commentation de la commentation de érabire dans toute son étendue, et les clisyens sont les junes des luges.

Sous un point de vue plus genéral encore, l'adoption de cet usage est recommandable par son influence sur le perfectionnement des lois. Le besoin de fournir à chaque loi une raison proportionnée sera d'une part un préservatif contre une routine avengle, et de l'antre un frein contre l'arbitraire. Si vons ètes tonjours obligé d'enoncer un motif , il faudra penser au lieu de transcrire, se faire des idées distinctes, ne rien admettre sans preuve. Il n'y aura plus moyen de conserver dans les codes des distinctions fantastiques, des dispositions inutiles, des gênes surérogatoires; les inconséquences deviendrajent trop saillantes; les disparates du bon et du mauvais blesserairut tous les veux. Les parties les plus défectuenses tendraient sans cesse, par rette comparaison, à se corriger sur le modèle sles plus parfaites. Celles qui auraient atteint leur plus haut degré de perfection ne pourraient plus le persire. Une bonne raison est une sanvegarde qui les défend contre les changements précipités et capricieux. Un cortége aussi respectable impose au novateur le plus téméraire. La force de la raison ilevient la force de la loi. C'est comme une ancre qui empêche le vaisseau de flotter au gré des vents, ou de dériver insensiblement par la force d'un courant invisible.

On dira peut être que les lois, et surtont les lois essentielles, portent sur iles rérités si palpables, n'il î n'est pa besoin de les protuvre. Le but du raisonnement est la conviction : or, si ls conviction existr déjà tout enlière, à quoi bon employer le raisonnement pour la produire?

Il est des vérités qu'il faut pronver, non pour elles mêmes, puisqu'elles sont reconnurs, mais pour ronduire à d'autres vérités qui en dépendent. Il faut démontrer les vérités palpables pour faire adopter celles qui ne le sont pas, C'est par elles qu'on parvieut à faire recevoir le vrai principe, qui, une fois reçu , prépare les voies à toutes les autres vérités. L'assassinat est une nisuvaise action , tout le monde en convient : la peine en doit être sévère. tout le monde en convient encore. Si donc il est besoin d'analyser les funestes effets de l'assassinat. ce sera comme un degré nécessaire pour amener les hommes à trouver bon que la loi distingue entre differents assassinats ; qu'elle en punisse les différentes espèces selon la malignité relative, qu'elle ne punisse pas on qu'elle punisse d'une prine moindre iles actes qui ont les caractères extérieurs de l'assassinat, mais qui n'en ont pas les fruits amers : par exemple. le suicide, le duel, l'infanticide, le meurtre après une provocation violente.

un hampe, s'el faut exporer le maltreaulant du voi, c'n'el qui pour ammer les hommes évenveiri que le voi est manvais, c'est pour les ammers à concernir d'une foul d'aistres vertiles, qui, faute de cette première d'emonstration, sont jusqu'à prévent resides couvretes d'un muege. Cest en partieulier pour zammer à ce genre de felit des acles qui n'out point reque ce arcetive c'est pour en siècheir d'autrre acles qu'on rapporte à ce defit qu'in contrait. C'est, en un me, jour rassour raison sillaime. C'est, en un me, jour rastablir des différences correspondantes dans les prines.

Ponrquoi les lois de chaque État sont-elles ignorées dans tont autre? C'est qu'elles ont été jetées au lissard sans liaison et sans symétrie ; c'est qu'il n'y a point entre elles de mesure commune. Il y a sans doute des cas où la diversité des circonstances locales demande une diversité de législation. Mais ees cas ponrraient n'être que des exceptions assez peu nombreuses, et beaucoup moins nombreuses qu'on ne paraît communément le croire. Il faut hien distinguer, à cet rigard, ce qui est d'une nécessité absolue et ce qui est d'une nécessité temporaire. Les différences d'une nécessité absolue sont fondées sur des circonstantes qui ne penvent pas changer. Les différences d'une nécessité temporaire sont fondecs sur des circonstances accidentelles qui peuvent changer.

S'Il est un moyen de rapprocher les nations, c'est sans iloute crini que je propose, celni de fonder un système de lois sur des raisons clairement énoucers. La communication libre des lumières propagerait en tout sens ce système des l'instant de sa création. Une législation raisonnée se préparerait le loin une domination universelle.

Depuis que les philosophes ont commencé à comparer les lois des différents peuples, lorsqu'ils peuvent leur deviner quelque raison, ou saisir entre elles qué-lue rapport de resemblance ou de contrante, c'est une espéce de decouverte. Si les législateurs araient été guides par le principe de l'utilité, ces recherches seraient sans objet : les lois, dérirées i'un même principe et l'endatu eves un même bul, un se préteraient pas à ces systèmes, plus ingénieux que solide-d, ans lequerles ou vout trouver une raison à tout, et dans l'esquels on imagine que trouver une raison à une lui, c'est la justifier.

Montespuire a convent égaré ses fecteurs ; il enquêste tous enquês citus one equit, c'est-a-dire, l'espetia glus herlitaut, à découvrir dans le chaos des fois les herlitaut, à découvrir dans le chaos des fois les les montes de la veut leur pétre un intention de nogues dans les institutions les plus contradictoires et les plus herres ; et quand on loi accordinatique fandraid en crétation de leurs vrois motifs, que fandraid en tratou citat elle home? Selle était bourne à quedques régards, estai-elle la meilleure? Shá avaient fait une contra de la comme de l'estat de la meilleure? Shá avaient fait une met concre? Voils l'examen qui reele toujours intent encore? Voils l'examen qui reele toujours de l'années de l'estat de la concre? Voils l'examen où il ne decend perspare de l'années.

La science des lois, quoique si peu avancée, est bien plus simple qu'on ne serait porté à le eroire après la lecture de Montesquien. Le principe de l'utilité ramène toutes les roisons à un seul centre. Les roisons qui s'appliquent au détait des dispositions ne sont que des vues d'utilités ubordonnée.

Dans la loi civile, les raisons seront tirées de quatre sources, c'est-à-dire des quatre objets sur lesquels le législateur doit règler sa conduite dans la distribution des lois privées: subsistance, abondance, écalité, sureté.

Dans la loi penale, les raisons scront dédultes de la nature du mal des délits et de celle des remèdes dont ils sont susceptibles : ces remèdes sont de quatre classes : remèdes préventifs, remèdes suppressifs, remèdes satisfactoires, remèdes pénaux.

Bans la procédure, les raisons prendront également leur source dans les divers luts qu'on doit se proposet : droiture dans les jugements , célérité, économie.

Dans la finance, on tirera ses raisons des deux

objets principaux : épargne dans la dépense pour éviter le mai de la contrainte , — choix de l'impôt pour éviter les inconvénients accessoires, L'haque branche de loi a ses rassons à part , déter-

Chaque branche de loi a ses raisons à part, déterminées par son but partieulier, mais toujours subordonnées au but genéral de l'utilité.

Il y a des parlies de la loi où l'usage d'assigner des raisons a été suivi jusqu'à un certain point, en matière de police, de finance, et d'économie politique. Leur objet est plus moderne, il a falla tout faire à cet égand, parce qu'on n'avail rien troute dans les anciennes lois; et ce qu'on a fait dist dans les anciennes lois; et ce qu'on a fait dist le plus souvent, nou-seulement une innovation, unis encere une dévoçation positive à d'ancient suspes, à des préjugés : il a donc faitu les combattre; il a faitu que l'autorité es justifiat ette-même. Telle a été la cause de cre préambattes, qui ont fait tant d'honneur à M. Turgot et à M. Necker.

Bais il ya des branches de legislation biem plan importantes, dans bemydiels il n'est pas d'usage d'assigner des raisons : le code criti, l'e-code penul; a la procedure raisine, la procedure prima. Si on ur c'est parce qu'on n'a pas us le faire. Les jurieix araitent raire et aux ne longue particultes, des raisons techniques, des fictions convenues, une logique qui rant coma su horrent ; mois me entiment confan le avertianti que le public aureit bien pur parce do mem estre parce de la proper de la même circipa.

Si les chauceliers des rois avaient été des Turgot et des Necker, ils auraient, comme eux, senti plus d'orgueil à donner des raisons qu'à faire des édits; mais, pour faire une loi, il ne faut que posséder un certaine place : pour faire une loi raisonnable et

raisonnie, a faut têre digne de crite plote.

Mais une raison solve est lim pru de chote. Les
raisons des lois, si elles sont bomers, sont tellecasen litées, qu'il moins de les avir préguêtes pour
certilade, pour ausure partie. Ainsi, pour présenter de la maisonir la plus avantigueus le raison
d'une seule loi, il fallait avoir formé le plan d'un
seule loi, il fallait avoir formé le plan d'un
une vériable raisons în une seule loi, il fallait avoir norme
aparassata pé le le base d'un spirite raisonnée.

Januarassat pé le le base d'un spirite raisonnée le
parassata pé le le la base d'un spirite raisonnée le
parassata pé le le raison d'un spirite pur
l'aitifié, et l'arair réparé des deux faux printique.

Danner la raison d'une loi, e'vis faire voir com-

Immue, et lavoir separe des deux faux principes.

Bonner la raisou d'une loi, éves faire voir comment elle est conforme au but de l'utilité.

B'après ce principe, la répugnance que nous inspire telle ou telle action, ne smitt pas pour autoriser à la prohibit. Une telle prohibition ne serait.

fondée que sur le principe d'antipathic.

La salisfaction que nous fait éprouver telle ou telle action, ne suffit pas pour autoriser à faire une loi qui l'ordonne. Cette loi ne serait fondée que sur

le principe de sympathie.

Le grand office des lois, le seul qui soit évidenment et incontestablement nécessire, est d'empécher les indivision, dans la redeverbe de leur projebombeur, de déruire une quantité plus grande du
inombeur d'antrui, limpoure des gress à l'indivi pour son propre birn. C'est l'Office de l'éducation
c'est l'office de l'autheu cursc'est l'office de l'autheu cursles mêmeur, au cursteur envers l'insensé; c'est rarement celui du légis-

Ce n'est pas une idée simplement spéculative que je recommande. J'ai exécuté un système de lois pénalca, en les accompagnant d'un commentaire raisonné, où les dispositions, même les moins importantes, sont justifiées. Je suis si convaince de la nécessité de cet exposé des raisons, que je ne voudrais m'en dispenser à aueun prix. Se fier à ce qu'on appelle instinct du juste, sentiment du erai, e'est une source d'erreur. J'ai vu par mille expériences que les plus grandes méprises se cacharent dans tous les sentiments qui n'ont pas été au ereuset de l'examen. Si le sentiment, ce premier guide, eet avant-coureur de l'esprit, est juste, il sera toujours possible de le traduire dans la langue de la raison. Les peines et les plaisirs , comme j'ai en souvent à le répéter, sont l'unique source des idées elaires en morale : ces idées peuvent être rendues familières à tout le monde. Le commentaire raisonné ne vaudrait rien, s'il ne pouvait être le catéchisme du peuple.

Pajoute iei en exemple de este théorie le premier hapitre du code pénal. Je ne le donne ni en entier ui avec toutes les formes et tous les renvois qu'il devrait avoir s'il était question du code même. Ce gorne d'assolitude aerait iei superflu. Cet exemple pourra également servir de resume à l'ouvrage, en faisant voir comment les principes ont été mis en curvre, comment la théorie a sausé en execution.

CODE PÉNAL. - TITRE PARTICULIER.

## ARTICLE PREMIER.

DES INJURES PERSONNELLES SIMPLES.

L'injure personnette simple i est ou positive ou negative. Il y ainjure personnette simple positive tà où, sans cause l'égitime, un individu cause à ou contribue à cauer à an autre une princ corpo-celle, ou grave, ou l'égère à, sans qu'ancum mai corpored lutérieur e' en arrise. Il y a injure personnelle simple négative à lis où, sans cause legitime, un individu, en voyant un autre dans un état de danger, s'abstient de l'aider «, et qu'en conséquence le mal arrise.

1 Voyez ci-après, page 95, chap. ve, De la divizion des délits. Injurés corporelles simples, — pour les distinguer des jojares corporelles irréparables, des jojares montales, etc.

### Éctaircissements.

Sans cause légitime. Renvoi au titre général;
 movens de justification.

b Cause. N'importe ni de quelle façon ni par quels movens le mal ait été fait : que la personne ait été battue ou blessée ; - qu'on se soit servi de l'eau , de l'air, de la lumièce ou du feu; - qu'on ait présenté quelque objet hideux ou dégoûtant à la vue, au toucher on au goût; - qu'on ait donné par force ou auteement une drogue malfaissnte : - qu'on ait fait servir à sa malice un chien ou quelque autre animal. - ou une peesonne innocente; - qu'on ait opéré le mai par les mains mêmes de celui qui souffre, comme en l'engageant å marcher sur un piege ou sur une fosse; - qu'on ait éloigné de lui des moyens de secours nécessaires, le pain d'un homme qui a faim, la médecine d'un malade: - tous ces moyens et tous autres qui ont le mal pour objet sont renfermés dans la défi-

 Contribue, Renvoi au titre général des codéinquants

nition de l'injure personnelle simple.

d'Grave ou légère. Tout ce qui a lieu contre le gré de la partie lésée, fût-ce le plus léger attouchement. — Ainsi le mal de ce délit peut varier du

malaise le plus faible aux plus douloureuses tortures.

\* Ultérieur. Si un dommage ultérieur en arrive, le délit n'appartient plus à ce chef; ce serait une

injure personnelle irréparable, ou un emprisonnement, etc.

J Négative. Renvoi au titre général des délits

negatis.

\*\*Substituti de l'aider\*\*, Tout bomme est tenu de secourir celui qui à besoin de secouris. s'il le peut anns s'exposer lineme de quedque inconvenient semisible. Cette obligation est d'autant plus forte pur le danger paraté tre plus grand pour l'un. et la pelar de l'en précerrer moins grande pour l'un. et la pelar de l'en précerrer moins grande pour l'un. et la pelar de l'en précerrer moins grande pour l'un. et la pelar de l'en précerrer moins grande pour l'un. et l'entre pour l'est-nière.

\*\*Le d'un forçer, et d'un rémoin qui, voyant les habits du premier prendre feu, ne ferait rien pour l'écindre.

\*\*Le delit exait lyin grand s'il se feit babet d'apie, non simplement par parses, mais par malice ou par quégles intérêt, pécuniaire.

## Priors.

1. Amende. A la discrétion du tribunsl.

2. Emprisonnement. Ceci à choix et à discrétion. Ce même article a été cité comme exemple de la distri-

bution des matières dans les titres particulers.

J'ai mieux aimé répéter lei une page ou deux, que de lauser ce ébapitre incomplet.

- 5. Caulion pour la bonne conduile. Ceri encore à choix et à discrétion.
- Dans les cas très-graves, bannissement de la présence de la partie tésée pour un lemps ou à perpétuilé. Ceci à choix et à discrétion.
- 5. Dépens réglés à option et à discrétion.

  N. B. Chacun de ces articles demande des ren-
- vois à diverses sections du tire griefral des Petrer-Cett là qu'o autre aphiquic en plavates z' a option c' at discretion, d' aption, c'est une façon concise d'exprimer qu'il sere loisible au juge d'intègre cette peine ou le ne pas c'en servir. A discretion, cela siguille que le juge tobi employer une certaine quantité de cette peine, sauf à en employer autrait ou aussi peu qu'il le jugeza conforme sur règles générales qui lui sont prescrites, sous le titre des Prines 1.

# Aggrevations.

- La supériorité d'áge. Lorsque l'offensé pour rait être le père, ou, à plus forte raison, le grandpère de l'offenseur.
- 2. Le sexe. Lorsque la partie lésée est du sexe féminin, et le délinquant du sexe masculin.
- L'extra de la prine doit être dans une pénitence caractéristique; au choix du tribunal : plus ou moins de publicité, à su discrétion. 5. La faiblesse. Lorsque la partie lésée est telle-
- ment inférieure, soit par la force naturelle, soit par la différence des armes, qu'elle ne saurait se défendre avec quelque chance de succès.
- Le nombre. Lorsqu'à raison du nombre des agresseurs, la résistance devient très-inégale ou impossible.
- La paternité. Lorsque la partie lésée est dans la relation de père ou mère, grand-père ou grand' mère avec le délinquant.
   Le coupable, en tel cas, doit toujours faire, en sus
- de la peine, une pénitence plus ou moins publique sur le siège du repentir, avec les mains liées aulessus de la tête, et une inscription qui fasse connaître le délit,
- 6. Quasi-paternité. Lorsque le délinquant est mineur, et que la partie lésée est son tuteur, son précepteur ou son mattre 2. Celui qui nous élère
- Il est impossible de donner tons les écleircisemants à le four pour répendire à touies les difficultés, il l'audreit parblier le code pénd sa entiler. On pris le lecteur d'observar que cet exemple a en principalement pour objet de montrar l'usage du commenture ressonné.
- s Ceci ne regarde que les personnes en chef qui out soin du mineur, per le confience du père ou de Inteur. Cela na s'étend pas 3 des personnes qui ne sont chargées que de auclauses détaits do son instruction, at ne l'out sous laur

- est un second père. Cette circonstance a encore de la force, mais moins, si le délinquant est parrenu à l'age de la majorité.
- S'il n'y a point d'atténuation, il faut un extra dans la peine qui la rende caractéristique, comme pour une injure semblable faite à un parent.
- 7. Préméditation. Plus le délit a été prémédité longtemps à l'avance, plus l'aggravation est forte. Il est écrit : Que le soleit ne se couche pas sur cotre colére.
- 8. Irruption nocturne. C'est le cas où le délit prémedité est commis de nuit, après qu'on s'est placé en embuscade pour attendre le moment favorable, ou qu'on a fait effraction, ou qu'on l'a tentée pour entrer dans le domicile de la partie lésse.
- L'extra de la peine doit consister dans une pénitence caractéristique à rolonté: publicité plus ou moins grande à discrétion.
- Embüches. C'est le cas où l'agresseur fait une attaque subite pour prendre son adversaire à l'improviste; — s'il se cache, par exemple, derrière un mur, une haie, ou dans un chemin creux, où il
- tenil de mit quelque piège. 10. Violation d'asile.
  - Violation d'asile.
     Violation du sommeit.
- Clandestinité. C'est le cas où le délinquant entreprend de se cacher, ou de se dérober par d'autres moyens aux poursuites de la justice.
- Déguisement. C'est le cas où le délinquant, soit par un masque, soit par un habit qui lui donne un autre état que le sien, veut se rendre méconnaissable.
- Pour l'extra-peine, il doit faire une pénitence plus ou moins publique, soit avec le masque de fer, soit dans un accoutrement pareil à celui dans lequel il s'était déguisé <sup>6</sup>.
  - 14. Sataire. C'est le cas où le délinquant a été loué à prix d'argent pour commettre le délit. Pénitence caractéristique, plus ou moins publique à discrétion, ayant les gages de son iniquité penitus.
  - autour du cou.

    Il y a des cas où l'on ne doit pas infliger cette
    peine, à moins que le delit ne fût extrèmement
    grave. C'est premièrement lorsqu'il n'est pas prémédité, et que le suborneur peut faire valoir en a
  - garde qu'occesionnellemant, commo serait un meltre d'écriture, un maltre à dancer, à moins d'une elause spéciale pour cel objet. — Voyez de plus les lous eut ses maîtres at les domesiques, — sur les journellers, tes apprentis at les escluses.
  - estraces.

    3 On paut voir d'autres aggravations sons différents titres, voi, destruction, insultes personnelles, ettaques lescires, détits contre le patice, contre le droit des nations, contra le gouvernement, contre le religion.

faveur quelque provocation reçue. C'est secondement lorsque le sultorneur, sinsi provoque, est sensiblement plus failde, ou d'un rang très-supérieur à celui de la nactie lésée.

15. Prajel de coercition. C'est le cas où l'objet du délit était de furcer la partie lesée à faire telle ou telle chose, ou de l'empécher de faire telle ou telle chose : le delit néanmoins n'étant pas un vol, nu un acte de destruction chondestine et violente.

Extra-peine, — pénitence caractéristique, — la presse d'extorsion, — le honnet du repeutir. Ceci à choix.

Amende jusqu'à totalité de ses biens.

Confinement, — bannissement, — travail de force limité ou perpétuel. Ceci à discrétion.

### Attépuations.

Lorsque le délinquant a reçu réellement nu qu'il croit sincérenant avoir reçu une provocation de partic lésée, ce pent être une base d'atténuation. Ce qui constitue la provocation, c'est un tort; ce tort pent être l'une nature légale ou morale. Éclaircissements.

La permasian révile d'un tort, même imaginaire, fournit québlies degré d'attensaion, il misporte pas que la suposition ercorée dans ce cas purte sur un point de fait ou sur un point de loi. Elle porte sur un point de fait ou sur un point de loi. Elle porte sur un point de loi. Journeur cours cerça québlem de loi. Journeur correya qui l'ai pas le droit de vous faire tel ou tel dommage, et que récliment il en a le droit.

qui recument are na si qui le tort en question a respalar l'importe pas à qui le tort en question a respaprovoquer, soit une personne qui lui rest perionlièrement chère, soit le publie en général, car les intérêts à public dostrent étre chers à chacum, soit la personne embase de qui vient la procession, car tout l'omme doit être cher à tout homme. Par cansiquent, ai vous croys reis quelqui me peter dans un xier, ci que le chagrin que rous resentez de su mariane constitue vous carie de l'appier, c'est un modinée delli que si vous l'avier érappe dans un modifier delli que si vous l'avier érappe dans intérêtts.

Le tort peut être l'égal ou moral : un tort légal est celui qui est punissable par les lois. Un tort moral est tout acte nunissablé ou non par les lois, lequel, comme étant unisiblé à la partie lérée, est sujet à être puni par la censure du monder par exemple, un aete d'insolence, de perfidie ou d'ingraittude.

## Observation pénérale.

L'atténuation qui est fournie par la provocation est plus grande en proportion des circonstances suivantes : l'a La gravité du tort, 2° su date récente , 5° la diffientié que peut avoir trouvée la partie lésée

à obtenir le redressement legal.

Éclaircissements.

La gravité, dans cette occasion, ne doit pas être.

estimée simplement d'après le mal d'un tel délit pour la société en général, mais surtout d'après sa tendance particulière à extérir leur ressentiment. Par conséquent, une insulte personnelle ou un acte de diffantation constituera une provocation plus forte qu'un larcin.

La date d'une provecation exige quelques remarques particulières. A la mème distance di temps, une provocation peut être plus du moins rêre, srion sa grandeur. Celle qui pèse sur le cœur peut être encure récents, lorsqu'une autre qui est légre en consignation ne le serait pas. Cependaux, comme il faut un treme, on ne doit pas estimer, en genéral, qu'une provocation suit rérente, s'al s'ext recute, plus d'un mois depuis qu'un proposation suit ne la pour le partie peut peut elle et al fleurie.

Une protectation datera, non depuis son origine, un sidepuis le trump soi elle sera paremea à la connaissance de la partie leére; et même toute réconstances ajoutant heucuoup à la muligiaité de l'action, et ne verant à être comme qu'apres qu'en coloir comme à parès avoir apretiqu'un homme caloir e comme ; a peris la évent peris que votre fis la aprella le bras en conséquence des coups, ou que cet homme armé tomb au travet fis desarrant, et le frague aroute fouspuil d'entre des coups, ou que cet homme armé tomb au travet fis désarrant, et le frague aroute fouspuil d'en mandait quartier ; at ous attaquez cet homme et me des coups des coups des coups des coups des coups de la consecue des coups ou que cet homme armé tomb autre des coups des coups des consecues des coups de la consecue de la consecue des coups de la consecue des coups de la consecue de la coups de la consecue de la coups de la consecue des coups de la consecue de l

Ainsi une suite de pravocations distinctes qui sont toutes récentes l'une par rapport à l'autre, et dout la dernière est récente par rapport au fait ne question, doivent toutes être estimées récentes par rapport à ce fait. Cette succession est proprement ce qui constitue l'unité d'une querelle.

### Seconde atténuation.

Si un bomme, en difendant sa personne ou sa propriété attaquée, fait plus de mal à son adversaire qu'il n'éstit nécessaire pour sa défense, le surplus est une injure; mais une injure susceptible d'excuse eu conséquence de la provocation. C'est même son cas le plus favorable, parce qu'elle est non-seulement récente, mais instante. En jugeant si one attaque pouvait être repoussée arce moins le majour l'agressur, l'flust se mettre à la place de relui qui est attaqué, et se rappeler que alans l'agitation de son repri il n'a pas que consièrer de sangériol tous les moyrns, et choisi précisément écloi qui allait à son but arce le moins de mal possible pour son adversaire. Il y a biro de la différence, à ect égrad, entre la méditation du exiène et la chier et le abelier de l'action.

Support qu'un homme vous assaille subitement avre un blaton, et qu'à votre pourér vous ayeu un bâton et une latre de fer. En saisissant la larre de fer, vous donnez à votre homme un coup dangreux on vous è teuz. Cla s'era rejeuté déreau de soi-même justifiable, à moins qu'on ne prouve que vous avez pris difficiement la barre de fre par priférence au bâton, dans l'intention de le ther on de le blesser plos qu'il ne fallair pour votre stracte.

## Commentaire raisonné sur la loi.

Première question. Pourquoi les plus légères injures de cette classe sont-elles rendues punissables?

Réponse. Perce qu'il y a toujours une raison pour puint. Il n'est somme sensation, quelque indifférente qu'elle parsisse, qui ne ptú devenir un contrarent indoirelle par a durée ou as répetition. Qu'on homme puisse toucher votre personne de quelque manière que ce soit, et qu'il ain sit acenn compte à rendre, il peut disour le celt lémere au prefet mon ester. You noi trez dans une crisine perfet une selare. You ni trez dans une crisine perpétuelle; et le sentiment de vatre infériorité ne vous quitte plus.

D'un autre côté, si l'offense est légère, la peine, le sera aussi; et quelque minime que fait l'injure, la peine peut s'atténuer à proportion, parce que le juge exerce à eet égard un pouvoir de discrétion du côté de la llouceur.

Deuxième question. Pourquoi les délits négatifs en ce genre sont-ils rendus punissables comme les délits positifs?

les dents posturs?

Réponse. Parce que, dans un cas comme dans
l'autre, la peine est fondée, elle est efficare, elle est
nécessaire.

Troisième question. Pourquoi ajonte-t-on une peine ultérieure à celle qui est renfirmée dans l'obligation de compenser le mal qui a été fait? Réponse. Sans cette peine additionnelle, on ne

Reponze. Sans cette peure additionneile, on ne scrait pas sûr, iloso tous les cas, que la valeur de la punition l'emportal sur le profit de l'offense. Comment peut-on a'assurer que la compensation ordonnée par un juge remplirait entièrement son but? Si elle n'est pas entière, l'Offensé est pour aiosi dire en perte, et l'offransen eu gain. D'ailleurs, il y a des differences de fortiune sur lesquelles on disti difficiliement une proportion. C'est besucoup pour l'un de recroit et les somme; c'est très-pen pour l'antre de la payer. Les riches pourraient se persualer que pour un cettain prit ils sont en lière de satisfaire leur ressentiment envers quelqu'un d'une classe inférieure.

Quatrième question. Pourquoi l'amende se trouve-t-elle parmi les articles de la peine?

Réponse. Parce que l'argent levé par voie d'amende produit un double avantage, comme punition par son effet sur le delinquaot, comme taxe qui tend à diminuer d'autant la charge de l'imposition du éloyen honnète.

Cinquième question. Ponrquoi l'emprisonnemeol? Réponse. Afin de ponrvoir au cas où le délin-

quant n'aurait pas de quoi payer l'amende.

Ensuite, afin de pourvoir au cas où le délinquant

Ensuite, ann de pourroir au cas ou re deunquant étant soutenu secrétement par un parti, une peine purement péenniaire ne l'affectat point. Sixième question. Pourquoi la caution?

Réponze. Pour prévenir ou pour étouffer tout dessein que pourrait avoir l'offenseur de se venger sor son adversaire, pour l'avoir appelé en justice et livré au châtiment.

Septième question. Pourquoi le bannissement de la présence de la partie lésée?

Reponse. Purce qu'il est iles cas où ce châtiment sera nécessaire pour humilier davantage l'offenseur; et qu'en d'autres cas il faut épargner à l'offense des sonffrances éutures. Les délits ile cette classe sont très-varies, il n'est

Les aeus ne crue réasse sont tres-traires. In respoint de tourrement si affreut qui ne puisse y appartenir. Il peut donc arriver que la vue de l'offensaur serait un suppliée pour longitemps on même pour toujours à la partie lésée. Si l'un des sieux doit fuir Pastre, il vout miers que les iconvenients de l'éloignement tombent sur le coupalic que sur son innocent antaconiste eni a délà tron de son injure.

Huitième question. Pourquoi l'âge est-il un moyen d'aggravation?

Réponse. Afin que le l'exte de la loi soit une leçno de moralité i tellement que les jeunes gens, voyant que la loi montre une faveur particulière à leurs supérieurs d'âge, contractent une disposition à les trailer toujones avec un respect particulier. C'est per l'âge que les hommes acquièrent de l'expérience, et par l'expérience, la sagesse. Le respectles plus jeunes pour les plus âgés tourne donc au protit des une et des autres.

Neurième question. Pourquoi donne-t-on une protection partirulière aux femmes?

Réponse. On se propose encore un objet moral.

On a broom de leur inspiere un sentiment plan dellest d'homener, en nétient ce lun que grossissant toute injure qui leur est faite. D'ailleurs, il fant que la loi inspier aux homenes une lipsosition particulaire de considération entres les femmes, parce que la qu'elles ne sont pas toutes belles, parce que la qu'elles ne sont pas toutes lebles, parce que la général, a une supérioriét constante sur les femmes, parce pour les forces, du ceps : il a pear-tére même la supérioriét du côté de l'espirit, soil qu'il la tième de la nature, soil qu'il l'acquiret que l'acretice.

Dixième question. Pourquoi une injure de cette classe faite à un parent est-elle punie avec plus de sévérité?

Réponse. Pour un objet moral. La disposition contantair raspectre la parente statul dan tenfants mineurs exu-mêmes, soin qu'in se soumettent plan decliement à la comboile de ceu qui avert mieux des la compartie de la condition du mariage, et à former de la condition du mariage, et à former de la condition du mariage, et à former de la compartie de la condition du mariage, et à former de la compartie de la condition du mariage, et à former de la compartie de la compartie de la condition du mariage, et à former de la compartie de la compa

Une partie de ces raisons, indépendamment de la considération de l'âge, s'applique aux tuteurs, aux instituteurs et aux maltres. Onzième question. Pourquoi la préméditation

est-elle une source d'aggravation? Réponse. 1. Plus un homme manifeste d'opiniàtreté dans ses ressentiments, plus la société doit appréhender de sa part. Plus son appétit de se venger dure longtemps, plus il est probable qu'il accomplira sa vengcance. Si un homme irrité contre vous jette feu et flamme, mais que sa colère ne dure qu'un jour, il suffit de vous garantir un jour durant, et vous êtes en sureté. Bais s'il persevère dans l'intention de s'en venger pendant dix jours, le danger auquel vous êtes exposé de sa part, est dix fois aussi grand que dans le premier cas. Cenx qui entendent parler de la querelle entre vous et lui, conçoivent cela, et éprouvent une inquietude secrète, en pensant qu'ils ont parmi eux une personne d'un si dangereux caractère. On ne s'explique pas précisément la raison de ce qu'on sent, mais voilà ce qui eause la différence du sentiment publie sur une personne qui manifeste plus ou moins de

durée dans un projet de rengeance. 2. D'ailleurs, plus un homme est gouverné longtemps par les moilfs hostiles dans une occasion donnée, plus il annonce des ilspositions perceraes, antisociales. Il fant que la peine soit plus forte pour agir sur un caractère plus dur. Ce qui suffirait pour amollir et gagner un naturel aimant, n'aurait aucun effet sur un cœur implacable et farouche. Il faut le dompter par une erainte supérieure.

Bouzième question. Pourquol a-t-on considéré comme aggravations les diverses circonstances d'attaquer de nuit, il'attendre en embuscade, de violer le domicile, lorsqu'il y a eu dessein prémédité?

Réponse. Ces diverses circonstances tendent outers à augmente le danger et la terreur de l'individu attapat, mais surtout quand le domicile et voir, quand un bomme e voil forcé dans son dervisit, quand un bomme e voil forcé dans son derrenferent tout ce qu'il a de précieux, où il se livre au sommell arec confinace. Si viver la thresaire vous autend aux cheers, vous pource prendre des masures, vous teen caféred dans voir maion; mais il les portes et les mars ne l'arctern pas, vous à l'es portes et les mars ne l'arctern pas, vous per se presenté chément, problettus autenné générale.

Mais si la querelle commençait de nuit, la nocturnité ne serait plus une circonstance l'aggraction. Meme l'irruption nocturne dans le donicile ne serait ni si dangereuse, ni si alarmante, quand l'homme, averti par des menaces, aurait pu prendre des mesures pour s'echapper ou se léfendre.

Treizième question. Pourquoi fait-on de la clandestinité un moyen (l'aggravation?

Réponse. Parce qu'elle augmente le mai du délit. Elle aionte la terreur à la douleur, et peut rendre un bomme le plus malbeureux des êtres, en lui faisant craindre une succession d'injures semblables, auxquelles il ne voit point de fin, puisqu'il n'y a point de ressources contre un ennemi invisible. Dans les cas ordinaires, on l'on connatt l'auteur du délit, ou a la protretion des lois ; on est sur que si le mal n'est pas réparé, du moins il ne sera pas augmenté, il ne restera pas impuni, Mais si le délinquant peut trouver le moyen de se tenir derrière le rideau, sans être connu ni soupçonné, il a tout le profit du crime, il se rit des lois et se fait un jeu des terreurs qu'il inspire. Il faut done lui ôter l'envie de recourir à des inventions de ce genre, en lui offrant la perspective effrayante d'un degré extraordinaire de peine dans le cas où ses subtilités seraient confondues. Les movens artificieux lui parattront moins séduisants, aecompagnés de tant de craintes.

Quatorzième question. Pour quoi, dans les peines, distingue-t-on le déguisement des autres méthodes de clandestinité?

Réponse, Le déguisement peut porter la terreur à un degré extrème; un masque difforme, un long erèpe, un voile blanc qui habille un fantôme, peurent avoir le plus grand effet sur l'imagination, porticulièrement sur des personnes faibles et superstitieuses ou malailes, sur des femmes et des enfants. Cette circonstance fournit d'ailleurs une occasion tout à fait opportune pour une peine analogue et frappante.

Quinzieme question. Pourquoi la circonstance d'un salaire est-elle aggravation?

Réponse. Premièrement, elle ajoute à l'alarme et au danger. Qu'un homme en batte un autre dans sa propre querelle, cette violence n'inspire iles eraintes qu'à ceux qui auront des querelles avec lui. Mais qu'un homme s'engage pour de l'argent ilans la querelle d'un autre, tous ceux qui peuvent avoir une rixe avec qui que ce soit ont à craindre ce batteur de profession. Plusieurs personnes qui se croient bien en sûreté, parce qu'elles ont en querelle avec des adversaires faibles ou timides, vivraient dans une alarme continuelle, en apprenant qu'il est des hommes qui vendent leur force et leur courage à ceux qui en ont besoin, et que leurs ennemis peuvent s'en prévaloir poue exécuter a par ces étrangers, ce qu'ils ne peuvent faire par eux-mêmes, Le danger paraltra plus grand à proportion de ce que leurs ennemis sont plus opulents, et peuvent tenter par ile plus grandes récompenses : circonstance qui tendrait à redoubler les inconvénients inévitables de l'inegale distribution des richesses, et qui ajouterait à la facilité qu'ont les riches d'bumilier et d'opprimer les pauvres.

milier et d'opprimer les pauvres.

Secondement, une telle action indique le caractère le plus vil et le plus dépravé, Le motif de l'in-

térêt péruniaire l'emporte manifestement sur tous les motifs sociaux, et il n'y a que la crainte d'un degré extraordinaire de peine qui puisse enchaînce un naturel aussi afroce.

Seizième question. Pourquoi la provocation estelle une source d'atténuation?

Réponse. Cette circonstance diminue le mal du défig, savoir si mai du second ordre. Lesrajui voir défig, savoir si em aid su second ordre. Lesrajui voir bomme provoque jusqu'i su certain point se porte à faire du mai, à puet têre dangoçeux, mais il ne l'Irst que dans ce cas. Amsi longtemps uy'on se conquisi avec lui comme tout bomme doit se conduit avec lui comme tout bomme doit se conduite avec son semblable, on n'a rien à craindre de sa part. Il faminit avoir forme servétement le projet de foffense pour être alarmé de la vengeance qu'il tier êtune provocation.

Ene provocation, même imaginaire, pourvi que l'errers ai dé de lo home foi, cet une source ufatéranation par les mêmes raisons qu'une provocation révile. La force de l'attinuation est pourtant inférieure dans ce ess, mais seulement à cause de la difficielle de certifier le point de fait, savoir, la sincérité de celui qui s'est cru provoqué sans l'être.

Dix-septième question. Pourquoi l'outre-passation de défense est-elle une source d'atténuation?

Réponse. Cette circonstance agit comme la précédente, avec plus de force encore. L'homme qui , dans sa propre défense, fait plus de mal que cette héfense n'exige, ne paraît à craindre que pour ceux qui l'attanueraient.

# DE L'INFLUENCE

# DES TEMPS ET DES LIEUX

EN MATIÈRE DE LÉGISLATION.

# DE L'INFLUENCE

# DES TEMPS ET DES LIEUX

# EN MATIÈRE DE LÉGISLATION.

DISSERTATION SUR LES DIFFÉRENCES QUE DOIVENT APPORTER OANS LES LOIS LES CIRCONSTANCES DES TEMPS ET DES LIEUX, OU SOLUTION OU CE PROSMÈME . 4 LES MEILLEUBES LOIS ÉTANT CONNÉES, COMMENT LE LÉGISLATEUR DOIT-IL LES MODIFIER D'APRÈS LES CONSIDÉRATIONS TEMPORAIRES ET LOCALES? >

Après avoir dirigé nos recherches vers le système de lois civiles et pénalea qui aurait le plus haut degré possible de perfection abatraite, il est uaturel de se demander comment on devrait proceder pour établir ce corps de lois dans un pays donné, à une époque fixe. Je suppose que les lecteurs qui auront cu la patience de me suivre jusqu'au bont dans ectte longue carrière pourraient me tenir à peu près le discours suivant :

« Dans les différentes étudea auxquelles vous « vous êtes livré pour former le meilleur système « de législation , il est impossible que vous n'ayrz « en en vue un pays plutôt qu'un autre, une période « de temps déterminée , avec tout l'ensemble de ses « circonstances actuelles , la population , l'étendue,

« les arts , les sciences , les richesses , la religion , « le earactère et les habitudes de la nation que « yous aviez plus particulièrement présente à l'es-« prit dans vos speculations politiques. Il est pro-

« bable que le pays auquel vous rapportiez vos « méditations était celui où vous avez recu le jour. « soit par cette affection naturelle qui unit le eœur « à la patrie, soit parce que vous aviez une enn-« oaissance plus profonde de sa situation , et que

« nos pensées ne se développent qu'à l'occasion des « objets qui nons entourent. Mais les lois que vous « proposez pour votre pays soot-elles également

. bonnes pour tout autre? Ny aurait-il aueun

 où tout différe, lois, mœurs, coutumes, religion, préjugés, elimat, population, étendue, voisinage, « commerce, etc.? Quelle doit être l'influence de

« eet amas de circonstances diverses sur la législa-· tion d'un peuple donné? Quelles différences et - quelles ressemblancea y aura-t-il entre les lois

« de diverses nations , à diverses époques , en sup-« posant que ces lois fussent toujoura et partout au

« plus haut degré de perfection? » le ne me dissimule pas combien cette question est importante, et combien elle est difficile à ré-

sondre; il serait même absurde de tenter une solution particulière pour chaque peuple, parec qu'il faut connaître à fond toutes les circonstances dont on a parlé. Mais il est possible de donner un exemple, et d'indiquer les principes généraux d'après lesquels on doit se diriger dans les applications On doit me permettre les fictions les plus pré-

somplueuses. Je vais m'arroger le pouvoir suprême. Je commence, en vertu de cette autorité plénière, à donner à l'Angleterre ce système de lois que je n'avais fait jusqu'à présent qu'offrir à la discussion des philosophes, Après cela, sans m'arrêter dana mes conquetes législatives, je vais chercher sur le globe entier un peuple où je puisse établir mes institutions, Prendrai-je la Chine? Mais les rapports qu'on nous en a faits se contredisent tellement que « inconvenient à les transplanter chez un peuple | je ne saurais où assroir mes idées? Sera-ce le Canalo II ett suumis i l'Angletere, et Juvais une grande foiliée Ju transplante me lois; mais ce pays ne diffère pos essentiellement du mieu, et quand Juvais recolou, par espori à la li, epublieus de manuel principale de la limite de la li

Je dois avertir encore qu'il ne s'agit lei que a'une vue générale, nullement d'exactitude et de précion. Si le procédé que je diverloppe est bon, ai sera facile de l'appliquer à toutes les lois, à toutes les elreonstances. Les détails seraient infinis, mais les principes es éduisent à un petit nombreprincipes es éduisent à un petit nombre-

# CHAPITRE PRESIER.

PRINCIPES A SUIVEE BANS LA TRANSPLANTATION DES LOIS CUEZ DIFFÉRENTES NATIONS.

Trl système de lois étant établi en Angleterre, nous cherchons les principes d'après lesquels nous derons modifier ces lois, pour les adapter au Bengale.

Nons rous sigls vu que l'objet de toute toune louise attendiné une saiet expession, rafaxan. un mai. Le mui, «n dernière malyre, de quelque perte de plusier. Nais le testabage des primes et da plaint est et il différent ches différentes national. Vat-sil pas certain que la nature homaine est lo plaint est et il différent ches différentes national. Vat-sil pas certain que la nature homaine est lo de la même espéce, symat en commun les lieus et de la même espéce, symat en commun les lieus et les maux, peuvont étre pouvrenés per les mêmes lois? Ce qui est bon pour ten une, ne seren-ell pas pour tous, puisagn'is sont tous les netures!

Voyez dans ce vol. chap. 1x, pag. 25.

4 Voità une admirable usilité du catalogue des circonstances qui influentaur la sensibilité. Montrequieu enavait prasplanteurs en consodération, dans le but d'appequeire les lois des différents pays aux différents benoins de leurs habitantes plaçana, il est vrai, ou permière ligne les circonstances que jus nommentes du arcqual order, purs que vittes n'aussend.

fait de tous les peuples de la terre une seule famille : nons sommes tons également gouvernés par la peine et le plaisir, et nous avons les mêmes facultés, les mêmes organes pour la souffrance et la jonissance. Mais si le sentiment est le même partont, les causes qui affectent le sentiment penvent varier et varient réellement. Le même événement, qui produit de la peine on du plaisir dans un pays, peut n'avoir pas un effet du même genre ou du même degré dans un autre. La sensibilité est soumise à l'influence de deux eirconstances qu'il faut toujours observer : la première est l'état et la condition de la personne, la seconde est l'état et la condition de la chose qui agit sur la personne. Je ne répète pas ici ce qui a été l'objet d'un chapitre particulier. On peut voir tout le estalogue des eirconstances qui influent sur la sensibilité 1. C'est là qu'on trouvera tous les principes qui doivent diriger le législateur dans la manière de modifier les Jois, pour les adapter aux lieux et aux temps.

Il faut, pour l'exactitude de l'opération, qu'il ait constamment deux classes de tableaux sous les yeux. La première classe renfermera des détails relatifs aux lois qui lui servent de modèle, par exemple le catalogue des délits, des justifications, des aggravations, des atténuations, des exemptions, des peines, le catalogue des titres du code civil et du code constitutionnel. La seconde classe renfermera une table générale des circonstances qui influent sur la sensibilité, une autre table qui indique les dispositions morales, religieuses, antipathiques on sympathiques du pemple auquel il veut adapter les lois en question; une autre table des productions du pays, naturelles ou artificielles, des poids, des mesures, des monnaies, de la population, du commerce, et aiusi de suite. Je dis qu'il faut avoir ces tables matériellement sous les yeux, et ne point se fice à la mémoire et à l'esprit, si l'on veut être sûr de ne rien omettre d'essentiel.

Après avoir expouné ce plan, je procicle à marquer les modifications nécessires, en suivant l'ordre des sujets du code que nous avons supposé pour modide. Je ne veux que montrer l'esprit de cette méthode dans un petit monbre d'applications, et l'on verra qu'il ne s'egit, quand on a sous les yeux les dirers subleaux dont j'ai park, que d'un travail de manœutre pour approprier e code britannique aux ricronstances du Benniel ?

que par le medium de ces autres eirconstances que l'al désignées à cause de ecta comme étant du premier outre. Azast Nonlesqueiux, ed-len clarge un Européen de faire des lois pour une coperés loiestanc, il a'en cul pas été enaberzasé: premain, scha no homeure o son étal, 18 libble on les Pandecles pour règle unique, il aurait trouve la tont ce qu'il cherbalis, sans l'impuléter des mours et de

- 1. Injures corportites simples. Eles son jeut susceptibles de modification par la difference des licus. Ces delits servost les mienes à Londres et à loudres et à la terre. Cepenhant une blessare dans un pays chaud et maissin peut avoir des conséquences plus dangereuses que dans un pays saintre et froid, Dépouller une personnel des se holdres en Siberie ou Dépouller une personnel des se holdres en Siberie ou peut d'être qu'un jeu nivre le le nême défit : et peut d'être qu'un jeu nivre le dreibne, et un homotiée dans le froit au glace.
- 9. Injures corporelles irriparables. On sursil é examiner, sous ee elet, si fon doit jamois tolérer l'émasculation. Cet usage serait moins déraisonnable dans un pays où les eumques sont réputés mécressaires à la garde de la fidiellé conjugale, que dans ceux où ils ne servent qu'à l'amusement des amateurs de musique.
- Emprisonnement injurieux. Bannissement injurieux. Les effets de ees actes différent beaucoup selon les elimats, les mœurs, la religion.
- Plusicurs centaines de prisonniers anglais, renfermés pour une seule nuit dans un étroit cachot à Calcutta, après avoir souffert des tourments inouts, par la chaleur étouffante et la privation d'air, périrent présque tous dans ce court inter-
- valle.

  Peut-être que le même nombre de personnes renfermées pendant une nuit d'hiver dans une prison de Sibérie, auraient pu y rester le même temps sans souffirir aucun inconvenient remar-

quable.

- L'emprisonnementinitée à un gentou pourrait, dans certaines circonstances, cartaîner pour lui la séparation d'aree sa easte, malbeur plus affreux pour lui que la mort. Le banniazement aureit le même cfête, s'il Pempébait de se livrer aux purifications rituelles de sa loi. L'un et l'autre de ces moyens occruitél pourraient blesser sa conscience, et seraient d'une tout autre gravité pour lui que pour un Europée.
- En faisou une céchelle de la sensibilité réligieuxe, pius bas vous treuverez au sommet le gentou, pius bas le malometian, — au-dessous le juit, — le chretien gree, — le catholique romain, — cous seposés à souffir par des causes semblables, sedon l'une contient de la companie de la companie de la consensation cei périe de sex abbutions legoles, ou force à une cristial de managre les standes immodrate na l'un contrain de managre les standes immodrate ou de violer le sabbat; le gree et le catholique, vifis sont deligie serticie de la contrain de la contrain de la contrain le sabbat; le gree et le catholique, vifis sont deligie serticie de la contrain de l'un de la contrain serticie de la contrain serticie de la contrain serticie sert
- la religion de la contrée qu'il avait à servir. Bepuis Montesquien : il faut à un législateur un peu plus de travait et de documents : il fant qu'il connaisse le peuple,

- de rompre leur carème on privés d'entendre la messe; et même un protestant dévot peut souffrir equéque degré, s'il ne peut participer, à certaines époques, à la communion spirituelle. Autant de circonstances qui demandent des égards particuliers dans le choix des peines qu'on leur inflige.
- 4. Injuren mentates simples. Tel spectacle, tel discours, offennat au plus hand degré pour les babitants d'une contrée, serait indifférent à eeux d'une autre. Les secteturs de chapter réligion, et principalement le vulgaire, sont exposés à avoir peur de quelques agents invisibles : agents dont les noms et les attributs sont d'une grande direstiée, et dont la puissance est attachée aux syllabes mêmes de leur nom.
- L'âme d'un gentou peut être remplie d'une terreur inexprimable à la seule idée d'une visite de Peshush, tandis qu'un ebrétien ignorant craint les sorciers, les diables, les saints, les rerenants, les vampires.
- Les précautions à prendre, pour empécher les imposteurs de jeter dans les àmes des tercurs religituses, doivent varier-selon la nature des opinions. A Lomires, on caferne les propièces qui ont des réclations sur la fiu du monde, et l'on a peu de fons de cette nature quand on se borne à les traiter doucement comme tels,
- Les supertilleux de toutes les sectes ressurtent comme une nigne tre-vier le plus kigére marque de mépris pour les objets de leur rénération. Cette sensibilité religieux, d'attant plus Incide à Besser qu'élle porte sur des objets nontes consus, et particilèreux les légie des passions inrachètes. Les traiteireux des les digés des passions inrachètes. Les character de la comme d'une colombe, imme qui ne décis impière que la douceux paus, pendant des sicies, ils out condamné au supplice du feur eux qui ne croyaires lysé settes écondes.
- qui ne eroyaient pas à cette colombe, Il y a bien d'autres délits de cette classe purement locaux.
- Parmi les gentous et les mabométans d'un rang cievé, qu'un bomme passe dans l'appartement d'une femme mariee, cela suffit pour constituer aux yeux du mari une injure irrémissible. Demander simplement à lui faire visite, e'est un afront : co parler, c'est une impolitesse. Voilà des genres d'offenses qui n'existent pas pour les Européens.
- Les différences de castes dans l'Indostan fournissent un fonds considérable d'atténuations et d'aggravations aux différentes classes de délits.
  - Si un paria touche une persoune d'une tribu les usages, les perjugés, la religion, le climat, es bien d'autres choses, stant que de se méler de lui donner des luis

supérieure, il la déshonore: l'homme touché tire son sabre et tue le malheureux sur la place. Cet homicide, commis sans remords, est aussi légitime dans les Indes que s'il avait lieu pour la défense de soi-même.

sociamen.

Un prijingé si fort, tout injuste, tout féroce
qu'il est, exigerait de la part du législateur inse
grande condescondune. Il faut de l'art pour l'adoucir ou le combattre; mais il vandrait mieux hin
écle tout si fait que de se compromettre institément et d'exposer les meilleures lois à deveuir
odieuses.

3. Délits demi-publics, Différentes contrées sont sujettes à différentes calamités, selon la position, le climat, la nature des produits, les moyens de défense, etc. De là résulte nécessimement une grande variété dans les lois de police.

Dans les pays qui renferment les levains de la peste, et dans ceru qui sont caposés à cette contagion, il est des précentions necessaires auxquelles racorrespondent des dels purement locans. Ce un un délit, par exemple, de passer d'une ville dans ne l'autre, d'aborder dans un port, de sortir dans vaisseau avant le temps preserit, de désembarquer un hallot de macchanifiese. Le un hallot de macchanifiese.

La Grande-Bretagne, avec son gouvernement actuel, son étendue, ses ports nombreux, son commerce, ne pontrait pas être exposée au fléau de la famine par le monopole et les combinaisons des associations mercantiles. Mais on ne devrait pas s'appuver de l'exemple de l'Angleterre quand il s'agirait d'une lle moins étendue, moins fertile, peu commercante, et soumise à un régime différent. Cette famine du Bengale, qui, en 1769, fit périr plusieurs millions d'honnnes, nous croyons. pour l'honneur de l'humanité, qu'elle n'eut d'autre cause que l'inclémence des saisons et l'imprudence involontaire du gouvernement, qui avait changé sans précaution, sans mesure, tout le système de l'administration ; mais il n'est que trop certain que les hommes en place auraient pu amener le même ficau à la suite de leurs combinaisons pour s'enrichir par la rareté et la cherté des deurées.

Duis les pays maritimes où les côtes sout hauser ce composes d'un terrain mue et soldoment, croissent souvent differentes sortes de plantes, surtout de l'expéce des routous, qui, par le nombre et l'extrebrement de leurs racines, rendent le sol pais tennec et plus capible de resitera en mouvement des cans. Les lois de planteurs peuples curriperson out décond la eleurstein des plustes, par de le file lois expéce de l'estre de la chief que de le file lois expéce satternelle il est dise possibilité de la consideration de situations différentes.

Dans les provinces de Flandre et de Hollande,

l'extrême vigilance, nécessaire pour se garantir des incursions de la mer, a occasionné plusieurs règlements dont on n'aurait pas besoin dans une position plus élerée.

Bana les villes où la froideur du climat exige que les maisons soient épaisses, et où la cherté du terrain fait qu'on les bâtit à plusieurs cùiges, le danger des ceroulements nécessite des précautions légales, qui n'out pas lieu dans ces contrés brâbantes une maison ordinaire n'est presque qu'un large paraesol.

Dans un climat chaud, des eaux stagnantes seraient malsaines : ect objet demandera des règlements qui ne seraient pas nécessaires dans une région temperée.

La Sicile et d'autres perièes de l'Italie souffreau beneueup par la choleur excessire du d'arvoc. (nelques provinces de l'Drient sont affectées de la mimmairre par le auméric, et même plusieur svojageurs disent que le permier sonffie de ce vert est souvent fatal cens qui le respirent. Ainsi, dans ce contrèes, sin noisi, un coteau, une maraille, metren characterion de cas sonte d'abrie paut têtre phéreaux deutrettion de cas sonte d'abrie paut têtre phéreaux par des peines qui servient sans motif dans d'uttres climats.

En puits est d'une raleur inestimable dans les des des la company de la

Ce serait presque un aussi grand mal de détruire, dans les solitudes de la Sibérie, le petit nombre d'hôtelleries qui sont préparées aux voyageurs. Il doit donc y avoir une police relative à cet objet, qui n'exige aucune précaution dans les pays pruplés.

6. Délits réflectifs ou envers soi-même.

Dans les climats du Nord, Petcès du vin rend les hommes studiets; dans cent du Billi, il les rend furieux. Li, il suffire de réprimer l'irrese comme un acte de grossièreté; et li, il foudra la contenir par des moyens fluis sériers, comme un acte de méchanceté. La religion de Mahomet, en prohibitont les inquers enivrantes, compense un pei les milheureux effets qu'a produits sa barbarie. 1. Délite contre la réputation.

Ces delits varient selon l'état des opinions et des mœurs. Entre mille traits qui font connattre les mœurs des Grees, on pent juger, par celui que Xénophon raconte de lui-même 1, que les égarements de l'emour, relativement au sexe , n'avaient

1 Angharis.

riro de grave à leurs year. Il en est à peu peis de même aujour à liude à les mhometans, où l'excessive à louise à l'Espard des femmes a fait presque changer (bòjet au passions des hommes. Mais en Angleterre, où uso foi décerne la peine de mort, où cette loi est excente avec un target de zele que cette nature est de la dernière gravité. Le seul soupont autre est de la dernière gravité. Le seul soupon n'elle est accompage d'un degré d'infamie, qu'on ne peut comparer qu'à celle de l'expulsion de se catte par les Indous.

Il serait très-inhifferent à un fermier anglais qu'on dit de his qu'il se sené du sainfoin et du treife dans le même champ. Mais en Judée, sous le règne des institutions mossiques, une telle imputation aural passé pour une injure atroce. 1. De même, un marchand de troujeux en Espagne ne serait pas offensé qu'on lui attribuit il ravoir ciere un mulet : mais un marchand qu'et det regardé as réputation comme dangerensement compromise, si un tel bruits foit répanhi sur son compte.

8. De'lité contre la personne et la rejustation. Les idées qu'on attache à la decomination d'injures lastives dobrent varier bemconp, arben que les femmes couvrent différentes parties de leur corpa aree une attention plus ou moins scrupciuse en différents pays. Eo Jais, clies rendrot toute leur personne comme invisible som. Pépaisce de la commentation de la commentation de la contre de la commentation de la commentation de la contre de la commentation de la commentation de la contre de la commentation de

C'est une chose bizarre, mais prouvée par les récisi sles vogaçurs, que les idées d'obscénité ne sont pas uniformes, et peuvent même changer en-tièrement d'objet. A Obaliti, les faibles notions de pulcur qu'on a puy observe, ont paru transportées des fonctions qui perpétuent l'espèce à celles qui conservent l'individu.

Le voyageur Alkios observa la même chose alaus une tribu de nigges 5. « Toutes les fois que toi o buvait, di-il, deux de ses serviteurs elevaient un « volle au-levant de son visage, and qu'on ne le « vil pas boire. » Le vin ne Sacorde guire avec la modestie; aussi quand le rol était ivre, on ometiait cette marque la respect.

Barbeirac, dans ses notes sur Puffendorf <sup>4</sup>, cite plusieurs anciens voyageurs, qui attribuent ec genre singulier de delicatesse à diverses peuplades africaines. Les habitants du Sénégal, disent-ils, ont la même pudeur pour la bouche que pour quelque partie du corps que ce soit, et oe la découvrent jamais que pour manger. Cet usage peut tirer son origine de quelque superstiion. Les babitants des Maldiresse cachent soigneusement pour leurs repas. Ilseraignent qu'on ne jette quelque charme sur leur nourriture.

9. Délits contre la propriété.

Ici les dirersités sont infinies : il y en a autant qu'il peut y svoir de différences dans les most oltre on se sert pour constituer le titre d'une propriété. Entrer dans ce détail, ce serait vouloir pareourir tontes les routes tortueuses de la jurisprudence civile.

On donnera le oom d'usure à des contrats bien différents, selon que l'argent sera plus aboodant on plus rare. Six pour ceot en Angleterre, c'est usure. Douze pour cent au Bengale, c'est un intérêt modique.

10. Extorsion.

La naure des gouvernements occisiones une grande variét dans la définition de cellés. Il fout de plus grandes précautions pour protégre le sijde de plus grandes précautions pour protégre le sijde up paraile les célores d'un fitte little. D'un suitre côté, une république compuérante sera plus dure centre les pays compis qu'une monarché. En monarque pout être papece, nisi il est loiterest é publiques, fainte le serand le four, pour des productions de la comparaire de la comparaire de la comparaire de la contra de la comparaire de

Il est des religions qui exposent leurs sectateurs à des vesations péembistres. Cels les gratious et des mahomètans est particulièrement sujette à cet des mahomètans est particulièrement sujette à cet des mahomètans (est vrin, it à pansia spopeché à cet égard du clergé catholique. Il à été sur le point, en préciant la supurrêt, de levrouir le propriétate universel. Le protestant n'a rien à payer, ni pour abluttion, ni pour se source que purgasoire. La fiscalité religiense demande des préciantions particulières.

11. Delits contre la condition.

Il sera nécessaire, en transplantant les lois d'un pays daos un autre, d'observer si les personnes qu'elles concernent sont dans la même condition réelle aussi bien que nominale.

La consistion matrimoniale n'est pas la même en réalité dans les pays mabométans que dans les pays chrétiens. Ici, une femme contracte aves son époux à peu près sur un principe d'égalité. La, le mariage lui imprine un caractère de servitude. Lei la femme s'attend à étre libre. La, au moins dans les classes

<sup>1</sup> Voysz is Lévitique, chap. xix, v. 10.
2 Deut., xxi, v. 9, 10, 11.

<sup>3</sup> Voyage en Guinée. 4 Liv. vi, chap. t.

opulentes, elle est toute periparée à un état de cloures. Leur ôter la liberté en Europe, ce serait les asounctire à un joug odiens. Vouloir la leur rendre en Asie, ce serait détruire le bonbeur des épous. Cher aous, la polypanie consisté avior plant d'une femme, et, cher cux, à en avoir plus de quatre, sans compret les concubiens. Cher Jouns, le marriage est à vie; cher eux, ou permet une espèce de marriage inférieur à temps limitéen à temps l

Une feamet, après la mort de son mari, ne rentre pas chans ai liberté comme parmi nous ; dans l'Indostan, le plus proche heritier du défant devient le tuteur de la veure, et asna avoir les privilègies de l'époux, il succède à son autorité comme goit-Ainsi élle demeure toujours victime d'une fidélité dont elle ne peut plus recevoir le prix.

On voit en Esquepe, dans l'autorité des maris, une teinture des mours asiatiques, qui vient de la conquite des Mores, et qui subsiste même depais que leur réligion et leur domination ont été ditruites. En Russie, des mours originairement asiatiques s'effacent graduellement par l'imitation des Européeas.

Les exemples que je vieus de donner suffisent pour montrer de quelle manière on doit appliquer les principes, avec quelle attention if fant procéder pour menager tous les sentiments reçus, et pour approprier les lois aux circonstances impérieuses et souvent immables du peuple qu'on veut gouverner.

J'aurais à parler encore des délits publies; main c'est un objet trop compliqué, et qui dépend, à besucoup d'égards, du coile constitutionnel, Les délits contre la souveraineté, par exemple, varient nécessirement selon que la forme du gouvernement est monarchique ou républicaire.

# CHAPITRE II.

DES ÉGARDS DES AUX INSTITUTIONS EXISTANTES.

On voit par les exemples cités dans le chapitre précédent, que les circonstances qui doivent faire varier les lois sont de deux espèces; les unes itenuté à des causes purement physiques, et par conséquent sont insurmontables; les autres dépendent des causes morales, et sont susceptibles de changement. Le climat, le sol, les circonstances géographiques entraitant des differences nicessaires et permoneutes. Le gouvernement, la rétigion , les mourre cutrainent aussi differences microssitre les mourre cutrainent aussi dischiferences microssitres.

qui n'ont pas le même caractère de nécessité et de durée.

- Nais, dira-t-on, les circonstances physiques
   influent sur les circonstances morales, et puisqu'on ne saurait changer les premières, on ne seut nas maltrier entièrement les secondes. Ainsi peut nas maltrier entièrement les secondes.
- le climat peut opposer un obstacle invincible à
   telle ou telle espèce de législation, »

L'influence de ces circonstances physiques est incontestable : mais est-elle pécessairement pernieieuse? N'est-elle pas soumise à l'art du législateur? L'histoire entière ne prouve-t-elle pas qu'il n'y a point de climat ni de sol qui opposent une résistance invincible au bonheur des hommes, et que partout où les hommes penvent vivre, on peut leur donner un gouvernement, une religion et des mœurs qui les rendent heureux ? Le monde n'a été jusqu'à présent qu'un théâtre de vicissitudes, Si l'Égypte n'adore plus la déesse Isis, l'Indien peut cesser de croire à la divinité de Brama. Si l'Italie a nourri les peuples les plus belliqueux , la mollesse des Italiens modernes n'est pas une suite nécessaire du climat. Si la Grèce a été converte de républiques, pourquoi ne serait-elle plus propre qu'a porter des troupeaux d'esclaves ?

Voyez un Malomet impriment aux paisibles tribus de l'Arabie un enthousianne guerrier, retversant avec une poignée de fanatiques les lois, la relagion, les continnes, les préjuges intérérés de tant de peuples; suppose à cet fonome extraordisnaire la même force de volonte avec plus vie lumière et plus de grânie, et orez dire qu'il n'etit pas pudomner à ces nations des lois plus assorites à leur bombeur et moiss boullés au genre luminis.

Si cet termple ne vous paratt pas conclusat, comsidéres celui du fondature de la Russic. Ce qu'il n's pas fait en législation, il ne fout pas l'attribuer au climat te en test point le climat qui a donné test point de l'amb qui a voir de la comme del la comme de la comme del la comme de la comm

Mais il y a des questions plus délicates et plus importantes. Ce sont celles qui roulent sur la convenance des changements et sur la manière de les opérer.

Comparez le gouvernement que rous roulez réger à cebui qui vous sert de modéle. Relatirement au point qui vous cetupe, vous le trouverez égal, supérieur ou inférieur à ce modèle. Qu'il soit supérrieur, écste qu'in e s'accorde guirer are la supposition, puisqu'alors la loi du pays qu'on suppose la plus parfaire to nout point ne serait pas la meilleure Imaginable. Mais lorque rous trouverz que le gouvernement, le et gént, est inférieur, rous arez un nouvel examen à faire? Quet est le plus grand mal? Le mal qui résulte de cette infériorite, ou le mal qui résulte des meuers qui finadra adopter pour le changement? Le mal de las mafaile ou le mai du reméel? Le mai de faiser les choses comme elles sont, ou le mal des efforts et des tentatives pour les renûte equi elles doivent être?

Cette question est bien compliquée; elle en renferme beaucoup d'autres. Le mai lu rembel enseit, que temporaire, tantis que le mal de la maisdie serail permanent? Quelleres la portion de hien-ette serail permanent? Quelleres la portion de hien-ette setud qu'on peut sacrifier à la probabilité d'un bien tutur? Quand on a foit deux meures. June de ce qu'on sacrifie. L'autre de ce qu'on croit acquérir, il faut examiner pour combien de temps il vaut la peine de sacrifier telle portion de bien-être actuel à telle portion de bien-être à venir.

Il y a des points sur lesquels un pareit examen n'est pas difficile. Le mal est si sensible, le changement est si avantageux, qu'il suffit de les rapprocher l'un de l'autre pour décider tout esprit raisonnable. Mais il y a beaucoup de points très-importants, dont le pour et le contre , d'après ers principes , sont tellement compliques, que l'esprit demeure en suspens et ne saurait parvenir à un résultat certain. Cependant , même dans ces cas , il est utile de savoir où git la difficulté, fût-elle insurmontable, et de marquer toutes les conditions au'il faut remalir pour la solution du problème, quoiqu'on ne pût jamais atteindre à une solution complète. Le probième restera dans un état d'incertitude, mais un en sera moins tranchant et moins fier : on ne donnera pas une confiance aveugle à des arguments inconcluants : on aura des principes pour démasquer les sophismes, et pour bumifier l'orgueil des déclamateurs. Combien une marche prudente, combien la eireonspection qui accompagne ce iloute salutaire, ne sont-elles pas préférables à la témérité qui entreprend tout sans vouloir condescendre à calenter les suites? If est vrai que le philosophe qui enseigne aux hommes à donter ne doit pas s'attendre à beaucoup de reconnaissance de leur part. Le doute n'a rien de flatteur pour l'amour-propre, et il est mortel aux passions actives et turbulentes, La muititude ne sait pas douter; le peuple agit toujours en sens contraire avec toute la certitude imaginable. De là vient l'ascendant des déclamateurs qui savent bien que, pour persuader, il faut plus s'attacher à l'énergie des expressions qu'à la justesse des idées.

6 C'est le parti qu'on a pris. — Les natureis du pays jouissent d'une séreté qu'els n'ont jamais connue sous leurs aucrens maîtres : leur propriété est assurée : ils sont à l'abri De là le crédit des charlatans qui ne débitent que des remédes infailibles, et qui gagnent la confiauce du peuple par le ton présomptueux et décidé qui leur attire le mépris des sages.

Que, par rapport à la forme du gouvernement, Il y ait beaucoup de choses indifferentes, c'est ce qu'il est aisé de concevoir. Il en est de même en fait de religion, et surtout en fait de mœurs. Dès fors ce qui existe vaut micux que ce qu'on voudrait y sub-

stituer. Il se peut qu'une toi, très-bonne dans un pays. ne doive pas être transplantée dans un autre, où, en vertu des eirconstances, elle ne produirait pas les mêmes effets. Reprenons l'exemple du Bengale et de l'Angleterre, En Angleterre, l'institution du jugement par jury est regardée géneralement enmme très avantageuse : pourquoi? Parce que dans ecrtaines causes on attend d'un jury plus d'impartialité que d'un juge. Mais dans le Bengale, pays conquis, il peut bien être que eette qualité essentielle se trouve plutôt dans un juge que dans un jury, au moins s'il était constitué de la même manière qu'en Angleterre, On accuse, en effet, les Anglais, dans le Beneale, d'une cupidité insatiable, qui nourrit en eux deux penebants pour ainsi dire épidémiques : penehaut à se livrer à toute espèce d'extorsion au préjudice des malijeureux Indiens; et penchant à exercer toute espèce de péculat au préjudice du trésor public. De la natt une convention lacite de s'aider et se protéger réciproquement dans la pratique de tous ers excès. Un jury, pris au hasard dans la classe des Anglais, ne trouverait jamais un coupable, quelque manifeste que fût le erime. Une secréte connivence ancantirait la justice; les Asiatiques seraient livrés à l'oppression, et les revenus de l'État au pillage, sans qu'on pût trouver de remède. Mais un juge qui n'aura pas avec les naturels du pays des rapports d'intérêt qui puissent le porter à des actes d'extorsion, et qui ne sera investi d'aucune place qui donne lieu au péculat, un juge qui, par son rang, fixe sur sa conduite les regards des hommes, qui, par sa fortune, est au-dessus de la classe commune, et, par sa responsabilité, obligé de marcher avec une précaution continuelle, sera probablement plus impartial et plus pur qu'un jury ne pourrait l'être dans les eirconstances que nous avons décrites. Il ne faut donc point de fois dans le Bengale contre l'extorsion on le péculat, ou il ne faut pas y admettre le jugement par jury, ou il faut composer ec jury d'Anglais et d'Indiens , si un tel expédient est praticable 1.

des renations arbitratees, et les grandes fortunes, faites rapidement, deviennent rares,

Cet exemple porte à faux, si les imputations faites aux Anglais dans les Indes sont fausses; mais il servirait également à éclaireir ce qu'on a posé en maxime, qu'une loi bonne dans un pays pourrait être mauraise dans un autre, par la diversible des circonstances.

Il en es de même de differents points de religion, considérés politiquement, et de plusieurs habitudes journalières qui composent ce qu'on appetle les que dans le llengule, pareni les habitants de rase ataique, le mais soureit dipossi à conferme leurs femmes, et que les femmes soureit dipossi à conferme leurs femmes, et que les femmes solerti disposers à le moitre que le montaique, le mais moitre disposers de moitres que les moitres différentes controllés que les contro

In même mesure de bonheur, il ne faut pas entreprendre de les changer.
Montraquien ne parle pas, à cet égant, d'une mannière hypothèquie; il prend le tone le plus affirme.
Ce n'est pas sculement la pluralité des fremmes qui exige leur eléture dans certains fients d'orie, c'est le climat. Ceux qui firont les horrenes, les rrimes, les perfidies, les noicerens : les poisons, rrimes, les perfidies les noiceress : les poisons,

- e les assassinats que la liberté des femmes fait faire à Goa, et dans les établissements portugais des les Indes, où la religion ne permet qu'une femme, e et qui les compareront à l'innocence et à la purvé des mœurs des femmes de Trupquie, de Perse, du Mogol, de la Chine et du Japon, verront birn
- qu'il est souvent aussi nécrssaire de les séparer
   des hommes, lorsqu'on n'en a qu'une, que lors qu'on en a plusieurs 1, »

Je ne sais si ces imputations sont ben fondées; ce qu'illy adscertion, éets que les Angleis on tussais leurs établissements dans les Indes, et que les femmes anglaises ont pour le moins autant de liberté que les portugiases: expendant qui a jamais ont parter de ces abominations, comme étant plus fréquentes au Bengale qu'ailleurs? Si Montesquien avait pensé à cet cemple, il n'auxilip 2001 attribute à l'aillimene du climat, et une vue plus générale de son sujet l'aurait penna du minis dognatalque.

Dans le tableau des institutions existantes dans un pays, pour les extaminer et les juger, il final bien distingur deux choses: 1º si l'institution, ritativement à son objet, est home on manusle; 2º s'il convient de la conserver seulement en raison de son existence, évrit-d-line, parce que le mal du changement l'emporterait sur le mal de la conservation. Mais il est difficile de faire construment

cette distinction , el pent être impossible de clarker toujours. Joan le langge, el cute choses qui tendent auturellement à se confondre. Dans la section precédente, . Il est fain mention de contames auturelle in fant que le législateur ait égard dans auturelle in fant que le législateur ait égard dans louisques expurines à ces contames en elles-autures sont bonnes ou mauvaires. Il sudit d'averir le facteur que parler d'une loi, d'une coutume, d'un point de religion qui cistie, et que le législateur na point de religion qui cistie, et que le législateur par approuver cette loi, cette contame, ce point de regislateur ne vita que les diffus l'attention du de regislate en l'avia que les offirs à l'attention du de regislate en l'avia que les offirs à l'attention du de regislate en l'avia que les offirs à l'attention du

Montesquien pourrait fournir mille exemples de ce genre de confusion : bornons-nous à un seul. Il posc en maxime 4 que, si le climat produit plus d'habitants que le terrain n'en peut nourrir, il est inutile de faire des lois pour engager à la propagation. Il cite après cela trois exemples qui semblent mis dans cette place pour servir d'appni et de justification à cette règle : ear à quoi bon les citer s'ils ne servaient d'autorité à son sentiment? Crpendant, il n'est pas possible qu'il les approuve. « A la Chine, « dat-il, et au Tonquin, il est permis à un père de « vendre ses filles et d'exposer ses enfants. Les « mêmes raisons font que, dans l'île Formose, la « religion ne permet pas aux femmes de mettre des « enfants au monde qu'elles n'aient trente-cinq « aus : avant cet âge , la prètresse leur foule le « ventre et les fait avorter. » Mais qu'il y a loin de la maxime de Montesquien à ces différentes lois , anoiqu'il les présente comme autant d'applications de la règle! Jugrz par la maxime : vous conclurez que c'est une folic de convertir un plaisir en oblination, de rendre la grinération présente moins heureuse, poor augmenter une population qui se forme assez d'elle même sans aucun moyen de contrainte. Jugez par le premier exemple, celui de l'exposition des enfants : vous conclurez qu'on fait sagement de permettre aux pères d'ôter la vie à des êtres pour qui elle ne serait qu'un fardeau, et qui ne peuvent pas sentir sa perte. Jugez par le second exemple; yous conclurez qu'on doit permettre aux pères de consigner leurs filles, sans les consulter, entre les mains d'un autre homme, pour qui elles peuvent concevoir ou de la haine ou de l'amour. Jugez par le troisième exemple: un étranger peut troubler la paix d'une famille, exposer la vie d'une frmme, la soumettre à un traitement atroce, el lont cela sans aucun motif. Il est difficile de se faire une ider nette de er que pensait Montesquen; il semble qu'il a confondu la question de

Esprit des Lois, tiv. xvv, chap. xv.

<sup>2</sup> Famil des Lols, chap, xxx, fix, xxxx.

fait et la question de la convenance. Il pose une maxime, il cite trois usages qui n'y ont qu'un rapport très-éloigné, et il semble les mettre sur la même ligne.

# CHAPITRE III.

## MAXIMES RELATIVES A LA MANIÈRE QU VRANSPLANTER LAS LOIS.

Les maximes suivantes ne sont qu'une récapitulation des principes qu'on vient de poser; leur grande utilité autorise à les présenter sous plusicurs aspects; mais en parlant de la transplantation des lois. J'ai dit bien des choses qui peuvent s'entendre de l'innovation en général. Il serait difficile de

distinguer toujours deux ess qui rentrent si souvent l'un dans l'autre. 1. Aucune loi ne doit être changée, aucun usage ne doit être aboli sans quelque raison

spéciale.

Il faut qu'on puisse assigner quelque avantage positif nour résultat du chausement.

postur pour resultat au changement.
2. Changer un usage qui répugne à nos mœurs et à nos sentiments, sans autre raison que cette répugnance, c'est ce qui ne doit point être ré-

puté un bém.

La salisfaction est iei pour un seul ou pour un petit nombrec: la peine est pour tous ou pour un grand nombre. Première raison qui suffinità seule.

D'ailleurs, où s'arrêteraient ces changements fondés sur des apprices 95 iman goût seul est une raison égale pour un autre. L'empereur qui roualit proscriere une lettre de l'alphablet, derait penser que son successeur pourrait la rétablir. La retine Étaisa-the.

qui fut si occupée du surplis des prêtres, devait eraindre que leur costume ne fût altéré sous le règne suivant . 5. Dans toutes les choses indifférentes, la sanction politique doit demeurer neutre : laissez

ugir l'autorité de la sanction morale.

La seule difficulté est de constater ce qui est indifférent et ce qui ne l'est pas. Voils le grand usage d'un eatalogue complet des peines et des plaisirs: il fournit les seuls éléments qui puissent donner la solution de cette difficulté. Ne résulte-t-il d'un acte mi mal du premier ordre ni mal du second ordre,

t Le docteur Hunter aimail à citer le trait d'un chirurgien qui, faisant une opération sur une main fracturée, après aceir coupé quatre doigits, trancha de suite le conquiême qui n'était point blessé. Hunter lus en demanda la rasson

il appartient à la classe des chooes indifférentes s., quand on voulut intérresser le grand Frédérie à cette querelle théologique qui agitait la ville de Neuchâtel sur l'éternité des peines, il répondit que si les Neuchâtelois prenient plaisir à être damnés éternellement, il ne vouloit pas feur ôter cette satisfaction.

 L'innovation la plus facile est celle qui peut s'effectuer seutement en refusant la sanction de la loi à une coutume qui géne la liberté des sujets.

Dans les pays où la religion eatholique est dominante, il suffirait, pour détruire ce que les couvents ont d'injurieux à la liberté, de retirer la sanction de la loi aux vœux monastiques.

Il arrive sourent, dans l'Indostan, qu'une femme, à la mort de son mari, preud la résolution de se brâler vite pour faire éclater son courage et as tendresse. Il y aurait peut-être de la tyrannie à s'y opposer. Mais on ne doit accorder la permission qu'après un certain délai et un examen qui ne bisse aucun doute sur la liberté de son consentement.

5. L'avantage net de la loi sera comme son avantage abstrait, déduction fuite des mécontentements qu'elle entraîne, et des inconvénients que ces mécontentements peuvent produire.

Les innovateurs, enttés de leurs blées, ne font attention qu'aux evantages abstraits. Ils complent les mécontentements pour rien. Leur impatieuce de jouir est le plus grand obstate à la resisté. Ce fut là le plus grand tort de Joseph II. La plupart des changements qu'il voulut tenter éciaent bons abstraitement. Mais comme il ne considérait point les dispositions des pruples, il fit avorter, par cette imprudence, les melleurs dessents.

Combien les hommes sont dupes des mots! Le bonheur publie est-il donc autre chose que le contentement publie ? 6. La valeur des mécontentements sera en

G. La valeur des meconteniements sera raison composée de ces quatre choses :

1º Le nombre des mécontents. 2º Leur degré de puissance.

5º L'intensité du déplaisir dans chacun d'eux.

5º L'intensité du déplaisir dans chacun d'eux 4º La durée de ce déplaisir.

Vuijà les bases du calcul pour opérer arce succès. Plus le nombre des mécontons est petit comparativement, plus le succès est probable. Bois en l'est pas une raison pour mettre moins d'humantié dans la manière de les traiter. Ny etôt-ll qu'un seul maibeureux par l'effet de l'innovation, il est digne de l'attention du legislateur. Il faut au moins retran-

 C'est, dit-il, que ce petit doigt resté seul paraissait ridie eule. » Ce trait pourrait devenir un apologue pour bien des opérateurs en législation.

2 Voyez daes ce vol., cb. x, p. 32, Analyse du mal.

cher de l'opération l'insulte et le mépris, donner des espérances, accueillir tous ceux qui reviennent, publicr des amnisties. Les changements vraiment utiles ont en leur faveur une puissance de raison et de conviction qui opère à chaque instant.

Chaque espèce de mécontentements peut avoir une espèce particulière de remèdes. Une perte pécuniaire nécessite une compensation pécuniaire. Vice petre de pouvoir peut étre compensée, où par une indemnité en argent, soit par une indemnité en homeur. Une petre d'espérances peut des adueix par des arrangements qui ouvrent à l'espérance de nouvelles carrières?

 Pour obvier au mécontentement, la législation indirecte est préférable à la législation directe.

Les moyens doux valent mieux que les moyens violents. L'exemple, l'instruction, l'exhortation, doivent précéder ou accompagner la loi, et même en tenir lieu, s'il est possible.

Aurait-on du établir Finoculation par une loi directe? Non, aans doute: en supposant que cette mesure ett été possible, elle ett eté bien funeate : on aurait porté l'effroi dans une multitude de famille, Cette persique est devenue universelle en Angleterre, par la seule force des grands exemplect par la discussion publique de ses avantages.

Catherine II était bien habile dans l'art de régir les espris : clie nes fiporis de los puro shigres in ces espris : clie ne fiporis de los puro shigres in ondoisser russe, qui répugnis au service, à centre; mais, en décraminant tous les ranges, en fixant toutes les présennees, même dans le civil, d'apprès les grades militaires , clie arma la vanié contre l'indolence : les nobles des provinces les plus re-cuides, pour n'être pas efficas par leurs unbale ternes, se sont empressés d'obtenir les honneurs de l'armée.

 Si vous avez plusieurs lois à introduire, commencez par celle qui, étant établie, facilitera l'admission des suivantes.

 La tenteur de l'opération est, proportionnellement, une objection contre une mesure.
 Mais si cette lenteur est un moyen d'obvier au mécontentement, elle peut être préférable à une marche plus expéditire.

Quand les préjugés du peuple sont violents et opinistres, il est à craindre que le législateur ne ae porte aux extrêmes l'Um de ces extrêmes est de s'enflammer contre ces préjugés, et de vouloir les extirper, sans peser, dans la balance de l'utilité, les bons et les maurais effets de cette mesure; l'autre extrême est de souffirir que ces préjugés ne servent de prétexte à l'indolcnee et à la pusillanimité, pour laisser le mal sans remède.

Les prejugéa nuisibles et les dogmes pernicieux renferment presque toujours quelque correctif; quelque moyeu d'érazion pour un bon gouvernement et une bonne morie. C'est au législateur à sesaiir de correctif et à en faire usage. Il deucit arrête les plus maurais effets du préjugé, au nom et sous l'autorité de ce préjugé même.

Cest ainsi, comme l'a obserré flousseau », que François l' fit tomber l'unage des seconds dans les durés. «Quant à ceux, dit-il, qui auront la fléchet «l'emptoyer des seconds, etc.» Il opposa l'honneur ; et comme on se lattait pour faire preure de courage, on n'osa plus appeter des auxiliaires aux i teilent un soucons ur le courage.

neime.
Mais s'il ne peut parvenir à denouer ce nœud
gordien, il doit le couper avec hardiesse. Le bonheur
du très-grand nombre ne doit pas être sacrifié à
l'opinistreté du petit, ni celui des siècles au repos
d'un jour.

Les préjugés qui paraissent insurmontables au premier coup d'œil, peuvent être vaineus avec un peu d'adresse et de ménagement.

Parmi les gentous, un homme d'un certain rang ae croinsit déshoner s'il était forcé de comparaitre dans une cour de justice. Qu'importe ce préjugé? Bes boumes de ce rang sont toujours riches. Quoi de plats assé que d'enveyer une commission spéciale pour les examiner, à la charge pour eux de payer les frais?

Formi les Indous, ceux d'un rang cieré se soumetriscin à lout, public qu'is faire un nerment. Qu'importe? Des hommes de ce rang meriteut autant, de confinnes ur leur parole que les autres sur leur serment. Il n'y a qu'à les punir pour un simple unensonge comme on punit les autres pour un parjure. N'admet-on pas Indéposition des quakers, en en Angletere, sur leur simple affirmation? Les pairs ne déposent-ils pas, en certains cas, sur leur homneur?

Ni les mahométans ui les Indoua ne pourraient souffiri qu'un officier de justice visital l'appartement de leurs femmes. N'est-il pas facile de melager leur délicatesse sans violer la loi, dans les cas où elle ordonne des inspections de ce genre? Nommez des femmes pour cet office, et tout est concilié.

Les femmes anglaises seraient alarmées, si on soumettait leur personne à la choquante inquisition d'un douanier. Mais, abusant des égards que la bienséance leur assure, il arrive fréquemment

de l'Irlande. -- 3 Lettre à d'Alembert sur les specta-

Voyez les principes qui not été suivis dans l'union de l'Écosse et de l'Angleterre , et récemment dans l'union

qu'en retournant de Calais à Douvres elles sont chargées de mousselines et de dentelles. Faut-il blesser la délicatesse des frammes ou leur permettre de frauder le fisc? Il est aisé de les soumettre à l'inspection de personnes de leur sexe.

l'inspection de personnes de leur sexe.

Parmi les nombreuses tribus d'Indous, il y en a
ue dont les membres sont appeles decoile. Brana
leur a révélé qu'ils doivent voler tout ce qui s'offre

à eux, et tuer tous ceux qui tombent entre leurs mains, Doit-on, par respect pour leur conscience, leur permettre le libre exercie de leur vocation? Si c'est le bon plaisir de Brama que ces gens-là vivent de cette industrie, c'est aussi le bon plaisir de Brama qu'ils en souffrent les conséquences.

On se rappelle ce qu'étainen les ausaussiras et leur des unaouties l'évaux de la montagne, Chacun d'eux, fiété aus ordres du chef, courait exécute un meurire où que ce fuit, pour métries le prix éternéd de l'obéissance. La terreur de cette secte manique se repondat au loir. Le rois d'étaient plais en stèreté sur leurs tribues. On ne savait quelle on stèreté sur leurs tribues. On ne savait quelle l'antique de l'autre d'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre l'ait susceptible : d'en externés la resc ensière, l'ait susceptible : en externés la resc ensière,

et l'espèce ne s'en est pas reproduite.

M. Ilastings, examinant comment l'on de ait agir avec les decidis, recommande un traitement pius dont et aussi effectif. Il vent qu'on les réduise à l'escharage eux et leurs families. L'escharage eux et leurs families. L'escharage eux pays on la librer politique est inconsue : considéré comme poine, n'est pas bien sérère dans un pays oi la librer politique est inconsue : considéré comme moyen préventif, il resupilit parfailement son objet.

Montesquieu (livre x1x, ch. x1v) dit : « Que lors-« qu'on veut changer les mœurs et les manières, il · fant les changer par d'autres mœurs et d'autres " manières, et non par des lois; parce que les lois, « dit-il , sont des institutions particulières du légis-- lateur, tandis que les mœurs et les manières sont « des institutions de la nation en général. » La maxime elle-même est vraie jusqu'à un certain point : mais la raison qu'il en donue est hien peu fondée; ear tout ce que la loi peut défendre pourrait être un acte de la nation en général, si ce n'était à cause de la loi qui l'interdit. Pour comprendre ce qu'il y a de vrai dans la maxime, et pour en découvrir la raison, voyons l'exemple qu'il cite : car, sans ces exemples, on serait souvent bien embarrassé à trouver le sens de ses précentes.

Pierre le Grand fit une loi qui obligeait les Russes à se faire couper la barbe, et à porter des habits courts comme les Européens. Des soldats apostés dans les rucs avaient ordre de statis ceux qui étaient en contravention, et de tailler impitoyablement

les longues robes jusqu'à la hauteur des genoux. Cette mesure, dit Montesquieu, était tyrannique. Pour opérer cette révolution dans l'habillement, il ne devait pasfaire de lois; son exemple aurait suffi.

L'objet de Pierre les, dans cette ordonnance, pouvait être, ou de se satisfaire lui-même en obligeant ses sujets à quitter une mode qui le choquait pour une autre qui lui plaisait, ou il se proposait de les polir, c'est-à-dire, de faconner leur caractère national sur les mœurs enropéenges qu'il crovait plus propres à les rendre heureux. Cette dernière supposition est la plus probable aussi bien que la plus honorable à ce grand bomme, et Montesquieu paralt l'adopter. Dans le premier cas, la loi eoercitive est inconvenable : la peine annexée est destituce de fondement, et, par consequent, on peut l'appeler violente et tyrannique. Dans le second cas, c'était une mesure de législation indirecte contre toutes ces habitudes nuisibles dont il espérait corriger ses sujets en les formant sur le modèle des Européens. Pour amener l'imitation des mœurs , il fallait commencer par faire disparaître la distinction des habillements. Il fallait introduire une nouvelle association d'idées. « Vous êtes Européens, voulait-il dire à ses nobles , conduisez-vous donc comme tels : traitez vos femmes et vos vassaux comme les bommes de votre rang traitent les leurs en Europe : rougissez de cette ivrognerie et de cette brutalité qui déshonoreraient des gentilshommes européens : cultivez votre esprit; adoucissez vos manières; recherches comme eux l'élégance et la politesse dans les arts et dans les plaisirs, »

Pouvaid-il opérer le changement du caractère maissional sans change le mode de l'Antallement 7 ou pouttiéel introduite l'habit cerupéen per son sent louge de l'accedure l'habit cerupéen per son sent le dit Montesquiere, mais elle réclair pas nécessire. Le blem qui poutte, ensime le dit Montesquiere, mais elle réclair pas nécessire. Le blem qui poutte, mais elle réclair pas nécessire. Le blem qui poutte par le réclair pas nécessire. Le blem qui poutte par le blem qui pour le partie de la séririté de la led 7 STI ne l'était pas partie de la séririté de la led 7 STI ne l'était par la princie de la led 7 STI ne l'était par le princie le met minimister, mais sort et satisfaisant, et de la led 7 STI ne l'était le control de l'autier d

loi sur le principe de l'utilité.

Loriqui on traite des asjets de cette importance, 
on ne surrait trop éviter le ton pérempioire et 
adéciaif. Les condincions oloirest d'abort être hyporthétiques. Chaque côté de la question doit être 
présenté arec le depté d'incertituite qui lus appartient. Défonse-tous de cots qui, par la véhicaneux 
dictions, companeun la faiblase de leurs argiuments. La première chose que doit savoir un bonume 
d'État. ¿c'est que la licinisation con sur la serience de 
d'État. d'est que la licinisation cost une serience de 
d'État. d'est que la licinisation cost une serience de

calculs moraux, et que l'imagination ne supplée ni au travail ni à la patience.

Le parlement britannique fit, en 1745, une loi pour obliger les montagnarils d'Écosse à quitter leur habillement national. Cette loi avait un obiet politique. Ce peuple était fort attaché à ee signe distinctif, et regardait avec mépris les habitants du plat pays, qui, depuis longtemps, avaient adopté l'habit européen. Le prétendant, en se montrant revêtu de ee costume antique, avait charmé ces braves montagnards, qui vinrent en foule sous ses drapeaux. Après que la rébellion fut terminée on voulut faire disparattre ee vêtement national qui retracait d'anciennes idées et servait de signalement à un parti ; mais eette ordonnanee, qui mettait incessamment l'image de la contrainte sous les yeux, ne servait qu'à rappeler ce qu'on voulait faire oublier. Après un demi-siècle d'expérience on a senti l'inutiblé et le danger de cette loi tyrannique ; elle a été révounée, et l'Angleterre n'a pas de soldats plus fidèles, plus intrépides que ees montagnards, dont on aurait peut-être détruit l'énergie si on avait eu le malheur de triompher de leurs anciennes eou-

tumea par des movens de force. Il résulte, en général, de ces maximes que le législateur qui veut operer de grands changements doit conserver le calme, le sang-froid, la tempérance dans le bien. Il doit eraindre d'allumer les passions, de provoquer une résistance qui peut l'irriter lui-même; il ne doit point se faire, s'il est possible, d'ennemis désespérés, mais environner son ouvrage d'un triple rempart de confiance, de jouissances et d'espérances, épargner, concilier, ménager tous les intérets, dédommager eeux qui perdent, et s'allier, pour ainsi dire, avec le temps, ce véritable auxiliaire de tous les changements utiles, ce chimiste qui amalgame lea contraires, dissont les obstacles, et fait adhérer les parties désunies. Quand on a la force reelle pour soi, il ne s'agit pas de la déployer pour la faire sentir. A demi voilée, elle a plus de succes. Tout le monde sent son interet à se reunir le plus tôt possible su parti de la véritable puissance, et l'on ne persevère pas doos une résistance inutile, à moins que l'amour-propre n'ait été blessé.

# CHAPITRE IV.

QUE LES DÉFAUTS DES LOIS SE MANIFESTENT DAVANTAGE LORSQU'ELLES ONT ÉTÉ TRANSPLANTÉES.

\_\_\_

Après avoir montré le danger qui accompagne l'introduction d'un nouveau système de lois suppo-

sées les meilleures possible, il n'est pas besein de prouver que et dange serait leacueup plus grand s'il s'agissait de lois imparfaites; mais ee qui vaut la peine d'être observe, c'est que ees olis paralrisent les meson plus défectueuses dans le pays où elles auraient éte transplantées, que dans celui où elles auraient éte longtempe tablies. Observation qui doit être paele par le gouvernemois qui veulent donner les lois als peque comprésent à un pays

conquis. Le peuple en tout pays est attaché aux lois sous le squelles il a véeu : il les estime comme un héritage qu'il tient de ses ancêtres; il ne connaît rien de mieux : il n'est point en état de les comparer à d'autres. Tous les avantages qu'il retire ile la société politique dérivent de ces lois. Le bien qu'elles font est évident, le mal qui en résulte est obscur : on est porté à l'attribuer à d'autres eauses , à le regarder comme une suite nécessaire des imperfections de la nature humaine, et comme un prix qu'il faut naver pour jouir de leurs hienfaits. Cette elasse nombreuse d'hommes, qui sont, pour ainsi dire, les prêtres de la loi , ne cesse d'entretenir le pemple dans cette superstition qui leur est si favorable en assurant leur fortune, et en augmentant leur importanee personnelle. En effet, si la multitude ouvrait les yeux sur les défauts des lois , quelle opinion auraitelle des hommes dont tout le mérite consiste à les maintenir? Quand une religion tombe, ses ministres tombent avec elle ; tout ce qui diminue la véneration pour l'idole, affaiblit le respect pour les sacrificateurs. Ainsi la voix de tous les juristes s'elève de concert pour celébrer le système établi ; et le peuple, entratné par ectte réunion imposante de suffrages, ne songe pos même à examiner l'intérêt qui les diete. La tolérance des nations pour des abus indigénes, et leur intolerance contre des lois étrangères, ont leur source dans ee mélange inévitable d'ignorance et de prejugés. On veut bien supporter les inconvénients auxquels on est accoutumé; on ne veut pas en souffrir de nouveaux. La partialité iette un voile sur les préjugés dans lesquels on a été nourri; mais des prejugés étrangers n'ont point la protection de la vanite nationale, et sont repoussés avec borreur.

Qu'on transporte iles lois imporfaites du pays conquérant dans le paya conquis, on verrs que les deux nations en formeront les jingements les plus opposés: l'une les estimera beaucoup au delà de leur valeur; l'autre en concevra un mépris exagéré.

La branche constitutionnelle des lois d'Augleterre est admirable à plusieurs égards. L'organisation du corps législatif est, à peu de chose près, un modèle de perfection. Telle a été du moins l'opinion d'un grand nombre d'hommes judicieux et impartiaux t; opinion qui parattra d'autant plus juste, que l'on considérera mieux cette constitution dans son rapport avec la situation et les eirconstances du peuple qui jouit de cet inestimable avantage. Une autre partie de la loi , qui a une grande liaison avec la première, et qui mérite aussi de grands eloges pour quelques-uns de ses principes fondamentaux, c'est l'organisation des tribunaux, la publicité de la procédure, le jugement par jury dans les causes politiques , la liberté de la presse, l'habeas corpus, le droit d'association et de pétition , et quelques autres lois qui sont l'égide de la liberté publique et individuelle. Cette base excellente de la législation est bien la première par son importance, mais comparée à la masse totale des lois, elle n'en fait pas la centième partie. Cependant il est aisé de sentir que l'estime due à la branche constitutionnelle s'étend naturellement à tontes les autres par un procédé simple et facile de l'impeination, et surtont des affections. Le bien sert de sauvegarde au mal. Il n'entre pas même dans l'esprit qu'avee des lois si excellentes on ait pu en laisser subsister de mauvaises. Il se forme un preingé naturel en faveur de l'ensemble : l'estime refuse de s'allier avec le mépris, et la baute opinion que l'on a conçue pour une partie de ce code est un obstacle à tout examen qui tendrait à en dégrader une autre. Peut-on croire, en effet, que le code eivil et eriminel d'un peuple qui a une constitution si supérieure à toutes les autres, ne soit qu'un amas de fictions, de contradictions et d'inconsequences? Admettrait-on que le bon et le mauvais principe eussent combiné leurs forces dans le même ouvrage ; qu'iei l'on reconnût une création de l'intelligence , un plan formé avec profondeur, exécuté avec ordre, suivi avec constance, et que là on aperent l'irrégularité du chaos, les esprices du hasard et l'entassement confus de matières indigestes? Ces discordances, eboquantes pour un observateur attentif, ne frappent point la multitude, qui se platt à s'imposer à elle-même le dogme d'une admiration absolue. La seule immensité de ces lois, dont la eollection forme une bibliothèque qu'un bomme studieux ne saurait lire en dix ans, est une enveloppe ténébreuse qui les défend contre toutes sortes d'attaques 3. Essayez de vous mesurer avec quelque atblete de la loi ; hasardez quelque critique modeste. Il vous accable aussitôt du double poids de son ignorance et de la vôtre. Avez-vous étudié eette jurisprudence? vous dit-il d'un air de triomphe. En avez-vous saisi l'ensemble? — Non. — Eb bien, sachez que vous ne pouvez former sueun jugemen sur des parties détachées. Tout se tient dans cette doctrine; et si vous ôtez un anneau, vous risquez de briser la chatte. Le droit anglais, comme tout autre système de

Le dreit anglèis, comme tout sufre système de tols formé successiment par agrégitain et ann auem plan, se divise en deux parties : les situits, et la loi commune, ou la coutume, Les situits, c'est-d-lène, les actes du cerps législaif, réligie, acces an gergnés el tention pour les écronaisses et auem égand an bien-drei de cen pays deux l'neuje ision n'étaip som mem perieu. La loi de emmure, c'est-d-dire, la bisnon écrite, rémitat des coutumes, me l'oute d'incubércace, de miciliés, d'absurune fonte d'incubércace, de miciliés, d'absurune fonte d'incubércace, de miciliés, d'absurune fonte d'incubércace, de miciliés, d'absurnés de des de décisions purement asprécieus. Il est impossible de croire que dans cet surrege frantaispec on si ce en vue le bien-dre d'insen

Que ne pourrait-on pas dire des vices nombreux de la branche pénale de la loi, - du mangne absolu d'ordre et de symétrie dans l'ensemble. de noms propres pour plusieurs chefs de délit, de définitions pour le petit nombre d'offenses qui ont un nom propre? Que ne pourrait-on pas dire de l'impunité de plusieurs pratiques malfaisantes, et des peines imméritées attachées à plusieurs actes dont le mal est presque imperceptible, - de la négligenee totale de toute règle de proportion entre les peines et les délits, - du mauvais choix de l'espèce des peines qui n'ont ancune analogie avec la nature des offenses, - de l'abus qu'on a fait, ou plutôt de la prodigalité dans l'emploi de cette peine invariable, inégale, incommensurable, improfitable, impopulaire, irrémissible, la peine de mort : - de ce défaut total de méthode et de justesse dans la très-imparfaite attention qu'ou a donnée aux différentes bases de justification, d'aggravation, d'attenuation et d'exemption; - du manque de principes fixes, et de règles positives pour estimer la quantité et la qualité des compensations, et des satisfactions que requièrent les différentes espèces d'injures?

Plus le crime est atroce, moins il y a de reméde pour la partie lésée. Demander à un jurisconsulte ce qu'il pense de cette maxime : il vous répondra sans doute qu'elle est injuste, qu'elle est absurde, failte pour une nation d'idiots, ou pour ce monde renversé et ces peintures grotesques destinées à

Taut le monde connaît le panégyrique de Montesquieu
dans l'Esprit des Lois, et l'ourrage de M. Deinime sur la
constitution de l'Ancieterre.

SENTRAR. - TORE I.

<sup>»</sup> La gioricuse abscurité de la Îni, expression d'un juge d'Angleterre, qui crogat faire un éloge en prononçant la plus forte de tontes les censures.

l'amusement des enfanta, dans lesquelles on représente le cochon qui met le cuisinier à la broche, et le voleur qui pend le juge. Cependant, il est plusieurs cas où cette maxime a été suivie par la loi commune de l'Angleterre avec la plus grande exactitude. Si un homme vous poche un œil, vous pouvez le faire payer pour cela; mais s'il vous crève les deux yeux, il n'y a point de dédommagement pour vous : tout ce qu'on lui prend appartient nominativement au roi, et passe récllement au sherif. Si on vous tue un cheval, vous en aurez la valeur; si on tue un de voa enfants, vous n'aurez rien. La confiscation, s'il y en a une, passe à un étranger comme dans l'autre cas. Qu'on mette le fcu à votre maison ; si c'est par malheur, vous recevrez une indemnité; si c'est par malice, vous n'en recevrez point : mais tel autre qui n'a rien souffert, recevra pour sa consolation les biens confisqués, si le délinquant a des biens. Il est des a vocats qui soutiennent que cela revient au même. « Dès qu'il y a une satisfaction , disent-ils, la justice « a fait son devoir, n'importe qui la reçoit. » Pour récompenser de tels raisonneurs, il fandrait statuer que tout ce qui leur est du par leurs clients sera

payé au tréor public, Quant à la variét des procédures devant les divers tribinaux, aux longueurs, aux formáliés, aux embarras, aux formáliés, fortalent, c'est un autre chapitre dont il est impossible de protentre les désilies. L'intégriés des juges auguis est parallement à l'abri de tout reproche et de tout soupons mais la procédure est hen ions de estre soupons mais la procédure est hen ions de estre de controlle qu'en de la constitue de l'activation de la cette d'activation de la proposer dans cette ett économies qu'en on des se proposer dans cette

Vous êtes père de famille; rous venez à moi, et vous me dites: « Deux de mes enfants sont en « querelle pour un jouet: l'ainé s'en est asisi, et « prétend que son frère le lui a donné; le codet e le nie absolument : que ferai-je pour les mettre « d'accord, et pour découvir la vérité du fait? »

La chose est sérieuxe, lui répondrai-je: il y a ici surpaine et memonge: je vous conscille d'approfondir cette dispute, et de ne pas la traiter légi-profondir cette dispute, et de ne pas la traiter legi-ment. Garder sous bain de manufer le étant ginnes estre et le Tautre, d'appeter immédiatement les tiemnis s'il y en a, et de latter ain la conclusion. Voici ce que vous dever faire. Sons parter ni à l'aun di Fautre, aus souffre qu'ils vous parten , faites que le cadet de vos fils couche par évrit toute par les partes, des contre par évrit toute par les partes, des painets, adressant à son frère toute les que compt raisonnable pour préparer set réponses; c'ildoerd six emaines, e-maiste un môte, just treis d'abord six emaines, e-maiste un môte, just treis des des considers de la comptant de la consideration de la cons

semaines, puis quinze jours. Si ces réponses sont évasives, suivez la même marche : accordez de nouveaux délais : ils serviront à donner au cadet le loisir d'adresser à son frère quelques autres questions qu'il avait omises la première fois, ou une série d'autres questions rendues nécessaires par la réponse faite aux premières. Nouveaux ajournements pour cela. Cependant l'aine, à son tour, voudra pent-être raconter son histoire, et faire aussi des questions, Par là le tempa de la délibération sera doublé. Quand les affaires en seront venues à ce point, vous ponvez lire vous-même leurs écritures, ou prier un tiers de a'informer dans la famille de tout ce qu'on a pu connaître relativement au fait primitif, mais toujours en prenant hien garde de ne point parler aux enfants eux mêmes. Quand ce tiers vous aura communiqué ce qu'il a appris, alors l'affaire sera mure pour la décision. Il est bien vrai que, pendant cet intervalle, on aura dépensé la valeur du jouet en plumes et en papier : le souvenir des événements à l'origine de la dispute sera effacé; vos enfants se scront exercés dans l'art de la fausseté et de la chicane : il y aura beaucoup de temps perdu pour vous et pour vos gens : toute votre maison aura pris parti pour l'un ou pour l'antre, et il y aura des deux parts unc animosité profonde ; mais aussi vous aurez découvert la vérité, vous aurez montré l'importance que vous mettiez à la querrile, et la paix renattra parmi vos enfants. Après avoir entendu ce savant discours, je ne sais si le père de famille qui m'a consulté me regardera comme un fon , mais je sais que j'ai représenté sans aucune altération la marche d'un procès dans la cour d'équité, sans parler de mille ineidents qui compliquent encore cette marche, sans faire mention de ces termes techniques qui en font un mystère pour tout autre que pour les adeptes. Je sais bien qu'un État est plua grand qu'une famille : mais e'est aux partisans de cette procédure à montrer pourquoi les mêmes moyens qui rempliraient le but de la justice dans un cas, ne le rempliraient pas également dans un autre. Sans être admirateur de la justice sommaire iles cadis, on peut dire qu'elle ressemble plus à celle d'un père de famille que celle que nous venons de décrire.

Qui le croirait? Cette masse d'absurdités n'est point une production de l'ancienne barbarie, ce sont des rafficements modernes. On voit encore, dans l'histoire, les traces du temps où un juge anglais avait le pouroir de faire prompte justice. Chaque partie était préte à parler et à répondre, à examiner et à étre examinée en présence du juge. Il y avait alors peu d'avocats, point de procureurs, pas un denire de frais, jusqu'à equ'on ettir qui pas pas un denire de frais, jusqu'à equ'on ettir qui pe avait mérité de les payer. Pourquoi a-t-on abandonné ces formes si simples et si pures? Pourquoi ne les a-t-on pas rétablies quand on avait à instituer des tribunaux dans une autre contrée?

CHAPITRE V.

Les mellleures lois possibles en tel pays, dans Fépoque actuelle, étant trouvées, on demande ces mêmes lois auraient été également les melleures possible pour le futur. On voit d'abord que es deux questions sont purement spéculatives, puissont les drux époques dont il Sagit sont hors et nor puissance; mais comme des liées saines sur ce sujet peurent contribuer peut-être à nons granulir de peurent contribuer peut-être à nons granulir de

ecrtaines méprises dans la pratique, il n'est pas inutile de l'examiner.

Le temps n'étant rien en lui-même, son influence n'est autre que celle des causes physiques et des causes morales. Onant aux eauses purement physiques, leurs variations ne peuvent jamais être bien considérables, Le sol peut subir quelques changements par l'action des caux, par eelle du feu, ou par l'industrie de l'homme. Des marais se dessèchent, d'autres terrains s'inondent, des péninsules se détachent du continent, les sommets des montagnes s'affaissent par leur propre poids, des tles se forment à l'embouchure des fleuves, ou par l'éruption des volcans : l'Océan , par ses mouvements rétrogrades ou progressifs, peut occasionner quelques elangements sur ses rivages; mais ees diverses alterations ne peuvent pas changer la nature générale des lois, ni eréer de nouveaux genres de délits : tont ec qui peut en résulter, e'est auclaue modification dans les règlements locaux pour les adapter aux nouvelles eirconstances.

Il en est de même par repport an elimat et aux productions animales on végétales ; soit par le moyen de la culture et de la population, soit par le moyen de la culture e cause mois bien comous, la quantité de la chalter resualde répandue sur la surface de la chalter resualde répandue sur la surface de la chalter resualde répandue sur la surface de la chalter partité troit par la chalter de l

réduisent à peu de chose, et sont absolument les mèmes que ceux que nous avons indiqués comme relatifs aux circonstances locales.

Si les eauses physiques produisent peu de variations, il n'en est pas de même des causes morales. Les nations les plus éclairées et les plus polies ont eu des commencements grossiers et barbares, Leurs mœurs étaient farouches et violentes ; leur religion, toujours sombre, toujours effrayante, se bornait à auclages jongleries : point de communieation entre les peuples, et peu entre les individus. Les lois étaient en proportion avec les autres progrès de l'art social. Les législations mêmes les plus vantées dans l'antiquité sont bien loin de ee que nous concerons aujourd'bui comme le modèle de la perfection. Nous trouvons particulièrement celles des Indous et des mahométans remplies de contraintes inutiles, de pratiques minutieuses, d'omissions capitales: if n'v aurait aueun homme raisonnable qui choisit de vivre sous de telles lois; et le ministre d'État le plus ignorant de nos jours composerait un système de législation bien supérieur à ceux de Numa et de Mahomet.

Mais ne fallai-il pas des lois de cette nature pour he peupleg rossers? Poursineit i-hauporter un he peupleg rossers? Poursineit i-hauporter un celaire avait vouis leur donner le rode que nous ne regerations au apour al de central entre le hin-même, aurai-il d'ét ausorit à des entendements hin-même, aurai-il d'ét ausorit à des entendements blois n'étainei-ils point une condescendance nécessaire pour les priègné de ces peuples? Ou, pour rechirer toutes est questions à une seule, les lois de ches été in sentièures autrechés?

## SECTION I.

VUE RÉVROSPECTIVE : LES MEILLEURES LOIS PORSIBLE DANS L'ÉPOQUE ACTUELLE AURMENY-ELLES ÉTÉ LES MEILLEURES PUSSIBLE DANS LES TEMPS PASSÉS?

Il y a deux classes de personnes qui tiennent pour la negatier. Les uns sont exex qui, par iniolèmer, par timidit en par des motifs moins perdomables, par timidit en par des motifs moins perdomables, d'amilioration. Il lende plus bereurs, rice de minux insagine pour favoriere leur inertie que de pouvoir time de reservene meme d'un ayasteme de loiss me objection dévisire contre sa convenaure, et de pornonce a deinemberent que l'autre et un tropien, monte a des despress. Il est ervi que le leur préviation un font danqueres. Il est ervi que le leur préviation qu'une contraisition dans les termes, pass combien qu'une centraisition dans les termes, pass combien peu de gens seront capalites d'examiner à fond des absurdités revites d'un ton sontenieux 10 et les bon , pour accontamer les esprits à l'erreur, d'appliquer ce faux raisonnement ant lois du tentre passes, afin de le transfèrer aux lois présentes. Ce annuel de l'entre de l

La seconde classe est composée de ceux qui ont à défendre ces religions fausses et absurdes qui sont entrées dans les détails de la législation.

Un musulman capable de réfléchir et de s'éclairer, appelé à passer plusieurs années en Angleterre, est frappé des effets de son couvernement. Il s'élève jusqu's admirer la liberté des cultes , celle des individus, le progrès des sciences et de l'industrie : il ne peut s'empêcher de reconnaître dans ces lois humaines une sagesse très-supérieure aux institutions de Mahomet qu'il rapporte à Dieu même : les défauts de ces lois émanées du ciel sont si palpables et si manifestes, qu'il est impossible de se les dissimuler. Mais je le suppose encore attaché aux préjugés de son enfance, que fera-t-il dans un tel embarras? Comment parviendra-t-il à fasciner son entendement? Comment conciliera-t-il ce ramas d'extravagances et de sottises avec la prétendue inspiration du prophète? Voici ce qu'il fera : il disculpera le législateur en accusant le peuple : C'était, dira-t-il, un peuple stupide, grossier, opiniătre, porté à l'idolătric, ct qui avait besoin, comme les animaux indociles, d'un traitement rigoureux. Après avoir mis sa conscience en sûreté, il conviendra sans peine que, dans un certain sens, ces lois étaient mauvaises, mais il soutiendra que, dans un autre sens, elles étaient les meilleures possible. Elles étaient mauvaises en théorie, vous dira-t-il, elles étaient bonnes en pratique : mauvaises pour un autre peuple, elles étaient bonnes pour celui-là. Elles étaient manvaises en apparence.

elles étaient excellentes en réalité. Cet argument est assez plausible, tant qu'on reste dans des termes généraux : mais si vous entrez dans les détails, si vous en venez à l'application, vous mettrez votre musulman mal à son aise ; l'illusion ne pourra plus se soutenir. En effet, supposez le peuple le plus superstitieux et le plus grossier, quel avantage verra-t-on à laisser chez ce peuple de grands délits sans aucune peine, à înfliger, au contraire, de grandes peines à des délits imaginaires, à omettre totalement toutes les bases d'angravation, d'atténuation, de justification et d'exemplion dans les cas individuels, à abandonner toute la procédure judiciaire à l'arbitraire le plus absolu, à fatiguer le peuple de restrictions minutieuses, à lui imposer des devoirs absurdes, des obligations frivoles, à le condamner à l'ignorance et à l'esclavage politique, à lui défendre tonte espèce de progrès. en faisant de toutes ses lois et de toutes ses coutumes des institutions divines qu'il ne peut songer à perfectionner sans commettre un attental contre Dicu même? Vous étiez, dites-vous, une nation ignorante et superstiticuse : mais pour quoi Mahomet vous a-t-il donné des lois capables d'augmenter ces défauts plutôt que de les diminuer? Il est possible qu'il cut été force d'employer des peines un peu plus severes, parce que dans un ctat de demi-barbarie les hommes ont moins d'influence les uns sur les autres par l'opinion, par la sanction populaire, et parce qu'ils sont moins accontumés à obéir aux lois, à reconnaître l'autorité du gouvernement : mais si des peines un peu plus sévères sont peutêtre necessaires pour un peuple qui n'est pas encore civilisé, ne devait-il pas prévoir la civilisation future, et laisser la possibilité d'adoncir les châtiments? D'ailleurs, est-ce une raison pour punir ce qui ne doit ismais être puni? Est-ce une raison pour punir sans choix et sans mesure? L'ignorance du peuple est-elle une raison pour ne définir aueun droit, pour ne limiter aucun pouvoir, et pour laisser le code civil dans la même imperfection que le code criminel?

Le mahometan vous dira peut-être que ces définitions, ces limitation suppossient un étal de connaissance qui n'existait pas, et que le législateur n'aurait pas pu se faire comprendre. Mais cette crasion ne même pas loin; ear aver les mois du Coran, avec les idies du Coran, et rien de plus, on peut faire un code qui conitientar cent lois plus de choses suites que le Coran, sans aucune de ses abundités.

Le mahométan vous dira encore que si le peuple avail pu comprendre un code plus parfait, it avair rait pas voulu le recevoir; que Mahomet flatta les passions et les préjugés de ses sectateurs, et que s'il avait voulu les beurter il aurait échoué dans son entreprise.

Mais quedque ignorant, quelque opinistre que fui e epruje, histomen (a)-si lpa attaqué hrailment ses habitudes les plus inveléves, ses prigués les plus caracitos Ya-li que actevide les penles plus caracitos Ya-li que actevide les penpore les punir arec la plus grande riguent? El pour les punir arec la plus grande riguent? El pour les plus nicesaires, pourquoi lui auni-li misposé este multimade de restrictions fres plus nicesaires, pourquoi lui auni-li qu'en ne cerva la si insidial de infinitation. On qu'en ne cerva la si insidial de infinitation. On qu'en ne cerva la si insidial de infinitation. On quelle occasion a-l-il ménuge [de opinions dominantes? Quand un homme posside cett le me intripide, ce grand caractère qui le met à la tête d'un peuple, qui le rend législateur et prophète, l'empire du passé s'efface, il commande à l'avenir, il devient maltre des opinions et des affections. Un enthousiaste est compusé d'un courage aetif et d'une ardente imagination. Un homme timide, un égoïste, ne sera jamais le fondateur d'une nouvelle loi. Nemo unquam vir magnus sine aliquo affatu divino fuit. Ce n'est donc pas à dea considérations de prudenee nersonnelle qu'on peut attribuer l'imperfection des lois de Mahomet. Il a osé tout ce que lui a montré son génie. Il n'est point resté en arrière de lui-même. Les défauts de son ouvrage ne sunt que les défants de son intelligence, S'il avait mieux su, il aurait mieux fait.Cette eunsemenee, ilest vrai, ruinerait entièrement les bases de la religion musulmane. Aussi ne neglige-t-on rien pour l'éluder, et l'ignorance universelle des Turcs n'est qu'une précaution du législateur pour les empêcher de découvrir son imposture.

On attribue à Solon d'avoir dit de ses lois, qu'elles étaient non les meilleures en elles-mêmes, mais les meilleures que les Athéniens fussent capables de recevoir. Ce témoignage paralt d'un grand poids aux temporiseurs legislatifs.

Il est bien permis de douter que Solon, tout celaire qu'il cital parmi les Athèniens, fût en état de composer les meilleures lois possible, On n'aperçoit unillement, parmi les phisopoles grecs, a la connaissance des trais principes de la fégislation. Quelle preure peru-on avoir que Solon fût plus éclaries que les autres? Naurati-li pas transmis ses connaissances aj uniques disciples? Naurati-li pas laissec modife de perfection pour servir après lui, ou de momment à se gloire, ou de régles la posterie?

Cependant, le mot de Solon pouvait être vrai dans un sens. Il pouvait être vrai dans son application à la branche constitutionnelle des lois. Les principes de la constitution des gouvernements sont beaucoup plus arbitraires que ecux du code penal et du code eivil. Ils dépendent des habitudes du peuple, et de la tournure qu'ont prise ses espérances et ses craintes. Il est probable que les Athéniens, accoutumés à la violence et à la jalousie des États démocratiques, ne pouvaient pas être heureux sous la même forme de gouvernement que les Lacédémoniens et d'autres républiques de l'Italie ou de la Grèce. Mais ces formes constitutionnelles peuvent admettre des différences, sans être moins propres à l'objet de l'utilité publique. D'ailleurs . un'est-ce que cela prouve? Que le meilleur système de lois, chez un penple à demi barbare, comme étaient alors les Athéniens, ne serait pas si bien observé, et ne produirait pas de si bons effets que chez une nation civilisée : il ne s'ensuit nullement

qu'un système de lois imparfeit serait mieux obéi et produirait de meilleurs effets que le système perfectionné. Il se peut que les Albémiens, trompés par leurs préjugés, ensent refusé une excellente législation, mais il rest pas possible que la législation inférieure leur convint mieux, fôt mieux adaptée à leur bondeux. Jains il mot de Solon exprimait un regret, et non pas un chuix. Il en faisist une avologie, et non une régle.

## SECTION IL

VUE PAGGPECTIVE: LES LOIGLES PLUS PARPAITES AUJOURN'HUI SERMIENT-ELLES ENCORE LES PLUS PARFAITES DANS LES TEMPS PUTURS?

Peut-on croire que nous avons atteint en perspective le beau idéal, le beau immuable de la législation? Y a-t-il des progrès sans bornes pour l'esprit humsin? Les lois que nous concevous anjourd'hui comme parfaites, ne seront-elles pas, aux yeux de nos descendants plus éclairés, aussi défectueuses que les législations anciennes le paraissent aux nôtres? L'auteur de la Félicité publique a sontenu que depuis le commencement des choses jusqu'à nos jours, la condition de l'homme n'avait cessé de s'ameliorer, ou du moins qu'elle était meilleure dans le siècle actuel que dans aucun âge précédent, et qu'il était probable qu'elle s'améliorerait encore. Le docteur Priestley a exalté ses espérances au point de penser que les hommes arriveraient à un degré de bonheur qui surpasse aujourd'hui notre conception. Le progrès des lumières, le perfectionpement des mœurs et des lois ouvriront de nouvelles sources de félicité, et feront disparaltre à peu près tous les maux de la terre.

Cet optimisme futar, pris dans un sens litteral, nr semble guire moius appartenir à la poésie que l'âge dro des siècles passés. Il vaut mieux pour l'inagination placer le hombeur en avant, et nous donner des espérances qui uous auiment, que de regrets qui nous découragent; mais quaud il s'agi de questions de cette nature, il ne faut pas défiguer la raison par un métange de chimères.

Sur quel fondement raisonnable un philosophe peut il nous parter d'un perfectionnement dunt nous ne saurions aujourd'hait concernir l'Act 7 fons les termes de la question nous onts bien connus: il n'y a point ici de mystère. Les hommes dont il se forme des hieses is vetties avoid des hommes de la metera entere que nous, vitant dans contra cont

dont l'homme est capable. Dounce-hi un sens noureau, et l'objection tombe; mois alors ce n'est plus le même être qui est le sujet de la question. Vous ne parler plus de l'homme, vous parlec n'un thresupérieur. Or, commant les lumières des peuples et la perfection des lois peuvent-elles tenier à vietrègger en l'homme de nouvelles facultés l'voil et régiper en l'homme de nouvelles facultés l'voil et ce que devait montre le philosophe qui voihair reguler probable cette opision d'une perfectibilité.

On pourra juger que les lois sont à leur maximum de perfection, et les hommes au mazimum du honbeur en tant qu'il dépend des lois , lorsque les grands crimes seront inconnus, excepté par les lois qui les défendent ; lorsque dans le entologue des actes prohibés il n'y aura plus de délits de mal imaginaire; lorsque les droits et les devoirs des differentes classes d'hommes seront si bien définis dans le code civil, qu'il n'y au ra plus de procès qui roulent sur le point de droit ; lorsque la procédure sera tellement simplifiée, que les controverses qui s'elèveront de temps en temps sur des questions de fait pourront être terminées sans autres frais ni délais que ce qui est absolument nécessaire ; lorsque les cours de justice, quoique toujours ouvertes, seront rarement occupées; lorsque les nations ayant posé les armes et licencié leurs armées por des traités mutuels, et non par une mutuelle impuissance, ne payeront plus que des impôts imperceptibles ; lorsque le commerce sera tellement libre, que ee qui peut se faire par plusieurs ne sera point accordé exelusivement à un petit nombre, et que des impôts oppressifs, des prohibitions et des faveurs ne nuiront pas à son développement naturel; lorsqu'on laissera en parfaite liberté ces branches d'industrie qui ne demandent que la liberté, et qu'on accordera des encouragements positifs à celles qui en ont besoin ; lorsque, par le perfectionnement de la loi constitutionnelle, les droits et les devoirs des officiers du public seront si bien distribués, et les dispositions du peuple à la soumission et à la résistance si bien tempérées, que la prospérité résultant des causes précédentes sera hors du danger des révolutions ; enfin , lorsque la loi, qui est la règle des actions des hommes , sera concise, intelligible, sans ambigutté, et dans les mains de tout le monde. Mais à quoi s'élève tout ce bonheur ? Il se réduit à l'absence d'une certaine quantité de mat ; à l'absence d'une partie des maux de différentes espèces auxquels la nature humaine est sujette. L'augmentation de honbeur qui en résulterait est sans doute assez grande pour exeiter le zéle de tous les hommes vertueux dans cette carrière de perfectionnement qui nous est ouverte; mais il n'y a rien là d'inconnu et de

mystérieux, rien qui ne soit parfaitement à la portée de l'intelligence humaine.

Tout ce qui passe ces objets apportient aux chimères. Le parfait bonheur est dans les régions imaginaires de la philosophie, comme le remède universel et la transmutation des métaux. Dans cette époque de la plus grande perfection , le feu eausera des ineendies, les vents causeront des naufrages, l'homme sera toujours sujet aux infirmités, aux aceidents, à la décrépitude et enfin à la mort. On peut diminuer, mais on ne saurait prevenir toutes les passions tristes et malfaisantes : les dons inégaux de la nature et de la fortune feront toujours naître d'amères jalousies; il y aura toujours des oppositions d'intérêt, et par conséquent des rivalités et des haines; les plaisirs seront toujours oehetés par des peines, les jouissances par des privations. Un travail pénible, un assujettissement journalier, un état voisin de l'indigence, seront toujours le lot du grand nombre. Dans les conditions élevées comme dans les elosses inférieures, ce qu'il y aura de commun à tous, ce sont des désirs qu'ils ne pourront pas satisfaire, des penchants qu'il fandro surmonter ; car la súreté réciproque ne peut s'établir que par le renoncement force de chacun à tout ce qui peut blesser les droits légitimes des autres. Supposez donc les lois les plus raisonnables , c'est toujours lo contrainte qui est la base des lois, et la contrainte la plus salutaire dans son effet éloigné est toujours un mal, toujours une peine, dans son effet immédiat,

penter, cuita sou care, namendona.

A certaina oprada, la perfectibilité paralit avoir des
limites us pen modus commerces onte navaria suspentimites us pen modus commerces onte navaria suspendans les régions de la poérie, dans les divenses
les régions de la poérie, dans les divenses
les anches de la littérature, dans les besus-arts,
comme la piciture, ja musique, etc. Opramilar il est probable que les sources de la nouveaute s'épuisent, et que si les moyens de plainir deviennent plus exquis, le goût devient à proportion plus sétire.

Ce tableau, Sidde reinstat des faits, vaut mieur, qui men experiodu trompuescuju existi un moment les esperances, et moi silses ceissuite retombet les seperances, et moi silses ceissuite retombet de la comparation de la comparation de la comparation que le possible. Cest une corrière succe vaste pour per le possible. Cest une corrière succe vaste pour per le possible. Cest une corrière succe vaste pour per le possible. Cest une corrière succe vaste pour per le possible. Cest une corrière succe vaste pour per le personne de la comparation de la comparation per le personne de la comparation de la comparation per le personne de la comparation per la comparation

Cette discussion était nécessaire pour montrer que, des à présent, on pouvait atteindre à de justes idées de la perfection en matière de gouvernement. Jusqu'à ce qu'on eût mis en évidence le grand principe de l'utilité; jusqu'à ee qu'on l'eût séparé des deux faux principes avec lesquels il s'est trouvé sans cesse dans un état de confusion ; jusqu'à ce qu'on eut, à l'aide de ce principe, reconnu le but où l'on devait tendre, et les moyens qu'on devait employer ; jusqu'à ee qu'on ent fait , pour ainsi dire , tout l'appareil tégislatif, et mis en ordre toutes les notions fondamentales, on ne pouvait concevoir | dont il avait ouvert le chemin.

anenne idée préeise d'un système parfait de législation. Mais si enfin ees divers objets sont remplis au gré des philosophes, l'idée de la perfection n'est plus une chimère; elle s'est, pour ainsi dire, livrée à l'homme qui sait méditer : on embrasse son horizon tout entier; et quoiqu'il ne soit donné à aveun homme vivant d'entrer dans eette terre promise, ecpendant celui qui saisit ec vaste et superbe ensemble peut se réjouir, comme Motse lorsqu'au sortir du désert il découvrit du sommet de la montagne toute l'étendue et la magnificence des contrées

# VUE GÉNÉRALE

Þ,E

CORPS COMPLET DE LÉGISLATION.

# AVERTISSEMENT

# DE L'ÉDITION DE 1802.

L'auteur neregardait cet ouvrage que comme une esquisso qui avait servi à le guider luiméme, mais qui était trop peu développée pour être offerte au public. En effet, les maniscrits ne m'ont présenté pour quelques chapitres que des fragments, des tables de matières : mais comme la route était toujours tracée, je ne crains nas de mêtre écarté du but.

Il m'a paru que, dans un bon ordre de lecture, il fallait commencer par se faire une idée générale de l'eusemble. C'est là qu'on voit les grandes divisions, les points de colicidence et de séparation de toutes les branches de la loi. C'est là qu'on apprend à s'orienter dans la vaste région de la jurisprudence.

La division des délits, qui était un horsd'œuvre dans l'Introduction aux principes de morale et de jurispruelence, où elle occupait un si grand espace, a trouvé ici sa place naturelle : mais jen ài pas osé me jeter dans les profondeurs analytiques, et j'ai toujours regardé le rivage.

anatytiques, et j'ai toujours regardé le rivage. L'esprit philosophique, l'esprit d'invention ne s'est point encore appliqué à cette géogra-

Bans la première édition, ce traité renait d'abord après les Principes de tégislation : sa forme analytique avait

phie générale de la loi. C'est un sujet sur lequel il n'y a pas encore de trace d'homme.

On va voir un plan lumineux et régulier succéder à un état do confusion et de désordre.

Jam mare littus habet; pienos capit alveus amnes; Ftumina subsidunt; colles exire videntur. Surgit humus. Matas., lib. 1.

On sent hien qu'un traité de méthode et de classification no peut pas être un ouvrago d'anusement. La précision et la clarté sont presque les seuls ornements dont il soit susceptible. Il faudrait avoir le godit puéril et faux pour y introduiro des embellissements que le sujet ne comporte pas. Mais ceux qui no sout pas appelés par incli-

nation ou par devoir à faire une étude approfondie de la science des lois ne doivent pas s'appesantir sur ce traité préliminaire : il n'est pas absolument nécessaire à l'intelligence du reste. Après avoir lu l'ouvrage en son entier on reviendra avec plus d'intérêt et d'instruction sur ce tableau général;

arrêté no grand nombre de lacteurs. Il n'était pas convenable de faire commencer par la partie la plus difficile,

# VUE GÉNÉRALE

D'US

# CORPS COMPLET DE LÉGISLATION.

# CHAPITRE PREMIER.

DIVISION GÉNÉRALE.

Un corps de lois est comme une vaste forêt : mieux il est percé, plus il est connu.

Pour rédiger un corps de lois complet, il faut comnaître toutes les parties qui univernit y entrer. Il faut savoir ce qu'elles sont en clies-mêmes, et les unes par rapport aux autres. Cest equi a l'eur lorsqu'en premant le corps dans son entier on le ultime en deux porsies, telles que tout equi appartient au corps intégral se trouve compris dans l'une ou dans l'autre, et que rien ne se trouve à la foir dans toutes les deux. Voità le seul cas où la division soit complète.

# Divisions usitées.

Première division. 1º Droit intérieur. 2º Droit des gens. Le premièr est le droit national qui prend le nom du pays dont il est question. Droit français, droit germanique.

Une partie détachée de ce droit qui ne concerne que les habitants d'une ville, d'un distriet ou d'une paroisse, forme une subdivision qu'on appelle le droit municipal. Le second est celui qui règle les transactions mutuelles entre les souverains et les

s Ce moi est nouvean, mais analogue el facile à comprendre. Il n'y a que la force de l'habitude que puisse faire conserver un terme aussi impropre, aussi dépourru de s'guification que celui de droit des gens. Le chanceller nations. On pourrait l'appeler exclusivement droit international 1. Cette division est complète, mais

ses parties sont inégales et peu distinctes. Seconde division. 1º Droit pénal. 2º Droit civil. Lorsqu'on a donné cette division pour complète, on avait oublié au moins le droit des gens.

Troisième division. 1º Droil pénal. 2º Droil ciril. 3º Droit politique. Pour distingner ce dernier du droit des gens, il raudralt mieux dire avec les Anglàs: Droit constitutionnel. Si la seconde division est complète, que penser de celle-c? Il faut que la troisième partie soit renfermée de façon ou d'autre das les deux premières.

Quatrième division. 1º Droit civil ou temporet. 2º Droit ecclésiantique ou spirituel. Division complète, mais inégale, et dont les parties sont bien embrouillées.

compete, man inegate, et dont les pardes sont bien embrouillées. Ginquième division, 1° Droit civil. 2º Droit militaire: autre division bornée apparemment au

droit intérieur.

Cette malheureuse épithète civil, opposée tour à tour sux mots pénal, ecclésicatique, politique, militaire, a quatre sens différents, qui se confondent sans cesse. C'est un des plus insignes fauxfuyants qu'il y ait en jurisprudence.

Sixième division. 1º Loi écrite. 2º Loi non écrite

ou droit coutumier.

Les lois peuvent subsister soit sous la forme de statul, soit sous la forme de coutume. On appelle statut la loi écrite, la loi positire. La coutume est

d'Aguessean svalt déjà observé que ce qu'on appelle communément droit des gens devrait être appolé droit entre les gens. Mais les gens, dans la langue française, ce signifient pas les notions. une loi conjecturale; elle se tire par induction des décisions antérieures rendues par les juges dans des cas semblables.

Septième division. 1º Lois naturelles. 2º Lois économiques. 3º Lois politiques, auxquelles se rapportent, dit on, les ilevoirs ile l'homme seul, les devoirs de l'homme en famille, les devoirs de l'homme en société. Mais où y a-t-il des hommes sans société? Et s'il y en a , d'où tiennent-ils ees lois? Que sont ees lois naturelles que personne n'a faites, que chacun suppose à sa fantaisie? Que significat ces lois économiques qui ne sont pas potitiques? N'est-ce pas comme si on distribuait la xoologie en science des chimères, science des chevaux et science des animaux? - Voità pourtant la nomenclature de la législation, d'après les plus beaux génies de ce siècle, les d'Alembert, les Diderot et les principaux économistes. On'on juge par là ile l'état ile la science,

On tire encore du corps ale droit les parties considerables qui ne font pas nattre l'idée de division, parce que les mois qui les expriment respectivement n'ont pas de termes cerrélatifs pour marquer le résidu de la masse des lois: Droit maritime, droit de police, de finance, d'économie politique, de procédure, et. Ces parties etraities, quel est leur rapport arce les divisions les plus formelles? Dans laquelle pette on les placer?

Loi criminelle ou Droit criminel: c'est une partie tout à fait indéterminée des lois pénales. C'est une loi portée contre un délit anquet on s'accorde à donner le nom de crime : il faut pour cela le concours il epuiseurs circonstances iodéterminées;— procédé odieux; mal énorme, ou réputé let; — mauvaise foi: — puulion seirée.

Lois canoniques : c'est une partie assex bien déterminée du droit ecclésiastique : la partie de ces lois qui est venue d'une certaine source.

### Divisions nouvelles.

Les divisions qui suivent sont tout à fait nouvelles, ou n'ont reçu qu'une demi-dénomination, ou ou ont été peu eonsidérées jusqu'à présent. Je les annonce ici à cause du Jour qu'elles répandent sur la théorie, et de leur utilité dans la pratique.

Huitième division. 1º Lois substantires. 2º Lois adjectives. Ce dernier est le nom que je donnerais aux lois sie procédure, afin de pouvoir désigner par un mot corrélatif les lois principales dont on a souveut hesoin de les distinguer. Les lois de procédure ne peuvent ni exister, ni même se concevoir

s On voit par là qu'one loi, indirecte par rapport à un acte, devient directe par rapport à un autre. Ces épithètes sans ees autres lois qu'elles tendent à faire observer. Qui entend le sens de ces deux mots en grammaire ne peut manquer d'entendre celui que je voudrais leur donner en jurisprudence.

Neuviene division. Il Lois coercitires et punissantes. 2º Lois altrayantes ou rémunératoires. Les premières s'appaient sur des peines, les secondes sur des récompenses.

Distinct division. 1º Lois directer. 8º Lois indirectes. Jappelle directes celles qui onal ieur bat de la masière la plus simple, en ordonant ou en directanda l'acte même qu'il s'agit de faire natire pour aerire à not la contre de la contre de la pour aerire à not la celle d'acte acte qui ou pour aerire à not la celle d'acte acte qui ou de la comme de la comme de la comme de la contre cologiate, en s'appliquent à d'autres acte qui ou miers. Défense de mourtre sous price de mort : mogre direct de prévenir le sassassints. Défense de poèter des armon offinitérs mogre direct de la contre de poèter des armon offinitérs en mogre direct de

Onxième division, 1º Lois générales, 2º Recueil

de lois particulières. Dans les premières, tout le monde au ninéré (gal : les recondres sont celles qui n'intéresaent directement que telle ou telle chasse de citypes, citel division et d'une grande utilité praique pour teatig pi commissance le lois. de la commissance le lois avecauirement passagéres. Il y a de lois qui mourraient d'elles-mèmes, torsque la circonstance qui les a fain tantes teat à caser. Infende ne protete-telle que sur la conduite d'un certain individue, il crittat qu'elle morar sere lui. Parmi le lois passagères, la pispart passent sous le nom de répirparent et de la comment de la comment de la particular de la comment de la comment de la universe et au discontra de la comment de la particular de la comment de la comment de la particular de la comment de la comment de particular de la comment de

ne réponient qu'û un certain état de chones. Treisième division. 1º Ocde des lois mémes. 2º Code des formulaires. Une formule fait partie des lois dés qu'elle res ordonnée par le législateur. Une patente le crésition, un procés-terbal, une ctifient, un acte, une forme de supplique, tout cela levient partie de la loi.

De toutes ces divisions, la troisième en droit pénal, droit civil, droit constitutionnel, est la plus complète, la plus usitée et la plus commode. C'est donc le centre de réunion où je ramèneral toutes les parties.

Quant aix écrivains en matière de jurisprudence, ils penvent se ranger sons deux classes. Les uns font l'exposé des lois d'un pays, les expliquent, les commentent, les rapprochent. Tels sont Heineceins pour les lois romaines, et Blackstone pour les lois d'Angleterre.

ne sont justes qu'autant qu'un rapporte à un seut et même acte deux ou plusieurs lois différentes. Les sutres traitent de l'art même de la législation, soit parce qu'ils expliquent les notions préliminaires, les termes de jurisprudence universelle, tels que pouroire, droita, titres, contrats, obtigations, déllas, cte; soit parce qu'ils recherchem les principes généraux sur lesquels les lois doirent etre fondéres, soit enfin qu'ils examinent la législation de tel ou de tel pays pour en montrer le fort ou le faible.

Pen d'ouvrages de loi sont d'un genre unique et diatinet. Grotius pullendorf, Burlamagoi revêtent successivement et quelquefois réunissent tous ces carcetères. Montesquiva , dans l'Exprid des lois, s'étais proposé de faire un traité de l'art; mais dans ses deruires l'urse le législateur est dereun audiquaire et historien, et on a pur comparer son ouvrage à ce fluere qui, après aroir parcouru et fertilisé de superbes contrées, n'artive pas jusqu'à la mer, et se pend dans les abbles.

Hobbes et Harrington, qui n'ont traité que des principes du droit constitutionnel, l'ont fait d'une manière générale, mais avec des vines d'application locale. Beccaria, dans son Traité des détits et des peines, s'en est tenu exclusivement à la branche philosophique.

### CHAPITRE II.

SELATIONS ENTRE LES LOIS, DÉLITS, OGLIGATIONS ET SERVICES.

Dans un corps de loi tout route sur des détils, les droits, des obligations, des services. Il faut donc se faire des idéca claires de ces termes abstrais, et pour cels il faut assoir comment ces différents notions se sont formées, et quels sont leurs arpopos réciproques. Montrer leur génération, c'est montrer leur nature.

On peut sisément imaginer une époque où les bommes existaient sans connaître des lois, échois bommes existaient sans connaître des lois, échois gations, des délits, des siroits ; qu'y avait-il alors? Les personnes, les choses, les actions : les pernonnes et les choses, les aculs êtres réels ; les accitons, qui résistent que dans un instant qu'a dans un moment donné, qui périssent en naissant, mais qui laissent une poségrié mombreuse.

Parmi ces actions, les unes produisaient de grands maux, et l'expérience de ces maux donna naissance aux premières idées morales et législatires. Les plus forts voulurent arrêter le cours de ces actions mafaisantes, et pour cela ils les transfor-

mèrent en délits. Cette volonté, revêtue d'un signe extérieur, reçut le titre de loi.

Aims, dedarer per une loi que tel ou tel octe en probible, Cétail regre est neten ediff. Assurer probible, Cétail regre est neten ediff. Assurer leur conferer des deroite. Ordenner sun, hommes leur conferer des deroite. Ordenner sun, hommes de s'alstarier de tous les acts est jusqu'ent en imposer une obligation. Le assayiett e contribuer imposer une obligation. Le assayiett e contribuer propore une obligation. Le assayiett e contribuer propore une obligation. Le assayiett e contribuer long. Cétail les sommettre à un arreire. Les idées des de, de deftil, de deftil, de des deroit, d'abbligation, de arreire, sont donc des labes qui maisent ensemble, qui contribue de la labes qui maisent ensemble, qui parable.

Ces objets sont tellement simultanés que tous ces mois peuvent a tradaire indifferement les uns par les autres. La loi m'ordonne-t-elle de vous nour-merir 21tes minoper l'objetant des vons nour-meir 21tes minoper l'objetant des vons nour-mei; elle coavezit en délit l'acte negatif que je rérais en omattant de vous nourir elle me sounet à vous rendre le arreice de vous nourir. — La loi avoir entre les arreice de vous nourir. — La loi de n'être pas un pour son terr 2 lien mignor l'objetant des des l'actes pas vous ture; elle vous accorde le druit de n'être pas tu par mois ; de rérige en délit l'actes de n'être pas tu par mois ; de rérige en délit l'actes de n'être pas tu par mois ; de rérige en délit l'actes mi de nou rendre le arreice de unit. 'Of exige de mai de rous rendre le arreice qu'ut consiste de la m'abstenie de vous ture.

Ce n'est qu'en créant des délits (c'est-à-lire, en érigeant certaines actions en délits) que la loi confère des dévoits. Si elle confère un droit, c'est en donnant la qualité de délits aux diverses actions par l'esquelles la jouissance de ce droit serait interrompue ou contrariée. La division des droits port donc ser aproverter à la division des droits.

Les délis, en tont qu'ils concernent un individu déterminé, peurent sé distribuer en quiptre classes, suirant les quatre points dans lesquels on peut le blesser s'élits contre les prenones, edifits contre la condition. On peut de même distribuer les dreiss en quatre classes: d'evits de stéreté pour la personne, d'enits de safreté pour l'hommeur, d'estis contre les cartes pour l'hommeur, d'estis de sirreté pour les biens, d'estis de streté pour la personne, d'estis de safreté pour l'hommeur, d'estis de sirreté pour les biens, d'estis de streté pour la condision.

La distinction entre les droits et les délits est slone purement verbale: il n'y en a point entre les idées: on ne saurait se former l'idée d'un droit sans s'être forme l'idée d'un délit.

Je me représente le législateur contemplant les actions humaines selon la mesure de ses vues : les unes, il les défend; les autres, il les ordonne: il en est plusieurs qu'il s'abstient également d'ordonner ou de défendre. Par la probibition des premiters, il crec les délits positifs. Par l'injourtion des secondes, il crec les délits positifs, c'est cree une obligation de cree un délit positif, c'est cree une obligation de pas pas faire; c'est un délit positif, c'est creer une obligation de faire. Cree un délit positif, c'est creer une obligation de faire. Cree un délit positif, c'est s'abstenir d'une action misible). Creer un délit négatif, c'est créer un service positif (le service qui consisté excrere une action usible). Creer de délits, c'est donc créer des obligations ou des services forces. Creer de dos lièglistons ou des services

Par rapport aux actions sur lesquelles le législateur ne prononce ni défense ni injonction, il ne crée aucun délit, aucune obligation, aucun service force ; cependant il vous confère un certain droit, on il vous laisse un pouvoir que vous aviez déjà, celui de faire on de ne pas faire, selon votre propre volonté. Si par rapport à ces mêmes actions il avait existe auparavant une injonction ou une défense, et que cette injonction on cette défense fussent révoquées, on pourrait dire sans difficulté que le droit qui vous revient, la loi vous le confère ou vous le restitue. La seule différence, c'est qu'à présent vous le tenez de son activité, comme auparavant vous l'avez tenu de son inaction. Dans l'état actuel, il paralt comme si vous le deviex à elle seule, tandis qu'auparavant vous paraissiez en être redevable en partie à la loi et en partie à la nature, C'est à la nature que vous le deviez en tant qu'il était l'exercice d'une faculté naturelle : c'est à la loi que vous le devez, en tant qu'elle aurait pu étendre à ees actes la même prohibition qu'à d'autres.

Par rapport même à ces actes sur lesquels la loi s'abstient d'ordonner ou de défendre, elle vous confère un droit positif, le droit de les faire ou de ne les pas faire, sans être troublé par personne dans l'usage de votre liberté.

Je puis rester debout ou m'asseoir, entrer ou sortir, manger ou ne pas manger, etc.: la loi ne prononce rien sur cela. Cependant le droit que j'exerce à cet égard je le tiens de la loi, parce que c'est elle qui érige en délit toute violence par laquelle no voudrait m'empecher de faire ce oui une colait.

Voici donc la filiation il ces êtres légans: i la caisten de la qu'elle caiste; ils naissent et mourent aces des qu'elle caiste; ils naissent et mourent ace elle. Rien et est plus simple, et les pepositions mathematiques ne sont pas plus certaines. Tout les commandes et en la commande de la commande del commande del commande de la com

Ce son les mois droits et obligations qui ont cièred éus ropeurs episses, par lecquelles la lunière, a été interceptée. On n'a point connu leur origine; on s'est pervul dans des abstractions; on a raisonne sur ces mois comme sur des êtres éternés qui ne naissient point de la loi, et qui yu contraire, lui donnaient naissance. On ne les a point considérás comme des productions de la volonié da legislateur, mais comme les productions d'un droit chimérique, un droit des genes, un riroit de la nature.

Je n'ajoute qu'un mot pour faire senitr l'importance de se faire des idées nettres sur l'origine des droits et des obligations. Ce sont des rafiants de la loi : il ne s'agit donc plus de les mettre en oposition arce elle. Ce sont des enfants de la loi : ils doirent donc être subordonnés comme elle à l'utilité genérale.

L'idée fondamentale , l'idée qui sert à expliquer toutes les autres , c'est celle de détit. Elle a une clarté par elle-même parce qu'elle présente une image; elle s'adresse aux sens, elle est accessible aux intelligences les plus bornées. Délit, c'est un acte dont il résulte du mal. Faire un acte positif, c'est se mettre en mouvement ; faire un acte négatif, e'est se tenir en repos. Or, un corps en mouvement, un corps en repos, voilà ce qui présente une image. Un être blesse, un être souffrant par les suites d'un acte, e'est encore une image également familière. Il n'en est pas de même des êtres purement fictifs, appelés droits et obligations. On ne saurait les peindre sous aucune forme; on peut cependant les revêtir d'images sensibles , mais il faut pour cela les désabstraire, si je puis parler ainsi; il faut les appliquer à des choses réelles : droit de faire tel ou tel acte ; - obtigation de le faire ou de ne te pas faire. Plus on les rapproche de l'idée du ilélit, plus ils sont faciles à entendre.

### CHAPITRE III.

RAPPORT DU PÉNAL ET OU CIVIL.

Si on demande quelle est la distinction entre le code civil et le code pénal, la plupart des jurisconsultes répondent que le code eivil contient la elseription des droits et des obligations, et que le code pénal contient celle des délits et des peines.

Si l'on a bien saisi le sens du chapitre précédent, on sentira que cette distinction est peu fondée. Créer les droits et les obligations, c'est créer les délits. Créer un délit, et créer le droit qui s'y rapporte, c'est une scule et même loi, une seule et | nième opération.

Direz-vous que le droit que vous avez d'être nourri pse moi appartirnt à une certaine classe de lois qu'il fant appeler civites, et que le délit que je commettrois en omettant de vous nourrir, appartient à une classe de lois différentes qu'il faut appeler pénales? Serait-ce là une distinction claire et intelligible?

Il rèene entre ers deux branches de la jurisprudence une liaison des plus intimes : riles se prinétrent dans tons les points. Tons ces mots ; droits, obligations, services, délits, qui entrent nécessairement ilans les lois eiviles, se présentent de même dans les lois pénales. Mais en envisageant les memes objets sous deux points de vue, on s'est fait deux langues différentes. Obligations, droits, serrices, voilà le langage du code civil. Injonction. prohibition, délits, voils le langage du code penal. Connattre le rapport d'un code avec l'autre , c'est savoir traduire Fune par Pautre ces deux langues.

Dans l'intime liaison de ces deux droits, il semble bien difficile de trouver entre enx une distinction réelle, Cependant je vais l'essayer,

Une loi civile est celle qui établit un droit. Une loi prinste est celle qui, en conséquence du droit établi par la loi ristle, ordonne de panir de telle ou telle manière celui qui l'aurait viole. Ainsi la loi qui se hornerait à interdire le mrurtre ne serait qu'une loi rivile : la loi qui ordonne la peine de mort contre le meurtrier est la loi pénale.

La loi qui convertit un acte en délit et la loi qui ordonne une prine pour ce drlit, ne sont, à proprement parler, ni la même loi, ni parties de la même loi. Tu ne d'roberas point, voilà la loi qui erée. un delit. Que le juge fasse mettre en prison celui qui aura dérobé, voils la loi qui crée une princ. Les lois sont tellement distinctes , 'qu'elles portent sur des actes différents, et qu'elles s'adressent à des personnes ilifferentes. La première ne renferme point la seconde, mais la seconde renferme implicitement la première. Dire aux jugrs : Faites punir les roleurs, c'est intimer clairement la defense de voler. Dans ee sens , le code pénal pourrait suffire à Lout

Mais la plupart des lois renferment des termes complexes qui ne penvent être entendus qu'après beauroup d'explications et de définitions. Il ne suffit pas de defendre le larein en général : il faut exprimer ce que c'est que propriétéet ce que c'est que larcin. Il faut que le législateur, entre autres choses, fasse deux catalogues , l'un contenant les événements qui conférent un droit à posséder telle ou telle chose, l'autre contenant les événements qui détruisent ce

PENTENN. - TONE !

Ce sont ces matières explicatives qui appartiennent prioripalement au code civil : la partic impdratire enveloppée dans les lois pénales constitue proprement le code pénal.

On pourrait placer dans le code civil toutrs les lois qui n'ont point de clauses pénales, ou qui ne preserivent que la simple obligation de restituer quand on s'est mis en possession du hien d'autrui sans manyaise foi, On réserverait pour le code pensl tontes les lois qui inflicent une peine au-dessus de cette simple restitution; par exemple. l'emprisonnement, le travail forcé, une amende, cte.

Dans le code civil, ce qui s'empare le plus de l'attention, c'est la description du delit ou du droit. Dans le code pénal, le point saillant c'est la peine. Chaque loi civile forme un titre particulier qui doit enfin aboutir à une loi pensle. Chaque loi pénale est la suite, la continuation, la terminaison il'une loi civile.

Dans les deux codes, il y aura des titres généraux. Ils aurout pour objet d'eclaireir tout ce qui appartient aux titres particuliers : définitions , amplistions, restrictions, denombrement d'espèces et d'individus, enfin expositions de toutes sortes,

Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ces deux codes n'en font qu'un par leur nature et leur objet; qu'ils ne sont divisés que pour la commodité de la distribution, et qu'on pourrait disposer toutre les lois sur un seul plan, sur une seule mappemonde.

Le législateur donne-t-il la description comidète de tous les actes qu'il yeut qu'on regarde comme delits, il a donné le recueil entier des lois. Voilà tout ramené au penal. - Le législateur a-t-il établi toutes les obligations des citovens, tous les droits crees par ces obligations, tous les événements par lesquels ees obligations et ces droits peuvent commencer et finir, il aura encore donné le recueil entier des luis, et voilà tout ramené au civil.

Le corps de droit, sous ce point de vue, cesse d'être un épouvantail par son immensité. On apercoit les moveus de le mesurer, d'en saisir l'ensemble, et d'en ramener toutes les parties vers un erntre commun.

> CHAPITRE IV. DE LA MÉTROOF.

Dans quel ordre convient-il d'arranger les diverses parties qui composent un corps complet de législation?

19

Il y a des personnes qui ont besoin de connaître le système entier des lois : ce sont ceux qui sont chargés de les maintenir et de les appliquer. D'autres ont seulement besoin de connaître la partie qui les concernee qu'il fleur serait danggreux d'agnorer : ce sont les individus qui ne sont tenus qu'à leur obére.

Ce qui est le plus convenable pour la genéralite que peup « voil se qu'il faut considere duns l'arrangement des lois. Le peuple n'à pas le loisir d'en freir une étude approficule : il n'à pas le caposité de rapprocher le adipositions désigners : il n'entendrat pas les treus techniques d'ou methode arbitrire et artificielle. Il fant done distribuer les mairiers dans fuerbe plus facile pour des cuternatives des returne plus facile pour des cuternatives des returnes plus facile pour des cuternatives dans fuer l'importance des sujets, en un mot, dans Portice le plus sattle pour l'importance des sujets, en un mot, dans Portice le plus sattle pour l'importance des sujets, en un mot, dans Portice le plus sattle pour le plus facile pour l'importance des sujets, en un mot, dans Portice le plus sattle qu'en l'approprie de l'appro

Mais qu'est-ce ici que l'ordre le ptus naturet? C'est l'ordre selon lequei il sera le plus aisé de consulter la loi, de trouvre le texte qui s'applique à un cas donné, et d'en soisir le vertable seus. La meilleure methode est celle qui donne la plus grande facilité de trouvre ce qu'on cherche.

### RÉGLES DE MÉTHODE.

1º La partie des lois qui porte le plus clairement l'empreinte de la volonté du législateur, doit précéder les parties où sa volonté ne se montre qu'indirectement.

Par este raison. Le roale prind doit précéder le code évil, le code politique, éce. Dons le premier, le législateur se manifeste à chaque indivisul şi permet, il ardone, il défend, il trace à chacun en particulier les règles de sa condunte, c'est le langege din pier et d'un mistre. Dans les autres codes, il s'agit moins de comannément, que de codes, il s'agit moins de comannément, que de ci chiercent à lons le indivisul, et des indéressent par également dans toutes les époques de leur tie.

2º Les tois qui vont le plus directement au but de la société, doivent précèder celles dont l'utilité, toute grande qu'elle est, n'est pas aussi évidente.

Le code pénal, suivant cette règle, doit encore précéder le code civil, et le code citil doit précéder le code politique. Bien ne va plus directement au grand lut de la sociét que les lois qui prescrient, aux citoyens la manière de se conduire entre cux, et les campéchent de se nuive. Puisuper l'éde du délit est fundamentale dans la législation, que tout en émane, et que tout y revient, é est la première sur laquelle if aint faire r lattention publique. 5º Les titres les plus faciles à concevoir doivent précéder ceux dont la conception est moins simple.

Dans la partie pénale, les lois qui protégent la personne, comme les plus clières de toutes, precéderont celles qui protégent la propriété. On placera successivement celles qui concernent la réputate, celles qui constituent l'état légal des personnes, celles qui constituent l'état légal des personnes, celles qui constituent l'état légal des personnes et personne et la propriété, la personne et la réputation, etc.

Pans le civil, on placera les titres qui concernent les choses, objets materiels et palpables, avant ceux qui concernent les droits, objets immateriels et abstraits. On placera les titres qui concernent les droits de proprièté avant ceux qui concernent la condition des personnes, etc.

Dans le livre de la procédure, en vertu de cette régle, on metira en tête le cours le plus sommistre. 4° Si, de deux objets, l'on peut partier du premier sans parler du second, et qu'au contraire la connaissance du second supposit celle du premier, c'est au premier qu'il faut donner

ta priorité.

Ainsi, dans le pénal, il fant placer les délits envers les individus avant les délits envers le public, et les délits envers la personne avant les délits

envers la réputation.

Dans le civil, malgré un autre principe d'ordre plus apparent mais moins ntile, il conviendra de placer l'etat de maitre et celui de serviteur, l'état de tuteur et celui de papille, avant ceux de pere et

de fils, de mari et d'épouse, parce qu'un père et un mari sont à certaius égards le maltre, et à d'autres, le tuteur des enfants et de l'épouse. En vertu de cette règle, le code civil et le code

pénal doivent marcher avant l'organisation judiciaire et la procédure. Intenter une procédure, c'est demander satisfaction pour un delit, ou c'est exiger un service en vertu d'un droit. Mais le catalogue des délits, des

services, des droits, se trouve dans le code pénal et dans le code civil : c'est donc par ceux-ci qu'il faut commencer. La procédure est un moyen pour parvenir à un

but, C'est le moyen de se servir de cet instrument qu'on nomme toi. Décrire les moyens d'employer l'instrument avant d'avoir décrit l'instrument luimème, c'est un bouleversement d'ordre inconcevable.

Établir un nouveau système de procédure en laissant subsister des lois informes, c'est bâtir sur des fondements qui s'écronient ; c'est reconstruire un édifice cadne en commençant par le faite. Il faut de l'ensemble et de l'harmonie entre toutes les parties de la législation. On ne saurait faire marcher une bonne procédure avec de mauvaises lois, 5. Les lois dont l'organisation est comptète, c'est-à-dire, qui ont tout ce qu'il faut pour produire teur effet, pour être mises en exécution.

doirent marcher avant cettes dont l'organisation est nécessairement défectueuse,

Une certaine partie du droit politique est nécessairement dans ce dernier cas. Il fant s'arrêter quelque part dans l'établissement des lois : Ouis custodiet ipsos custodes? Les lois qui obligent les sujets doivent précéder celles par lesquelles on cherche à lier la puissance souveraine. Les premières, les lois in populum, forment un tout complet : elles sont accompagnées de dispositions penales et de la procedure qui en assure l'execution. Mais les lois in imperium, à moins de changer de nature, ne peuvent avoir pour appui ni l'une ni l'antre espèce de ces lois auxiliaires. On ne peut ni assigner des peines pour les délits du sonverain ou du corps qui exerce la sonversineté, ni instituer un tribunal et des formes pour averer ses délits. Tout ce que la sagesse humaine a pu trouver, se réduit plutôt à un système de précantions et de moyens indirects, qu'à un système de législation. L'amovibilité, par exemple, est employée pour obvier à la corruption d'un corps représentatif. La

Le droit international est dans le même cas. Un traité entre deux peuples est une obligation qui ne pent pas atteindre à la même force qu'un contrat entre deux particuliers. Les usages qui constituent ce qu'on appelle le droit des gens, ne peuvent être appelés lois que par extension et par métaphore, Ce sont des lois dont l'organisation est encore plus incomplète, plus défectueuse que celles du droit politique. Le bonheur du genre humain serait fixé, s'il était possible d'élever ces deux classes de lois au rang de lois organisées et complètes.

nature de la chose n'admet pas un moyen juridique,

une procédure régulière.

La scule chose commune entre tous les corps de droits qui existent , c'est d'être également étrangers à tontes ces règles.

Justinien , dans les Pandectes et les Institutes. a suivi deux plans indépendents et incommensurables , qui ont détermine l'allure de tous les jurisconsultes postérieurs. Cenx qui ont voulu corriger Justinien, n'ont ose le faire que par Justinien même. Heineceius, l'un des plus sensés romanistes, a voulu tout ramener à l'ordre des Pandectes, et Beger a voulu tout plier à celui des Institutes. Les deux methodes sont egalement viciouses.

N'est-ce pas l'idéc du détit qui domine toute la matière de la loi? Qui le croirait? Dans ce vaste système du droit romain, il n'y a pas un scul chef en entier sous le fitre de délit. On a tout distribué sons trois divisions, droits des personnes, droits des choses, actions, Les délits se trouvent incideminent mèles cà et là. Les ulus voisins par leur nature se trouvent souvent très-éloignés l'un de l'autre, et les plus étrangers se touchent.

Les codes modernes ne sont pas plus méthodiques. Le code danois commence par la procédure civile. Le code suédois commence par la partie du droit civil qui regarde l'état des personnes,

Le code Frédéric, qui porte le titre pompeux d'universet, debute par la partie civile à laquelle il se borne en la laissant incomplète.

Le code sarde présente d'abord quelques dispositions pénales : mais les premiers délits dont il traite se rapportent à la religion. Le civil et le politique se succèdent et se mélent dans un désordre continuel.

Le code Thérèse est purement pénal; mais par où commence t-il? Premièrement le blasphème, puis l'apostasie, puis la magie. Dans la première partie on traite de la procédure.

Blackstone, qui se borneit à faire le tableau des lois de l'Angleterre, n'a cherché qu'à placer d'une manière commode les termes techniques les plus usités de la jurisprudence anglaise. Son plan est arbitraire, mais il est préférable à tous ceux qui l'avaient précédé. C'est une œuvre de humière en comparaison des ténèbres qui couvraient auparavant le corps entier de la loi.

# CHAPITRE V.

PLAN DU CODE PÉNAL.

Les lois pénales, comme nous l'avons déjà vn, sont les seules qui puissent faire une suite régulière, un tout complet, Cc qu'on appelle lois civiles ne sont que des fragments détachés appartenant en commun aux lois penales. Les lois depourvues de toute sanction factice exercent une influence trop faible pour qu'on doive s'y fier quand on peut faire autrement. Les lois à sanction rémunératoire, outre leur faiblesse, sont trop coûteuses pour qu'on puisse leur confier jamais le fort de l'ouvrage. Reste la loi pénale, seule matière dont on puisse construire le gros de l'édifice des lois, Il fant donc prendre cette loi pénale, qui seule embrasse tout, pour base de toutes les autres divisions de lois.

Faire une loi pénale, c'est créer un délit, La distribution des lois pénales sera donc la même que celle des deits. En déterminant, dénominant, arrangeant, dénombrant les délits, on aura déterminé, dénominé, arrangé, dénombré les lois pénales. Cet arrangement est-il bien fait, on aura de même arrangé toutes les autres expéces de lois. Voilà l'ordre qui se fonde sur une base manifeste et inaltérable. Le régne du choas fine.

Je commence par l'arrangement même : je fersi voir ensuite les considerations qui l'ont suggéré, les avantages qui en découlent. Pour enteudre le commentaire, il faut avoir vu le texte.

CHAPITRE VI.

DE LA DIVISION DES DÉLITS.

Sous le principe de l'utilité, on ne doit ranger parmi les delits que les aetes qui peuvent être nuisilles à la communauté.

Un acte ne peut nuire à la communauté qu'autant qu'il est nuisible à un ou plusieurs des imitrilus qui la composent. Ces imitridus seront assignables ou non assignables 1.

L'individu assignable auquel le délit est misible peut être le délinquant lui-même ou toute autre personne que le délinquant.

Mais il y a des actes qui peuvent avoir des effets ministles à planeurs percontes, anna qu'on puisse autre le conservation de la conservation de la peurse être readremé dans un ecrete moins grand que l'État, parmi les individus s'une seul econsition d'une seule profession, d'un seul district, on il pourro se répundre indistinctement parmi les individus qui composent tour l'État.

Cette première division est complète et fournit

quatre classes de délits.

1. Les actes nuisibles en première instance à des individus assignables autres que le delinquant : ce

sont des délits privés.

2. Les actes nuisibles en première instance au délinquant, et pas à d'autres, à moins que ce ne soit par une conséquence du mal qu'il s'est fait à

a L'individu assignable est celui qu'no peut distingner de tout autre, soit par son mus, soit par quelque erremstance particulière; par exemple, Jacques, Pierre, Guillaume, ou bico, le maître de telle maison, le conducteur d'anettelle voiture, etc.

<sup>9</sup> Les limites des délits privés, d'emi-publics et publics, sont, à proprement parier, imponsibles à d'intigner; sâgli-il de délits privés, d'un meutres, par exemple 7 se consuirre est commis dans nos affaire de parti, il mense la starté de tans il es membres de ce parti, el le délit privé derivent un délit demi-public. Si ce meutre est commis par l'argandage, il mouone la stérié de tous, el, par ectie circonirapar.

Iui-mème. Nous les appellerons, pour les faire contraster avec ceux des autres classes, délits personnels ou délits contre soi-même.

3. Les actes qui peuvent ére nuisibles à des indivibles non assignables, renfermés dans un errele particulier moiss grand que ceini de l'État (commune compagnie de commerce, une corporation, une acete religiense). Ce sont des drifts contre une portion de la communauté: nous les appellerons, pour les faire contraster avec les autres classes, détate domi-publics.

4. Les actes qui peuvent être nuisibles ou qui menacent d'un danger plus ou moins cloigne un nombre indétermine d'individus son assignables, sans qu'il paraisse qu'aucun en particulier soit plus expose que tout autre. C'est ce que nous appellerons délits publice ou délits contre l'État.

## Quatre classes de délits.

- Délits privés.
   Délits contre soi-même.
  - 3. Délits demi-publics. 4. Délits publics.

SUBDIVISION DES DÉLITS.

PREMIÈRE CLASSE.

1+ Subdivision des délits privés \*.

Data le périade actuel de son cisience, le bientre d'un homme et as sécurié, e au most ses plaisirs et son crempion de souffeance, dépendent premièremen de le Pota de sa personne, et seonpresse de la companie de la companie de la companie de donc un homme souffer en conséquence d'un élést, ce doit être ou d'une manière invedident, dans sa personne; ou l'une manière redutire, en raison de rarpports acce de cade con des personnes, des choses dont il fait unage pour son bien-être en trut de ce qu'en appelle prapriété, — des personnes dont il trai unage pour son bien-être en trut de ce qu'en appelle prapriété, — des personnes dont il trai sanalege en veru de quélyate du dessignes de la companie de la service son petit de notée.

atance, the défit priret vient toucher aux défits publice. Séguirl d'un défic demopable, par exemple d'un tillent course une clave particulaire : maine it y a d'uniferdant dans cette classe, pais it est probable que les personne tééres permet dervoir ausgrahler, et le défit se reppecche des défits probles. Les récordant personne tééres permet de crisi ausgrahler, et le défit se reppecche par les défits es reppecche des défits probles. Les récordant parties de défit est propue de des défits probles. Le récordant des cettes de la configuration de la comme de la com simplement sur la liaison générale qui unit tous les hommes, ou sur une liaison qui unit certains individus entre eux plus particulièrement qu'avec les autres. Ces lisisons plus étroites forment une espèce de propriété fletive et incorporelle qu'on appelle condition: - condition domestique, liaison entre un père et un enfant, un époux et une épouse, condition politique, liaison entre les citoyens d'une mème ville, etc.

Lorsqu'on ne considère que la liaison général entre les hommes, leur disposition à se rendre service est ce qu'on appelle bienveillance. Cette bienveillance est une faveur: et la chance qu'en a d'obtenir cette faveur est une espèce de propriété fictive qu'on appelle honneur on réputation. La réputation est donc une espèce de fonds, une sureté

d'ohtenir ces services libres et gratuits qui dépendent de la bienveillance. Il est évident qu'un homme ne peut souffrir que par des actes qui l'affectent dans l'un ou l'autre de ces quatre points : sa personne, sa propriété, sa condition, sa réputation. C'est de là qu'il faut tirer

- la subdivision des délits privés.
  - 1. Délits contre la personne. 2. Délits contre la propriété.
  - 3. Délits contre la réputation.
- 4. Délits contre la condition. On peut appeler délit simple celui qui n'affecte l'individu que dans un de ces points; complexe,
- celui qui l'affecte dans plusieurs à la fois. 5. Délits contre la personne et la propriété. 6. Délits contre la personne et la réputation.

## Genres de la première classe.

Quant à la personne, il faut la considérer comme composée de deux parties différentes : l'âme et le corps. Ce qui l'affecte en mal peut opérer immédistement sans l'intervention de sa volonté on par une contrainte exercée sur sa volonté même. Cette contrainte peut être positive en lui faisant faire ce qui lui est désagréable; ou négative, en l'empêchant ile faire ce qui lui est agréable. Le mal qui affecte la personne peut être mortel ou ne l'être nos, S'il n'est pas mortel, il peut être passager ou permanent. Quant à l'âme , le mal qui l'affecte peut être une peine actuelle ou une peine d'apprébension. - Cette analyse abrégée de tous les maux qui peuvent affecter la personne donne pour ce premier ordre dix genres de délits.

#### Fr onone. Contre la persoone.

1. Injures corporelles simples, produisant malaise ou douleur passagère.

- 2. Injures corporelles irréparables. Espèces : Défiguration, - mutilation, déterioration d'un or-
- gane quant à ses fonctions essentielles. 3. Injures mentales simples, c'est-à-dire, portant directement sur l'ame, sans affecter le corps. Syno-
- nyme: Vexation. 4. Restriction. Synonyme: Empêchement.
- 5. Contrainte.
  - 6. Bannissement. 7. Confinement.
  - 8. Emprisonnement. 9. Homicide.

# II- enent. Centre l'honneur ou la réputation.

En fait d'honneur on de réputation, il n'y a qu'une manière de souffrir, c'est de perdre une portion de la hienveillance des autres : or vous pouvez la perdre 1º par votre propre conduite, 2º par la conduite d'autrui à votre égard. Vous attribuer des actions dont l'effet doit être la diminution de la bienveillance d'autrui, c'est vous diffamer, Se porter contre vous à des paroles ou à des gestes de mépris dont l'effet sera de diminuer l'estime d'autrui à votre égard, c'est vous avilir. Ce n'est pas tout : comme on peut vous faire perdre la bienveillance, on peut vous empêcher de l'acquerir, soit en intercentant une portion d'honneur qui vous serait due, soit en vous ôtant les moyens d'y atteindre. De là quatre genres de délits.

- 1. Diffamation. 2. Discours insultants ou gestes insultants.
- 3. l'surpation de la réputation d'autrui.

tation.

# 4. Empêchement à autrui d'acquérir de la répu-Itis canag. Contre la personne el l'hosneur.

Des motifs bien différents, tels que l'amour et la haine, peuvent porter à des actes qui attaquent la personne et l'honneur : on peut avoir pour objet ou la satisfaction immédiate d'un plaisir des sens, ou le désir de jouir de la souffrance qu'on fait naitre.

Si la satisfaction des sens est obtenue par un consentement libre, mais illégitime, c'est un acte de séduction : si elle est arrachée par contrainte, c'est viol. Si les insultes faites à la pudeur ne vont pas jusqu'à la consommation de ces deux délits, elles scront comprises sous la denomination de simples injures lascives.

Lorsque l'objet est de jonir de la souffrance d'autrui . l'insulte peut aller jusqu'à des procédés eorporeis, ou s'arrêter à la menace de ces procédés.

Cette analyse nous donne six genres de délits pour ce troisième ordre.

- Insultes corporelles.
   Commination insultante.
  - 5. Seduction.
  - 4. Séduction par menaces.
- 3. Viol.
- 6. Injures lascives simples.

## tVe canne, Délits enotre la propriété.

Les délits contre la propriété sont si variés qu'il est bien difficile d'en faire un tabbeu analytique qui ne soit pas par lui-même un ouvrage. D'alleurs, cet délits ont requ, dans l'usage commun, des dénominations qui ne sont ni determinées ni uniformes; en sorte qu'aucune définition donnée par un indivibu prière ne peut être exaete, Il n'appartient qu'au législateur d'en fiste le soes.

Les délits de cet ordre peuvent concerner soit le droit à la propriété, soit la jouissance ou l'exercire de ce droit.

Par rapport aux délits qui affectent la possession légale, il se peut qu'ils concernent une possession actuelle ou une possession future.

Une possession confingente ou future peut rous three dete part deur genres de delite : 1º par l'omission d'un acte nécessoire pour rous faire entrer dans voitre droit; c'est ce que j'appellerai noninventissement un non-colatairo de propriété : 2º par quelque acte positif pour intercepter voire droit, pour l'entere, par exemple, dans sa transition du possesseur actur à rous possesseur désigné : c'est en que j'appellerai interception de propriété.

Si c'est une possession dout vous étres acturilement en jainsainne qui rous soit dée par le chélit, il se peut que le sélét sit pour orjet de vous ceutre de votre propriété, sans y autisture personne : dans ce cas, c'est simplement apodéation de propriété. Il se peut qu'il al apon objet de la large passer au délinquant librantine; c'est alors de pour objet de la lince passer à me le peut qu'il al apon pour objet de la lince passer à me les c'est alors attribution ou collation Bilgilime de propriété, pur rappert aux délis courte la propriét, qui

Par rapport aux delits contre la prospècie, qui different neulement la pionassance le l'obje en quesdiferent neulement la pionassance le l'obje en quecelle dont qui de der une choi que la clause decelle dont qui deven la compartie de la clause de referent dans a nature intrinsèque, soit par un changement dans as nature intrinsèque, soit par un changement dans sopoillon qui la soutrair à trotre uusge, Si le changement dans la nature de la chose ent et que vous ne puisite plas en ulter aucun en celle de la compartie de la choite de la compartie de la choite de la compartie de la choiqui en de la compartie de la choite de la compartie de la compartie de la choite de la compartie de la compartie de la choite de la compartie de la compartie de la compartie de partie de la compartie de l

Si elle vous est simplement soustraite pour un temps sans être altérée, c'est un acte de détention illégitime.

La chose détenue peut avoir été obtenue du propriétaire avec ou sans son consentement : dans le premier cas, c'est le non-payement d'une dette; dans le second cas, si le détenteur, connaissant n'avoir aucun droit à la chose, a eu l'intention de la garder pour toujours, et en même temps de se soustraire à la justice, c'est ce qu'on appelle communément rol ou larcin. S'il a employé la force on la menace contre le propriétaire ou toute autre personne qui aurait voulu prévenir l'orcupation illégitime de la chose, c'est un des cas où le délit prend le nom de brigandage. Si le consentement est obtenu du propriétaire, mais qu'il ait été trompé par de fausses apparences, e'est un acte d'escroquerie ou acte de faux. Si le consentement est obtenu par l'apprehension de quelque mal résultant d'un abus de pouvoir, c'est ce qu'on appelle communément extorsion.

Cette analyse, quoiqu'elle ne présente qu'une esquisse imporfoite, suffira pour faire entendre les principaux genres de délits compris dans le quatrième et le cinquième ordre.

- 1. Non-collation illégitime de propriété.
  2. Interception illégitime de propriété.
  3. Ablation illégitime de propriété.
  3. L'usurpation de propriété.
  5. Collation illégitime de propriété.
  - Non-resdition de services constituent propriété.
     Décât ou destruction iffégitime.
  - 8. Imposition illégitime de frais.

    9. Détention illégitime.

ő

'usage

15. Extersion.

- Empérhement illégitime d'occupation \*.
   Occupation illégitime.
   Larein, Synonyme : Enlèvement furtif.
- 12. Larein. Synonyme : Enlèvement furur, clandestin. Filonterie. 13. Acquisition frauduleuse, c'est-à-dire, sous de faux prétextes. Synonyme :
- Stellionat, Escroqueric.

  14. Recèlement, Synonyme: Détention clandestine, furtive.
- Non-payement de dettes. Synonyme : Insolvance.

Ve ognas. Détits contre la personne et la propriété.

Si la contrainte ou la force est appliquée à la personne même du proprietaire pour commettre un

s Occuper, en ce sens, c'est avoir la jouissance.

des délits susdits contre la propriété, il en résulte les délits complexes de ce cinquiente ordre.

- 1. Interception forcée de propriété ou à main forte. 2. Spoliation forcée de propriété.
  - 3. Usurpation forcée de propriété. 4. Collation forcée de propriété, 5. Degat commis à main-forte.
    - 6. Occupation d'objets mobiliers à main-
  - 7. Entrée forcée ( comme dans une maison
  - habitée ). 8. Détention forcée de mobiliers.
  - 9. Détention forcée d'immembles. 10. Brigandage, vol, extorsion, exaction à main armée.

VI+ ozony, Délits contre la condition.

Ou'entend-on par la condition d'un individu, condition d'un époux, d'un père, d'un maltre, d'un tuteur, d'un noble, d'un roturier, d'un médecin, d'un avocat? Quelle idée générale est attarhée à ce terme?

Ce qui constitue la condition d'un individu, ee sont des obligations qui, étant imposées d'une part, donnent naissance à des droits d'antre part. Les relations qui en résultent peuvent être prrsque infiniment diversifiees, mais nous pouvous d'abord les diviser en deux classes principales : relles qui peuvent se renfermer dans le cercle d'une famille privée : celles qui s'étendent hors de ce cercle. Les premières forment les conditions domestiques; les secondes forment les conditions civiles.

Les conditions domestiques sont fondées sur des celations naturelles ou sur des relations purement légales.

Les relations pucement légales, comme celles de maître et de secviteur, de tuteur et de pupille, sont constituées par des droits et des obligations qui établissent dans ces rapports un aupérieur et un inférieur.

Dans ces celations, il v a donc à considérer un avantage d'une part, un far-leau de l'autre part. Dans la condition du maltre, le pouvoir est institué en sa faveur : dans la condition du tuteur, le pouvoir dont il est investi est institué en faveur du pupille.

Les relations naturelles fondées sur la cohabitation de l'homme et de la femme, et sur les fruits de lenr union, ont servi de base pour fixer les relations légales, c'est-à-dire, les droits et les obligations des époux, des pères et des enfants.

Ces ilroits et ces obligations sont les mêmes que dans les deux états précédents. L'époux , par rap- | qu'on ini donne dans la jurisprodence française.

port à l'épouse, est à certains égards un tuteur, et à d'autres égards, un mattre. Le père, par rapport anx enfants, est à certains égards un tuteur, et à d'autres égards, un mattre.

Quant aux conditions civiles, il faudrait, pour les énuméree, épuiser tous les modes possibles par lesquels on peut établir des obligations et des droits; car être soumis à une certaine obligation. ou possèdec un certain droit, c'est ee qui constitue une condition civile.

Cette variété, ou plutôt cette infinité de conditions civiles , peut être réduite à trois classes : 1º Charge fiduciaire, 2º rang, 3º profession.

Ene charge fiduciaire a lieu entre deux ou plusieurs parties intéressées, quand une des parties étant investie d'un pouvoir on d'un droit, elle est tenue, dans l'exercice de ce pouvoir et de ce droit, à se conformer à certaines rèrles pour l'avantage de l'autre partie. Cette relation constitue deux étals. celui d'administrateur fiduciaire, celui de partie fidéicommise 1.

Le rang est souvent combiné avec la circonstance d'un pouvoir fiduciaire; mais il est des cas où on ne peut le considérer comme tout à fait à part. Comment la condition de chevalier est-elle constituée? C'est en permettant à tels on tels ludividus certains actes, comme de prendre tel titre, d'avoir telles armoiries, de portec tel ruban, et en défendant à tous autres individus de faire les mêmes aetes. La loi crée un bénéfice pour les personnes favorisées, et impose un devoir aux autres sujets, un devoir négatif qui consiste à s'abstenir de certains actes.

La condition qui résulte d'une profession est constituée d'une manière encore plus simple. C'est une permission que la loi accorde à tel individu d'exercer son industrie de telle ou telle manière. de vendre telle ou telle marchandise, de fabriquec telle ou telle manufacture. La permission, dans la plupart des cas, n'est pas même accorder expressément : le secrice de la loi se borne à ne pas défendre, etc., mais il y a des cas où la loi, en permettant tel ou tel exercice d'industrie, l'interdit à tous ceux qui n'ont pas reçu la même permission : c'est ce qu'on appelle, dans certaines circonstances, monopole; dans d'autres, profession privilégiée.

En s'abstruant de vous soumettre à certains désavantages auxquels les étrangers sont soumis, la loi vous confère la condition de sujet naturel; en vous soumettant à ces désavantages, la loi vous impose la condition d'élranger. - En vous don-

t Ce mot est pris dans un sens plus étendu que celut

nant certains privilèges qu'elle refuse à un roturier, la loi vous confère la condition de gentilhomme ; en s'alistenant de vous donner ces priviléges, elle vous impose la condition de roturier.

Cette analyse, qui n'est qu'une esquisse du sujet, peut faire entendre ce que c'est qu'une condition, et ce que peuvent être des selits contre la condition. Pour entrer dans l'analyse de ces delits, il faudrait prendre chaque condition séparément. énumérer tous les bénéfices ou toutes les charges dont elle est composee, et montrer toutre les manières dont on peut se soustraire à ses charges ou être privé de ses bénéfices. Hais ce procédé entralnerait un grand nombre de répétitions, et pour les éviter il vant mieux représenter tous les genres de ilélits communs à toutes les comitions, et ensuite les délits incidentels à telle ou à telle condition particulière.

Genres de délits contre la condition.

```
1. Non-collation de condition.
2. Interception de condition.
3. Ablation de condition.
4. Usurpation de condition.
3. Collation de constition.
6. Abdication de condition.
```

7. Refus de condition. 8. Imposition de condition. 9. Perturbation des droits de condition.

Délite locidents aux états qui emportent nouvoirs.

10. Abus de pouvoir. 11. Non-reddition de services dus,

12. Mauvaise gestion.

13. Corruption passive. 14. Corruption active.

18. Péculat.

Délits locidents any états qui emportent subordination.

16. Fuite. 17. Désobéissance.

18. Non-reddition de services exigibles.

Délits incidents à l'état du mariage.

19. Adultère. 20. Polygamie.

DEUXIÈME CLASSE.

Subdivision des délits contre soi-même.

Les délits contre soi-même sont, à proprement parler, des actes d'erreur ou d'imprudence : nous avons :léjà vu , en examinant les limites qui séparent la morale et la législation, qu'il y a de fortes raisons de ne pas traiter ces délits comme les délits des autres classes. Les soumettre à des peines, ce serait faire, par les lois mêmes, un mal beaucoup plus grand que celui qu'on prétendrait pré-

Il est cependant utile de classer ces délits, 1º pour montrer en général quels sont les délits un'il ne faut nas soumettre à la sévérité des lois : 2º pour faire trouver ceux contre lesquels il convient de faire une exception par iles raisons parti-

culières La subdivision de ces délits est exactement la même que celle des delits privés. Le mal que nous pouvons éprouver de la part des autres, nous pou-

Genres des délits personnels ou cootre spi-même.

vons nous le faire à nous-mêmes.

- ter manes. Contre la persoone.

1. Injures corporelles simples. Exemple: Jeunes. - Continence outrée. - Macération. - Excès

d'intempérance. 2. Injures corporelles irréparables. Ex.: Mutilations. - Membres perdus par negligence ou témérité, ou par suite d'excès.

3. Injures mentales simples. Ex.: Craintes religicuses concues pour autre cause que pour iles faits nuisibles à la société. - Ennui par indolence. - Affaiblissement des facultés intel-

lectuelles par excès ou par insction. Ex.: Privations ou pratiques 4. Restriction. ascétiques en vertu de vœux 3. Contrainte.

religieux. Ex.: Séjour forcé dans 6. Bannissement. un couvent, en vertu 7. Emprisonnement. de vœux monastiques. 8. Confinement. - Pélerinage forcé en

vertu de vœux. 9. Suicide. - Mort en conséqueuce d'un défi donné ou accepté.

He onean, Contre l'honneur,

1. Confessions indiscrètes, imprudentes. 2. Invectives contre soi-même.

3. Négligence de sa réputation.

Itis pasas. Contre l'honoeur et la personne.

I. Perte de la virginité bors du marrage. 2. Pratiques indécentes à la vue d'autrui.

Ex. : Harangues, billets,

# (Ve onone, Cootre la propriété.

- 1. Dégât sur ses propres biens.
- 2. Omission des moyens d'acquérir.
- 3. Prodigalité, y compris gros jeu. 4. Acquisition qui devient onéreuse.
- 5. Convention imprudente.

## Venanaz. Centre la personoe et la propriété.

1. Mutilation qui empêche d'exercer une industrie profitable.

2. Maladies par excès d'intempéranee dont il résulte frais et pertes.

# VI- onone, Contre la condition.

1. Investissement d'un état injurieux à soi-même,

Ex.: Mariage nusl assorti. 2. Divestissement d'un état avantageux à soimême, Ex. : Divorce téméraire,

# TROISIÈME CLASSE.

Subdivision des détits demi-subtics.

Ce n'est jamais un mal présent ni passé qui peut constituer un délit demi-public. Si le mal était présent ou passé, les individus qui le souffrent ou qui l'ont souffert seraient assignables : ce serait un délit privé. Quel est donc le mal dont il s'agit dans les delits demi-publics? C'est un mal futur : or un mal futur, e'est-à-dire, un mal qui n'est pas encore réalisé, mais qui est probable, prend le nom de danaer.

Le danger peut concerner tous les points dans lesquels un individu peut souffrir. Ainsi la subdivision des délits de cette classe peut être la même que celle des délits privés.

## let onone. Délits demi-nublics contre la nersonne.

- Ex. : 1. Fabriques 1. Injures corporelles injurieuses à la santé. simples. 2. Débit de comestibles 2. Injures corporelles malsains. 3. Disctte arirréparables. tificielle.
- 3. Injures mentales simples. Ex.: Expositions d'ulcères ou maladies dégoûtantes. - Spectscles obscènes. - Faux bruits de désastres en temps de guerre ou d'antres malheurs publics, - Publications de fables effrayantes, de sor-
- tiléges, de revenants, de vampires, etc. 4. Menaces. Ex. : Affiches, cerits, lettres portant menaces contre telle classe, telle profession, tel parti, telle secte, etc.

6. Contrainte.

affiches, à dessein de contraindre on d'empêcher les 5. Restriction. individus relativement à des actions libres , comme illuminations, processions, assemblées, etc.

Ex. : Communications 7. Bannissement. interrompues au moyen de 8. Confinement. dégâts faits à chemius. ponts, auberges, etc.

9. Emprisonnement, Il n'y a point de délit correspondant à celui-là dans cette troisième classe.

10. Homicide, E.r.: Meurtre commis par querelle de parti. (Bélit privé par rapport à l'individu tue; délit demi-public par rapport au parti. )

#### He onone. Contre l'honneur.

1. Diffamation. Ex. : Procédés criminels ou déshonnètes, attribués à certaines classes, comme protestants, catholiques, moines, etc.

2. Invectives. Ex.: Harangues, écrits, estampes, tendant à témoigner haine on mépris coutre une classe d'individus, sans cause articulée ou vraie.

#### III. ozone. Contre la personne et l'hogoeur.

Cet ordre n'a pas de délits correspondants dans eette classe.

#### IV+ onnus. Cooleo la propriété.

Mêmes dénominations que pour les délits privés. Un delit contre la propriéte est demi-public , 1º lorsque la chose ou les services dont il s'acit appartiennent en commun aux sociétaires individuels ou aux administrateurs d'une classe entière ; 2º lorsque le nombre des personnes lésées ou exposées à l'être est trop grand pour qu'on puisse tenir à chacune un compte séparé, comme dans le cas de loterie frauduleuse, de faux bruits pour agiotage.

# V. onoue. Contre la personne et la propriété. Liste des calamités physiques,

- 1. Écroulements de rochers, d'avalanches, de
- mines, de bâtiments délabrés, 2. Inondation.
- 3. Secheresse.
- 4. Tempète.

- 5. Incendie.
- 6. Explosion. 7. Tremblement ile terre.
- 8. Vents malsains.
- 9. Maladies contagieuses.
- 10. Famine et autres espèces de disette.
- 11. Maux produits par animaux destructeurs, bêtes de proie, locustes, fourmis, inscetes,
- 12. Manx produits par enfants . maniagnes . idiots, etc.

On peut être complice d'une calamité physique, 1º lorsqu'on a contribué à la faire naltre, même sans en avoir l'intention, comme en rompant la quarantaine, en important des marchandises d'un lieu pestiféré , etc.; 2º lorsqu'on a omis des précautions ou des moyens qu'on avait en son ponvoir pour en prévenir ou en adoucir les effets.

N. B. Ces calamités ne tombent pas toujours sur la personne et la propriété, en sorte que ces délits ne correspondent pas exactement à ceux du cinquième ordre; mais c'est le cas le plus fréquent.

#### Vices pay, Controls condition

Délits contre la condition matrimoniale, Ex. : Attaquer la validité du morioge parmi les personnes d'une certaine classe on secte religieuse, comme

protestants, etc. Délits contre la condition naternelle ou filiale. Ex.: Attaquer la légitimité des enfants nés dans une certaine elasse, comme protestants, etc.

Les délits concernant les états civils sont tous demi-publies dans un sens, en tant qu'en possédant un certaiu état on appartient à une certaine classe.

# QUATRIÈNE CLASSE.

#### Subdivision des délits publics.

Les délits par lesquels l'intérêt du public peut être affecté, sont d'une nature très-variée et trèscomplexe. On ne donne la subdivision suivante que comme un essai dont on sent les imperfections : mais on se serait jeté dans des longueurs découragrantes, si on cut voulu suivre la methode exhaustive pour donner un estalogue complet. Une des grandes difficultés que le sujet présente, c'est que plusieurs delits de cette classe n'ont point reçu de dénomination, et qu'il familrait avoir recours à des périphrases longues et obscures. La science étant tres-imporfaite, la nomenelature ne peut pas être bonne; et avec une manvaise nomenclature, on ne peut pas faire une bonne distribution.

les onnes. Détits contre la sureté extérieure.

Ce sont cenx qui ont une tendance à exposer la nation aux attaques d'un ennemi étranger.

- 1. Trabison, Complicité avec une puissance ennemie, ou qu'on cherche à rendre telle.
- 2. Espionnage en faveur des puissances ennemics on rivales.
- 3. Délits nortant contre étrangers, Ex. : Pirateries.
- 4. Délits portant contre étrangers privilégiés, tels qu'ambassadeurs, etc.

#### Ile onons. Délits contre la justice.

L'objet direct de l'institution des tribunaux est de maintenir les lois, c'est-à-dirc, de punir les slelits qui les violent. Les délits contre la justice sont de deux genres : 1º ceux qui sont commis par les officiers de la justice, contre leurs devoirs positifs; 2º cenx qui sont commis par d'autres personnes, pour contrarier ou égarer les opérations des tribupaux.

- 1. Mauvaise gestion d'office judiciaire.
- 2. Abus de pouvoir judiciaire.
- 3. Usurnation du pouvoir judiciaire. 4. Prévarication. Syn. : Corruption de la part
- d'officiers de justice. 5. Péculat de la part d'officiers de justice.
- 6. Concussion. Syn. : Extorsion de la part d'offi-
- ciers de justice. 7. Non-reddition de services dus à officiers de
- justice. 8. Non-délation de délits à officiers de justice.
- 9. Désobéissance à ordres judiciaires.
- 10. Contumace.
- 11. Infraction du ban. 12. Bris de prison.
- 13. Faux serment en justice. Syn. : Parjure.
- 14. Rebellion à justice,
- 15. Perturbation de nouvoirs judiciaires.
- 16. Vexation juridique.

#### III oxene, Délits contre la police.

La police est en général un système de précautions, soit pour prérenir les crimes, soit pour prévenir les calamités. Elle est destinée à prévoir les maux et à pourvoir aux besoins.

Les actes qui contrarient la police, on qui vont contre les précautions qu'elle a instituées , forment autant de geores de delits qu'il y a de genres de précautions : mais leur nature est si variée , si differente selon les temps et les lieux, qu'il est comme impossible de les énumérer.

On peut distribuer la police en buit branches distinctes.

- 1. Police de sùreté pour la prévention des dé-2. Police de sureté pour la prévention des cala-
- mités. 5. Pulice de santé pour la prévention des maladies endémiques.
- 4. Police de charité.
- 5. Police pour les communications intérieures. 6. Police des divertissements publics.
- 7. Police des intelligences et informations récentes.
- 8. Police d'enregistrement pour conserver la mémoire de divers faits intéressants au public, tels que naissances, - mariages, - morts, population, - nombre de maisons, - situation et qualités de divers biens-fonds, - contrats, - delits, - proces, etc.

IV- oanaa. Délits contre la force publique, Ce sont ceux qui ont une tendance à contrarier ou égarer les opérations de la force militaire, des-

tinée à protèger l'État soit contre ses ennemis du dehors, soit contre ses ennemis du dedans, que le gouvernement ne peut soumettre qu'à une force armée. 1. Délits concernant le titre et les fonctions des

- employés militaires. 2. Desertion.
- 5. Délits concernant les choses affectées au service militaire, comme arsenaux, fortifications, artillerie, munitions, vaisseaux de guerre, chantiers, etc.

V° onpag. Délits contre la richesse nationale

La richesse nationale n'est que la somme des richesses de tous les individus. Les actes qui tendent à diminuer la richesse des individus nuisent à la richesse nationale. Mais les délits spécifiques, quels sont-ils? Que faut-il défendre en ce genre? L'étude de l'économie politique mêne à couclure que le gouvernement ne doit intervenir que pour protéger les individus dans l'acquisition et la jouissance de leur propriété, ou u'intervenir que très-rarement pour les diriger dans la manière d'acquérir et ale jouir. Les plus grands obstacles à l'accruissement de la richesse nationale sont presque toujours dans les lois mêmes par lesquelles on a cherché à l'augmenter

Les délits les plus apparents de cet ordre sont : 1. Oisiveté.

- 2. Prodigalité absolue.

VIo onpar, Béists coptre le trésor public.

Ce sont les actes qui ont une tendance à diminuer le revenu, à contrarier ou égarer l'emploi des

- fonds destinés au service de l'État. 1. Non-reddition de services dus, comme cor
  - véage, etc. 2. Non-payement d'impôts, y compris la contre-
  - 3. Degat concernant les biens domaniaux, -- chemins publics, - poste publique, - édifiecs publics, etc.
- L'État, en qualité de personne collective, pent possèder, et. par conséquent, souffrir dans ses propriétés de la même manière que tout individu.

VIII onpar. Déids contre la population.

Ce sont ceux qui tendent à diminuer le nombre des membres de la communauté.

- 1. Suicide. 9. Émigration.
- 3. Avortement.
- 4. Gélibat voluntaire. 5. Commerce des sexes bors du mariage, etc.

Je ne fais cette énumération que pour avertir de l'erreur commune qui regarde ces actes comme contraires à la population, quoiqu'ils n'aient sur elle aucune influence pererptible. J'en excepte pourtant l'emigration, qui en certaines circou-

stances peut acquerir un degré d'étendue digne peut-être de l'attention du gouvernement. La population ne dépend que des moyens de subsistance. Elle augmente ou elle diminue avec ces moyens.

VIII onone, Délits cootre la souveraineté.

Il est bien difficile de décrirc ces délits , parce qu'il faudrait amparavant décrire la constitution politique de l'État dont il s'agit. Hest bien des constitutions où il serait presque impossible de résondre ectte question de fait : Où réside le pouvoir suprème? Voici l'idée la plus simple qu'on puisse s'en former.

On donne pour l'ordinaire le nom collectif de gouvernement à l'assemblage total des personnes chargées des diverses fonctions politiques. Il y a communement dans l'État une personne ou un corps de personnes, qui assigne et distribue aux membres du gouvernement leurs départements , leurs fonetious et leurs prérogatives ; qui exerce le pouvoir législatif; qui dirige et surveille le pouvoir administratif; enfin qui a autorité sur le tout. La persuunc ou le corps qui exerce ce pouvoir suprême est ce qu'on appelle le souverain. Les délits contre la souveraineté sont ceux qui tendent à contrarier ou égarer les opérations du souverain, ce qui ne peut se faire sans contrarier ou égarer les opérations de différentes parties du gouvernement

1. Rébellion offensive ou défensive. ou la forme du gouvernement.

2. Diffamation politique ou libelles politiques. 3. Conspiration contre la personne du souverain

tX+ onner. Délits contre la religion,

Pour combattre toutes les espèces de délits dont la nature bumaine est capable. l'État n'a que deux grands moyens, les peines et les récompenses : les peines pour être appliquées à tous et dans les occasions ordinaires; les récompenses pour être réservées à un petit nombre et dans des occasions extraordinaires. Mais cette administration des peines et des récompenses est souvent contrariée ou égarce, ou rendue impuissante, parce qu'elle n'a pas des yeux pour tout voir et des mains pour tont atteindre. Pour suppléer à cette insuffisance du pouvoir humain, on a eru necessaire ou du moins utile d'inculouer dans les esurits la croyance d'un pouvoir qui s'applique au même but, et qui n'a pas les mêmes imperfections : le pouvoir d'un Être suprême invisible anquel on attribue la disposition de maintenir les lois de la société, de punir et de récompenser d'une manière infaillible les actions que les hommes n'ont pu ni récompenser ni punir. Tout ee qui sert à conserver et fortifier parmi les hommes cette crainte du inge suprème est compris sons le nom général de religion; et pour la clarté du discours, on parle souvent de la religion comme on parlerait d'un être distinct, d'un personnage allegorique, auquel on attribue telle ou telle fonction. Ainsi, diminuer on pervertir l'influence de la religion, c'est diminuer ou pervertir dans la même proportion les services que l'État en retire pour réprimer le crime ou encourager la vertu. Ce qui tend à affaiblir ou égarer les opérations de cette puissance, c'est délit contre la religion 1.

Les uns tendant à affaiblir la force de la sauction religiouse.

1. Athéisme. 2. Blasphèmes.

3. Profanations, Sun. 2 Voics de fait contre tel ou tel objet de culte.

Pour aller au devant des objections, j'avertu qu'il s'agit ici de la religion considérée sous le point de vue de son utilité pollatque et nullement de sa vérité. -- Quant aux effets que la religion peut avoir pour nous préparer à une meilleure vie ou pour nous l'assurer, c'est ce qui n'est point du tout du ressort du Mgistateur. - Il faut dire détits

Les autres tendant à pervertir l'emploi de la sanction religiouse. Je les comprends sous le nom de caco-théisme : il se divise en trois branches.

1. Dogmes pernicienx : dogmes attribuant à la Divinité des dispositions contraires au bien public; par exemple: dogmes attribuant à Dien d'avoir créé un fonds de souffrance superieur à celui des plaisirs. - Dogmes imposant des peines mal fondées, excessives et inutiles. - Dogmes suborneurs qui accordent des pardons dans les cas où la peine strait convenable, qui offrent des récompenses pour des actes qui ne sont bons à rien , etc.

2. Dogmes frivoles : dogmes de la croyance desquels il ne résulte aueun bien moral, et de l'autorité desquels il résulte de très-mauvais effets entre eeux qui les admettent et ceux qui les rejettent.

5. Dormes absurdes : antre moven d'attribuer à Dieu la malveillance, - le faire auteur d'un système de religion obscur et inintelli-

Le caco-theisme produit des délits atroces : il abrutit le peuple, il fait persécuter les sages, il remplit les hommes de terreurs , il leur interdit les plaisirs les plus innocents, il est le plus dangerenx ennemi de la morale et de la législation. Les peines contre les propagateurs de ces doctrines funestes seralent bien fondées, car le mal qui en résulte est reel; mais elles seraient juefficaces, elles seraient superflues, elles scraient ineptes. Il n'y a qu'un seul antidote contre ces poisons; c'est la verite. Ces dogmes, une fois convaincus de fausseté, cessent d'être pernicieux et ne sont plus que ridicules. L'opinion qui les soutient doit être attaquée comme toute autre opinion. Ce n'est pas le glaive qui détruit les erreurs, c'est la liberté de l'examen. Le glaive dirigé contre les opinions ne prouve autre chose que l'union de l'ineptie et de la tyrannic.

L'en dis de même de l'athéisme, quoique l'athéisme soit un mal par comparaison avec un système de religion conforme au principe de l'utilité, consolante pour le malbeur et propice à la vertu ; cependant il n'est pas nécessaire de le punir : e'est à la sanction morale à en faire justice. Cette opinion n'est ici qu'enoncée, mais elle sera prouvée ailleurs.

contre la religion , l'entité abstraite , et non pas délits contre Dieu , l'Aire existant, Car comment un eheilf mortel pourrait-il offcuser l'Étre Impressile et affecter son bonheur? Dans quelle elasse rangerast-on ce crime imagioaire? Seran-ee un délit contre sa personne, sa propriété, sa reputation ou sa condition ?

#### CHAPITRE VII.

AVANTAGES DE CETTE CLASSIFICATION GES DÉLITS.

Je me borne à exposer les principaux avantages qui me paraissent résulter de eette elassification.

 Elle est la plus naturelle , c'est-à-dire , la plus facile pour l'intelligence et pour la mémoire. Car qu'est-ce qu'une elassification naturelle? C'est, par ramort à un individu donne, celle qui se présente la première à son esprit, celle un'il suisit avec le plus de facilité. Cela étant, qu'un imilividu en invente une qui soit à lui, elle doit lui paraître la plus naturelle, et l'être en effet par rapport à lui. Mais s'il s'agit des hommes en général, la classification la plus naturelle sera celle qui leur présentera les obiets sons les qualités les idus frappantes et les plus intéressantes. Or, qu'y a-t-il ile plus frappant et de plus intéressant pour un être sensible que les actions humaines considérées sons le rapport du mal qui peut en résulter pour lui et pour ses semblables?

2. Cette classification est simple, uniforme, malgré la multiplicité des parties , parce qu'elles sont toutes analogues, calquées les unes sur les autres , laissant apercevoir au premier coup d'œil les liaisons qui les unissent, les points de contact et de ressemblance.

Connaître la première classe c'est connaître la seconde et la troisième. La quatrième s'appuie sur la même base, quoique les points de communication soient moins auparents que dans les autres. Si les délits des trois premières classes n'étaient pas malfaisants, ceux de la dernière ne le seraient pas non plus.

3. Cette classification est plus commode pour le discours, plus propre à l'enonciation des verites qui apparticament au suiet.

Dans chaque genre de connaissances, le désordre dans le langage est à la fois effet et cause de l'ignorance et de l'erreur. La nomenclature ne saurait se perfectionner qu'à mesure que la verité se découvre. Comment s'exprimer avec justesse avant d'avoir pensé de même? Et comment penser avec justesse tant que pour enregistrer ses pensées on se sert de

1 Qu'une nomenclature attété furmée sur un assemblage d'objets avant que leur nature fût connue, il est impossible d'en tirer des propositions générales qui soient viaies. Que dire des Aniles, par exemple, lorsque seus le même appellanf d'hulle on comprenant et les hones duuces d'ouve et d'amande, et l'acide suffurique et le carbonate de potasse?

Que dire de vras des deticta privata et des delicta publica, des delicta publica ordinaria et des delicta publica extraordinaria, établis par flemeccius pour expliquer les

mots tellement constitués, que par leur moyen on ne peut composer que des propositions fausses 1? 4. Cette classification est complète. Il n'y a point de loi imaginable à laquelle on ne puisse assigner, au moyen de cette division, sa véritable place, si cette loi porte contre un acte musible de quelque

manière que ce soit. Si c'est une loi capricicuse, une loi malfaisante, elle aura sa place aussi parmi les actes malfaisants : elle sera classée elle-même parmi les délits.

5. Elle est motivée : elle imprime sur le front des objets qu'elle renferme , la raison de la place qu'elle leur assigne. Eu marquant comment ces actes sout mauvais, elle fait voir pourquoi il faut les traiter comme tels. En éclairant le jugement, elle se concilie l'affection. Au citoyen, elle se justifie elle même. en faisant voir d'un coup d'œil la raison de chaque sacrifice qu'on en exige. Au sonverain, elle sert de leçon et de frein. A-t-il des prejugés , des passions ; elle l'avertit, elle l'éclaire. Un mal véritable lui aurait il échappé, il ne manquera pas de s'en apercevoir en étudiant ce tableau. Chercherait-il à v faire entrer un délit imaginaire, la difficulté de lui trouver une place l'avertira de son erreur. Chaque classe repousse de son sein le prétendu erime qui ne lui appartient pas. Un délit de mal imaginaire peut se cacher dans un entassement confus; il ne saurait se faire recevoir dans un arrangement méthodique. Il est là comme un étranger qui aurait voulu usurper un rang, et qui est bientôt reconnu et démasqué quand on le compare à ceux de la caste à laquelle il veut faussement appartenir. C'est une grande conquête sur l'arbitraire. Un tyran, un higot n'oscraient envisager cette table; elle ferait la satire de leurs lois.

6. Elle est universelle. Fondée sur des principes communs à tous les hommes, elle est applicable à tontes les jurisprudences. Aussi n'a-t-on pas songé, en la composant, à une nation plus qu'à une autre. An moyen ile cette universalité, elle pourrait bien avoir une utilité indépendante de l'accueil que les gouvernements peuvent lui faire. Rejetée par eux . elle peut être adoptée par les inristes de tous les pays, leur servir de glossaire commun, leur fournir une mesure commune pour des systèmes qui ont été jusqu'à présent incommensurables, et sans parvenir

lois romaines? Que dire des cas royaux et des cas prévétaux, du petit criminet et du grand criminel de l'ancienne jurisprustence française? Que diro des fétonies , des præmunire, des misdemeanours de la jurispendence anglaise? Des cas pénaux, des cas civils, des délits privés, des déins publice de toutes les jurisprudences? Ce sont des objets composés de parties si disparates, des mois renfermant des choses si hétérogènes, qu'il est impossible d'en former aucune proposition générale.

à être dominante, elle peut servir à des comparasons de lois faites sur un plan uniforme. Si en ranguis alon cette untibole le lois prince de diresponsable que un montre de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la toutes leurs imperfections deviendraient sensibles assa gui-net the sonis de resionement on devouvrieit, par la seule impercion du toblem, il des della omis, il des dellas orna di majoriare, il des lois redominates de nombreuse s'ununcirciton a' deperes aur le barriu, no les oficeres promoniles de la comparation de la serio de la comparation de la estadon de la serione legislative ce que des instrucat done à la serione legislative ce que des instruments comparatifs, tels que le barrométre et le

thermonicity, sont any sciences physiques, Le reviews maintenant sur le plus grand avantage de cette division. Tous les delis d'une classe sont rangés sons le même chef, en vertu de quelque qualité commune qui les unit et les caractéries. Les délis qui composent chaupe genre en donc entre en n. des proprictés semidables, et ils ont en même temps des propriétés differents à larce les délisir d'un autre genre. Hen résulte qu'on peut appliquer à chaem de ces groupes des propositions générales de abent de ces groupes des propositions générales de lacteur de ser groupes des propositions générales de lacteur de sex groupes des propositions générales de de lacteur de sex groupes des propositions générales de de lacteur de sex groupes des propositions générales de lacteur de sex groupes des propositions générales de de lacteur de sex groupes des propositions générales de lacteur de sex de la consequence de la consequence

qui leur convicuent en commun.
Ten serience est dans un état inivirable d'imperfection lorsqu'il est impossible de faire, arec les costs houte qui la legaritation du line persposicion de la legaritation de la proposition de la legaritation de proposition de la legaritation de la legaritation de la c'est-bide, juste et vivie à lons égards. Il n'y surrait indée, On manquereit de principes et de résultats, indée, On manquereit de principes et de résultats, estaint telles qu'on ne pait resorve reste des auseun caractère commun 7 On serait résult à consulter control le proposition en por éternée des auseun traites auseune proposition un por étendeu sur la faignement de celle d'un autre.

Je vais donner iei les propositions les plus générales qui forment le caractère particulier de ces quatre classes de dèlits. Il faut suivre des yeux le catalogue, et comparer chaque proposition arce les délits qu'elle embrasse, afin d'eu sentir la justesse.

Caractères de la première classe, soit des défits privés, ou défida contre des individus assignables.

- 1. Quand ces délits sont arrivés à leur terme, c'est-à-dire, quand ils sont consommés, ils pro-
- 4 Je venx dire qu'on peut leur appliquer la peine du tation, mais non pas qu'on doire le l'avec. Je ne dis pas même que le tation plut s'épinquer dans tons les cas undivulueit de chaque défé, mais dans quelques cas de ebaque expèce.
- \* C'est en rauon de ces trois dernières propriétés que la duite qu'elle ce le sent point.

- duisent tous, sans exception, un mal du premier et du second ordre.
- Les individus qu'ils affectent en première instance sont constamment assignables. Ceci s'étend nième aux attentats et aux préparatifs, tout comme en crime consommé.
  - 5. Ils sont tous susceptibles de compensation,
  - Ils le sont aussi de talion 1.
     Il y a toujours quebue personne qui a un intérêt naturel et particulier à les poursuivre juridiquement.
  - 6. Le mal qui en résulte est toujours sensible ou apparent.
  - 7. Ils sont partout sujets à la censure générale des hommes, et doivent toujours l'être.
  - 8. Ils ne sont pas sujets à varier dans différents pays, ou , en d'autres termes , le catalogue de ces delits sera semblable à peu près dans tous les temps et dans tous les lieux?.
  - Par certaines circonstances d'aggravation ils seront sujets à se transformer en délits demi-publics et en délits publics.
  - 10. Dans des eas légers, une compensation faite à l'individu lésé peut être une cause suffisante pour remetire la peine; car si le mai du premier ordre n'a pas été assez grand pour produire de l'alarme, la compensation peut remédier à tout.

Caractère des délits de la seconde clarse, soit des délita personnels ou envers soi-même.

- Dans les cas individuels, il sera souvent doutenx s'ils produisent aucun mal du premier ordre<sup>3</sup>.
- Ils n'en produisent aucun du second.

  2. Ils n'affretent aucun ludividu qu'autant qu'ils affectent le délinquant lui-même, excepté dans des cas particuliers, et cela même non pas nécessaire-
- ment, mais accidentellement.
  5. Ils n'admettent ni compensation ri talion.
  4. Personne n'est intéressé à les poursuivre juridiquement, si ce n'est en vertu de quelque liaison
- diquement, si ce n'est en vertu de quelque haison de sympathie ou d'intérêt avec le delinquant. 5. Le mal qu'ils produisent est sujet à n'être pas
- sensible et apparent; il est en général plus douteux que celui de toutes les autres classes. 6. Pluséeurs de ces delts sont cependant plus sujets à la censure du monde que les délits publies. (Ce qui s'explique par l'influence des deux faux

eoutume s'est établie de regarder ees délits comme contraires à la los naturelle : expression vague et sujette à bien des inconvégients.

principes d'ascetisme et d'autipathie.)

inconténients.

5 C'est que la personne qui doit vrassemblablement sentir
le plus le mai du détit, s'el y a du mai, montre par sa con-

- 7. Ils sont moins sujets que les délits des autres classes à varier de contrée en contrée.
- 8. Entre les motifs de les punir, l'antipathie contre le délinquant agit plus souvent que la sympathic pour le public.
- 9. La meilleure raison pour les soumettre à une peine, c'est la faible probabilité qu'ils peuvent prodnire un mal, lequel, s'il se réalise, les rangerait dans la classe des delits publics. Cela est vrai surtout de ceux contre la population et contre la richesse nationale.
- Caractères de la troisième classe, soit des délits demipublics, ou délits qui affeetent une classe subordonnée de presentes
- 1. Comme tels , ils ne produisent point de mal du premier ordre, mais sculement quelque portion d'alarme on de danger.
- 2. Les personnes lésées en première instance ne sont pas individuellement assignables.
- 5. Ils sont sujets à se terminer dans quelque mal du premier ordre : dès lors ils avancent dans la première elasse et devienment délits privés,
- 4. Comme délits demi-publies, ils n'admettent ni compensation ni talion.
- 5. Comme délits denri-publics, il n'y a point d'individu en particulier qui ait un intérêt exclusif à les poursuivre juridiquement, quoiqu'il y ait un cercle d'individus qui aient un plus grand intérêt à les poursuivre que le reste de la communanté.
- 6. Le mal qu'ils produisent est assez apparent. mais moins que celui des délits privés.
- 7. Ils sont moins sujets à la censure du monde ue les delits privés, mais ils le sont plus que la plupart des délits privés,
- 8. Ils sont plus sujets à varier dans différents pays que les délits publics. 9. On peut être fondé à les punir avant qu'il soit
- prouvé qu'ils ont mni, on qu'ils sont sur le point de nuire à quelque individu en particulier. L'étendue du mal compense ici son incertitude. 10. Unc compensation faite à un Individu en
- particulier ne serait jamais une raison suffisante pour remettre la peine, parce qu'il y aurait toujours une portiou du mal qui resterait sans remede.

Caractères de la quatrième classe, soit des délits publics. ou contre l'État en général.

1. Comme tels, ils ne produisent point de mal du premier ordre : celui du sceond consiste fréquemment en danger sans alarme : ce danger, quoique grand en valeur, est fort indéterminé dans son espèce.

2. Les individus qu'ils affectent ne sont point assignables, excepté lorsqu'ils aboutisseut accidentellement à des délits privés.

3. Its n'admettent ni compensation ni talinn. 4. Personne n'aurait un intérêt particulier à les poursuivre juridiquement, excepte en tant qu'ils affecteraient l'intérêt privé de quelque personne

- constituée en autorité. 5. Le mal qui en résulte est comparativement peu sensible on pen apparent,
- 6. Ils sont comparativement moins sujets à la censure du monde.
- 7. Ils sont plus sujets que tous les autres à varier en différents pays, selon la diversité des gouver-
- 8. Ce qui les constitue, en plusieurs eas, c'est une circonstance d'aggravation ajoutée à un délit privé. Lorsque le mal public éclipse le mal privé, ils appartiennent à la quatrième classe plutôt qu'à la première.
- 9. 10. La neuvième et la dixième proposition générale sont les mêmes que la neuvième et la dixième des défits demi-publics.

CHAPITRE VIII. TITRES DU CODE PÉNAL.

Je les distingue en titres particuliers et titres généraux.

Chaque chef de délit constitue un titre particulier.

l'appelle titres généraux ceux où je place des matières qui appartiennent en commun à une grande partie des titres particuliers. Premier avantage, répétitions évitées. Second avantage, vues étendues et affermies. Voici le catalogue des titres généraux que i'ai

traités dans le code pénal. 1. Des personnes qui sont sous la puissance de

- la loi.
- 2. Délits positifs et nécatifs. 3. Delits principanx et accessoires.
- 4. Codelinquants : soit associés en fait de délite. 5. Movens de justification 1.
  - 6. Moyens d'aggravation.
- 7. Moyens d'attenuation.

\* Mayens , c'est-à-dire circonstances qui influent sur le besoin de puntion, qui le remieut plus grand, plus petit, ou lout à fait nut,

8. Moyens d'exemption.

9. Prines.

10. Dédommagement et autres satisfactions à

donnr à la partie lésée. Quant aux titres partieuliers, ils sont tous calqués sur un même modèle. Connaît-on le premier, on connaît tous les autres. En volei un exemple.

TITRE I. INJURES CORPORELLES SIMPLES.

#### SECTION L

## TEXTS PRINCIPAL.

Il y a injure corporelle simple là où sans raison légitime "un individe à cause ou contribue « à causer « à un autre « de la douleur, soit malaise / de corps, sans nu'aucun autre mal » corporel en arrive.

#### Exposition.

a Sans raison légitime : C'est ici qu'il faut un renvoi à ce titre genéral : Moyens de justification.

b Un indiridu. Renvoi au titre général des Personnes soumises à la toi.
contribue, Renvoi au titre général des Codélin-

quants.

« Cusser, N'importe al de quelle façon ni pas quels moyen le mal a ciré causé par exemple, si la promone act le talice ou fractice from terrente, est la promone act le talice ou fractice from the size of the size

missement, defaillance ou autre malaise.

Le délit peut se commetter également en écartant le remède dont on aurait besoin contre quelque mal

De tels détails paraltront-ils trop particuliers ? C'est une objection qui a été prévue, et j'ai moutré la néces-

venant même de la nature toute seule: comme, par exemple, si l'on écartait des comestibles de la portée d'un homme pressé par la faim, si l'on ôtait des drognes médicinales à un malade 1.

"

" En autre. Renvoi au titre qui traite des Délits contre soi-même, lesquels répondent à ce grare-ci des délits urivés.

Autre reavoi aux titres qui traitent des Britts dent-publica qui met grane : d'où il faut renvere coro caux divers codes particuliers établés pour les regiment des fobriques et meiers, de fabas pour les que si peut résulter douleur, malaise corpored ou danger pour nes personnes non assignables : tels sont ceux de virandiers, chandrifers, tanneurs, distillateurs d'exu-forte, chaudronniers, etc.

\*\*Maluise. N'importe à quel point le coutaet qui ra set la cause soit légre. Pour en produire, il ra suffi que ce contact ait lieu contre le gré de la partie fisée. Ainsi le ual de ce delit peut montre de malaise le plus faible aux tortures les plus Autre mal. Si un domnage ultérieur en ar-

rive, il se rapporte à quelque autre chef de délit, comme injures corporelles irréparables, emprisonnement, etc. Renvoi à la table des détits.

## SECTION II.

## NOTENS DE METTRE FIX AU DÉLIT.

C'est ici qu'on placera les matières suivantes ou qu'on y renverra.

Droit, on pouvoir de résistance contre une attaque injuste.
 Droit, ou pouvoir et obligation de prêter

secours à autrui contre une attaque injuste.

5. Droit, pouvoir et obligation aux officiers de police de prêter secours.

4. Droit et obligation aux individus de réclamer le secours desofficiers de police pour fairn cesser, etc.

#### Peiper

 Amende h à option l et à discrétion l, ou qui ne passera pas la ...ème l partie m des biens du définorant.

 Emprisonnement \* à option et à discrétion , ou qui ne passera pas le terme , par exemple, d'une annee \*.
 Caution pour bonne conduite \* à option et à

discretion.
4. Dans les eas graves 9, bannissement de la

nité de ce qu'on serant lenté de regarder comme m-Lu-

présenre ' de la partie lésée à temps ou pour toujours.

8. Depas régleà à option et à discrétion. Autant de lettres, autant de rontos à diverse sections aiu titre général des Peines. Cest là , par Autant de lettres, autant de rontos à diverse sections aiu titre général des Peines. Cest là , par petro de la compart une certaine que le juge doit employer une certaine qualité de cette goie, sust à ca renjorer autant ou maniè peu qu'il le jugera à propos, en ac tenant ou maniè peu qu'il le jugera à propos, en ac tenant de la compart de la comp

## Dédommagements.

Pour ce qui regarde le dédonmagement, on peut renvoyer au titre général qui en traite, sauf à détailler ici les dispositions partirulières qu'on aurait jugées convenables.

Cest fri qu'on peut faire des renvois à la procédure. La procédure ad compescendum, qui consiste à mettre fin à un deltt, n'a pas lieu dans ce cas, à moins que le délit ne soit complique àvec un de ceux qui attaquent la liberté de la personne.

Les procédures ad puniendum et ad satisfaciendum sont les deux branches dont l'application est la plus universelle, surtout la première.

Quant à la prorédure ad præveniendum, voyez le titre général des Peines, qui traite de la caution à exiger pour bonne conduite.

Reproi au titre des moyens d'exemption,

Rennoi à relui des moyens d'aggravation. Je mets: 1° Les moyrns d'aggravation qui ne font pas que le délit se rapporte à un autre nom, 2º Ceux qui lui ajoutrut les qualités désignérs par quelque appellatif de la même classe. 3º Ceux qui l'appellent à la classe des délits semi-publirs. 4º Ceux qui l'appellent à la classe des délits publics.

Renroi aux moyens d'attrinuation. 7 a-t-il dans le deit une riconstanre d'aggravation ; on peut , en conséquence, ou augmenter la quantité dra peines ordinaires, ou premetre une peine ultrireure il'une espèce différente. Cette peine nouvelle, pour avoir un nou terholique, sera appelée catra-peine. De la mêma manière, ilans les cas flexitenuation, on peut établic une infra-pein.

#### Autre exemple.

Pour rontinuer à donner une idec du plan, prenons un exemple parmi les délits qui concernent la propriété, lei un nouvel ordre de choses se présente. Ce qu'on a vu ne paraissait appartenir qu'an

option, c'est une façon concisc TEXTE PRINCIPAL.

pénal. L'article suivant rappellera l'idée du civit. N'oublions pas que c'est toujours un délit ilont il s'agit. Je choisis le dégât comme présentant le cas le plus simple.

Il y a dégât injurieux là où , sans rause légitime « un individu détruit ou contribue « à détruire ou à cudommager « une chose de quelque valeur . .

Pour simplifier le cas, je laisse à part ce qui regarde la mauvaise foi. Ainsi, dans la supposition, l'acte nuisible ne tire la qualité qui le rend punissable que de quelque inadvertance ou quelque errun lans ce qui regarde le droit.

a Cause légitime. Îri aux moyens ordinaires de justification, il fant en ajonter un nouveau, — la propriété de la chose. Mais à quoi doivon cette propriété? Comment peut-on faire voir qu'on la posseile? — lei done il faut un renvoi aux titres de propriété.

Contribue. Même renvoi.
 Détruire ou endommager. Détruire une chose.

c'est la prive cutièrement des peopriétés en retru drapulles elle peut être uité la Phomme; enfonmager, c'est la priver de ces propriétés en portic. Si sa lleu de quelques peopriétés qui périssent tout à fait, il en vient d'autres de moindre valeur, cecla retient au même. Destruction et endomnegement ne différent qu'à l'égant de la quantité de la valeur anément je destruction, c'est denomnagement porté au comble; endommagement, c'est destruction partielle.

 Chosc. Renvoi au titre général qui traite des choses et ilc leurs espèces.

I Faleur. N'importe si c'est une chose qui possède une valeur commerçable, c'est-à-dire, c'est-à-dire objecte de personnes sans distinction, par exemple, de de personnes sans distinction, par exemple, de comestibles; ou qu'elle n'ait qu'une valeur particulière comme rétant utile qu'une valeur particulière comme n'étant utile qu'ui tel ou tel particulière y au manique de l'autilière de la valeur particulière; par exemple, un papier, où il aura fait des notes qui n'ont d'ausage que pour lui.

N'importe que la valeur soit constante ou oceasionnelle, pourvu qu'à l'époque du délit la chose edu une valeur actuelle, quoin qu'il en dat être du futur : comme si c'était une cloison qui garantit inne plantation, ou une butte de terre élevée pour un service momentané.

En suivant le plan, je continue à expliquer le mot valeur, de manière qu'on ne doute pas qu'il ne s'étende à une valeur qui n'est telle que par rapport à un cretain lieu, comme une borne; à celle qui n'est que de convention, comme un papier qui contient un contrat; à celle qui n'est que représentatire, c'est-à-lire, qui n'est telle que comme moyen de procurer une chose dont la valeur est intrinsèque; à celle qui n'est telle que par rapport au public, comme un écrit faisant preure que tel particulier se trouve assujetti pour le bien public à telle ou telle obligation.

Be quelque valeur. La valeur d'une chose peut têtr réputée nulle, lorsqu'elle est telle qu'on présumer qu'une personne de quelque lumanité ou de quelque politiess l'abanhonnerait volonten à quiconque voudrait se donner la peine de la denandrer et de la prentire : par exemple, le ble un reste dans un chamic après la moisson, des fruits savurages, des noisettes dans un haic, etc.

Mais, pour anéantir cette présomption, il suffit d'un acte de la part du propriétaire qui fasse voir que sa volonté est de refuser cette permission, aoit au public en général, soit à l'individu dont il s'agit en particulier.

Voilà le plan. Les autres sections correspondent à celle ci.

#### CHAPITRE IX.

PREMIER TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL  $^{1}_{\star}$  DES CHOSES.

Commençons par les choses. Robinson Crusoé véeut blen des années sans exercer de puissance sur auenne personne, il ne l'aurait pas pu sans en exercer sur des choses.

Les espèces dans lesquelles on peut diviser les choses sont innombrables, et il n'en est aucune qui ne puisse tomber sous la connaissance de la lol : car toutes les productions des arts, tous les objets de la nature sont compris dans son domaine. S'il fallait en faire une mention separée, l'Encuclopédie même ne seroit qu'un chavitre de la législation. Mais, dans cette immensité, nous n'avons besoin de nous occuper que des choses sur lesquelles la loi a établi des différences dans la mamière de statuer à leur égard, celles qui lui ont servi de base pour asseoir des obligations et des droits. Au moyen de quelques divisions générales, nous parviendrons à dominer aisément un suiet si vaste : nous les rangerons selon leur source, selon leur emploi, selon leur nature,

1 Les neuf chapitres suivants awarent pu étre placés dans les Principes du Code civil; mais comme les objets y sont considérés d'uns modèra abstralle et scientifique, j'ai mieux aimé les insérer dans un ouvrage qu ficielles. Au premier chef on peut rapporter celles auxquelles leurs noms respectifs peuvent convenir dans l'état où elles se trouvent lorsqu'elles sortent. des mains de la nature , avant d'être modifiées par l'industrie de l'homme, e'est-à-dire, la terre, ses diverses parties et les productions qu'elle enfante. Sous le nom de choses artificielles ou factices, on ne peut comprendre que celles qui ne peuvent sequérir leurs appellations respectives qu'en vertu des qualités que leur donne l'industrie humaine. Ainsi un champ, quoique cultivé, une vigne, quoique plantée, même une haie vive, seront choses naturelles. Une maison, un pressoir à vin, une hair morte seront des choses artificielles. Cea deux classes se rencontrent par une infinité de points, et il n'y a suenne démarcation fixe pour les séparer. Cependant une ligne de démarcation sera de nécessité absolue dans un code civil. Il en faut nne, entre des objets dont la loi se mèle, pour avoir la paix ; sans cela les disputes seraient interminables. La ligne sera plus ou moins arbitraire; mais n'importe ce qu'elle est, pourvu qu'elle existe. Il\* Division : Choses mobilières et choses immobilières ou immeubles. Autre ligne de démarcation positive. Les maisons sont pour l'ordinaire immobiles. Cependant on en a vu de fer et de bois qui voyageaient sur des roues 3. Comme les anciens Scythes, les Tartares de nos jours ne sont logés que de cette manière. Les navires sont des maisons : certains navires sont de petites villes flottantes. Les montagnes, les collines se déplacent même quelquefois. D'assez grands terrains ont changé d'assiette. Ces événements sont communs dans des pays de voleans. A ces ravages de la nature, succède trop souvent le fiéau de la chicane qui vient s'asseoir sur des ruines pour en disputer la possession.

Ir Division : Choses naturelles et choses arti-

III: Division: Chouse emphysiobete et chouse consumedate à exprendiere qui peurent servir à leur dettinuition principale saus changer de fornet, leur dettinuition principale saus changer de fornet, and the consumeration of the consumeration

est, pour ainsi dire. l'anatomie de la juristitudecce. s Le docteur Fordice en 81 bâtir une, qu'il cavoya anx Antilles, il y a cariron ringt ans. Ella était de paplec et de nature n'est qu'une suite continuelle de révolutions; tout ce qui s'emploie se consume; tout ce qui su détruit sous une forme se reproduit sous un autre. La distinction entre ces drux élata, assez armishe dans qu'urques objets. Fest troppe ud ans les qu'est général des chosra pour être d'une grande utilité.

IV- Division Charry qui s'érelment indiciduciement et chause qui s'érelment emazes. Au premier chef on rapporters sons difficulté les maiss, les annoullements, les habats, au duriner, les sons, les annoullements, les habats, au duriner, les sons. Crit distinction est concer tri-sineration; sons. Crit distinction est concer tri-sineration; sons. Crit distinction est concer tri-sineration; aux que en mille sartes. Fanteure phe chaus la confusion, tuité en que plus en est al'auson aux que en mille sartes. Fanteure phe chaes prevent aux que en mille sartes. Fanteure phe chaes prevent la confusion de la

V\* Division. En voici une à laquelle lra romanistes n'ont paa aongé, et qui vant toutes les autres. Puisqu'ils ont rangé les animaux parmi les choses, ila devaient donc distinguer les choses en drux classes. les sensibles et les insensibles. Le bouf d'airain que fit Myron était à leurs yeux de la même espèce que le bœuf de chair qui lui servit de modèle. Eh, comment auraient-ils distingué des chosrs les animaux inférieurs, eux pour qui l'homme même tombé dans le malhrur de l'esclavage n'était plus qu'une chose? Et qui peut savoir combirn le sort drs animaux et celui drs esclaves a été aggravé par erttr froide et ernelle elassification? La loi qui devait les protéger eommence par en donner une idre qui les dégrade : elle parie d'eux comme si elle voulait éteindre tout sentiment dans les cœurs. comme si elle avait pour objet de nous faire oublir r ce qu'il y a de commun entre eux et nons. Erreur pour erreur, j'aimersis encore mieux l'imbécillité qui adorait les bêtes que la eruonté qui maltraite. Oui, je pardonnerais plutôt ces caprices hideux que nous print la Fable, cea prétendus amours de Pasiphaé, que cea combats affreux du taurean, où l'art est de porter au plus bant point la souffrance et la rage de l'animal expirant pour le divertissement des barbares spretateurs.

VI Division: Choses simples ou individuelles, choses complexes ou amas de choses. Il faut distinguer parmi les complexes criles qui le sont naturellement, et celles qui le sout par institution.

Une chose complexe peut être soit un amas de choses simples également principales, soit une chose qu'on regarde comme principale unie à d'autres qu'on regarde comme accessoires.

Un tas de blé est un nams de choars gizilement principales. Ince trer aver certaines plantes et certaina bliments est un amas de choars où il y en a de principales et d'accessiores. Le lien qui les unit est naturel. Mais un heiritage dont les objets sont dispersés, un fonds de commerce, les fortunes respretires de deux personnes qui se marient, voilà dra scemples de choase complierae qui ne sont unites que par un liro d'institution, tel que l'identité du propriétaire et la disposition de La loi.

Qurationa à décider. Dans les caa disputés, quelle est la choac prinripale? Quelles sont les choses accessoires? Dana quels cas la disposition faite par rapport aux unes doit-elle comprendre les autres? — Cela dépend dea contrats : il faut un renvol à ce tire.

Que direns-nous de cette division ai funcuse parmi la reamanistes en choses corporelles et choses incorporelles, c'est-à-dire, choses qui n'existent pas, qui ne sont pas des choses? C'ast une fiction qui ne sert qu'à eacher c'à augmente la confinsion des sidea. Toutes ces choses incorporelles ne sont que des d'ardits, solts ur des services d'hommes, soit sur des chours réritables: c'est ce que nous ferons ori en traitant lest droits.

SI une chose nous intéreuse assez pour derenir dispitation els cells qui attain qu'elle possible d'une loi, ce n'est qui attain qu'elle possible d'une quartisie renfratre, Or cette valeur est susception et de la comme del comme del comme de la comme del comme del comme del comme de la comme de la comme del comme del comme de la comme del comme

Tout ce qui nitre, raise dans une certaine guontific y la le qualité donnée, la valeur de la chose stra à raison de cette quantité. Pour exprimer les quantités, il faut des meaures. Ces meures capriment ou la quantité de la matière on l'espace qu'ille occupe, Ce sont des podés, ou des meurures d'étendue.— Ou voit que les définitions des meures de toute explece, et le tard de leurs proportions doirent forsure un titre général nécessaire pour compléter une oraps de d'roit.

La difficulté n'est pas seulement de distinguer les espèces : ly en a quielquéois beaucon à distingurr les Individus. L'individuation, ai le puis me servir de ce trane, (oil se qui doit occuper les premiers soins du législatéur dans chaque titre particulière qui la demande: On a loué une maison. — Mais que faut-il compirendre sous ce terme? Comprend-il les taipsisersies, les serurea, les cures à brasser, les citernes?-Ou'entend-on par un arpent occupe telle portion de l'espace? carré? S'étend-il sans limites dans l'intérieur ile la

terre et an-dessus de la surface? etc. Les romanistes, qui ont tant parlé iles choses, ne sont jamais arrivés à des idées elsires sur ce sniet.

Les choses, dit Justinien, sont ou hors du patrimoine des particuliers on appartenantes à ce patrimoine. -- Celles-là sont ou de droit divin ou de droit humain. - Les choses ile droit divin sont encore on sacrées, on religieuses, ou saintes.-Les choses de droit humain sont ou appartenautes à tous les particuliers séparément, ou appartenantes à toute la communauté indistinctement, c'est-s-dire, privées ou communes. - Voilà des distinctions en forme. - Mais c'est un grand appareil qui ne mêne à rien.

On s'imagine peut être que le législateur va procéder à donner iles noms spécifiques à toutes les choses dont il s composé ers classes. On se tromperait: il s'est bien gardé de ce travail. Il l'abandonne aux disputes iles juristes. Moi, législateur, le ne sois pas vous expliquer ma volonté : c'est à vous, qui devez m'obeir, à la deviner si vous pouvez,

Que dirsit-on il'un mattre qui expliquerait ses ordres à ses subalternes d'une manière aussi confuse et aussi vague: - qui leur parlerait de chorce en général, sans leur parler de choses spécifiques et individuelles : - et qui les punirait pour n'avoir pas

su comprendre ce qu'il n'a pas su leur exprimer? L'histoire de Nabucadnezzar est un hel apologue pour les législateurs : il faisait tuer les gens pour n'avoir pas deviné ses rêves. Combien de faiseurs de lois en ont fait autant sans subir la même métamorphose!

#### CHAPITRE X.

ORUXIÈME TITRE GÉNÉRAL OU COOR CIVIL. DES LIEUT.

Et les choses et les hommes n'existent que dans quelque lieu; la circonstance du lieu sera donc souvent nécessaire dans les diverses parties de la loi, pour déterminer et les choses et les hommes, pour en fixer quelquefois les espèces, quelquefois même les individus. Y a-t-il un moyen plus exact, plus universel de déterminer un individu, de le

définir, qu'en disant qu'à telle portion de temps il

Quelle est la situation, quelle est l'étendue du terrain que la loi tient pour compris dans son empire? Quelles en sont les divisions physiques? Par quels points passent les lignes qui séparent la terre de la mer? Mêmes questions au sujet des montannes, lacs, rivières, forêts, canaux, Les régions atmosphériques et les régions sonterraines, quelles bornes opposent-elles à la puissance du souverain

et au droit ilu propriétaire? Quelles en sont les divisions et sous-divisions politiques, fondées ou non sur les physiques? Il faut placer sous ce titre le système figuré, le catalogue de toutes ces divisions, selon les sources dont on les a fait découler, s'il y en a de différentes : comme établissements juridiques, militaires, fiscaux, religieux, etc. 1.

Il fant autant de catalogues particuliers pour marquer tous les endroits privilégiés, comme villes de marché, villes de foire, sièges de justice, colléges, universités, etc., etc.

Enfin , c'est sous ce titre qu'il faut ranger le système des divisions que la loi adopte pour les grandes mesures géographiques : lieues, - milles, - etc.

# CHAPITRE XI.

TROISIÈME TITUE CÉNÉRAL DU COGE CIVIL. DES TEMPS. A la fixation des licux, il faut ajoutee celle des

temps. En dernier ressort ce n'est que par la considération combinée du lieu et du temps, du lleu où il s'est trouvé à un certsin temps , qu'un individu peut se distinguer de tout autre. La loi, sous ce titre général, dolt exposer ce

qu'elle veut qu'on cutende par les noms qui expriment les diverses portions de temps : seconde, minute, heure, jour, mois, année, siècle.

Les mois après un certain nombre desquels , à compter du décès ou de l'éloignement du père présomptif, un enfant sera censé ne lui pas appartenir, ces mois seront-ils ceux du soleil, de la lune, on le mois hizarre du calendrier, qui n'est ni l'un ni l'autre? Les cas particuliers se trouveront dans les titres particuliers; par exemple, dans celui des bătards ou celui des pères. - Mais il faut

bien plus variées, selon la diversité des juridictions et des tois ou des coutumiers qui variaient de province en pro-

<sup>5</sup> On voit des cartes de l'ancienne France selon ses divisions en diocèses, en provinces, en fermes générales, en gouvernements militaires : on aurait pu en faire d'antres

que l'explication des temps se trouve dans un titre général, auquel on fasse des renvois dans l'occasion.

Dans les cas où les mois peuvent occasionner des doutes, il vaut mieux se servir des jours.

Les fêtes, les carêmes, les jeunes, tant que ces devoirs font partie d'une législation, doivent trouver leur place sous ce titre. Aussi le calendrier fut-il inséré dans un acte du parlement anglais , à l'époque où l'on adopta le nouvrau style.

Ces deux titres, destinés à établir des points fixes , à amarrer les individus dans ces deux océans de l'espace et du temps , devraient se trouver dans le code de tout État, et ne se trouvent peut-être encore dans aucun. Aussi combien de disputes, combien d'incertitudes, combirn de ressources pour la chicane dans les fluctuations de l'usage, et dans les différents systèmes qu'ont introduits diffé-

rentes contumes! L'uniformité dans la mesure du temps, comme dans les poids et mesures de quantité, est encore le vœu de la philosophie; mais il ne paratt pas qu'il soit prêt à s'accomplir.

# CHAPITRE XII. QUATRIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES SERVICES.

Des choses, passons à l'homme considéré comme suict de propriété. Il peut être envisagé sous deux aspects : comme canable de recevoir les faveurs de la loi, et comme capable d'être soumis par elle à des obligations.

La notion des services est antérieure à celle des obligations. On pent rendre des services sans y être obligé : ils ont existé avant l'établissement des lois : ils ont été le seul lien de la société entre les bommes , avant qu'il y ent quelque forme de gouvernement. Les perrs ont nourri leurs enfants avant que les lois leur en aient fait un devoir. Il y a encore un grand nombre de services de bienveillance, de bienseance, d'intérêt mutuel, qui se rendent librement. La loi peut étendre plus loin son domaine en créant de nouvelles obligations. Mais il y aura toujours au delà une multitude de cas où les services volontaires peuvent seuls atteindre : et heureusement la sociabilité qui a précédé la loi supplée souvent à ce qui lui manque.

Les appellatifs tirés du latin sont plus commodes ; cette langue, comme on le suit, est beaucoup plus forte, plus

1. La première division des services peut se rapporter à celle des facultés qui lrur donnent naissance. Autant de facultés, autant de classes de services.

On peut distinguer dans l'homme deux sortes de facultés : la faculté active, et la faculté passive. C'est en vertu de la première, qu'il peut agir ou ne pas agir, exercer tel ou tel acte ou s'abstenir de l'exercer. La faculté passive peut se distinguer en deux branches, l'une purement physique, l'autre sensible. Cependant l'on peut sentir ou en bien ou en mal, éprouver des sensations agréables ou doulourenses. Voilà done la faculté sensible qui se subdivise eneore, faculté sensible souffrante, faculté sensible jowissante.

De là quatre classes de services.

1. Services agendi 1 : Services positifs de la faculté active. Par exemple : Secourir un homme qui se noie, prendre les armes pour son pays, arrêter un criminel, êtc. Autant de délits négatifs, autant d'exemples des services de cette classe. Créer un delit negatif, c'est imposer l'obligation de rendre le service positif qui y répond.

2. Services non agendi: Services négatifs de la faculté active. Par exemple : Ne pas commettre un larcin, ne pas commettre un assassinat, etc. Autant de délits positifs, autant d'exemples de crtte espèce de services. Créce un délit positif, c'est imposer l'obligation de rendre le service négatif qui y

répond. 3. Services patiendi phuzici : Services de la meulté nurement passive : On peut, en demandant pardon aux mauvais plaisants, donner pour exemple la condescendance conjugale de la part de la femme. Au reste, l'homme, en qualité de corps inerte, n'est pas bon à grand' chose. Il ne vaut pas la peine de citer les cas où drs soldats morts ont servi à combler des fossés. Les corps dont on se sert pour l'anatomie forment un exemple plus important. La loi anglaise a fait de ce service une addition à la peine des meurtrires. Ils sont livrés aux chirurgiens pour être disséqués. - On peut rapporter à ce chef les expériences de médecine, faites sur des bommes condamnés à mort.

4. Services patiendi sensibiliter : Services de la faculté passive, mais sensible, soit en bien, soit

Les peines légales sont des services imposés à ceux qui les subissent pour le bien de la société : aussi parle-t-on du supplice d'un criminel comme d'une dette qu'il a acquittée.

Les récompenses légales sont des serviers ac-

précise, plus propre à former des mots composés que la Langue française.

cordés à ceux qui les reçoivent pour leur propre avantage et pour celui de la société, lorsqu'il en résulte une satisfaction générale et un encouragement aux actions utiles.

Comme nous avons une sensibilité commune avec coux que nous aimons, nous pouvons receir dans leur personne de bons ou de mauvais services. Le bien qu'on me fait est un service rendu mes amis. Le mal qu'on me fait est un service rendu à mes ennemis. Ai-je injurié quelqu'un : me punir, c'est servir le partie lésée.

II. Autre source de division, selon l'objet auquel le service s'applique, les personnes ou les choses : pour la personne.

Une branche du service in personam, c'est le service in animam: par example, le service in presente protestant qui m'enseigne à criter l'enfer, du prêtre protestant qui m'enseigne à criter l'enfer, du prêtre exbloique qui me tire du purgatoire par ses messre. Quelle que soit leur puissance dans l'autre monde, ils peuvents servic à me traqualitiere dans celui-ci, Voilà un service dont un attre même ne suurait nite la réalité, d'unu melecim m'ait donne une malafie imaginaire qui me tourmente, ce servit toujours un service que d'en calmer les angoisses.

agit dans la personne qui rend le service :

Services corporets : l'bomme qui laboure mon

ehamp.

Services apirituels: l'bomme qui m'euseigne les

On dirsit que cette distinction n'était pas familière à nos ancêtres, eux qui ne voyaient qu'une même personne dans le harbier qui les rasait et dans le ebirurgien qui les délivrait de la pierre. IV. Autre source de division: La partie qu'on

sciences abstraites, etc.

sert — un autre individu — soi-même — une classe limitée de personnes — l'Élat entier. Cette division se rapporte à celle des délits privés, personnels, demi-publics et publics. Autant de classes de délits, autant de classes de services. V. Autre division : Services oui naissent de droits

etablis. Les services, avons-nous dit, ont di exister vann l'établissement des droits : mais les droits une fois établis idonneront lieu à de nouveaux services, consistant à excerer en faveur de quelqu'un ce mêmes idroits. Je transfère à un fermier le droit d'occupre ma terre à son profit : il me paye e qu'il me doit pour la rente de ma terre. — Yollà deux espèces de services qui n'ont pu exister que depuis la anissance les alroits.

Cette théorie des services est nouvelle : l'idée en est familière à tout le monde, mais elle est si étran-

gère à la jurisprudence que les juristes ne lui ont point donné de place dans la nomenelature ; ila l'ont considérée comme une suite de l'obligation. au lieu qu'elle est antérieure à l'obligation même, Il est vrai que , pour aequérir toute la force et toute l'étendue qu'il doit avoir, le service a besoin de s'appuyer sur l'obligation. C'est une plante trop faible par elle-même; il faut, pour donner ses fruits, qu'elle ait un soutien, et que, comme la viene, elle s'entrelace à l'ormeau. Mais j'ai jugé d'autant plus convenable d'adopter dans la loi ce titre de service, qu'il a , pour ainsi dire , une affinité plus naturelle et plus apparente que les autres avec le principe de l'utilité. De quelque côté qu'on envisage le service, on voit d'abord son but; il semble dire : Respice finem, Ce mot, par lui-même, est une leçon continuelle pour le législateur. C'est la logique qui prend les livrées de la morale. C'est la loi qui, par son langage même, rappelle que toute obligation doit avoir le caractère d'un bienfait.

Tableau de la division des services.

Première division : selon celle des facultés qui

sert.

1º Services agendi. Consistent à faire.

2º Services non agendi. Consistent à s'abstenir

de faire.

3° Services paliendi physicė. Passifs et non sentis,

4° Services paliendi sensibiliter. Passifs et sentis.

Seconde division : selon l'objet auquel le service s'applique.

| La personne | pour l'exprit. | pour l'exprit. | la réputation. | la proprété. | la confition. | Troisième division : selon la partie qui agit

lans la personne qui sert.

Services { ex corpore. Rendus par le corps. ex mente. Rendus par l'esprit. Quatrième division : selon la partie qu'on sert. privés.

antérieurs aux droits. Service libre et gratuit. Service obligraties postérieurs aux droits. Service obligatoire. collatifs par rapport aux droits, c'esti-dire, consistant à établir un indiridu dans ses droits blir un indi-

# CHAPITRE XIII.

CINQUIENT TITRE GÉNÉRAL DE CODE CIVIL. DE L'OBLIGATION.

Dans les systèmes textuels de législation et dans les traités de jurisprudence, l'idée d'obligation n'est que trop souvent indépendante de l'idée de service. Les juristes, en général, n'ont su quel fondement donner à l'obligation, Demandez-leur quel en est le principe, vous verrez les nuages s'épaissir autour de vous. Ils vous parleront de la volonté divine, de la loi de la nature, du for intérieur, du quasi-contrat. Ils vous parleront de tout, excepté du service, la seule notion elaire, la seule raisonnable, la seule qui puisse servir de guide et de limite dans l'établissement des obligations.

La définition la plus juste qu'on puisse donner d'une mauvaise loi est celle-ci : « Une mauvaise loi « est celle qui impose une obligation sans rendre

« aueun service, » Parcourez les codes religieux; porcourez les codes civils. A ce signalement vous pourrez reconnaître toutes les lois qui doivent être mises à l'index.

sous le principe de l'utilité. Dans les manvaises religions, dans celles qui ont fait plus de mal en qualité d'épouvantail, qu'elles n'ont fait de bien en qualité de frein, à qui ont servi les sacrifices, les privations , les macérations, les contraintes? En est-il résulté le bonbeur des dieux ou celui des hommes?

Dans un bon système, c'est toujours à raison du service que l'obligation est établie. Il y aura toujours une multitude innombrable de services libres et gratuits, mais il ne doit exister aucune obliga-

tion qui ne soit fondée sur un service reçu ou à recevoir. Antant l'homme possède de facultés, autant peut-il rendre d'espèces de services; autant done pent-on

établir d'espèces d'obligations 4.

Pour ee qui regarde la faculté active, qui dit service dit acte serviable: rendre un tel service, e'est exerecr un tel aete. L'idée d'une obligation suppose done celle d'un acte : oldigation de rendre tel service, e'est obligation d'exercer tel acte serviable. Il est donc elair que la notion des obliga-

tions est postérieure à la notion des services. Ètre soumis à une certaine obligation de faire . c'est être celui ou un de eeux à qui la loi a ordonné

Ainsi le Isbieau des obligations est la contre-partie du tableau des services. Go peut distroguer : - obligation agendi - obligation non agendi - obligation patiendi - obligation non patiendi - obligation benè patiendi

d'exercer certain acte. - Il n'y a pas plus de mystère. On peut employer le mot obligation dans un sens abstrait, on peut en faire une espèce d'être fictif, commode dans le discours ordinaire; mais aussi il faut savoir le déchiffrer dans la langue de la pure et simple vérité, dans celle des faits. Entendre les termes abstraits, c'est savoir les traduire d'un langage figuré dans un langage sans figure.

Le profit de l'obligation, qui doit-il regarder ? Il peut être, soit pour la personne obligée, soit pour une autre: mais, dans tous les cas, le principe de l'utilité exige que le mal de l'obligation soit plus que compensé par le bien du service.

Le mal de l'obligation semble porté à son comble, dans le eas où l'individu est condamné à une mort ignominique et douloureuse, en vertu d'une loi pénale. Je n'examine point ici si cette obligation terrible est indispensable, mais en la supposant telle, por exemple, contre des meurtriers atroces. il est évident que la société croit acheter, au prix de la perte d'un individu dangereux, la surete de plusieurs individus innocents.

## CHAPITRE XIV.

STRIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES DROITS.

C'est en imposant des obligations, ou en s'abstenant d'en imposer, qu'on établit, qu'on accorde des droits. On peut imposer des obligations sans qu'il en résulte des droits : par exemple, des obligations ascétiques qui ne sont utiles ni à la personne obligée ni à d'antres ; mais on ne pent pas eréer des droits qu'ils ne soient fondés sur des obligations. Comment me confére-t-on un droit de propriété sur un terrain? C'est en imposant à tous les autres l'obligation de ne pas toueher à ses produits, etc., etc. Comment ai-je le droit d'aller et venir dans toutes les rues d'une ville? C'est qu'il n'existe point d'obligation qui m'en empêche, et que tous sont sonmis à l'oldigation de ne pas m'empêcher. Qu'on examine tous les droits un à un ; les uns doivent leur existence à l'existence des obligations; les autres la doirent à la non-existence de ces mêmes obligations. Tous les droits portent donc sur l'idee d'obligation comme sur leur base nécessaire,

Pour parler des droits avec clarté, il faut d'abord - obligation maié patiendi, - L'idée des obligations portant sur la faculté passive, bien que moins familière, a

été employée par les romanistes ; exemple : Obligationes ex delicto.

les distinguer selon leurs espèces. Voiei leurs principales divisions.

Première division, tirée de la diversité de leur source: 1º droits existants par absence d'obligation. 2º droits établis par obligation. Cette distinction est fondamentale. Les droits résultant d'obligations imposées par la loi ont pour base des lois coercitires : les droits résultant de l'absence d'obligation ont pour base des lois permissires.

Seconde division, tirée de la diversité de leurs buts. Le droit sera établi, 1º pour le maintien de la propriété : 2º pour la sûreté générale : 5º pour la liberté personnelle ; 4º pour la tranquillité générale (union de la sûreté avec la sécurité): autant de buts distincts, autant de classes de droits.

Troisième division, tirée des sujets sur lesquels ils dorvent s'exercer : 1º droits sur les choses : 2º droits sur les personnes, sur les services des personnes.

Les droits sur la personne peuvent se rapporter. soit purement à la personne , soit aux choses et à

la personne. Sous ee dernier ehef se trouve le droit d'interdietion, par rapport à la chose : le droit d'interdire à un tri ou à tous , soit d'occuper la chose , soit d'en faire tel ou tel usage. C'est un droit sur un service negatif. Lorsqu'il est uni au droit d'occupa-

tion, il compose la propriété exclusive. Le droit portant purement sur la personne, a deux brunches: 1º Droit immédiat sur la personne in corpus, comme droit conjugal, droit de correction paternelle, droit d'un officier de justice de salsir un individu, d'exécuter une seutence légale, etc. 2º Droit immédiat sur la personne in animam : eonsistant en moyens d'influence sur la volonté, comme ilroit de donner une place avantageuse . droit de destituer, droit de récompenser, droit de tester, droit de diriger l'enseignement public ou

privé , etc. 1. Ouatrième division , tirée de l'étendue du droit. c'est-à-dire, du nombre des personnes qui en sont

le sujet, 1º Droits pricés. 2º Droits politiques. Cinquième division, tirée des personnes en faveur desquelles le droit est établi. 1º Droits

1 Ces deux braoches de droits sont très-distinctes, mais elles n'ont pout de nom propre, et je ae fronte pour les dirigner aucun mot convenable dans la langue usuelle. l'appellerai le droit in corpus, droit de contrectation physique; et le droit in animam, droit de contrectation morale. Au lien de coolrectation morale, l'aimerais mirina dire pathologique, si ce terme était plus familier,

Ces dépoundations out deux inconvéments : 1º elles sont nouvelles, et les mots nouveaux effarouchent les lecteurs; et 2º elles sont formées de mots qui n'out point d'analogue dans la taoque française : contrecture nguiño manier. toucher, Ce mot avait passé au figuré. Crofron a dit, mente

propres: ceux qui s'exercent pour l'avantage de celui même qui les possède. 2º Broits fiduciaires : ceux qu'on ne possède qu'à la charge de les exercer pour l'avantage d'autrui. Tels sont ceux de facteur, de procureur en justice, de tuteur, de père et d'époux en tant que tuteur. Tout pouvoir politique est fiduciaire. Les pouvoirs fiduciaires sont les mêmes en nature que les droits propres combinés

avec certaines obligations. Sixième division, tirée de la divisibilité des droits. 1º Droits integraux. 2º Droits fractionnaires. 3º Droits concaténés. Ce que j'appelle droit intégral, c'est le plus illimité, le droit de propriété entière : il en renferme quatre.

1º Droit d'occupation. 2º Droit de donner exclusion à autrui.

3º Droit de disposition, ou droit de transférer le droit intégral à d'autres personnes.

4º Droit de transmission, en vertu duquel le droit intégral se trouve transmis après la mort du proprietaire , sans aucune disposition de sa part, à

ceux qu'il a dû souhaiter d'en mettre en possession. De tous ces droits, dans un système fondé sur l'utilité, il u'en est aucun qui ne doive avoir des limites.

Le premier sera limité par l'obligation de ne faire de la chose aueun usage nuisible à autrui.

Le second, par l'obligation de permettre l'usage de la chose, à propos de besoin urgent pour l'avantage d'autrui.

Tous ces droits peuvent encore recevoir différentes restrictions pour une utilité spéciale. Ainsi le propriétaire d'une distillerie pourra être soumis à des règlements qui auront pour objet de l'empêcher de se soustraire aux impôts, etc.

Ces exceptions déduites, et qui reste fait la quantité intégrale du droit 2.

Les droits moins étendus que le droit intégral, neuvent être considérés comme des fractions, et nommes fractionnaires. Quand on possède le droit entier, on est dit

avoir la propriété de la chose. A-t-on moins que eela; ce qu'on est dit avoir, c'est un droit, un droit à exercer sur la chose matérielle : par exemple,

contrecture varias volupiates. La nécessité seole pent just der cette insovation dans la nomencialure.

Pathologique est un terme de médecine, mais en léglalation on en a besolo pour exprimer ce qui concerne les affections, les sentiments, les expressions intérieures. Dans l'asage ordinaire on fait contraster le physique et le moral: mais moral est employé dans des acceptions très-différentes, en sorte qu'il est souvent obscur et équivoque.

3 Le droit intégral, quoique le plus composé de lous, est pourtant le plus simple à concesoir et le plus court à exprimer, C'est pour cette rasson qu'en faisant l'exposition des drests il faudra commencer par ccini-là.

un droit de chasse, un droit de passage, un droit de servitude.

Les droits concaténés sont ceux qui naissent non de lois absolues, mais de lois conditionnelles, La loi qui défend , permet ou ordonne , peut ajouter des

conditions, de manière que l'accomplissement de l'une soit nécessaire à l'accomplissement de l'autre, Le legislateur fait par lui seul tout ee qu'il peut pour l'établissement du droit, à l'exception du

seul acte par lequel l'individu y appose son sceau. A cette epoque nait l'obligation. Les lois conditionnelles sont dans un état mitoven

entre l'existence et la non-existence. Elles attendent l'opération de quelqu'un pour leur donner le

Les droits fractionnaires et les droits eonçaténés peuvent, dans certains eas, être dénominés droits communaux.

Revenons maintenant sur la troisième division, les droits sur les choses. Le seul droit qui porte purement sur les choses est celui d'occupation.

Pour comprendre les espèces, les modifications ile ce droit, il faut connaître les limitations dont il est susceptible. Autant de limitations que peut éprouver un droit, autant peut-il exister de droits distincts, dont chacun peut avoir un propriétaire différent.

Jamais, sons une législation un pen avancée, ee droit ne peut exister sous une forme illimitée : point de personne qui puisse posséder de cette manière : point de chose qui puisse être ainsi possédée.

Le droit d'occupation peut être limité à sept égards.

 Par rapport à la substance de la chose. — Amsi du droit général d'occupation que je possède sur la terre qui est censée être à moi, on peut détacher en votre faveur le droit de faire passer un aqueduc , un égout , le droit de faire saillir un toit, le droit de laisser projeter un arbre, le droit d'exploiter des mines, etc.

Le droit d'occupation, par rapport à une maison, peut comprendre la maison entière , ou se borner à telle on telle chambre, et ainsi de suite. On voit que cette mesure de limitation suppose

que chaque chose peut se distinguer de chaque autre, et que chaque partie d'une chose peut se distinguer de chaque autre partie : elle suppose un système d'individuation complet pour les choses, 2. Le droit d'occupation peut être limité quant à l'usage, c'est-à-dire la manière d'occuper, Je puis recueillir les fruits de ma terre : je ne puis pas l'entourer d'une baie, encore moins en fermer l'entrée contre vous. - Je puisfaire le service divin dans l'église dont je suis euré : je ne puis pas y tenir

boutique.

Le droit de recueillir un produit qui se renouvelle, tel que l'eau, le poisson, le bois, la tourbe, se rapporte-t-il à la substance ou à l'usage? Encore une autre espèce d'individuation. Encore d'autres

lignes de démarcation positive.

3. Le droit d'occupation neut être limité quant au temps. S'il n'est pas perpétuel, il peut être ou présent ou futur : dans le dernier eas , il peut être ou certain ou contingent. Présent ou futur, sa fin peut dater d'une époque déterminée ou indéterminee. - Remarquons ici que lorsqu'on suppose des droits certains qui ne sont pas présents , ce n'est que pour se conformer à l'usage : car, en rigueur, pour tout ce qui est futur if n'y a point de certitude. Pour avoir un droit certain , il faudrait être certain de vivre. Moyennant cette restriction, un droit qui doit commencer à l'échéance de dix années, par exemple, est un droit certain. Un droit qui me doit revenir lors de votre décès, est-il certain ou contingent? Il est certain que vous mourrez, muis il n'est pas certain quand vous mourrez, ni meme que vous mourrez avant mol. Il faut encore iei des lignes de démarcation.

4. Le droit d'occupation peut être limité par le heu. Tel essaim d'abeilles est à rous tant qu'il se tient sur vos terres. Les a-t-il quittées pour les miennes, il est à moi, ou il n'est à personne. Sous le droit usité. les hommes sont à l'égard des divers souverains à peu près ce que sont les abeilles à

l'égard de divers propriétaires.

On voit que cette distinction ne regarde que les choses mobilières. D'ailleurs cette espèce de limitation revient à celle qui se rapporte au temps. Car avoir un droit sur une chose tant qu'elle se trouve sur un eertain lieu, e'est l'avoir pendant un certain temps. Le lieu sert d'indice au temps.

5. Le droit d'occupation peut encore être limité par un droit d'interdiction possède par un autre : c'est-à-dire, lorsqu'uu autre a le droit de vous interdire l'occupation de la chose. Il semble d'abord que de ces deux droits l'un détruise l'autre ; mais si le droit d'interdire n'existe que par intervalles , s'il n'existe que par rapport à certains usages, l'un et l'autre droit peuvent exister, et l'un sert de limite à l'autre. Il est assez d'usage que le pauvre ait le droit de glaner dans le champ du riche, en tant que celui-ci ne s'avise pas de l'interdire.

Il s'en faut bien que ce droit d'occupation soit de nulle valeur. Il s'en faut bien qu'il soit anéanti par le droit interdicendi qui le limite. Le droit de glaner se trouve-t-il en force? Que je ramasse pour plusieurs schellings de blé, si vous ne l'avez préalablement défendu, vous ne pourrez pas me faire condamner même à la simple restitution. Que j'eusse pris clandestinement un seul denier dans votre ehambre, vous pourriez me faire condamner pour

Jarcin.
6. Le droit d'occupation peut être limité par l'addition d'autres personnes, dont le concours ent nécessire pour que l'excècle en out lightime. Trois coheritares ont entre cux un confrector. Trois coheritares ont entre cux un confrector. Trois coheritares ont entre cux un confrector. Trois coheritares ont entre cux un confrector d'autre de de l'activité de confre aux la destination de l'autre d'autre d'autre d'autre d'autre d'autre de l'autre d'autre d'autre

Cette espèce de limitation pourrait encore se rapporter au droit d'interdiction. Un des cohéritiers refuse-1-il son consentement à l'ouverture du coffre-fort, il interdit cet acte aux deux autres.

7. Le droit d'occupation peut enfin être limité par un nutre droit d'occupation accordé à un autre propriétaire. J'ai le itroit d'habiter une certaine chambre; ai vous avez aussi le itroit d'habiter ettle même chambre, il est évilent que je ne pourrais pas m'en servir exactement comme si vous n'attez pas un tel droit.

On voit que cette espèce de limitation peut encore se rapporter à la première et à la seconde.

Que plusieurs personnes se trouvent avoir de ces droits d'occupation limités les uns par les autres, ils s'appellent ordinairement copropriétaires; et s'appellent ordinairement copropriétaires; et commun par ces personnes.

Le droit d'alièner a aussi ses limitations, ses modifications. Elles répondent à celles du droit d'occupation. Qui connaît celles-ei ne saurait ignorer les autres.

J'observerai que le droit l'altémation renferme une expère particulier de droits au revirea; cor que fiu-je en altémant une chose en votre faveur's l'obte autres etcle. Hout que je dispose le certains forme de la commentation de l'est de la commentation de la genantie l'exceptation de cette chose. Les droits que rous acquerrez par là sur-le tels services font partie de orrêge nombreun des frietin qui se terrasportent à shaque échange de propriéte, jesquels peutrest à l'abque échange de propriéte, jesquels peutrest principal.

La mesure d'un droit, ce sont les actes mêmes auxquels il s'étend c'est sur es actes qu'il faut porter la vie pour acqueirir ces idées nettes qu'on nobient qu'en considérant des objess métriels. La mesure d'un droit d'occupation que j'ai, ce sont les actes physiques que je peux exercer sur la chose : la mesure du droit d'exclusion que g'ai, ce sont les des que vous ne pourre pas exercer sur la même chose : la mesure du n'ordit de disposition, ce sont les cesses que de la companyation de la con-

les actes qui se rapportent aux deux espèces de droits dont je peux disposer. Or, est-on arriré à l'Indée din acte physique, on a sous les yeax une image dessinable : on est à la source, au plas haut point de la cherté. Coliai qui, a nom d'un droit peut se le figurer sous une image sensible, entiend la nature ile ce droit : celui qui ne peut pas se le représenter de cette manière, ne l'entend point encore.

Tout droit agendi a done un acte auquel il se rapporte : cet acte peut être intransitif ou transitif; — intransitif, si l'acte n'affecte que l'agent même; — transitif, lorsque l'acte affecte uoe chose ou une personne autre que l'agent.

Là même où l'aete ne paralt affecter que iles chuses, il affecte des personnes, c'est-à-dire les personnes à qui les choses peuvent être utiles, attendu qu'il n'y arien à considèrer dans les choses que les services que les hommes peuvent en tirer.

Ainsi, lors même que le druit paraît conféré nominativement à une chose, il l'est rècliement à une personne, attendu que ce sont toujours des personnes qui retirent l'avantage résultant de ee droit.

Voità ce que n'ont point compris les rédacteurs du coile romain. Suivant eux, tous les droits se trouvent divisés en deux masses, ilont l'une ne regarde que les personnes, l'autre que les choses. Ils ont débuté par une division fausse, inintelligible, en deux parties, qui ne sont point exclusives l'une par rapport à l'autre : Jura personarum, jura rerum. - On ilirait qu'ils ont été déterminés à prendre cette division par une espèce de correspondance ou de symétrie grammaticale : car il n'y a de correspondance entre ces deux appellatifs que pour la forme; il n'y en a aucune pour le sens, Droits des personnes, - qu'est-ce que cela signifie? Droits appartenants à des personnes, droits conférés par la loi à des personnes, droits dont peuvent jouir les presonnes, voilà qui est clair. Transportez cette explication aux droits des choses, un'est-ce qui en résulte? Des choses qui oot des droits à elles ; des choses auxquelles la loi a conféré des droits ; des choses que la loi a voulu favoriser ; des choses au honheur desquelles la loi a voulu pourvoir... C'est le comble de l'absurdité.

An lieu de dire droits des choses, il fallait dire droits sur les choses. Ce changement paralt bien lèger : expendant il fait tomber cette nomeoclature, cette division des droits, tout ce prétendu arrangement des romanistes, adopté depuis par Blackstone, et sur lequel il a si mal classé tous les objets.

S'égare-t-on dès le premier pas; plus on va dans la même direction, plus on s'éloigne du but. Celui qui prend pour expliquer le tout une expression qui n'a point de sens , comment ferait-il conualtre les parties?

Čette malheureuse équivoque a jeté les romanistes dans une confusion perjetuelle. Sous le chel des droits sets personnes, il y est question de droits sur les chooses jeue près autant que de droits sur les personnes; par exemple, droit de l'épous sur les bieux de l'épouse, à lin acquis par le mariage; droit du père sur les hiens acquis par le fils; droit des membres d'un cerps politique sur des choises appartenantes à leur corps, et ainsil du reste.

Quel système que celui où les termes fondamentaux elangent de signification s' chaque moment!

Pour exprimer d'une manière expeditive tous ces droits sur les choses, sersit-il possible d'emplorer le mot si usilé, ou plutôt usé par les romanistes, celui de sereitude? Je crains qu'il ne soit anis hors d'emploi par l'usage sbusif qu'on en a fait. Il a pris une acception fausse; il est difficile de le régénèrer.

Si fon poursit s'en servir, roaci l'usage que J'en voudrisi firit. Le droit partiel d'occupation, soit quant à la substance de le chose, soit quant à l'usage, le l'appellerais nervitude positière. Le droit d'exclusion, por rapport à telle ou telle partie de la substance, ou et ou tel usage de la parti du la substance, ou et ou tel usage de la parti du profétier principal, je l'appellerais nervitude négotiere. Le droit ur les services position du progrétiera de la companie de la companie de la companie de la robot au profit d'autre proser pour maillonchones, le l'appellerais acressiones concepties.

Auires erreurs des romanites sur cette maities. 20 ffunt les en crueis, il y a des cas où les drois ne subsistent que par les lois, et d'autres cas où in outabasiet et subsistent encres estrement que par les lois.— Distinction absolument visé de sees. ce d'orbits, q'on nous représente comme es unbaiscet de lois que les comments en estabatelle autre phrase, o es subsistent point du sour, ou telle autre phrase, o es subsistent point du sour, ou telle autre phrase, o es subsistent point du sour, ou resultes, reactement comme ceru dont ou attribue l'existence à ces mèmes lois.

On a bien mal connu l'organisation légale : on est tombé dans d'étranges méprises sur la manière dont les fonctions de ce vaste corps s'accomplissent. Ces erreurs ne sont rien noins qu'indifférentes. Je en finirais pas, si je voulsis citer tous les faux raisonnements appuyés sur ces fausses sidées. Certains droits, a-l-on dit. ne sont pas fendés sur des

lois civiles, done il ne faut pas les changer par des lois civiles. —Certaine loi ne se feralt qu'ux dépens de la liberté naturelle : done elle est une violation de la liberté naturelle ; done elle est injuste.

Dire qu'une loi est contraire à la liberté naturelle, c'est simplement dire que c'est une loi. Car toute loi ne s'étabit qu'aux dépens de la liberté. — La liberté même ne s'étabit qu'aux dépens d'une autre liberté, la liberté de Pierre qu'aux dépens de

la liberté de Paul.

Quand on reproche à une loi de beurter la liberté,
cet inconvénient ne fait pas contre elle un grief
porticulier, car c'est le propre de toutes les lois 4.
Le mal qu'elle fait par 18 est-11 jbus qu'elleption
aubien qu'elle fait par 18 est-11 jbus qu'elleption
autien qu'elle fait par 10 est-10 jbus qu'elle principue
mension à cammier.

Il est bien fâcheux que la liberté individuelle et la liberté politique aisent reçu le même nom. You moyen de cette équiroque, on peut avoir un moif perpétuel de se révolter. Loi établie, voils liberté enfreinte. Liberté enfreinte, voils tyrannie. Tyrannie, voils un noité fécilime de révolte.

Cette digression n'est pos étrangère au sujet : elle fait sentir l'importance de se faire des idées justes de l'origine et de la nature des droits.

Une table des droits est un travail bien aride et bien ingrat. Mais on ne peut se rendre utile à la science qu'à ce prix. Car il faut distinguer les parties d'un sujet les unes des autres, pour être en état d'établir quelques propositions vraies. On ne peut rich affirmer, on ne peut rich gier, tant que les objets, entassés pèle-mèle, ne forment que des assemblages bétérogènes. Pour faire entendre que telle plante est un aliment, telle autre un poison, il faut bien trouver des caractères qui les distinguent, et leur assigner des noms propres. Tant qu'il o'y s point de nom pour exprimer plusieurs droits, on qu'il n'y a qu'uo seul et même nom pour en exprimer de très-dissemblables, tant qu'on emploie des noms génériques sans avoir démèlé leurs parties constituantes, il est impossible de sortir de Is confusion; il est impossible de faire des propositions générales qui soient visies. Cette observation a dejà été faite : mais elle se présente souvent dans une science où les plus grandes difficultés paissent des vices de la nomenclature.

## Tablezo des divisions des droits.

 Sources. Droits établis par absence d'obligations; droits établis par obligations.

« de la liberté naturelle, et par conséquent mauraises. « (Richesses des nations , liv. », c. 1. ) » Ce par conséquent acématirait toutes les lois.

Les meilleurs esprits sont tombés dans cette erreur. Smith, en partant de deux lois qu'il désappeture avec raiton, Att « que ces deux lois étaient des violations évidentes

- Il. Buts. Lisison du droit avec l'intérêt de la partie.
  - 1. Propriété.
  - 2. Sûreté générale.
  - 5. Liberté personnelle, Branche de la sûreté
  - générale.

    4. Tranquillité: union de la sûreté avec la sécurité.
- 111. Sujet sur lequel ils s'exercent.
- 1. Droits sur les choses.
- 2. Droits sur les personnes.
- Étendue par rapport au nombre des personnes qui en sont le sujet.
  - 1. Droits privés. 2. Droits politiques.
- V. Personne dont l'intérêt a servi de motif à la concession qui en a été faite,
  - 1. Droits propres.
- 2. Droits fiduciaires.
- VI. Divisibilité entre personnes.
- Droits intégraux.
   Droits fractionnaires.
- VII. Transmissibilité.
- 1. Droits transmissibles.
- 2. Droits intransmissibles.
- Chefs principaus.
- 1. Droits de propriété.
- 2. Droits de sureté générale. 5. Droits de tranquillité générale.
- Droits de liberté personnelle, soit individuelle,
- 5. Droits intégraux.
- Broits fractionnaires.
   Droits concaténés.
- 8. Droits propres.
  9. Droits fiduciaires.
- 10. Droits privés.
- 11. Droits politiques.
- 12. Droits principaux.
- Droits corroboratifs on accessoires, ou subsidiaires, on sanctionnatoires.
- 14. Droits transmissibles.

  15. Droits intransmissibles.
- TO DIONS UNITED BOOKS

<sup>1</sup> Ce que J'appelle évênement collatif a été communément appelé litre no moyen d'acquierir. Etre ceiui en faveur duquel un événement collatif est arriré, c'est avoir un litre.— Je ferai voir bicniôt la ration de changer cette dénomina-

#### Droits sor les choses.

- 1. Droits d'occupation de la chose.
- 2. Droits par exclusion d'antrui, soit par inter-
- diction d'occupation d'autrui.

  3. Droits d'interdire occupation.
- Droits d'aliénation.
   Droits de disposition occasionnelle.

# Droits our les personnes.

- 1. Droits de contrectation immédiate physi-
- 2. Droits de contrectation immédiate morale ou pathologique.
- Droits de contrectation physique par intervention d'autrui.
   Droits de contrectation morale ou patholo-
- gique par intervention d'autrui.

  5. Droits de commander aux personnes indi-
- viduellement.

  6. Droits de commander aux personnes collec-
- tivement.

  N. B. On ne place pas iei le tableau des pouvoirs politiques ou des droits exercés par le gouvernement.

#### CHAPITRE XV.

SEPTIÈME TITRE CÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES ÉVÉNEMENTS COLLATIFS ET ARLATIFS.

Tous les droits que j'ai ont leur commencement, tous sarront leur fin. Donner à tel étécement la qualité d'époque pour en dater le commencement d'un droit, éts trendre et érémement coltairf par rapport à ce droit : donner à tel événement la qualité d'époque pour en dater la cessation d'un droit, é'est rendre cet événement abétairf par rapport à ce droit .

Le souverain a-t-il fait des lois; il a donc donné à certains événements la qualité d'événements coltatifs, et à d'autres celle d'événements abhatifs. Voilà deux calalogues bien importants. Avez-vous dans le moment présent un certain droit, c'est que par rapport à ce droit il est arrivé en votre faveur

tion. — Dans la première édition, un avait employé deux autres termes, investitifs et divestitifs, qui étaient emprantes de la langue féodale, et qui exprimaient moins nettement le simple fait dont is s'agit. un évinement qui appartient au premier catalogue, et qu'il n'en est point arrivé qui appartienne au second. — Que n'assertions comprises dans cette assrrtion, en apparence si simple : « Fous avez un certain droit! »

Établir des articles appartenants à ers catalogues, c'est établir des lois. A roir complèté ces ratalogues, c'est avoir achievé les lois. Distinguer tous ces événements, trur donner une dénomination spécifique, c'est un travail de première nécessité, et cepeulant c'est une tâche toute nouvelle.

Je me bornerai iri à l'flausche d'un tableau analytique des principaus desémentes, pour base faire voir ce qui les rapproche et ce qui les distingue, ces érémentes pout à peu près les mêmes que catalogue usuel des libras; car des besoins communs ont donné une certaine uniformité, une certaine correspondance aux lois de tons les peuples, au moins dans les traits essentiés.

1. Un iteoli comminect-il il m'appartenir ze dividi ad jila pomernir a quelque utter, on il n'a encore appartenu il persone. Ai-je trouvé une ille destrete aj el-cuelli des fruita, abattu alra bols, ramasté let minéraux, pris des animans aur cette des minéraux, pris des animans aur cette let minéraux, pris des animans aur cette lette, il cettur appreciation son que personan ais cessé de l'être. Décourceré originaires a premier écienciment collai pour les e choes nouvellément sommites à la domination de l'homme. Voils comment tout a cète acquis dans foriquier a mai de nos jours cet acquisitions sont plus zeres : à mesure moi tout a cète acquisitions sont plus zeres : à mesure comme cut tout aire, deriencine di sud liftielles.

2. Les fruits que j'ai cueillis et srmés en ont-ils produit d'autres ; les oiseaux , les animanx que j'ai pris , ont-ils multiplié : voilà iles richesses nourelles. Strond événement collatif. Possession des Choses productrices.

5. Des arbres déracinés, ile gros poissons décontés sont-ils vrus écbouer sur mon tle. Troisième érénement collatif, Possession de chose receventé, ou servant de réceptacte.
4. Ai-je employé mon travail sur des choses à moi ja-je taillé le hois ou la pierre; ai-je façonné

le métal ou filé le lin ; ai-je perfectionné la matière brute par mon industrie : voilà de nouvelles jouissances. Quatrième événement collatif. Amélioration de chose propre. Passons aux choses qui sont déjà sous main de

Passons aux choses qui sont drijà sous main de maltre. Il faut , pour en investir un noureau possesseur, qu'il soit arrivé un évênement ablatif par rapport à l'anrien. Cet évênement peut être phy-

1 Par exemple : ei, en bâtissant une maison, en avait fait entrer de bonne foi quelques malériaux appartecants à

sique on moral :— phyrique, sil arrive une intervention ("Somme", — moral, sil a lien par la volonde d'un individu ou du législateur. Permier évenement abdisé physique, mor de apropriétaire. Second, oblitération fortules du corrective disinstitut d'autocase, comme dans less acont parlent les romanites sons les most de confusion, commétion, etc. 10 mas led na cas, la perte est de nécesside : étest Domme qui ne peut plus pouséele propuéde par lei, la moite qu'un mine temps il n'en posséde par lui, à moite qu'un mine temps il n'en posséde par lui, à moite qu'un mine temps il n'en posséde d'autres sur lesquelles il n'a point de droit.

4 et 3. Ces deux érénements ablatifs pruvrat s'expeimer l'un et l'autre par un événement todlatif. Au liéeu de dire mort du propriétaire, on peut dire succession par couse de décès : au lieu le dire obtiération fortule du caractère distinctif de la chose, on peut dire comme ei-dessus, possession de chose receenante.

L'interrention de l'homme rutre-t-elle dans l'acte ablatí, alors e'est la lot tonte seule qui agit pom donner ett effet à l'érément, ou c'est quelque individu qui agit de concert avec elle; ect individu ne peut être que le propriétaire antérieur ou le propriétaire nonteau, ou un tiers agissant pour ests.

Sixième événement collatif, disposition privée.
 Septième : disposition de la part d'un magistral, soit adjudication.

 Antres événements collatifs : accupation par voie de saisie faite à la charge d'un délinquant, ou anisie juridique. Occupation par voie de capture sur un ennemi étranger, ou saisie hostile (butin de guerre).

Bans les gouvernements poliers au point où le sont ceux de l'Europe, on n'accorde pas communément à ces deux actes la qualité d'érénments collatifs sans le concours de l'adjudication. 9. Occupation de chose abandonnée. Aban-

donner une chose c'est une manière d'en dispostr; c'est s'en direstir soi-même sans en lovestir personne en partieuller. Ce qui revient à la donner an premier renn.
10. La disposition est-elle réglée de façon à ne

prenire rflet que lors du décès du dispositeur, et à condition qu'il n'y ait point de sa part de disposition contraire? Voilà, d'une part, donation par restament, le l'autre, succession testamentaire,

 La disposition a-t-elle cu pour objet la chose firtive appelee charge, office, droit d'office; elle s'appelle nomination on élection. On se sert plus

autrui. — SI, en fondant au creuses un métal à moi, il s'y est mété quelque portion de métal à vous, alc. ordinairement de ce dernier mot, lorsque le droit le disposer se trouve répart lent polusieurs propriétaires. On peut appeler assomption d'office la collation que je m'en fais à moi-même pour mon proper profit: dismission, l'arte per lequel j'en divestis an autre l' démission, l'arte pur lequel je m'en divestis an autre l' démission, l'arte pur lequel je m'en divestis moi-même.

12. La disposition a-t-elle pour objet un droit un droit des services à rendre par le dispositieur luismème, elle est es qu'on entend quelquefois par les mots conrention, pacte, contrat, etc. le voudrais qu'on employal exclusivement à eet effet quelque appellatif nouveau, tel que promesse obligatoire 1.

L'adjudication, arte de magistrat, conduit naturellement à la recherche de quelque sutre événement qui a sersi de moiff à cet acte. A quelle fin la loi entend-elle que le jurge exerre ses droits? Ce n'est pas pour son propre avantage: ce u'est que pour secomplir d'autres dispositions legar pour donner l'ur effet à d'autres événements cultairs et abbatis.

Faire une disposition e'est appliquer à tel ou tel effet la puissanre des lois, c'est rommander les services du souverain ou des magistrats. Une disposition est-elle légitime, elle a les qualités de celles auxquelles le souverain prête son assistance, Est-elle illégitime, elle est du nombre de celles auxquelles il la refuse. Ainsi expliquée, une disposition peut s'envisager sous deux aspects : ou comme servant à modifier une loi générale, ou comme faisant d'ellemême, sous l'autorité du souverain, une loi particulière. Sous le premier aspect, il faut se figurer le souverain qui, en établissant une loi génerale, laisse en blane quelques mots que doit suppleer le particulire anguel il accorde le droit de le faire. Sous le second aspert, le particulier fait une loi, et la fait sanctionner per la force publique. Le prince devient à la lettre le serviteur du plus humble de ses sujets. Faire un contrat ce n'est pas implorer les services du magistrat, c'est lui commander ees mêmes services.

Pour marquer le commencement d'un droit, je n'al assigné jusqu'iri qu'un seal érémenent jussiphisieurs peurent y concourir. Il faut donc distinguer les éréments disposities en zimpte et complezce. Parmi les éléments d'un érément compleze, distinguons les uns sous le litre de principaux, les autres sous celui d'accessoires. S'aglét-il, par cemple, d'un essencesion testamentaire; pour lui donner effet, il faut qu'il soit arrivé au moiss deux éréments li récher des l'accession les summes deux éréments li récher des s'accessoires.

Le mot contrat, terme inventé et gâté par le droit remain, a'applique indifféremment à quentité de dispositions qui ne sont pas des prothèsses : telles qu'achats, ventes, prêts, etc. D'allicurs, au lieu d'une reule disposition, du propriétaire autérieur; 2º naissuee du propriétaire nouvean. Ajoutez y les démarches que l'héritier doit faire pour fournir les preuves de sa qualité, et cellrs qui sont nécessaires de la part du magistrat pour le nettre en possession, vous pouvre, dans celérénem et complexe, ionner sus deux premiers le nom d'écénements principaux, et aux actes requis de l'héritler et du magistrat, celui d'érénements nocessoir les principaux.

Antant d'artes omis parmi ceux auxquels on a donné la qualité d'évenrments collatifs arcessoires, autant de moyens de nullité. Accorder à un arteune telle qualité, c'est prescrire une formalité à remplir, sous peine d'annulre la disposition dont il s'agit.

Analyses de même l'rapéce de disposition nommée élection, per rapport 3 une place, soit dans la chambre des communes en Angleterre, soit dans le conseil d'Éstat de Veniar, où la jalousie aristocratique avait fiquisit con l'art des commissions. Que d'étérements collatifs acressoires? Que de moyens de milité à vitre? Que de formanités à rempir! a Quelle série de moyens à parcourir avant d'arriver au d'raine terme, l'Abblissement lut droit!

13. L'adjudication, comme nous l'avons vu, est un événrment collatif qui en suppose d'autres, sans lesquels celui ci n'aurait pas licu, il en est de même à l'égard de la possession; événement qui sert à prouver l'existence autérieure de ces autres événements collatifs, et à les rendre inutiles.

La possession peut être actuelle ou ancienne. On peut appeler simplement actuelle la possession que p'ai, dans le cas on l'on veut qu'elle ne soit pour moi qu'une aéreté provisione, autant qu'elle ne soit ne se trouve aucun érinement collait qui opère en faveur de mon adressire, ou, ce qui revient au même, aurun évênement ablatif qui opère à mon préjudice.

On peut appeler ancienne cette possession, dans les aso ú, en considération de sa durée, on veut qu'elle sit l'effet non-seulrament de m'investir per visiorement, ansie sence ul'ansientir l'effet de toutérément collait qui pourrait opèrer en faveur de son adversaire et à mon préjudice. C'est ce care que les romanistes ont roulu raractériser par le mot preceráption.

Mais qu'est-ce que posséder? Voilà une question qui paratt hien simple. Il n'en est pas peut-être de plus diffirile à résoudre, et c'est en rsin qu'on en chercherait la solution itans les livres ile jurisprudence; on n'en a pas même vu la difficulté! Cependant ce n'est jus une vaine spéculstion de méta-

Il en indique teujours plusieurs à ta fois, dispositions de part et d'autre. Pramesse est le met le pius ctair, celul qui exclui le micax louie idée fausse. physique. Tout ce qu'il y a de plus précient à l'homme pent dépenir de cette question: as propriété, sa liberté, son homeur et même sa ve. Da réct, je prut l'égimentent, jour décludée ma récreasire. Unit la close c'hist lelle en ma possession ri si la ioir trares pas une ligne d'amerative, si elle ne décide pas ce qui est possession et ce qui ne l'est pas , je pourrais, en agissant de bome fui, me trouver coupelée du plus grand crime, et ce que je trouver coupelée du plus grand crime, et ce que je du juge bégionale ce à assassima!

Voils done une matière qui devrait être approfondie dans tous les codes: elle ne l'est dans aueun. Pour sauver une rquivoque perpétuelle, il faut

You'r autor une equivous perpetuale, al faul promière de la possezioni desgribe. Il ne d'oigli et que de la première celle ne suppose sincune loi, elle a crisis avant qu'il y et de losse c'erta possezione la nijet avant qu'il y et de losse c'erta possezione la nijet sersion l'ègli cet tout implement l'entre pe la loi c'est la possezione d'un d'orit, soit sur ertite chose, soil sur des services l'hommes. Avoir la loi c'est la possezione d'un d'orit, soit sur ertite chose, soil sur des services l'hommes. Avoir la possezione l'est un'el avant de la le chose une revient l'est un'el avant l'est un'el ser le chose. Avoir la possession l'égli d'un un cette chose. Avoir la possession l'égli d'un un cette chose. Avoir la possession l'égli d'une de course l'est possession l'égli d'une de cause l'est possession physique, soil nateriment.

J'ai dit qu'avoir la possession physique d'une chose, c'est avoir avec ertle chose une erriaine relation. — Voilà tout ce que j'ai dit, voilà tout ce que j'ai pu dire d'abord. Qu'rst-ce que cette rriation? C'est ici que la difficulté commener.

Définir la possession , c'est rappeler l'image qui se présente à l'esprit des hommes lorsquil et question de prononcer , entre deux concurrents , lequel est ra possession d'une chosre et lequel ne l'rst pas. Beis si cette image est différents pour différents hommes; si plusienrs ne s'en font aucune, ou s'ils s'en font une différente pour sils s'en font une différente pour sils s'en font une différente pour sils s'en font une différente pour l'aifferente pour sils s'en font si interdialer et à verible?

L'idée de la possession sera différente selon la nature du sujet; selon qu'il s'agit de choses ou de services d'hommes, ou d'êtres fictifs, comme état de parenté, privilége, exemption de services, etc. L'idée sera différente selon qu'il s'agit de choses

Entre sera untervine seun qui na agit de enostes mobilières ou immobilières. Que de quirsions pour savoir ce qui constitue un latiment, un logrment! Est-ce d'être factice? Mais une caverne naturelle peut servir de demeure. Est-ce d'être immruble? Mais une voiture dans laquelle on séjourne en cryopgrant, un vaissean, ne sont pas des immen-vojogrant, un vaissean, ne sont pas des immen-

bles. — Mais ce terrain, ce hâtiment, qu'est-ce qui fait qu'on le possede? Est-ce l'occupation actuelle? Est-ce l'babitude de le posseder? Est-ce la facilité de le posseder, abstraction faite de toute opposition, et casuite malgré l'opposition même?

Autres difficultés. — S'agit-il de possession exclusive ou de possession communale? S'agit-il de possession d'un seul, de plusieurs ou de tout le monde?

Difficultés ultérieures. — Sagli-il de possession par autrui? — Vous étes dans l'habitude d'occuper cette fabrique : vous l'occuper même seul à cette leure. — Je dis que vous n'étes que mon régisseur : vous prétendre étes mon saorie. Cels étant, s'act evous qu'éters des mon saorie. Cels étant, s'act evous qu'éters en possession de cette fabrique, ou moi, ou le soumes-nous tons les d'ur.?

Un portefaix entre dans une auberge, dépose un frarleau sur la table et sort. — Une personne trait la mais sur le fardeau pour l'examiner : une autre y met la simon pour l'empereire, en disant le distinction à moit. L'aubergiste accourt pour le réchaner contre tous les deux. Le portefair rivient ou ne revient pas. — De ces quatre hommes fequel est en possession de la chose?

Data la maison que l'habite avec ma famille est un serviaire, habitellement occupé par mon cierc, et qui se trouve mêm îni appartrair. Dans ce servitire se trouve pour le monent une casette à serrure, occupé habitalellement par mon fils ; than cette casurte, une logue confiée à la parle par un ani. L'equir de nous et ce possession et le la parle de la parle de la parle par los peut debutes, un peut trigire le noubre dr lous est degrés : la question peut se compliquer sounts qu'on le veut de l'appart quantique l'experience de la participe de la parle pout trigire le noubre dr sous est degrés : la question peut se compliquer sounts qu'on le veut de l'appart sous est degrés : la question peut se compliquer sounts qu'on le veut de l'appartraire.

Comment résoudre ers diffientés? Consultez d'abord l'utilité primitive : et si elle se trouve neutre, indifférente, il faut suivre les idées populaires, les recneillir lorsqu'elles sont décidées, les fixer lorsqu'elles chancellent, les suppléer quand elles manguent. Mais de manière ou d'autre, résolvez ces subtilités, ou, ce qui vant encore mieux, prévenrz le besoin d'y recourir. A la question trèsépineuse de la possession, substituez celle de la bonne foi qui est plus simple. Dans le dernier cas que j'ai supposé, les jurisconsultes romains ne voudraient reconnaître qu'un seul des quatre pour être en possession. Cependant tous pourraient être dans la bonnr foi. Et le possesseur ne pent-il pas être de mauvaise foi aussi bien qu'un autre? Dans ce drenier cas, faites dépendre la décision de la possession, vous aurez un conpable impuni, et trois personnes punies injustrment : faites-la dépendre

de la bonne foi , il n'y aura ni impunité ni punition injuste.

## Observations sur la nomenclature.

Ce que j'appelle événement dispositif, c'est ce

Ce que j appeise cerementa anipositi, e este es qui estappele dansels ecritis de jurisprudence tiltre. L'aliens aenti que es termes d'écémements collutife et abhatifs avaisent le double incorreiente de la longueur et de la nouveauté; mais j'ai essayé de une servir du mot tiltre. Le l'ai trouvé éguiroque, obseur, défectueux, répondant un nuage sur tout le champ de la jurisprudence, tandis que les deux autre termes sont clairs, compétents, et portant l'instruction avec eux-nemes.

Four faire sentit tout ce que le mot titre a de décteuxes, il fournier desport un grand nombre de phrases où il rendrait fort mal l'abée que le terme cottair ou mobatif expirencia leiarment. Le me horne à un tenh.— Dire à un homme: Pous acez un itter, c'est dire assec clairment qu'il est arrivé en as favour un des cencements qu'il est arrivé en as favour un des cencements de contaite; mais il ja il dist Four avez plus alé titre, ceit amoirer de partie est bien pen satisfaire, ette maistre de partie est bien pen satisfaire, ette maistre de partie est bien pen satisfaire, ette maistre de partie est bien pen satisfaire, ette un characte pas il dunt efentement collaité, il en est auvrenu un autre d'une nature opparés un de récement collaité, il en est auvrenu un autre d'une nature opparés un partie de la cette de la survenu un autre d'une nature opparés un partie de la cette de la cett

Le mot titre est surtout défectueux quand on veup partie des obligations. Comment faire savoir avec en mot qu'un érémement collaitf est arrivé qui vous a sasujetit à lette ou telle obligation, on qu'un érémement abhatif est arrivé, qui vous a affranchi de cette même obligation? Le resultat est que de quatre cas où l'on a besoin du mot titre, il n'en exprime qu'un seul. Dans les trois autres ens, il est impropre, ou il ne s'applique point. Il faut le mettre à l'épreure pour devolte son insuffiance.

En se servant du mot propre écénement, vous pouvez en former une classe régulière d'appellatifs. Un événement, par rapport à eelui auquel il confère un droit, peut être appelé collatif; par rap-

port à celui auquel il impose une obligation, il peut être appelé onératif. Un événement ablatif, par rapport à celui auquel il ôte un avantage, peut être appelé destitutif; par rapport à celui auquel il ôte une obligation, il neut

être appele exonératif.

Veut-on donner aux deux épithètes ablatif et collatif un nom générique, on peut dire événement dispositif.

Voils une série de mots qui se correspondent : on a un nom pour le genre et des termes spécifiques subordonnés : collaif, ablatif, onératif, exonératif. — Prenez le mot titre, la ramification logique

s'arrête au premier pas. Point d'espèces de titres : c'est un trone absolument stérile.

L'objection radicale contre le mot titre, c'est ou'il est obscur : il ne fait pas voir les choses comme elles sont. Dire qu'un événement est arrivé, c'est parler le langage de la simple vérité : c'est annoncer un fait qui présente à l'esprit une image : c'est présenter un tableau qui pourrait se peindre. Dire que vous avez un titre, c'est parler le langage de la fiction : c'est proferer des sons qui ne presentent aucune image, à moins qu'ils ne soient traduits dans ces autres mots qu'on vient de voir. Posséder, aroir, dans le sens physique, voità un fait véritable, énonce d'une manière véritable; car c'est oceuper la chose on être à même de l'oceuper (posse, poles, être en puissance de). Posseder une chose dans le sens légal, avoir des droits sur la chose, voilà un fait également véritable, mais énoncé d'une manière fietive: A roir un titre, posseder un titre, par rapport à ees droits, voilà un fait tonjours véritable, mais énoncé d'une manière encore plus fictive, encore plus éloignée de présenter une image vraie.

Je ne romirais done jus employer le mot ditre comme terme fondamental. Mais une fois expliqué, une fois traduit de la langue fictive dans la langue réelle, je n bésiterais pasà m'en servir. Il n'est point lumineux par lui-même, mais lorsqu'il a reçu la lumière, s'il est bien placé, il peut servir à la réfléchir et à la transmettre.

En faisant le catalogue des érénements dispositis, on aurait du prendre gant le à trois choses : 1º de ne donner à tons que des noms faits sur le même plan; 2º de ne leur donner que des noms qui fausent espéces du geure désigne par le mot exénement; 5º de ne pas mettre, sans en areas les noms spécifiques sur le même rang arec les noms génériques dont ils exprise des parties des noms génériques dont ils exprise raises les sens

Les noms de titres n'auraient dû être que des noms d'événements. Quelques-uns le sont : occupatio, accessio, traditio : mais la prescription ne l'est pas, non plus que les espèces dans lesquelles il a plu aux jurisconsultes de diviser la preseription. - Le même désordre se fait voir dans les contrats. Un contrat est un acte ou un assemblage d'actes : la passation d'un contrat est donc un événement : aussi quelques uns des contrats ont des noms d'actes, stipulatio, fidejussio; mais les noms donnés aux quatre contrats réels ne sont point des noms d'événements; mutuum, commodatum, depositum, pignus (ils ont quitté l'acte pour se rejeter sur la chose qui en a été le sujet) : il aurait été bien facile de dire mutuatio, commodatio, depositio, pignoratio: mais les romanistes n'ont pas même soupçonné les caractères d'une bonne nomenclature, - De leurs sept contrats qu'ils appellent consensuels (comme si les autres ne l'étaieut pas), einq sont des noms d'actes : emptio, renditio, locatio, conductio, emphyteusis : deux ne le sont pas : societas, mandatum.—Ils auraient dù dire : societatis initio, mandatio.

Avec une nomenclature qui confond à chaque pas ce qu'on a le plus besoin de distinguer, comment serai-il possible de s'entendre? Avec la nomenclature des romanistes, les plus beaux génies n'auraient jamais pu sortir du chaos.

Les naturalistes n'ont jamais peut-être méconnu au même point les premières régles de la logique. Linné a reformé le système de la botanique; mais il ta pas trouvée dans l'état de consision di est la jurispruidence. A'ont lui, point oficialiste assez inepte pour avoir rangé de front la germination et la tulipe, le rameau et le blé, cat

Je ne veux pas me jeter dans des détails infinis pour montrer ce que sont, dans les jurisconsultes, et la classification des titres, et les principes sur lesquels ils sont fondes. Les romanistes, Cocceius. Blackstone, ne nous offrirajent que l'image du chaos. Ceux qui ne savent pas quel galimatias l'on trouve dans les livres des jurisconsultes doivent imaginer souvent que j'insiste trop sur des eboses claires et communes. Il me semble entendre les lecteurs se dire à eux-mêmes : « Mais tout cela « n'a-t-il pas été répété mille fois? » Que vous connaissez peu, lecteurs qui faites ce reproche, ees ouvrages profonds de jurisprudence que yous estimez par leur masse, comme les dépôts de la seience des âges! - Lorsque j'analyse les idées les plus simples, ce qui paraît trivial à des hommes senses. est un paradoxe parmi les juristes. Vérité, utilité, nouveauté, jusqu'ici ces trois objets vont encore cusemble.

# Table des événements collatifs. 1. Découverte origi- / liberté de pèche dans les

- naire, ou droit de premier occupant, à quoi l'on les terres non appro-
- peut rapporter priées.

  2. Possession de chose productrice.

  3. Possession de chose recevante.
- 4. Possession de terres avoisinantes.
- Amélioration de chose propre par le travail.
   Possession de chose recevante, à eause de l'oblitération des caractères distinctifs de la chose accessoire.
- 7. Succession par cause de décès.
- S. Oecupation, 1º par saisie juridique, 2º par saisie hostile, 3º par saisie de choses abandonnées ou perdues.

SANTRAR. - TOPF I.

- Disposition privée qui comprend : 1º aliénation ou abdication, 2º assomption ou acceptation
- Adjudication par voie de justice.
   Formalités: événement collatif accessoire.
   Possession actuelle : événement ablatif pro-
- visoire. 13. Possession ancienne: événement collatif dé-
- finitir.

  14. Nomination à office qui comprend : 1° assomption d'office, 2° élection,
- N. 2. Je n'al pas trouvé dans les manuscrits une table correspondant à celle-ci pour les événements abintiés.

## CHAPITRE XVI.

BUITIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES CONTRATS.

Les contrats sont des actes de collation ou d'investissement, des conventions, des lois plus ou moins éphémères que les particuliers proposent, et que le souverain adopte, pourvu qu'elles soient valides. Auxquels doit-il accorder le sceau de sa puissance? A tous. Vollà ma réponse; ear toutes ces conventions privées ne se font qu'en vue de quelque avantage réciproque, et on ne peut les restreindre sans nuire dans la même proportion au bonbeur des individus. Liberté entière pour les contrats; telle sera la règle générale. S'il en est auxquels il doive refuser sa sanction, ec sera toujours pour quelque raison particulière. Les raisons pour déclarer certains contrats invalides ou illégitimes, seront tirées de la nature des conventions mêmes, en tant que contraires à l'intérêt public. on à l'interêt d'un tiers, ou à celui des parties contractantes.

Les exceptions doivent s'indiquer sous un titre à part : il faut qu'on trouve dans le code même le catalogue des contrats auxquels la loi refuse sa sauction, soit absolument, soit conditionnellement.

La loi doit agir avec franchise. Lorsqu'elle accorde sa sanction à un contrat, il ne faut pas la retirer secrètement par des conditions non avouées comme telles.

Aggraver les frais de procédure, c'est violer la promesse qu'on a faite de sanctionner les contrais. C'est rendre la justice inaccessible aux pauvres, c'est-à-dire, à ceux qui en ont le plus grand besoin. Voilà une vérité qu'on n'osera pas nier, et qu'on aura bonte de reconnoître.

Je me sers du mot contrat ou transaction pour exprimer indistinctement un acte d'investissement, une convention, ou un amas, un mixte de conventions fondurs d'un seul ict.

Cela posé, les obligations penvent se distinguer en originelles et adjectices. l'appelle originelles eelles dont il est fait mention expresse dans le contrat même : j'appelle adjectices erlles que la loi trouve à propos d'ajonter aux premières. Les unes portent sur des événements que les parties contractantes ont présus : les autres sur des événements qu'elles n'ont pu prevoir 1. C'est ainsi qu'en tout pays la loi a suppléé aux vues trop courtes des individus, en faisant pour eux ce qu'ils auraient fait pour cux-mêmes, si leur imagination avait su anticiper la marebe de la nature.

Le législateur éclaire, reconnaissant ces obligations factices pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire, pour être l'œuvre de ses mains, les appuiera sur des raisons simples et vraies , tirées du principe de l'utilité. Les jurisconsultes ont fomlé ces obligations sur des fictions, c'est-à-dire, sur des faits qui, selon cux-mêmes , n'ont jamais existé. Là où il n'y a point eu de convention, ils en supposent : lá où il n'y en a en qu'une ou denx, ils en supposent mille : ils ont l'effronterie ou la bêtise de vous prêter des rolontés qu'eux-mêmes avouent que vous n'avez tamais eues a ct voità elicz eux ce qui s'appelle

raisonner. Décomposer un tel contrat, démonter une à une toutes les pièces qui le forment , faire voir l'amas d'obligations renfermé dans ce contrat, c'est une espèce de mécanique jusqu'ici inconnue.

Ce n'est pas seulement à l'auteur de la convention fondamentale que la loi impose des obligations adjectices : elle en impose également à d'autres personnes, en vertu de quelque liaison où elles se trouvent avec la personne principale. C'est ainsi que les obligations passent aux héritiers, et quelquefois aux eréaneiers. Pourquoi? Parce que leurs droits respectifs ne s'étendent qu'à la valeur nette des biens du défunt.

Une perte arrive à un effet qui n'est que sous ma garde : en serais-ie responsable? C'est un cas qui se divise en une infinité d'autres. Ce peut être une valeur abstraite, une somme d'argent, une chose en nature. Serait-elle censée ou non être sous ma garde? L'ai-ie à titre d'emprunt, de dépôt ou de gage? Et ainsi du reste... Observez que, quosque dans ces cas on parle toujours de contrat, il en cat un grand nombre où je puis avoir la chose sans

Prett d'un eheval : Il tombe malade : est-ez au préteue ou au loueur à naver la cure? - Chambre louée sans faire mention de lemps. Quel délai doll-on donner su locataire Variété correspondante d'ubligations adjections.

convention, sans promesse, sans aucun acte de volonté qui la concerne.

Le législateur a sleux écueils à éviter, celui de gêner les services, et celui de favoriser la négligence. Donnez trop d'étendue à la responsabilité,

yous courez le premier de ces dangers : donnez-luien trop peu, vous courez le second.

Je ne veux pos entrerici dans un examen critique des contrats romains, ce scrait un ouvrage d'un

ennui mortel. On'on imagine dans leur division et dons leur nomenclature tous les défauts possibles, il sersit difficile d'exagérer. L'idée de promesses réciproques, de dispositions mutuelles, si familière à tont le monde, se trouve tellement obscurcie dans ce funeste et absurde système de jurisprudenee, que les jurisconsultes, qui n'ont cessé de l'expliquer, sentent toujours le besoin d'explications nouvelles. He entassent en vain volume sur volunte : jamais la lumière ne sortira de ee chaos.

Tout est iei à refaire : une langue prétendue savante à désapprendre ; une langue simple et familière à enseigner. Mais ceux qui ne savent rien out une avance de plus de moitié sur ceux qui ont à oublier ee que les jurisconsultes appellent entre

eux du nom de seience.

## BITISION DES CONTRATS.

Un contrat subsiste entre denx parties lorsqu'il existe entre elles une disposition soit de biens, soit ile services, on une promesse légale faite par l'une au profit de l'antre. Une disposition ou un transport de blens est nn

acte en vertu duquel il se fait un changement dans les droits légaux de deux ou plusieurs personnes . par rapport à un certain objet. Les contrats penvent être ou momentanés, ou

permanents.

On peut les iliviser en trois elasses : 1. Promesses.

2. Disposition on transport de biens d'une partie à l'autre.

5. Contrats mixtes contenant des dispositions et des promesses.

Les dispositions et les promesses peuvent être unilatérales ou bilatérales, selon qu'il y a réciprocité d'engagement ou non.

#### 1. Promesses polialérales.

#### 1. Cautionnement.

deputs qu'il a été avertt de la quitter? - Selon la variété des contrats et des choses out en sont les sniets. Il faut vue

- 2. Paete simple de donation, etc. 3. Promease unilatérale de mariage.

# 2. Dispositions unitatérales.

- 1. Donation gratuite.
- 2. Lega.
- 3. Prèt gratuit en nature. 4. Dépôt à garde gratuit.
- 5. Hypothécation in futurum.

# 3. Promesses bilatérales.

- 1. Accord sur vente, achat.
- 2. Accord sur échange.
- 3. Gageure t.
- 4. Accord portant obligation de passer un autre contrat quelconque.
- 5. Promesses hilatérales de mariage.

# 4. Dispositions bilatérales.

- 1. Échange.
- 2. Vente et achat.
- 3. Échanges de monnaie.
- 4. Achat de lettres de change.
- 5. Achat de rente sans hypothèque. 6. Achat de rente avec hypothèque.

# Mixtes contenant des dispositions et des promet

- 1. Prêt d'argent gratuit ou à intérêt.
- 2. Assurance gratuite ou pour prime.
- 3. Louage de maison, etc. 4. Bail de maison , ferme , etc.
- 5. Mise en gage. 6. Contrat de mariage.
- 7. Contrat d'apprentissage.
- 8. Louage de domestique ; d'ouvrier de manufacture ou d'économic rurale, ou autres travaux productifs; de commis de marchand.
- 9. Enrôlement volontaire, 10. Donation en fisicicommis,
- 11. Lega en fidéicommis,
- L'espèce de contrat nommé gageure doit être l'objet d'une attention particulière, Seion l'application op'on en fail, il peut renfermer en soi toute la force d'une los et d'une loi qui agirait avec une double sauction, eelle des peines et celle des récompensee. On pourrait s'en servir par minière de subornation , pour tous les crimes imaginables. Pariez, par exemple, que telle personne ne vivra pas au delà de tel temps, et voyez les suites qu'un tel parl peut avoir.
- Daos le eas des pertes qui peuvent arriver par le feu ou par les oaufrages , l'assurance n'est qu'une espèce de ga-

- 12. Contrat de aociété en fait de commerce.
- 13. Dépôt dans la voic du mandat. 14. Contrat de aociété en fait de manufae-
- 15. Bépôt en garde pour prix à payer in futurum
- par le dépositeur. 16. Prêt d'effets à prix in futurum.
  - 17. Adoption.

# Dépôt. Espèces.

Les espèces sont constituées par les différentes fins your lesquelles le contrat a'établit.

# 1. Pour le comple du dépositeur.

- Garder simplement la chose : concierge, aubergiste.
- 2. Transporter simplement d'un endroit à l'autre : voiturier, - capitaine de vaisseau de transport.
- 3. Améliorer : dresseur de chevaux . teinturier, - meunier, - tailleur.
- 4. Employer sans amélioration, mais sans consommation , c'eat-à-dire , destruction entière : comme outils, - capital fixe de fabrique, domestiques.
- 5. Consommer : comme bois de chauffage. drogues à teindre. - encre à écrire.

# 2. Pour le compte du dépositaire.

- 6. Dépôt de chose prétée à titre gratuit.
- 7. Dépôt de chose louée à prix.
- 5. Poor le compte du dépositeur et do dépositaire.
- 8. Associé par rapport à choses acquises par un coassocié au profit de la société. 4. Pour le compte de l'un on de l'suire, selon l'événe-

## 9. Engagiate et receveur en gage.

erure : et ses effets, comme moven de subornstico, ne sont que trop condus.

On peut en faire encore un inage malfalsact par son application à la loi adjectice, à la procédure. Dans le temps que le sexe de la chevalière ou du chevalier d'Eon étalt douteux, il deviat l'objet d'une gageure. L'action fut portée dans une des cours de Westminster, et plusieurs personnes furent appetérs à paraître et à déposer sur ce sujet. Ou pourrait désigner cette espèce de gageure par le nom de gagoure d'inquisition verstoire.

## CHAPITRE XVII.

#### NEUVIÈNE TITRE CÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES ÉTATS DOMESTIQUES ET CIVILS.

On établira ce titre général pour servir comme de dépôt aux lois qui regardent les dives délits contre ces états respectifs. Cest ici que doit se trouver le catalogue des classes de personnes qui ont drs dévits on les dévoirs à elles, maitres, servitenes, tuteurs, pupilles, pières, enfants, mandataires, etc. Quant aux états polítiques, é est-à-dire ceux qui se fondrat sur qurhue pouvoir polítiques ou quedque devoir qui y est salvorionné, on renvera pour est su droit constitutionnel.

Un état domestique ou civil n'est qu'une base deule, autour ci lapuelle se rangent des droits et des devors, et quelquefeis des incapacites. Il faut des devors, et quelquefeis des incapacites. Il faut des la comparation de la comparation de la conoui le l'inonne iller. d'avec l'ourrege de la bolt l'est depart en conte broits, les obligations que la loi y a ajoutés. Comalter un état, c'est idon comaltre sejar-ment les droits et les obligations qui y sont rémis: ambi qui est le principe. Gunion qui y sont rémis: ambi qui est le principe. Gunion qui y sont rémis: ambi qui est le principe. Gunion qui y sont rémis: ambi qui est le principe. Gunion qui y sont rémis: ambi qui est le principe. Gunion qui les rassemile pour en faire la deus fierites qu'on appelle un état ou une condition? Cest

Cest ici qu'on pout voir les exemples les plus frappants de la variété et de l'étenhud ets obligations adjectiers. Un garçon et une fille se marient ils ne voient d'abord dans leur union que l'accomplissement du vocu qui en a été le moiff. Au même moment la loi surrient, et leur impose une foule d'obligations réciproques, dont jamais peut-être l'êtée ne s'est présentée à leur esprit.

Il est vrai que cette distinction des obligations frontamentales et adjectieres ne tient qu'à la règie gence du l'égislateur. Qu'il ait soin de faciliter la connaissance des lois, le citoyen, en se chospe, et al qu'il un état, connaîtra toutes les obligations qui lui soin attachées, et toutes, soit principales, soit accessoires, seront également volontaires.

Dans la notice des états civils, on comprendra tous les métiers, toutes les professions qui ont des diroits ou des devoirs particuliers, ou qui sont sommis à des inrapacités.

Dans l'article approprié à claque état, voiel l'ordre drantières : 1° moyens de l'acquérir, 2° moyens de le perdre, 3° droits, 4° devoirs, 5° incapacités s'il y en a. Les droits doivent précéder les devoirs, parce que dans bien des cas ils en sont la source, S'il y a un ordre chronologique dans les érénements d'où les droits et les devoirs prennent date, il fant le suivre. Les effets qui découlent de chaque érénement doivent être tenus distincts de ceux qui découlrnt de chaque autre.

#### CHAPITRE XVIII.

DIXIÈME TITRE GÉNÉRAL OU CODE CIVIL. DES PERSONNES CAPAZLES D'ACQUÉRIR, — DE CONTRACTER.

Du mot personne et autres dont on se sert pour le représenter (un tel, un tiers, celui, qui, etc.) dérive un amas de titres qui auront leur centre commun dans celui-ci.

A qui la loi attribuera-t-elle la espacité d'acquérie te crille de contracter? A tous, dira la règle générale. S'il y a des personnes à qui on la retuse, il faut que ce soit par quelque raison particulière. Aussi, sans les exceptions, n'y aurait-il pas lieu à la règle générale. Ce n'est que pour placer les exceptions qu'on en a besion.

Aimi la loi pourra ne pas laisers le droit d'investissement à l'égard d'un bénéfice an juif, de peur qu'il n'en abasse au préjudire de l'Église. — Elle n'accordera pas un droit pareil, à l'égard d'un insmenble ou d'une somme considérable, au un mieur, de peur qu'il n'en abuse à son préjudice. — Elle n'accordera nie el roit ni même cehi d'occupation à un insensé, de peur qu'il n'en abuse, soit à son préjudice, joit à cehi d'atturti.

#### CHAPITRE XIX.

DES TITRES PARTICULIERS OU COOR CIVIL.

Dans le code pénal, les titres sont faciles à arrangre, le catalogue répond à declui des délits. Il n'en est pas de même à l'égard du code civil. Les titres particuliers pourraient également se placer sous chaeim des titres généraux qu'on vient de voir. On ne peut pas réciger un code pénal sans avoir

On ne peut pas rédiger un code pénal sans avoir déterminé le plan du code civil; car, pour avoir un code pénal complet, il fant que tout le corps de ilroit s'y trouve enclavé, au moins par renvoi. Aussi est-il vrai que l'idée d'un code pénal complet renferme en soi l'idée complète de toutes les matières des autres codes. Mais quand on a tous les matériaux, il reste encore à assigner leur place.

Quel est legfil qui nous guidera dans cette distribution? C'est encore le principe de l'utilité, Les lois étant données , pourquoi le législateur les fait-il écrire? La réponse est aussi simple qu'incontestable : « Afin que chaque ilisposition soit présente « à l'esprit de tous crux qui ont intérêt à la con-« naltre, an moment où cette connaissance peut « leur fournir des motifs pour règler leur conduite, » Or, pour cela, il faut, 1º que le code des lois soit rédigé en entier dans un style intelligible pour le commun des individus; 2º que chacun puisse le consulter et trouver la loi dont il a besoin dans le moins de tempa possible; 5° que, pour cet effet, les matières soient dégagées les unes des autres, en sorte que chaque état puisse trouver ce qui lui appartient, séparé de ce qui appartient à tout autre. « Citoyen, dit le législateur, quelle est la con-

dition? Es-tu père? ouvre le titre des pères. —
 Es-tu agricole? consulte le titre des agricoles. »
 Cette règle est aussi simple que satisfaisante. Une

foisénoncée, pent-on ne pas la comprendre? Peut-ou l'oublie? — Tous les législateurs ont dû suivre une début di naturelle, dira le philosophe. — Aucun d'eux u'y a jamais songé, répond le jurisconsulte.

L'inventaire de tous ces états pourrait se trouver dans le corps de la législation, sous deux ordres différents. Sous le titre général des états ou conditions civiles, il peut se trouver en forme analyique et systématique pour l'instruction des gens de loi. Dans l'index, il devrait se trouver par ordre

alphabetique pour la commodité des citopens. Il y a bien des matières qu'on pourrait chreches indifféremment sous plus n'un tière : mais dans tous lects aoi for pourrait doncer au tière un nom concret ou un nom abstraix, il finu unifermément s'en tent' dans le tette aux noms concrets et reféguer à l'indet les noms abstraix, il sins in n'trouvreait dans le tette les tières les époux, pet fouvereait dans le tette les tières les époux, pet depouves, et non pas celui du marriage : le tière les Arillers, et non pas celui du marriage : le tière les Arillers, et non pas celui du marriage : le tière les Arillers, et non pas celui du successions.

Mais tous ces titres rejetés du texte doivent être soignensement recueills dans l'index : car il en est de cet appendice du livre tout autrement que du livre même : plua il est volumineux, plus il est facile à consulter.

Après les titres des personnes, viennent cenx des êtres matériels, des choses. On les préfère encore aux tirres abstraits pour deux raisons, 1º parce qu'ils ae présentent plus naturellement aux caprits les moins instruits, 3º parce que le cataloque en est plus amble et plus uniforme.

Viennent enfin les titres tirés des diverses espèces de contrate : il est vrai que les noms des contrats sont des termes abstraits, mais les contrats sunt des aetes de personnes, et il n'y a point de contrat qui ne donne un nom particulier aux personnes uni s'y engagent : il n'y a donc , pour s'en tenir aux titres concrets, qu'à les rapporter aux personnes mêmes; ainsi, au lieu de dire, achat, cente, emprunt, prét, il n'y a nu'à dire acheteur, vendeur, emprunteur, préteur, Cette methode conservera mieux l'uniformité du plan, et le grand but de la distribution, qui est de présenter à chacun ce qui lui appartient dégagé de ce qui ne lui appartient pas, Car tous les contrats n'ont pas deux noms correlatifs qui répondent à ceux des deux parties contractantes. La plupart n'en ont qu'un seul, par exemple, dépôt, assurance, Or, à propos de chaque contrat, il se peut qu'outre les obligations mutuelles il y en ait de particulières à une dea parties : au lieu de tout enmuler sous le titre assurance ou dépôt, il vaut mieux faire deux articles à part, assureur, assuré, dépositeur, déposi-Sous ce point de vue, les titres contractuels ne

seraient qu'une suite, une sous-division des titres personnels.

Question à éclaireir. Il est peu de contrats qui ne se rapportent de façon ou d'autre à des choses. Tel contrat donné, le texte des lois qui le regardent se trouvera-t-il sous le titre des contrats ou sous celui des choses?

S'il s'agi des chases en général et de dispositions générales, on placer les maitiers sons le tirte des contrats. S'il s'agit d'une espéce particulière de coheces et d'une disposition qui ne s'appliquer qu'à cette espèce et sons à une autre, ce sere sous le tirte des choixes. Exemple 'Veste d'un étant le tern-deux tens de garantie contre certaines mabiles, autre d'un étant de parantie contre certaines mabiles, autre d'un étant de la contrate de parantie contre en aispiriment que cette obligation se troutre sous le tilte es chéronaux que sous celui des rendeurs, vu qu'elle ne s'attache à meune autre espèce de rendeur, qu'un qu'elle ne s'attache à meune autre espèce de rendeur, qu'un qu'elle ne s'attache à meune autre espèce de rendeur, qu'un qu'elle ne s'attache à meune autre espèce de rendeur, qu'un qu'elle ne s'attache à meune autre espèce de rendeur, qu'un qu'elle ne s'attache à meune autre espèce de rendeur, qu'un qu'elle qu'elle de chevaux.

Voici une idée des titres subordonnés qui pourraient trouver place sous un titre réél. Je prends pour exemple celui des cheraux.

(Observez qu'ici J'envisage uniquement l'arrangement et non la maière. Je cite les lois qui sont ciablies ou qu'on peut établir, sans juger si elles sont loonnes ou nisuavaires. Ce sont des jetons slont jeme sers pour compter. Ce serait un travail déplaré que d'en examiner ici l'aloi.)

1. Personnes incapables d'en acquerir la proproété ou à qui l'acquisition en est interdite. -- Exemple: Catholiques en Angleterre, pour les chevaux d'une certaine valeur. (Loi écrite anglaise. Delit contre la souveraineté: délit préliminsiee.)

- Delit contre la souvecaineté : delit préliminsiee.)

  2. Moyens particuliers de lrs aequérir. Arrestation d'un brigand à cheval et conviction du coupable.
  (Loi écrite anglaise : loi remunératoire.)
- 3. Limitations au droit d'occupation : cruantés défendues. Diffenses aux chrétiens de s'en streit pour monture. Durispendence usitée dans quelques provinces de la Tucquie.) Défenses d'rxpoetec des chevaux peopees à la guerre. ( Délit contre la force publique.)
- 4. Actes d'occupation commandés. Marques à imprimer aux ches aux de louage pour faire reconnaître les brigands qui s'en seraient servis, ou pour constatre l'individualité de l'animal, à dessein d'y asseoir un impôt. Renvoi aux titres personnels loueurs de cheraux, voituriers. auber-
- 8. Limilation au deoit de peopriété exclusive : droits accordés aux officiers publics de lrs employer à cretainrs conditions, — de les saisir pour le service militaire, —de lrs faire périr pour arrêter une
- épidémie, etc., etc.

  6. Limitation au droit de disposition. Exemple : Défense d'expoeter, etc.
- 7. Obligations adjectices attachées aux droits d'occupation. Ex. : Impôts à payrr périodiquement. Impôts à payer occasionnéllement aux barrères. Obligations imposées à titre d'empents, de louage, de gage, de corrée, comme de nourrie, guéric, etc. Renvoi au titre des contrats, emprunteurs, préturs, loueurs, voageurs, etc.
- Obligations adjectices attachées aux droits de disposition. — Ex. : Gacantie présumée contre maladie et autres défauts.
- 9. Droits adjectiers sur services attachrs aux droits d'occupation. Pooits de faire recevoir et soigner chevaux chrzaubergistes, maeéchaux, etc. Rroit of the control au titre personnel des gras de meitre, où l'on exposeca les obligations où ils sont d'exerer leurs metters respectifs au service de quicouque le demande. (Delli, non-reddition de service.)
- 10. Droits adjectices sur services attachés au droit de disposition. — Ex. : Droit de se faire assigner une place pour son cheval aux macches de chevanx, par l'employé qui en a la gaede. (Delit, non-reddition de service.)
- On peut remarquer que les titres porticuliers du droit évil ne le sont pas dans le même seus que ceux du droit penal. Dans ceux ei. le point de ceunion c'est l'identité de l'esjèce d'acte dont if segit ; tout se rapporte, par exmple, au larcin, à l'homeide, à l'adultere. Dans les titres du code evil, le point de réunon, c'est l'identité de la prresièn, le point de réunon, c'est l'identité de la prre-

sonne ou de l'état, tout ce qui se rapporte aux phères, aux époux, aux malters, aux tourburs, étc. Il y a expendant un point de rue plus étoigné où toutes distinctions disparcissent. Si on suit jusqu'au bout le principe distinctif des colts personnets, on tources que les titres particuitées du droit penal leur appartiement; car, commette unt espéce de délit, c'est devenir une rspèce de délit, voleur, s'obliceur, assaissin, faussaiser, cet. D'agrot peut

errectoir su dénomination de l'acte.

Douts à éclairér. Dans la plupact des cas, la
même loi porte nécessaiement sur deux personnes
au moins à la fois : celle à qui elle impose un
olibigation, celle à qui elle confère en conséquence
un droit. Sous esdeux tilers, on managuera pad
de faire mention de la fol, Mais sous lequel des deux
serail-il plus commonde de l'exposere tout au long?
C'est ce qui dépend des circonstances, et le choix
n'immorte pas beaucoup.

Le procéde le plus naturel parati cellud-i presentra la loi tout rusière à celle des deux parties qui a le plus grand intérêt à 5 ru instruire. Quelle est donc cette partie? C'est ordinairement celle à qui le devoir est imposé, à casue des peinrs qui accompagent l'infraetion de ce deroir. Cer les peines que la loi est afoccé d'employee sont géneralement plus fortes que les récompenses ou les avanbaces aville roofiere.

Il y a encore d'autres raisons pour préférer ect

- 1. Il y a licia dos cas o la la partie farrorities n'est que le public critice, et non pas un individuo. Dar extruple, les impôts. Tout ce qu'on à besoin d'alreaser au public dans le ceole pendi général, e'est la definition du sélit non porprement d'impôts, et act les revois couverables. Ce que act la indiquer tes direct impôts cetables, les obligations accessiones un propose de la contrata de la companya de la companya de la companya de la companya de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contra
- 2. La partie à qui l'on veut imposer l'obligation est nécessairement facile à désagner, à démèter. Le législateur ne doit pas ignorre, sans doute, quels sont ceux qu'il reut favorisec, mais il peut y avoir pusieurs classes favorisées par le même droit, et il peut être plus difficile de les particulariere.
- 3. Il pourcait meure se trouver des classes favorisses auxquelles le legislateur n'aurait pas même pensé. Qu'un impôt, pae exemple, soit assis sur une certaine espèce de tuité : le but de cet impôt, commt tel, ne peut qu'êtee le bien general de l'État, en rettu des besoins qui rendent tels contributions nécessaires. La parie qu'il aura voutil avorisses, mas penser à aucune autre, sexa le putante de l'auteur de la contribution nécessaires. La parie qu'il aura voutil avorisses, mas penser à aucune autre, sexa le putante de la contribution de la contribu

blic en général. Cependant il peut y avoir une classe d'hommes qui en retire un avantage plus immédiat : es sont des personnes établies dans une fabrique rivale, manufacturant une autre espèce de toile plus ou moins propre aux mêmes usages.

Je ne suis entré dans ce détail que pour jeter plus de jour sur le plan de la distribution ; cer, d'ailleurs, il importe peu que la loi soit couchés sous tel ou tel titre, pourva que les reuvois soient assez nombreux et bien choisis, et que la massi soit morcelée de manifer que chaque classe ne soit charges que des matières qui l'intéressent particullèrement.

Tel est le plas de distribution que je proposersia pour les maitres au dreat civil. In m. para qu'il ciai le plas chie, celui dans lequel toutes les moléciais le plas chie, celui dans lequel toutes les moléciais qu'il comment de la proposition de la praise al trasupéris de leur cetter porticuler, par une attration qui paralirais commen naturelle à force d'être simple. L'idee de ce plan n'est pas auar detaille pour ceux qui n'aurient point une certinic consimple. L'idee de ce plan n'est pas auar detaille pour ceux qui n'aurient point une certinic concura qui n'aurient ce qu'on homer de nome de spatience, ceux qui ont péntré dans le lubjrishie de lisieribles, actioned al bond combine ce plan de distribution est nouveau, et que, s'il a quelque forme qui préside taut l'arrangement au mis-

### CHAPITRE XX.

DES POUVOIRS POLITIQUES ÉLÉMENTAIRES.

Le code constitutionnel est principalement employé à confèrer à des classes particulières de la société ou à des individus des pouzoirs, et à leur preserire des devoirs.

Les pouvoirs sont constitués par des exceptions à des lois impératives. Je m'explique.

Toute loi complète est par sa nature coercilire ou discorcilier. La loi correttive commande ou défend ; elle crèe un séifi, ou, en d'autres termes, elle contreil un acte en désit, . Tu ne tueres « point. .— Tu ne déroberas point. » La loi discorgetire crèe une exception, elle êta le édit; elle autorise une certaine personne à faire une chose contraire à cette presinne le fair pur le des le l'impérialire loi. » Le juge flera mourir « tel on tel individue. — Le collecteur des impôts :

« exigera telle somme. » Les devoirs sont eréés par des lois impératires

adressées à ceux qui ont les pouvoirs. « Le juge im-

pos-ra telle peine après telles formes prescrites. Le code constitutionnel referenre un partie explicative, servant à indiquer les événements par lesquets tels individus sont investité et évin oute porroirs : succession, nomination, présentation, concession, institution, éfection, achat de place, etc., et les événements par lesquets tels individus sont divestité de tels ou tels pouvoirs, dismission, amotion, déposition, adhecition, événetien a régisser tous de les de la constitution de la constitution de telle de la constitution de la constitution de position, de position, administration de la constitution de position d

tion, etc.
Analyser, dénombrer tous les pouroirs politiques
possibles, voils un trevail métaphysique de la plau
bante difficuéel, avail du plus grante lougemante difficuéel, avail du plus grante lougementages. Sin étaines places dans un service de la
mentique. Sin étaines places dans un session sain,
ils n'en differerisent que par l'étendue, c'estdiffere par la multimag des personnes et des choies
sur lesquelles sis doirest s'exercer. Bais leur linportance les a fair oriminariement disture pour les
portance les a fair oriminariement disture pour les
l'Exercice d'une seule espèce de pouvoir, il faut le
connecurs de plausieur valontés.

Jumpirel les pouroirs politiques d'un gouvernement sont, à l'égard des pouroirs politiques d'un autre gouvernement, des objets qui n'ouft point de meueur commune. Ils ne se correspondent point. On n'a, pour les exprimer, que des dénominations purmentel loselles. Tautôls et son les noms mêmes, qui différent; tantôl les mêmes noms expriment des objets tout à fait différents, point d'almanach de cour qui puisse servir dans toutes les cours. Paint de grammière politique universelle.

Les titres d'offices sont des mixtes, des agrégés dissemblables, qu'on ne saurait comparer entre eux, parce qu'on n'a jamais tenté de les décomposer, parce qu'on ne connaît pas les élements primordiels. Ces éléments, si on parvenait à les saisir, seraient la clef jusqu'ici inconnue de tel système politique donné, et la mesure commune de tous les systèmes actuels et possibles. Maintenant, comment pourrais-je faire un plan uniforme pour distribuer les pouvoirs politiques d'un État queleonque? De quelle langue emprunterais-je le vocabulaire des offices? Si j'employais le français, il ne servirait qu'à exprimer la distribution des pouvoirs dans le gouvernement français. Ouel rapport entre le premier consul de France et les consuls de Rome, ou les consuls de commerce? entre le roi d'Angleterre, le roi de Suède, le roi de l'russe? entre l'empereur d'Allemagne et l'empereur de Russie? entre l'aneien duc et pair français, le duc et pair anglais, le grand-duc de Russie, le grand-duc de Toscane? entre le procureur général français, le procureur général anglais, le procureur général de Russie? entre le maire de Bordeaux et le maire ile Londres? etc., etc. Un volume ne suffirait pas pour exposer toutes ces disparates.

Telle est la première ilificulté. Elle fait le tourment de ceux qui ont à rendre compte d'une constitution étrangère. Il est comme impossible d'employer une dénomination à laquelle les freteurs n'attachent des kiées différentes de celles qu'on voudrait leur donne.

Cette confusion esserait si l'oo pouvait faire une nouvelle nomenclature qui ne fût pas composée de nous d'office, mais qui exprimât les pouvoirs politiques élémentaires renfermés dans ces differents offices.

On peut s'y prendre de deux manières pour ectie décomposition 1'en considérant le but vers lequel ils sont dirigés : but de sûreté intérieure ou extérieure : but de sûret contra le deliveu co contre les calamités, etc.; 3º en considérant les dirivres manières dont on peut opérer pour atteindre ce but : la manière d'opérer a pour objet les personnes ou les chotes. Cette méthole d'analyzer les pour ouirs politiques donne les résultats suivants :

1. Poucoir immédiat sur les personnes. Cest deil qui fecrese un les fauelles passies ¿ ées la pouroir de fire de sa propre man des actes dont l'Effette termise aux la personne d'autris, soit sur l'ante : Cest le pouvoir de faire de ces actes qui seraiot des délits costre la personne, de la part 'Uno Indishiu qui ne serait passientés fundies une certaine fin, c'est le pouvoir de raire de la part 'Uno Indishiu qui ne serait passientés fundies dunne certaine fin, c'est le pouvoir de l'autris de la part (l'est passiente l'est pouvoir de l'est personne, de la part (l'est passiente l'est pouvoir de l'est passiente l'e

2. Pouvoir immédial sur les choses d'autrui. Cest le pouvoir de libre servir à l'ausge du publie iles choses siont la propriété principale appartients aux partieuliers. Par exemple, le pouvoir d'un inistre le la justice de se faire ouvrir la maison un nistre le la justice de se faire ouvrir la maison un d'une personne onn aceusée, pour y cherche que accusé. — Le pouvoir d'un courrier publie, en casche besoin, de faire usage du cheral d'un partieule de de besoin, de faire usage du cheral d'un partieule.

ac orson, actaire usage du eneval d'un particulier.

3. Pouroir immédial sur les choses publiques :
e'est-à dire, erlles qui n'ont que le gouvernement
pour propriétaire.

4. Pouvoir de commandement sur les personnes prises individuellement. C'est celui qui s'excres sur les qualités setives. Il a pour base ordinaire le pouvoir immédiat sur la personne, sans lequel celui qui connanne ne serait pas sûr de trouver les motifs pour se faire obeir. Dans le

( Qu'un tel pouvoir existàt sans timites (celui, par exemple, de specifier des lipux comuse asiles), il n'en faudrait pas davantage pour détraire l'effet de toutes les lois emportant peuce affiscive considérable — Un

eommenecment des sociétés politiques, ces deux pouvoirs ont dû être réunis dans la même main , comme ils le soot encore aujours'hui dans les sociétés domestiques. L'habitude de l'obéissance une fois établie, on a presque perdu de vue la dépendance où se trouve le pouvoir le plus élevé à l'égard de eclui qui eo est la racine. Le premier est seul excreé par les rois et les ministres: ils ont laissé le second à des hommes qui o'co soot que plus avilis. Ulysse châtiait de sa main le pétulant Thersite, Pierre les était encore l'exécuteur de ses propres décrets ; il abattait avec fierté, de ses mains impériales. la tête des malheureux qu'il avait condamnés. L'office de bourreau ne dégrade point les empereurs de Naroe, et leur dextérité daos ces supplices est là une des pompes de la couronne. Dans les États civilisés, le pouvoir noble ne dépend pas moins du pouvoir ignoble que dans les contrées barbares : mais la disposition à l'obrissance étant uoe fois établie, tout s'opère sans qu'oo pense à la contrainte qui en est la première base.

5. Pouvoir du commandement sur les personnes prises collectivement. Il faulrait unit bit fait bien petit pour régir les individus un au. Un ceal ne se peut up dans la société domestique un compagnie de soldats ne peut manœurrer qu'au-tot qu'un ethe fui inone de l'ensemble. C'et aussi ce pouvoir de faire agir les bommes par classe que consiste la force du souvernement.

Consister as sorve on government.

6. Pouter's de specification. Tappelle ainsi le pouvoir de déterminer les indivibus dont seront composés les classes particulières sur lesquelles les commandement s'exerce. Ce pouvoir utrè-étendu n'est, par rapport sus presonnes, que le pouvoir viet, par la consistement et celui de divestissement à l'égard de telle ou telle classe c'elsace des nobles, classe des juges, elasse des militaires, rlasse des matelois, elasse des classes, classe ides ricopare, classe des classes des citopes, classe ides troparer, alsase des militaires.

elasse des citoyens, elasse iles étrangers, elasse des siléinquants, classe des alliés, classe des enemis. Le pouvoir de spécification se subdivise en deux branches principales: spécification des personnes, spécification des choses.

Le pouvoir sur les personnes se subdivise en droit de placer dans une classe et d'en déplacer. Le pouvoir sur les choses consiste à leur assigner quelque usage, et à ériger en delit tout ce qui s'en écarte.

Spécifier un lemps, un jour, comme devant être une fête religieuse où il est défendu de travafter. Spécifier un l'eu comme consacré : par exemple, une église, un asile 4.

jour les gens d'Église allaient s'emparer de toute l'Angleterre, en changeant les biens-fonds en cimetières. La législature arrêta cette métamorphose. — l'oyez Biackstone ,

Spécifier un métal comme la monnaie légale | du pays. Spécifier un habillement comme approprié à un

état, etc.-Le droit de spécification sur les choses embrasse la totalité des choses.

Il faut se souvenir que chacun de ces pouvoirs peut se subdiviser indéfiniment selon le nombre des mains dans lesquelles on le place, le nombre de voiontes dont on exige le concours pour que l'exereice en soit légitime. De là droit initiatif ou droit de proposer un pouvoir : droit négatif ou droit de rejeter. - Les copossesseurs peuvent ne former qu'un seul corps , ou autant ile corps séparés qu'on veut. - Le concours de plusieurs corps peut être nécessaire à la validité d'un acte de commandement. comme le eoneours de plusieurs individus dans un

seul corps. Tous ces pouvoirs on peut les posséiler en chef. on dans un rang plus ou moins subordonné.

La suhordination d'un pouvoir politique à un autre est établie : 1º par la cassabilité des actes ;

2º par la sujétion aux ordres qu'il en recoit. 7. Pouvoir attractif. J'appelle ainsi le pouvoir de recompenser ou de ne pas récompenser : - pouvoir d'influence qui est en partie rémunératoire , et

en partie pénal. L'influence est une source de motifs. Dans le gouvernement, elle est constituée : 1º Par le pouvoir de placer à l'égard d'offices

désirables. Recompense. 2º Par le pouvoir de déplacer à l'égard d'offices

désirables. Peine. 3º Par le pouvoir de placer à l'égard d'offices

indésirables. Peine. 4º Par le pouvoir de déplacer à l'égard d'offices indésirables. Récompense.

Il y a trois autres sources d'influence moins directe :

1. Emploi libre des richesses.

2. Pouvoir de rendre ou de ne pas rendre toutes sortes de services libres. 5. Influence fondée sur la réputation de sa-

gesse. Le pouvoir attractif, qui s'exerce par les récompenses, est plus dangereux que le ponvoir coercitif:

c'est parce qu'il est plus sujet à l'arbitraire, Tout homme riebe en a sa part, en vertu de sa richesse, sans posseiler aucun pouvoir politique en titre. Ce n'est que dans un petit nombre de cas qu'on a par assujettir l'exercice de ce pouvoir à des règles fixes. Les lois contre la corruption active en sont un exemple : et tout le monde sait combien les jois contre l'achat des suffrages dans les élections, ou contre la vénalité des personnes en place, sont difficiles à excenter. On réussit mieux par des movens indirects que par des moyens directs. Il faut s'attacher à rendre le délit plus difficile, à en diminuer la tentation, à lui ôter les moyens de se cacher, à

cultiver les sentiments d'honneur, etc. Résumé. Analyse des pouvoirs politiques, élé-

- mentaires, abstraits, 1. Pouvoir immédiat sur les personnes.
  - 2. Pouvoir immédiat sur les choses d'antrui. 3. Pouvoir immédiat sur les choses publiques.
- 4. Pouvoir de commandement sur les personnes prises individuellement.
- 5. Pouvoir de commandement sur les personnes prises collectivement, ou sur les classes,
  - 6. Pouvoir de soccification ou de classification :
  - 1º A l'egard des personnes;
    - 2º A l'égard des choses ; 3º A l'égard des lieux :
  - 4º A l'égard des temps.
- 7. Pouvoir attractif : pouvoir d'accorder ou de ne pas accorder des récompenses.

## CHAPITRE XXI. SCITE. POUTOIRS POLITIQUES ÉLÉMENTAIRES.

Ce dénombrement des pouvoirs politiques présente une nomenciature nouvelle qui a besoin d'être justifiée, et qui ne peut l'être qu'autant qu'on fera voir que les divisions les plus généralement adoptées

jusqu'à présent laissent tous ees pouvoirs dans un état de confusion et de désordre. Les uns divisent les pouvoirs élémentaires en deux classes : 1º pouvoir législatif : 2º pouvoir exé-

cutif; les autres y ajontent une troisième branche, pouroir de lever les impôts; les autres une quatrième, pouvoir judiciaire. Quand on a adopté un de ces plans, sans s'em-

barrasser peut-être beaucoup de leur différence, on croit avoir assez défini, et l'on se met à raisonner. Je vais montrer combien tous ces termes sont vagues et obscurs : On entend par chacun d'eux tantôt une chose .

tantôt une autre. Il est tel pouvoir qu'on ne sait auquel de eeux-ià on doit rapporter. Personne ne fait entrer les mêmes idées dans ce qu'on appelle puissance législative ou puissance exécutire.

Entre l'état de la science et l'état de la nomenelature, il v a une liaison naturelle. Cependant, avec la nomenciature la mieux ordonnée, on peut raisonner mal : mais avec une nomenclature aussi mal ordonnée que celle-ci, il p'est pas possible de raisonner juste.

### Pouvoie législatif.

Tont le monde s'accorde à entendre par là le pouvoir de commandement. On se fait moins de scrupule de ac servir de cette expression lorsque ce ponvoir ne s'exerce que aur des espèces, surtout lorsque l'étendue de ces espèces est considérable. On accorde plus volontiers ce titre à un pouvoir dont les ordres sont expables de durer toujours . nu'à un pouvoir dont les ordres sont périssables par leur propre nature. On s'accorde à supposer que l'exercice de ce pouvoir est libre des entraves qui caractérisent le pouvoir judiciaire. Quelquefois on suppose qu'il est exercé en chef, quelquefois on se sert du même mot pour des cas où il ne s'exerce nu'en sous-ordre. On est très-porté à appeler pouvoir législatif celui qu'on voit s'extreer par un corps politique, et pouroir exécutif celui qu'en voit s'exercer par un seul.

## Pouvair Indiciaire.

Parmi les antrars qui ont considéré ce pouvoir comme distinct du pouvoir l'gislatif, je n'en trouve aucun qui ait paru en connaître la différence. Les ordres du législatrur portint à la fois aur

une classe nombreuse de citoyens : — mais cenx du juge ne font-ila pas de même? Ne juge-1-on pas des communautés, des provinces?

Crux du législateur sont capables d'une durée perpétuelle : mais ceux du juge ne le soot-ils pas aussi?

Ceux du juge portent sur des individus : mais parmi lra actes qui émanent de la puissance appelé *législatire*, n'en rst-il pas qui font de même? Pour que le juge puisse rmettre des ordres comme

rour que le juge puisser meutre des orares comme juge, il faut le concours de circonstances qui ne sont pas nécessaires pour légitimer les actes du législateur. 1. Il faut qu'une partie intéressée vienne de-

- mander au juge d'émettre Fordre en question. Voilà done un individu à qui appartient l'initiative, le droit de mettre en activité la puissance judicialre <sup>1</sup>. 2. Il faut que les parties à qui les ordres du juge pourraient porter préjudice aient la faculté de a'y
- opposer. Voilis d'autres individus qui ont une espèce de pouvoir négatif, pouvoir d'arrêter les actes de la puissance judiciaire. 3. Il faut qu'il y ait preuve produite de quelque fait partieulier sur lequel la plainte est fondée, et
- <sup>3</sup> Cette première condition peut manquer dans le cas où le juge agit d'office, par exemple, s'il faisaid aerêler un particulier qui, pendant l'audience, lui sorail manqué de réspoct.

que la partie adverse soit admise à fournir des preuves contraires. Voilà donc la personne accusée dont le concours est requis.

4. Là où règne la loi écrite, il faut que l'ordre du juge soit conforme à cr que crite loi lui preserit : ordre à l'effet de punir, s'il s'agit d'un cas pénal : ordre à l'effet d'investir la partie de tel droit, ou de l'en divestir, s'il s'agit d'un cas civil s.

### Pouvoie exécutif.

On peut distinguer au moins douze branches de

I. Pouvoir suborisone de législation sur des districts particuliers, sur due classes de citagras, autre de case de citagras, ambme sur tous, forsqu'il aight d'une fonction particulière du gouverneueuxt. Mois e district est étendu, moins l'ordre a de durée; moins la chese est considérable, plus ones qu'est és soutraire ce pouvoir de l'espèce législatire, pour le transporter à celle qu'un nomme exclusive, Dies qu'ul le paissance suprime ne l'oppose pas à ces adoptius et con chies particuliers aux dapois et con de la contraction de su volonté genérale, Qui d'un contraction de su volonté genérale, Qui qu'il en soit, c'est le pouvoir de commandement.

Pouvoir d'accorder à des classes d'hommes, à une fraierailé, une corporation, des pouvoirs de législation, le pouvoir le faire des lois inférieures, — C'est encore le pouvoir de commandement. Dire, je maintiendrai les lois que fera un tel, c'est la même chos que les faire soi-même.

Pouvoir d'accorder des priviléges aux individus, des titres d'honneur, etc. C'est le pouvoir de spécification in individuos.

4. Pouvoir de pardonner. S'il s'exerce en connaissance de cause, c'est négative sur le pouvoir judicialre: s'il s'exerce arbitriarement, c'est pouvoir de législation. — Pouvoir de commandement exercé en opposition aux ordres judiciaires.

3. Pouvoir de placer et déplacer les officiers subornlonnés. C'est une branche du pouvoir de apécification.
6. Pouvoir de faire battre monnaie, de la légi-

timer, d'en fixer la valeur. Spécification in rec.
7. Pouvoir militaire: celui d'enrôler et licencier
est une branche du pouvoir de spécification in personnas. Celui de les employer est une branche du
pouvoir de commandement: ce qui en fait un
pouvoir séparé, c'est l'usage pour lequel il est
eiabli.

2 Cette quatrième condition peut mauquer dans le cas au il n'y a posta de loi écrite, où no suit l'usage par conjecture: dans lescas nouveaux, il n'y a posta d'usage à suivre : or tous les cas out été d'abord nouveaux. 8. Pouvoir fiscal: ce pouvoir, en lui-même, ne diffère pas de celui que possèdr le eaissier d'un partienfir à l'égard de l'argent qui lui est confié. Ce qui en fait un pouvoir publie, c'ist la source d'où cet argent provient et le but auquel on le destine.

 Pouvoir de régie sur les magasins, munitions de guerre et autres choses publiques. C'est comme l'intendance dans une maison: l'objet seul en fait un pouvoir politique.

10. Pouvoir de police : spécification—commandement.

Observez que, pour exercer les pouvoies mistaires, extu de police et même d'intendance, il fiant une certaine quantité de pouvoir immédiat et sur les personnes et sur les choses des étolognes en général. Pour exploitre tout pouvoir queleconque, il faut que l'Obicire supérieurs sit un pouvoir immédiat sur ses inférieurs, soit par la faculté de siéplaer, soit par qurdque autre moren.

11. Pouvoir de déclarer la guerre et de faire la paix. C'est une branche du pouvoir de specifiration. Déclarer la guerre, c'est transférer une classe d'étrangres amis dans la classe d'étrangers ennemis. 12. Pouvoir de faire des traités avec les puissances.

étrangères. Les obligations du traité s'étemient à la masse des citogens : le magistrat qui fait le traité extree done un pouvoir de législation. Quand li promet à un autre souverain que ses sujets ne navigurent pas dans un certain parage, il défend à ses sujéts d'y navigure. Cest ainsi que les conventions entre les nations deviennent lois internes.

Le ne sais jusqu'où l'on pourrait porter cette.

subdivision des branches de la puissance exécutive: le rapport de chacune de ces branches à chaque autre n'est rien moins que déterminé. On leur suppose toujours des limites fixes, et on ne leur en assigne jamais. Ce mot. pouvoir exécutif, ne présente qu'une

scule life claire; c'est celle d'un pouvoir subordonné à un autre, qu'on désigne par l'appellation corrêlative. pouvoir législatif. Faut-il s'rtonnrr qu'il y ait tant d'opposition

Faut-il s'rionner qu'il y ait tant d'opposition entre les écrivains politiques, lorsque tous les ourragrs n'ont porté que sur des termes si vagues, si mai définis, auxqutels on suppose des iders en attendant qu'on leur en troure!

Il ne s'agit pos absolument d'exelure ces mots adoptés dans le vocabulaire de toutes les nations

<sup>1</sup> Ceux qui reagent ce pouvoir parmii les attributs de la puissance exécutive n'ont pas fui attention qu'il éten purement un pouvoir de commender, ou pouvoir de légisalisée. <sup>5</sup> En Angieterre, le rui ne peut faire eucus acie sans qu'il

\* En Angieterre, le rai ne peut faire eucus ecte sans qu'il y ast quelque in tividu on quelque officier qui en sest res-

de l'Europe; mais il fallait montrer combien ils sont éloignés de représenter les véritables éléments

des pouroirs politiques.

La nouvelle analyse que J'ai tentée a bien drs endroits faibles : éest une maitire qui rst presque encore à errer. J'ai ébauché l'ouvrage. Il faudrait bien du travail et de la patienre pour le finir.

## CHAPITRE XXII.

PLAY BU CODE POLITIQUE.

Si on détache du corps de droit une partie qui s'appellera le droit constitutionnel, voici en peu de mots les matières qui peuvent s'y rapporter.

 Les moyens d'aequérir les divers offires établis dans l'État, et de suitr, les moyens d'en sortir. Plus la part que le peuple aura dans le gouvernement sera grande, plus cette partie-ei occupera d'espace.

 L'exposé des pouvoirs annexés à ees offices.
 Cette partie ressemblera pour la forme aux matières du droit eivil.

 L'raposé des devoirs attachés à ees mêmes offices. Cette partie ressemblera pour la forme aux matières du droit pénal.
 L'exposé des formalités qui doivent accompa-

gner l'exertire des pouroirs attachés à ets offices, dana les cas oil fis sont racreés par des corps politiiques. Cette partie se présentra tantôt sous une face pénale, tantôt sous une face civile : sous une face pénale, tantôt sous une face civile : sous une premièrre, forsqu'il y a des peines prononcées contre les individus; sous la sreonele, torquel n'y a d'autre peine que erlle de millité pour les actres du corps.

5. On y consignera les lois qui portrut directment sur l'offire du souvrrain. Les lois de cette rapéter rapoent élairement certains actes sous le caractère d'actes ordonnés ou problèés. En cette qualité elles out un sapect de lois preinés : d'autre côté il n'est pas naturel qu'elles articulent aucune peine en eas de contravetion. « Qu'il a frest infiniger cette prine? Ceci contrasté avec le d'ord pénal. Parmi ess lois on pourra sitingure les espèces.

suivantes :

1. Priviléges accordés ou réservés à la masse

pousable. Il ne pent pas même mettre un particulier aux arrêts. De cette manière le pouvraie du chée est limité par la responsabilité de ceux qui en sont les instruments néceisaires, et c'est sinsi qu'on attache le peine de nuillié à des acles qu'on rout pérésoir. originaire de la nation , comme liberté de culte , droit de port d'armes, droit de confédération.

2. Privilèges accordés aux provinces acquises, lors de leur réunion au corps de l'État , soit par succession, soit par union volontaire, comme celui de n'être imposées que par elles-mêmes, etc.

- 5. Privileges accordes aux districts conquis lors de la capitulation, et confirmés par traité de paix. 4. Priviléges accordés aux districts cédés par
  - traités, sans avoir été conquis. Quoisu'il pe soit pas facile d'appliquer des peines positives contre le souverain delinquant, cependant il ne faut pas regarder de telles lois comme étant de nulle valeur. Il s'en faut beaucoup que les prines naturelles soient sans force : peines immédiates , désbonneur du souversin , mécoutentement d'une partie de ses sujets: peine ulterieure, révolte, souversincté perdue. Aussi voyons-nous , en plusieurs États de l'Europe, les souverains respecter scrupuleusement les priviléges des sujets ou des provinces.

### CHAPITRE XXIII.

PLAN DE CODE INVERNATIONAL-

Le code international serait le recueil des devoirs et des droits du souverain envers chaque autre souverain.

Il peut se diviser en code universel et en codes particuliers.

Le premier embrasserait tous les devoirs que le souveraiu se serait imposés, tous les droits qu'il se serait attribués à l'egard de tous les autres sans distinction. Il y aurait un code particulier pour chaque État, envers lequel, soit en vertu de conventions expresses, soit pour des reisons d'utilité reciproque, il se reconnaît des devoirs et des droits qui n'ont pas lieu à l'égard des autres États.

Le code universel contiendra d'une part des concessions, d'autre part des demandes. Ordinairement

la réciprocité aura lieu. Ces devoirs et ces droits entre souverains ne sont proprement que des devoirs et des droits moraux :

car on ne peut guère espérer de voir entre toutes les nations du munde des conventions universelles et des tribunaux de justice nationale.

Division des lois qui composent un code particulier.

 Lois exécutées — lois à exécuter. Les premières sont celles qui regardent les deux souverains dans leur qualité de législateurs respectifs : lorsun'en

vertu de leurs conventions réciproques ils font, dans le recueil des lois internes, des dispositions qui y sont conformes. Tel souverain s'engage à empêcher ses sujets de naviguer dans certains parages : il faut donc qu'il fasse un changement dans les lois internes pour défendre cette navi-

gation. Les lois à exécuter sont : 1° celles qu'on accomplit en s'abstenant simplement d'établir telle on telle loi interne ; 2º celles qu'on accomplit en exercant ou en s'abstenant d'exercer une certaine branche du pouvoir souverain, par exemple, d'envoyer ou de s'abstenir d'envoyer des secours de tronpes ou d'argent à telle autre puissance étrangere; 3º celles dont l'accomplissement ne regarde que la conduite personnelle du souverain donné, par exemple, celles par où il s'oblige de se servir ou de ne pas se servir de tel ou tel formnisire en s'adressant an souverain étranger.

2. Lois de paix , - lois de guerre , - celles qui regient la conduite du souverain et de ses sujets, en temps de paix ou de guerre, à l'égard du souverain étranger et de ses sujets.

La même distribution qu'on a suivie pour les lois internes, soit penales, soit civiles, peut guider pour l'arrangement des lois entre les nations.

Dans le civil , par exemple , les démareations de droits de propriété pour des immembles peuvent être les mêmes. Il y a des propriétés qui spoartiennent en commun aux sujets du souverain donné. Il peut y en avoir qui appartiennent en commun au souverain donné et à tel souverain étranger, comme les mers, les grands fleuves, etc. Ainsi la république de Hollande avait acquis une espèce de servitude négatire à la charge de l'Autriche sur le port d'Auvers. Ainsi, par la paix d'Iltrecht, l'Angleterre en avait acquis une autre à l'égard du port de Dunkerque. Le droit de faire marcher des troupes à travers le pays d'un souverain étranger est une

espèce de servitude positive. La guerre peut se considérer comme une espèce de procédure par laquelle on cherche de part et d'autre à se mettre en possession des avantages qu'on s'est respectivement adjugés. C'est un exploit par lequel on fait executer tout un pruple. Le souverain attaquant, c'est le demandeur; le souverain attaqué, c'est le défendeur. Celui qui sontient une guerre offensive et défensive ressemble à un partieulier qui, engagé dans un procès réciproque, soutient en même temps les deux rôles contrairea. Ce parallèle n'est d'aucun secours pour la forme ou l'arrangement des lois , mais on pent en tirer parti pour introduire des principes d'humanité qui adonciraient les maux de la guerre.

Quand deux souverains sont en guerre, l'état de

lcurs sujets change respectivement: d'étrangers amis ils deviennent étrangers ennemis. Cette partie du droit des gens rentre dans le plan des codes particuliers où les souverains ont pu stipuler des clauses relatives à ce changement.

### CHAPITRE XXIV.

PLAN DU DROIT MARITIME.

Le droit maritime a plusieurs parties qui se rapportent au droit pénal, au droit civil, au droit militaire, au droit des gens.

Pénal. Loraque le brigandage se commet sur mer ou par des gens qui viennent par mer pour le commettre, on lui donne en certains eas un nom particulier : c'est la piraterie. Mais que ces délits aient pour théâtre la terre sèche ou un terrain courret d'eau, qu'importe, et pourquois leur donner de contrait de la contr

des noms différents?
2. Cèrit. Des révolutions qu'éprouve cet élément, et de celles qu'il occasionne, naissent plusieurs moyens d'acquérir et de perdre. Rivages abandonnés, — les laissées à découvert, — effets naufragés

rejetés... Il en résulte un grand nombre de conventions particulières.

Les vaisseaux sont à la fois maisons et voitures; les grands vaiseaux sont des châteaux flottants. La mer, si on peut employer une expression contradictoire en apparence, est une espèce d'immeuble toujours en mourement, dont la raieur est en certains enfroits très-considérable, en d'autres mulie; is cile cité réfonde, la sidrile is cifes une azennes.

là elle recourre des prairies: partout c'est un chemin et un chemin qui se ripare de lis-incine. Dans de grands éloignements, c'est comme une landequin e mène nulle part et qui ne rapporte rien, Ce n'est pas tout : elle n'est que trop sourent un champ de bataille; et c'est par là que le droit maritime a une partie commune avec le droit misimatième a une partie commune avec le droit misi-

taire. On voit à l'instant la matière qu'elle offre au droit des gens. Le droit de chasses, le droit de récolte, ou comme on l'appelle en pariant de la mer. le droit de péche, ne susurist appartenir partout à tout le monde. Il s'ensuit donc qu'on pourrait chalôr de certaines propérées aux mer comme sus returner. Mais pour le droit de passage, il peut être returner. Mais pour le droit de passage, il peut être comme sus comme sus comme sus comme de l'appendix de

Le droit maritime vient aboutir au droit politique par les pouvoirs accordés aux officiers militaires, aux chefs de la marine, amiraux, capitaines,

anx cuers de la marine, asurraux, capitaines, patrons de navire, etc. En vaisseau est une petite province ambulante comme l'île de Laputa. Tel vaisseau de guerre con-

tient plus de monde qu'il n'y a de citoyens dans la république de Saint-Marin.

Jusqu'ici la distinction entre le droit maritime

et le droit ferreuire, si on peut se servir de ce terme, a's pas paru porter sur des fondements bien solides. Cependant il est convenable; à cause des circonstances particulières où se trouvent les maries, qu'il y aid des lois à part, des lois distinctes pour eux : c'est même un moyen de simplification dans le code.

Les vaisseaux sont sujéts à réntre-heurter : ce rèest qu'un cas particulier se dégât dans lequel il peut y avoir, comme dans tout autre, mauvaise foi, faute plus ou moins légère, ou pur accident. On peut laire des réglements particuliers sur ces points, et renorger au code des marins, ou se contenter dans le code pénal général, en traitant des dommages, de rappeler les évéraments les plus commages, de rappeler les évéraments les plus com-

nuns par rapport aux navires.

La police des ports peut trouver sa place naturelle dans ce code particulier.

CHAPITRE XXV.

### PLAN BU CODE MILITAIRE.

Les fonctions du militaire représentent celles de la justice et celles de la police : tantôt il s'agit de prévenir le mal, tantôt de le punir; quelquefois les deux objets sont réunis.

Austrefon le dreis militaire avait plus de rapport avec le civil qu'il ven a sujourch'ai ; c'étais sous res les res de l'un a sujourch'ai ; c'étais sous res les les conveniens l'Eggard des services militaires était le principal meyen d'asparier de ces biens-fonds : la non-reddition de ces services raits un des présjous moyens de les periors. Chaque sen malbeureux yansans. Tous les droits Bottiant dans l'incertifiant, lu bomme puissant, qu'était-il dans ces temps d'amarchie? Perait-on l'appele une revenie ona spié, régignal ou militaire, mujeiter que trop bien décidé : c'était l'excharge le plus dur.

Quelque libre que soit la constitution de l'État , | il faut nécessairement donner aux défenseurs de la patrie des pouvoirs à exercer en certaines oceasions sur les peutdes qu'ils ont à protèger. Mais ces ponvoirs, toujours suspects, le sont d'autant plus qu'ils restent indefinis. Il s'agit d'abord de les renfermer dans les bornes les plus étroites que leur destination puisse comporter, ensuite d'indiquer ces mêmes bornes avec la plus grande clarté possible : et, dussent ils , en certaines occasions , être illimités, il vaut mieux l'énoncer dans la loi que garder un silence timide. L'occasion même qui fait naître ce pouvoir peut lui servir de bornes s'il n'en a point d'autres , témoin la dictature des Romains. Les mêmes procédés qui , autorisés par les lois , ne feraient aucune srusation, parattraient le comble de la tyrannie s'ils étaient arbitraires. Dans le premier cas, ils auront un terme, et l'honneur des lois restera intact : dans le second , on ne voit pas quel terme ils doivent avoir, et l'autorité des lois est foulce aux pieds. Or, dans un système complet, tout pouvoir qui ne vient pas des lois est une infraction des lois. Qui non sub me, contra me.

Voici un exemple. On aura soin de pourvoir à l'entretien des troupes par des arrangemeuts généraux, de manière à ne pas grever les individus. Mais il peut arriver par mille accidents imprévus, à tel ou tel corps de troupes, grand ou petit, que le nécessaire lui manque, surtout en temps de guerre. Or, quoi qu'en disent les lois, on ne se laissera pas mourir de faim les armes à la main , si on peut se procurer de quoi vivre. Il vant mienx envisager courageusement cette nécessité, et donner au moindre sergent le droit de faire les réquisitions convenables, que de se taire par crainte, pour laisser tout faire au hasard et à la violence, Point de formalités raffinées : accordez franchement un pouvoir qu'on prendrait au mépris des lois et réservez-vous de constater les faits pour punir l'abus, et dédommager les parties lésées,

Mème parti à prendre à l'égard des pouroistersonlinaire qui peut être nécessire de conferaux commandants pour la défense soit de la campages soit de svilles. Emporter les provisions, rompre les ponts, couper les arbres, brâber les maions, inondre la campager, i toutes ces extrémiles peuvent dévenir nécessires, et ne le seront a plea an mions pour avoir et de submisquement a plea na mions pour avoir et de submisquement cine, tanoit par dépit on outre-pusaers la nécessiré s'arrêters à des demi-mesures au péril de la chose publique.

Voilà les points par où le droit militaire s'enchaîne avec le droit pénal et le droit civil : on sent bien qu'il a une liaison continuelle avec le droit des gens. Il faudra mettre ces rapports dans le jour le plus clair, par une suite de renvois réciproques.

S'agit-il d'opérations militaires, c'est une loi à exécuter, c'est une espèce de procédure contre les perturbateurs étrangers de l'État, Comme la procédure ordinaire a son hut principal et son but accessoire, la procédure militaire a de même les siens, le but principal de dompter l'ennemi, le hut accessoire de ne p.s fouler le citoyen paisible. Relativement au premier , indiquer les moyens qui s'y rapportent, ce serait faire un traité de l'art de la guerre : travail dont je crois qu'on me dispensera volontiers. Cependant si du côté des idées il appartient aux hommes du métier, du côté de la méthode et du style il appartient au législateur ordinaire. Quant aux moyens d'atteindre le luit accessoire, le plus efficace est , comme je l'ai indiqué , d'accorder une grande latitude de pouvoirs, en constatant tous les faits, et en rendant les chefs responsables.

## CHAPITRE XXVI.

PLAN DE CODE ECCLÉSIASTIQUE.

Les matières du droit ecclésiastique peuvent se rapporter partie au droit pénal, partie au droit civil, partie au droit constitutionnel, partie même au droit international.

On a vu dans le catatogue des délits un ordre composé de ceux dont la tendance est d'abuser du motif de la religion, ou d'en affaiblir la puissance dans les cas où elle s'emploie au service de l'État.

Voità pour le pénal.

Dans la plujart des religions, il s'est établi une classe d'hommes dont l'ésta consisté à cultier et diriger dans l'âme des autres citoyens l'influence de ce même moilf. Les personnes revêtues de cet état ont que'quefois pour salaire des limen-fonds qui se trouvent, pour remplir leur objet, assujettis à d'autres règlements que ceux des autres citoyens. C'est par là que le droit ceclésiastique se rapporte au droit triil.

Presque partont on a annexé à cet état des pouvoirs politiques, soit sur tout le corps du peuple, soit sur les membres mêmes de cette fraternité. Voilà pour le droit constitutionnel.

Les principes qui doivent régler frurs salaires sont les mêmes que ceux qui doivent régler fous les autres services de l'État. Ceci tient aux lois rémunératoires. En accordant à cette classe des droits et des pouvoirs, en les assujettissant à certaines obligations, on a put les assujettir encore à cretaines incapacités. Ces incapacités sont quelquefois civiles, comme l'interdiction du mariage; quelquefois politiques, comme l'exclusion de certains emplois militaires, publies ou judiciaires.

Il se pest que la classe ecclésiastique d'un pays ait un chef étranger, et que les souverain politique ait un chef étranger, et que le souverain politique laisse exercer des pouvoirs en matière de religion à ce chef étranger. Il se peut que ces pouvoirs extender par des étrangers soient entre les mains d'un grand pontife, on qu'illa résident dans une assemblée, comme les concelles, etc., etc. Voils la liaison de ce code avec le droit international.

Dans cette partie, les principes qui doivent guider le legialateur sont en petit nombre. Puur de droit pénal, fotérance: pour le droit politique, soumission à l'égard du souverain; égalité avec les autres citoyens, et, s'il est possible, entre euxmêmes; pour ce qui regarde les salaires, économie.

### CHAPITRE XXVII.

### PLAN DES LOIS BÉMUNÉRATOIRES.

Le système de ces lois ne saurait avoir aucun plan qui lui appartienne en propre. Elles se trouvent semées çà et là dans le code pénal, sans aucune correspondance régulière avec les délits, car on ne peut pas appliquer une récompense à toutes les lois comme on y applique une peine. Le plaisir, c'est-àdire, celui qui est à la disposition du législateur, est un mobile ilont la force est trop précaire , et la quantité disponible trop petite, pour en faire dépendre des objets de première nécessité. C'est un auxiliaire utile ; mais il faut , pour le service des lois, une force régulière et permanente, telle qu'on ne peut la trouver que dans les peines. Seule, la récompense ne peut guère être employée que pour produire des services extraordinaires , des œuvres de surérogation. Quelquefois une même loi principale a pour appui deux lois subsidiaires de nature opposée; l'une punitive en cas de désobéissance, l'autre rémunérative en cas de soumission. Ainsi. une loi sage, en ordonnant à tout individu qui parvient à la connaissance d'un crime de le révéler au magistrat, menace d'une peine celui qui le cache. et propose une récompense à celui qui le découvre. Quelquefois c'est la récompense qui se présente de front, et la peinc est, pour ainsi dire, placée à l'arrière-garde pour la soutenir. Ainsi , veut-on

remplir certains emplois onéreux 7 on y attache un salaire pour amener des personnes à s'en charger de bon gré; mais si ce moyen msnque, il faut user de contrainte. Pour avoir iles soliaits, iles matelots, on commence par des gratifications; on finit par des enròlements forcés.

Les lois qui adoptent, qui garantissent les conrentions, les dispositions de biens entre particuliers, sont des espèces de lois rémunératoires dans les cas où ces conventions, ces dispositions ont pour objet dets esreices rendues ou à rendre. Les lois rémunératoires appartiennent sous ce rapport au droit civil.

Le champ le plus étendu pour le système rémunératoire, c'est l'économie politique. — L'instruction publique peut aussi en faire un grand uasge, Combien les moyens qui élèvent l'âme et ionnent à l'espit l'élassité du plaisir, son préférables, dans le traitement de la jeunesse, à ecux qui l'attristent et l'accoutument à n'agir que par la craintel.

Les récompenses se distribuent tantôt en verta de lois générales et permanentes, bantô sedon le lois pársitas et permanentes, bantô sedon le lois pássirs de cera qui en gouverneut les Books, lois pássirs de cera qui en gouverneut les Books, receptife dans le péssal une loi ex post facto. Le sils porte la forne, cer tout le monde voit d'abserd qu'fune lois péssale, poertée après coups, est d'une concest pércisément propore. Est els bens papiquée? c'est un set d'autant mieux extendu de le port du gouvernement, qu'il ressemble à une livraision pénérale faite à tous les lindicibuls d'éterder leurs serne de souches, que leurs avances codest perfusier.

## CHAPITRE XXVIII.

### ÉCONOMIE POLITIQUE.

La distinction marquée par le mot économie s'applique plutôt à une branche de la science de la législation qu'à une division des lois. Il est bien plus aisé de dire quelle branche de cette science s'appelle économie politique, que de dire quelles lois sont des lois économiques.

Les moyens les plus puissants pour augmenter la riebesse nationale, sont ceux qui maintiennent la săreté des propriétés, et qui favorisent doucement leur égalisation. Tel est le but du droît (vi) et pénal. Des dissositions tendant à augmenter la richessenationale par d'autres moyens que la sûreté et l'égalité, pourraient être considérées comme appartenant à la classe des lois économiques, s'il y en a de telles.

On peut dire qu'il y a une science distincte de toute autre, qui s'appelle économie politique; car l'esprit peut envisager abbraitement tout et qui concernte la richesse des nations, et en faire une théorie genérale. Mais je ne vois pas qu'il puisse existre une cole de lois d'économie politique distinct et séparé ile tous les autres codes. Le recuel des lois sur eette maître en servial qu'un sansa de lambraux imparfaits, tirés indistinctement de tout le cerps de la législation.

L'économie politique, par exemple, se rapporte anx lois pénales qui donnent naissance aux espèces de délits que j'appelle délits contre la poputation et délits contre la richesse nationale.

L'economie politique se trouve liée au droit des gens par les traités de commerce, à la finance par les impôts et leurs effets sur la riebesse publique, etc.

### CHAPITRE XXIX.

PLAN O'UN COOK OF FINANCE.

La matière de ee eode peut se rapporter en partie au droit civil, en partie au droit pénal, en partie su droit constitutionnel, en partie au droit international.

Les conditions auxquelles les propriétés ou l'industrie sont soutines pour les inobles, appartiennent au droit civil. — Pour ce qui regante les devoirs des contribuables, la finances erapporte au droit pénal, ct à crite espèce de delités que Japolle non-pagement d'impôts. — Pour les droits et les devoirs des officers préposé à etet le branche d'administration, la finance est liée avec le droit constitutionnel, et oudouréeix avec le droit international,

La perception des impôts est à leur assiette ce qu'est la procedure au droit subsandif. L'un répond au quoi, l'autre au comment. La finance a ses bois indirectes anni que ses lois directes. Celles-elconsistent simplement à dire : Payez tel impôt en celle occasion. » Les indirectes se resportest aux précessions précations qu'est proportest aux précessions que procedure propéctor les individus de se soustraire à ce payment ides impôts. Si les lois fincales sont généralement si compliquées, les lois fincales sont généralement si compliquées, de la lois fincales sont généralement si compliquées.

Cei objet ne peut s'accomplir que rarement. Le eanion de Berne ne tevait point d'impôts : il vivait de son domaine, C'était un eas à peu près noique, et peut-être ne serait-il

c'est à cause de celles qui portent sur les délits accessoires.

Quant aux principes qui theirent régler les impats, ils font partie de la science de l'économie politique. Un traité sur les finances derrait commencer par deux tableaux. 1º Tableau de tous les inconvenients qui peurent resulter de toute les espéces d'impôtes, 2º Tableau de tous les impôts rangés dans Fordre le plus commode, pour en faciliter la companyaison et manifester les qualités particulières de chacin d'ires.

Premier objet de la finance: Trouver de l'argent assa contrainte, assa faire épouver à persona assa contrainte, assa faire épouver à persona faire en sorte que cette peine de contrainte de privation soit reduite à son moindre terme. Troissieme objet: Éstire de faire naître des maus cessoires à l'obligation de payer l'impôt. Un objet essentiel dans un traité de finance, c'est

d'en simplifier le langue, d'en bannir les expressions fausses, métaphoriques et obscures, de tout ramener à la clarté et à la vérité. On ne saurait croire combien les termes techniques ont contribué à voiler lea erreurs , à masquer la charlatanerie , et à renfermer la science dans un petit nombre d'adeptes, qui en ont fait une espèce de monopole. La connaissance de ce jargon est devenue un signe cabalistique auquel les associés se reconnaissent ; et les obscurités du langage ont servi aux financiers à tromper les simples, jusqu'à un certain point, sur des procedes horribles. Ils disent, par exemple, une relenue, et non pas un vol. Ces ménagementa de style sont à leur place en matière de procédés : il vaut mieux dire d'un ministre qu'il a été remercié que congédie. Mais quand on traite des principes de la législation, il faut employer le mot propre, le mot qui exprime le véritable fait sans aucun détour.

Combien de questions paraissent très-difficiles à résoudre ou même sont insolubles, parce qu'on y fait entrer des termes qui n'ont point de sens ou qui ne présentent que des idées fausses!

### CHAPITRE XXX.

PLAN DE PROCÉDURE.

Pour arranger les matières de procédure, il faut avoir sous les yeux quaire principes : 1º Ordre des pas à désirer qu'is fût général. Dans les gouvernements où le peuple à la aucune pari, la nécessité de ménager la solvabitiel des contribustèes et pour oux une expéce de sauvegrafe. délita qu'il s'agit de combattre, ou des droits non accomplia qu'il s'agit heire accomplir. 2º Ordre des fins qu'on peut se proposer en combutant les marrias effets de chaque délit. 2º Ordre chronologique des démarches qui peuvent avoir lieu, de part et d'autre, dans la poursaité de ces haire. 4º Pouvoir à excreer provisoirement pour s'assurer de la justiciobilité de l'accuse.

- On commencera done par le système de proeédure qui convient à chaque délit.
- 2. Arreter, dédommager, prévenir; ces trois objets du législateur font nature trois branches distinctes : de procédure ad compessendum 1, ad compensandum, ad præreniendum. Ces trois branches a'ont pas lieu à l'égard de chaque délit, comme on peut s'en assurer en les csayant un à un.

Quant aux précautions pour soumettre la partie à la justice, il y a deux choses à faire, s'assurer de la personne de l'accusé ou de ses biens, -- ou l'admettre à donner eaution. Le besoin de ces précautions se mesure sur l'intensité de la peine. La peine attachée au délit dont il est accusé est peut-être telle qu'il aimerait mieux indemniser ses garants ou les laisser souffrir à sa place, que de s'y exposer. - Dans ee cas, on ne saurait avoir d'autre sureté que celle de sa personne. Mais peut-on présumer , soit d'après ses biens, soit par les autres motifs de sa résidence, qu'il aimerait mieux s'exposer à subir le aort de son jugement que s'y sonstraire par la fuite? L'emprisonnement serait une rigueur inutile. Ce n'est pas tant la nature du délit, que la responsabilité de l'accusé, qui doit déterminer ces précautions. On arrêtera un bomme sans fortune, surtout un étranger, dans un eas où on n'arrêterait point un bomme riche ou un domicilié. Non que l'étranger doive être plus maltraité que le naturel du paya, le pauvre plus que le riche, mais c'est que les eireonstances des uns offrent une garantie que eelles des autres refusent. La nécessité seule peut autoriser le degré le plus léger de contrainte.

La distinction entre procédure criminelle petit criminel et civil, peut se conserver on se représenter sous d'autres termes : — Procédure de rigueur, — procédure de moindre rigueur , procédure sans rigueur.

de rigueur, — procédure de moindre rigueur, procédure sans rigueur. Le code de la procédure sera bien abrégé par sa distribution en titres généraux et en titres porticu-

- liers.
  Tous les délits à l'égard desquels on pourra suivre la même procédure, seront placéa ensemble et désignés par un titre commun.
- <sup>1</sup> La fameuse loi anglaise d'habeas corpus est un exemple de la precédure ad competendum à l'égard des délits qui portent contre la personne. Ce qui la rend fameuse, c'est que les ministres qui agiraient par ordre

L'action pénale se rapporte directement à des délits; l'action pétiloire, communément appelée action civile, se rapporte directement à des droits, et indirectement à des délits.

On aura soin de rédiger des formules pour toutes les choses qui en sont susceptibles; c'est-à-dire, tout ce qui pent se faire dans le cours de l'instruction par une règle générale.

### CHAPITRE XXXI.

DE L'INTÉGRALITÉ DU CORPS DE DROIT.

Il ne suffit pas qu'un corps de droit soit bien réligie eu gaza d'a son étendue, il flaut encore qu'il soit complet. Pour atteindre à ce but, il falloit d'abbord embraser l'ensemble de la législation et cet objet principal n'avait jamsis été rempil. Joi soit l'entreprendre, et j'ai, pour ainsi dire, aplan la sphère des lois pour présenter sous un seul aspect toutes ses parties.

Le recueil des lois, fait sur ce plan, scrait vaste; mais ee n'est pas une raison pour en rien omettre. Qu'une loi soit écrite ou non, il n'est pas moins nécessaire de la connaître. Fermer les yeux sur la masse d'un fardeau qu'on est obligé de porter, ec n'est pas un moyen d'en alléger le poids. D'ailleurs, quelle partie faudrait-il exelure? A quelles obligations faut-il assujettir le eitoyen à son insu? Quel piége pour lui que des lois qu'il ignore! Ce serait de la part des gouvernements le plus grand des erimes, si ce n'était l'effet de l'incapacité et de l'ineptie. Caligula suspendit bien haut les tables de ses lois pour en rendre la connaissance difficile : combien d'États où les choses vont plus mal encore! Les lois ne sont pas même sur des tables ; elles ne sont pas même écrites. On fait par indolence ce que l'empereur romain faisait par tyrannie.

Rédaction complète, rollà donc la première règle. Tout et qui n'est pos sions le corpa de lois ne sera pas loi. Il ne fatur ten référer, a la l'Ausage, ni à nu prétendu droit naturel, ni au prétendu droit des gens. Le Réglatister qui adopte, por exemple, le droit romain, saiti et qu'il fait? Petut-il le savior 7 Nest et pa sun champ éternel de disputes? N'est -ce pas d'un seul mot rendre à l'Arbitrire tout e qu'on a prétendu la l'arbitrire tout equ'on a prétendu la l'arbitrire du l'arbitrire tout equ'on a prétendu la l'arbitrire du l'arbitrire tout equ'on a prétendu la l'arbitrire du l'arbitrire equ'on a l'arbitrire du l'arbitrire tout equ'on a prétendu la l'arbitrire du l'arbitrire tout equ'on a prétendu la l'arbitrire tout equ'on a l'arbitrire tout equ'on a prétendu la l'arbitrire tout equ'on a l'arbitrire tout equ'on a l'arbitrire tout equ'on a prétendu la l'arbitrire tout equ'on a l'arbitrire a l'arbitrire tout equ'on a l'arbitrire a l'arbitrire a l'arbitrire a l'arbitri

du roi, y étant soumis comme les autres, il n'y a point d'emprisonnement arbitraire. L'action ad exhibendum du code Frédéric opère un effet semblable à l'égard des choses. ôter? Cet amalgame ne suffit-il pas pour corrompre tout un code? Qu'on mette ensemble deux quantités, l'une finie, l'autre infinie, la somme en sera infinie: c'est un axiome de mathématiques.

Je ne dis pas que si parmi les États d'un sourerain il se teurard une province, une rille, qui et di des coutumes, des lois non écrites, à la conservation d'espelles il se trouvit obligé, soit par des conventions, soit par l'usage, il dat les abolis. Non sans doute: mais en s'y prenant avec les ménagements nécessires, il pourra les bomologure, les fixer par écrit. C'est aims qu'en agit Charles-Quint à l'écand du lianout.

On objecte à une redaction des lois qu'il n'est pas possible de préroir tous les cas qui prurent arriver. — Je couviens qu'on ne souroit les précioi indiriédactiement, mais on peut les précior dans l'experce : on peut 3 saurer, par temple, que tous les genres de délits sont compris dans les subleux que cet ourarge renferme, quotojo ne peuises par s'assurer qu'on ait prévu tous les délits individuels

Are une bonne méthode on derance les rétinements au lites el les suivrez o les domine au live d'un être le jouet. Un legislateur borne et limité attend que les naux particullers is est prin anisassor et la commandation de la commandation de

De tous les codes que les législateurs ont considérés comme complets, il n'en est aucun qui le soit. Le plus ancien, c'est le code danois : il est de 1885. Le code suédois est de 1734. Le code Frédéric est de 1751. Le code sarde est de 1770.

Data la préface du code danois, il est expressiment déclaré qu'il est complet, expendant il ne confirmt frein de ce qui concerne les impôts; rien un les règlements des prérationes; rien sur la succession de la couronne; rien sur le spouvoirs des dificies subsilteres, excepté ceux de la justice; rien sur le droit de gens. Point de foremairres, in pour les contrais, a pour les dispositions des biens, pour les contrais, a pour les dispositions des biens, le moiss incomplet de tous les coles. Le code suchois mouve de toutes les parties au

manquent au code danois : mais il lui manque de plus le droit politique ou constitutionnel. Le code Frédéric, donné dans le titre pour uni-

versel, est absolument borné à la partie elvile. Il s'en faut même beaucoup qu'elle soit complète; car on y parle d'un droit féodal qu'on se propose ile rédiger dans la suite, d'une partie du droit casonique à laquelle on se touche pas, de plusieurs statuts des villes et des provinces qu'on se réserve d'examiner, etc.

Le code sarde reconnaît le droit romain ponr sa base, il y renvoie fréquemment sous le nom de droit commun. Il n'en faut pas davantage pour tout replances dans l'incertifiude.

Je ne dis rien de la méthode suivie dans ces codes. La science législative était trop peu avancée pour fournir des modèles d'arrangement et de distribution.

Ces observations n'out ries moins pour objet que de dépécier les présents que ces souverains out faits à leurs peuples. Celui qui a le moins révais dans la composition d'un cele a fit iun blen inmonse. En religient su corps de droit, ille out fait disparatire, au moins ne grande partie, les lois qui se réjécient et les lois qui se controllent. Ils out d'intérvaleurs peuples du droit los occient, ce droit défirer leurs peuples du droit los occient, ce droit defirer leurs peuples du droit los occient, ce droit et sans fas, droit par leque du gouverne les saismans, et qui n'est pas digne de lo mount, et qui n'est pa digne de lo manux, et qui n'est pa digne de lo manux.

La loi cerite est la seute qui puisse mériere le mon de Joi. La loi non extrice et al. proprement parfer une loi conjecturale, une fiction de loi. A la cerite il y a sur base assurere, nundirest il y a cerit proprement parfer une cerit proprement parfer une cerit proprement parfer une cerit proprement parfer une cerit proprement parfer de la cerit relocate, une époque comme de sa since de cette relocate, une époque comme de sa since de cette relocate, un terre de tout cela. Son origine est ignorée ; elle va toujours en creis-missance. Une loi non éreir n'a rive de tout écrit par la cerit partie de la cette de la cerit propriet. Se clie su la législateur, c'est te juge fois-meme; législateur dont les lois est toutes particulières, et toujours et nécessai-cement et nécessai-cement de partie de la cerit de la ceri

La grande utilité de la loi, é'est la certitude; il in ye na poid na la miy en a point, il ne saurait y en aroir dans loi non écrite. Le citoren, ne pouvant la trouver nulle part, ne peut la prendar pour son guide : il net réduit à des consultations, il assemble des avocats, il recueille ustant d'opinions que sa fortune peut la lin permetter, et tout ce precidér raineux n'aboutit le plus souveaut ou d'acrès et le nouveaux doutes le plus souveaux des la leur sur la plus souveaux des le plus souveaux des la leur sur la contratt de plus souveaux doutes la leur sur la contratt de plus souveaux doutes de la leur sur la contratt de leur souveaux doutes de la leur sur la contratt doute de la leur souveaux doutes de la leur sur la leur souveaux doutes de la leur sur leur sur

Il n'y a que la plus grande intégrité dans un trihunal qui puisse empêcher les Juges de faire d'une loi non écrite un moyen continuel de faveur et de corruntion.

Mais partout où elle existe, les hommes de loi en seront les défenseurs, et peut-être innocemment les admirateurs. On aime un moyen de puissance, un moyen de réputation, un moyen de fortune. On aime la loi nou écrite, par la même raison que les prêtres d'Égypte aimaient leurs hiéroglyphes, par la même raison que les prêtres, dans toutes les religions, aiment les dogmes et les mystères.

### CHAPITRE XXXII.

### DE LA PERETÉ DANS LA COMPOSITION D'UN CORPS DE DROIT.

l'appelle purtéé dans la composition d'un corps de droit, l'absence de toute mislère hélérogiere, de tout mélange étranger, de tout ce qui n'est pas la loi, de tout ce qui n'est pas l'expression pure et simple de la relonté du législateur. Les lois, faites pour les siefes, doirent étre au-dessus des petites passions. Elles doirent commander et instruire; elles ne doirent pas descendes sur l'areix et les ne doirent pas descendes sur l'areix et les ne doirent pas descendes sur l'areix et disputer avec les individus. Legre non décet esse disputentes, di Bosen, sed ubsente. Il aurait du

sjouter et docentes.

Je vois avec peine le rédacteur du code d'une
grande nation s'occuper sons cesse à triompher des
jurisconsultes. Le sceptre royal dans ses mains
derient un instrument de combat. On y trouve à
tout moment ces formules : « On a mis en question.» — « Quedques jurisconsultes ont pré-

- « tendu. » « Les uns l'ont nié , les autres l'ont « affirmé , mais nous voulons et ordonnons. » —
- « Nous abolissons par ces présentes ces distinctions « tout à fait destituées de fondement, etc., etc. » Les hommes, les choses, les opinions, tout doit

être vu en grand. La conciliation doit être l'objet du législateur, et non le triomphe. Il doit s'élever au-dessus de tous les démêtés éphémères. Une autre forme non moins vicieuse, c'est d'en-

relopper la rolonié du législateur dans une volonié cirragére. Dans le même code on trouve fréquemment ces cupressons : « Les lois civiles déclarent, » » Les lois excluent, » » — Les lois ont accorde, » De quelles lois soji-di-P pe qui sono telles? Et cette loi antérieure, cette loi naturelle, à laquelle on se réfère et dont on fait la base du droit, n'est-ce pas une source d'obscurité? N'est-ce pas un voile qui intercepte la volonté du féralsetur positif?

Les rédacteurs du code Justinien avaient donné l'exemple de toutes ces fautes. Au lieu de faire dire au législateur: Je reux, ils lui font dire à tout moment: Ce me semble. L'empereur méconnalt sa dignité au point de dire: « C'est ainsi qu'a penié « Tatius ou Sempronius.» Il la méconnait bien davantage quand il va juaqu'à rester en suspens entre deux autorités opposées : « C'est ainsi qu'a pensé

Tatius, mais Sempronius a pensé le contraire, » Les dissertations historiques ne doirent point avoir de place dans le recueil général des lois. Il ne faut point eiter ce qu'ont fait les Romains. Si ce qu'ils ont fait est bien, faites comme eux, mais n'es

parlez pas.

La grande utilité d'un corps de droit, c'est de faire oublier et les déhats des jurisconsultes et les mauvaises lois des temps antérieurs.

### CHAPITRE XXXIII.

DU STYLE DES LOIS.

Il faut distinguer, dans le style des lois, les perfections essentielles et les perfections secondaires.

Les premières consistent à éviter les défauts qui le corrompent.

Les secondes à saisir les beautés qui lui conviennent.

Le bot des lois est de rédiger la conduite du citopen. Deux choses sont nécessaires à Faccomplissement dece but : 1° que la loi soit claire, c'est-àdire qu'elle fasse naire dans l'esprit une idée qui représente exactement la volonté du législateur ; 9° que la loi soit concies, afin qu'elle es fix asiément dans la mémoire. Citarté, briéveté, voilà donc les deux qualités essentielles.

Tout ce qui contribue à la briéveté contribue à la clarté.

### Quidquid præcipies, esto brevis, ut citò d'eta Percipiant animi dociles, teneantque fidetes.

La volonté du législateur ne se sera point placée dans l'esprit du citopen, ou n'y sera pas exatement, l'Ibraque les paroles de la loi ne présentent pas des propositions intelligibles pe présentent qu'une partie de l'idée qu'on a voulu faire naltre; 2º lorque'elles présentent une proposition différente de celle qui était dans l'intention du législateur, s'é l'ourqu'elles présentent une proposition s'etrangères conjointement avec la proposition principales.

Les defauts du style peuvent donc se rapporter à quatre chefs; proposition inintelligible, proposition équivoque, proposition trop étendue, proposition trop restreinte.

Je me servirai pour exemple d'une loi citée par

Coccebes. Code Frédéric.

Puffendorf, et qui avait été faite, si je ne me trompe, pour un pays ôu ledit de l'assassmant téait devent fréquent. - Quiconque aura tiré du , sang dans les rues, dit la loi, sera puni demoet..» Un chirurgien trouve dans une rue un homme freamont et lui fait une saignée. Cet érénement sistement sentir le besoin d'interprétation, c'est-à-dire, il mit à découvert de la loi.

Cette relaction était vicieuse par excès et par défaut ; par excès, en ce qu'elle n'admettait point d'exception pour les cas où l'action de tirre du sang dans les rues n'avait rieu que d'utile ou d'innocent ; par défaut, en ce quelle ne s'étendait pas aux meurtrissures et autres manières de hiesser non moins dannereuses une des plaies sanghantes,

L'intention du législateur était de comprendre ilans sa prohibition toutes les espèces d'injures graves qui peuvent se commettre dans les places publiques. Il n'avait point su exprimer clairement cette miention.

Un juge, en s'attachant au texte, y comprend des accidents lègers, et même des œuvres de bienfaisance.

Un autre juge, également fidèle au texte, laisse dans l'impunité des actes de violence plus nuisibles que des coups qui out fait couler le sang.

La loi qui présente différentes significations au jugene peut pas avoir plus de clarté pour les individus. L'un trouve un passant frappé d'apoplexie, et le laisse mourir par prudence.

Un autre, dans un cas semblable, n'éconte que l'himmanité, et secourant le malade en violant la lettre de la loi, il s'expose à être condamné par un juge inflexible.

Un autre, se confiant au sens littéral, laisse son adversaire à slemi mort de coups, à la massère de cet archevêque qui, pour ne pas verser le sang chrétien, se servait d'une massue.

Qu'ils daignent reffichir sur cet exemple, ces beaux espriis en législation qui croiraient déroger aux droits du génie en s'abbissant scrupaleusement au soin des mots i Tels mots, telle loi. Fait- on des lois autrement qu'arec des mots? Vie, liberté, propriété, bonneur, tout ce que nous avons de plus précieux dépend du choix des mots.

La clarté dans le style dépend donc de la logique et de la grammaire : deux sciences qu'il faut posséder à fond pour faire une bonne rédaction des lois.

Quant à la brièveté, il faut distinguer. Le corps des lois, fât-il réduit par une bonne méthode à moindre dimension possible, feca toujours un ensemble trop considérable pour se fixer en entice dans la mémoire des citoyens. Il saultra douc division le code général en codes particuliers, pour l'usage des différentes classes qui ont besoin de connaître une partie des lois plus spécialement que toutes les

autres.

La brièveté dans le style dont il s'agit ici ne concerne que le texte des lois, la composition des phrases et des paragraphes.

Les longueurs sont particulièrement vicieuses, lorsqu'elles se trouvent dans l'endroit même où le législateur devrait exprimer sa volonté.

Les défauts les plus contraires à la brièveté dans un paragraphe sont : 1º les phrases incidentes , les parenthèses qui auraient dû faire des articles distinets: 2º la tautologie : par exemple, lorsqu'on faisait dure au roi de France : « Foulons, ordonnons et nous plait; « 3º la repétition des mots spécifiques, au licu du mot générique; 4º la répétition de la definition, au lieu du terme propre qu'il fallait définir une fois pour toutes ; 5º le développement des phrases, au lien de se servir des cllipses usuelles : par exemple, lorsqu'on fait mention des deux sexes, là où le masculin les aurait marqués tous les deux, ou lorsqu'on met le singulier ou le pluriel dans les cas où l'un des deux nombres aurait suffi : 6º détails inutiles : par exemple, à l'égard du temps, lorsque, pour marquer une époque, au lieu de se bornee à l'evenement dont on se sert à cet effet, on s'appesantit sur les événements antérieurs.

C'est par l'ensemble de tous ces défauts que les statuts anglais acquièrent cette prolixité démesurée, et que la loi est offusquée sous le verbiage de la célaction

Il est essentiel de ménager à l'esprit de fréquents cepos, non-seulement par la distinction des paragraphes, mais encore par la coupe des phrases dont le paragraphe est composé. Cette circonstance importe également pour l'intelligence et pour la mémoire.

C'est encore là un défant bien choquant des statuts anglais. Il faut souvent parcourir des pages pour arriver à un sens déterminé, et le commencement de la phrase est oublié avant qu'on soit parrenu au milieu.

Il ne suffit pas que les articles soient courts, ils doiventètre numérotés. Il faut quelque moyen pour les séparee et les distinguer. Culci des numéros est le plus simple, le moins sujet à méprise, le plus commode pour les citations et les renrois.

Les actes du parkement britannique sont encore ne déput à cet égand. La division en sections, et les numéros qui les désignent dans les ditions couantes, ne sont point authentiques. Dans le parchemin original, texte de la lot, l'acte entire est d'une seule pièce, sans distinction de paragraphe, sans ponctuation, sans chiffre. Comment fait-on comaître le commencement et la fin d'un article? Ce ne peut être qu'en répetant ces clauses introductoires - et de plus it est ordonné - et de plus il est ordonné par l'autorilé ci-dessus mentionnée, on telle autre phrase du même genre. C'est, pour ainsi dire, une algébre en sens contraire. Bans l'algèbre, une lettre tient lieu d'une ligne de mots : ici une ligne de mots ne remplit que très-imparfaitement la fonction d'un ehiffre. Je dis imparfaitement; car ces mots servent à la division, mais ils ne peuvent pas servir aux renvois. Vent on amender ou révoquer un artiele d'un acte? Comme il est impossible de désigner eet article par un renvoi numérique, on est réduit à des périphrases et des répétitions toujours longues, et par conséquent obscures. Aussi un acte du parlement britannique est une composition inintelligible pour eeux qui n'ont pas acquis par une longue habituale la facilité de les consulter.

C'est l'éfit d'un attachement supersitierus aus andemes coutumes. Les premiers actes du parlement sont d'un temps où la pocteasion n'était par unage, où le chiffre arches n'était par comme. D'illièrers les traises, dans leur et de contra et à procuper de l'est actes de l'est de division n'avait pas d'inconvenient sessible. Les choses sont n'avait pas d'inconvenient sessible. Les choses sont entres sur le meme piol par negliguere, per habitude on par une opposition sereite et interessée autre demes sont entre sont services sur le meme sielles saus sont de la division de la division de l'est de l'est

Quant aux perfections du second ordre, on peut les réduire à trois, force, harmonie, moblesse. La force et l'harmonie dépendent, en partie des qualités mécaniques du langage dont on se sert, en partie de l'arrangement des mots. La noblesse dépend principalement des idées accessoires qu'on a soin d'écarter ou d'introduire.

Les lois sont susceptibles d'une sorte d'éloquence qui leur est propre , et qui a bien son utilité , ne fitt-ee que pour leur concilier la faveur populaire. C'est dans ectte vue que le législateur peut placer quelques sentences morales, pourvu qu'elles réunissent à une parfaite convenance le mérite de frapper l'esprit par leur brièveté. Il est aussi très-convenable que les lois portent le cachet de la tendresse paternelle, et qu'on y laisse des marques sensibles de la bienveillance qui les a dictées. Pourquoi le législateur rougirait-il d'être père? Pourquoi ne montrerait-il pas que ses sévérités mêmes sont des bienfaits? Ce genre de beauté, qui n'appartient qu'au pouvoir suprême, se voit dans les instructions de Catherine II, et dans les préambules de quelques cilits de Louis XVI, sous les ministères de deux hommes qui ont honoré la France et l'humanité. Après ces notions générales , voici les règles qui doivent illeiger la pratique.

doirent illriger la pratique.

1º Il faut , autant qu'il est possible , ne mettre

dans un corps de lois que des termes de droit familiers au peuple, 2º Si l'on est forcé de se servir de termes tech-

niques, il faut avoir soin de les définir dans le corps des lois mêmes.

3° Les termes de la définition doivent être des mois comms et usités; ou au moins la chaîne des définitions, plus ou moins lougue, doit toujours foir par un chaînon où il ne se trouve que de tels mots.

4º Mémes idées, mêmes paroles : Ne vous servez jamais que d'un seul et même mot pour exprimre une seule et même idée, C'est d'abord un moyen d'abréger, parce que l'explication d'un terme peut servir une fois pour toutes; mais l'identité iles mots contribue encore plus à la clarté qu'à la briéveté : ear s'ils varient, c'est toujours un problème que de savoir si on a voulu exprimer les mêmes idées ; au lieu qu'en vous servant des mêmes mots vous ne laiserz pas douter que votre intention ne soit la même. Enfin , moins vous employez de mots differents, plus vous pourrez leur donner d'exactitude et de soin. Ceux qui prodiguent les paroles connaissent bien pru le danger des méprises : et en matière de législation le scrupule peut-il aller jusqu'à l'exees? Les paroles de la loi doivent se peser comme des diamants.

La composition d'un corps de lois sera d'autant plus savante qu'il demaolerait moins de siratt moins de siratt pour être compris. Dans les ouvrages de goût, la le perfection de l'art consisté à coher l'art. Dans légistation qui s'autresse au peuple et à la partie la moins intelligente du peuple, la perfection de secience cut de ne pas se faire sentir. Une noble simplicité est son plus Seun caractère.

Si, dans eet ouvrage, on trouve de la science, et même une science épineuse et abstraite, il faut considerer que j'avais à combattre une multitude d'erreurs eréées par une fausse seience ; à établir des principes si anciens et si nouveaux, qu'aux yeux des uns ils ne paraîtraient pas même des découvertes, tandis qu'aux yeux des autres ils auront tout le tort des paradoxes; à débrouiller le chaos des nomenclatures à l'égard des droits, des delits, des contrats, des obligations; à substituer à un largon incohérent et confus une langue très-imparfaite encore, mais cependant plus claire, plus vraie, plus conforme à l'analogie. En un mot, je ne crains pas de le dire, j'ai trouvé que dans la partie scientifique du droit on avait tout à désapprendre et tout à refaire. Qui oserait être satisfait de soi-même en

se comparent à une stable ai difficile et à neuvr 2 les plans patients the tun, mais pe entit brisé montré. Le me fisite que l'obseurité, ail en reste encore, ne tent qu'à la nouveaute, lumisi que, alons les livres de d'oris, elle tient à l'alsuratific. Ils sont bériasé une since soute de d'oris, elle tient à l'alsuratific. Ils sont bériasé une science aussite cet insuité. Ce qu'il y a de difficile et d'abstrati dans est ouvrage à pour delig que d'appain proteste et insuité. Ce qu'il y a de difficile et d'abstrati dans est ouvrage à pour delig que d'appain proteste et insuité. De proteste de la constant ce projet absord on formation de la constant de projet absord on formatique de la constant que la con

pour l'appliquer, point de professors pour le commenter, point de gouissire pour l'entendre, point de causities pour co dénoure les mitalités. Il parler la langue familire à tout le monde, Cheun pourrait le consulter au besoin. Ce qui le distingrar des autres libres, ééet une plus grades sinslers de la compartie de la compartie de la lectric des lois à la moin, pour per per partie de la consignation de la moin, pour le consignation de la mointe de la lectric de la la la moin, pour le consignation de la mointe de la mointe partieulitée la force et la dignité de la morale partieulitée la force et la dignité de la morale partieulitée la force et la dignité de la morale partieulitée la force et la dignité de la morale partieulitée la force et la

# **TACTIQUE**

# ASSEMBLÉES POLITIQUES

DÉLIBÉRANTES.

## DISCOURS PRÉLIMINAIRE

DE L'ÉDITEUR.

Dès que le titre de cet ouvrage a été comm. I à trourd ées censeurs et des approbateurs. Le mot tactique, me dissient les uns, est pris mavraite part; il implique quelque chose d'insidieux : on croirs que vous esseignes l'art de susceuvre dans une assemble politique. A de susceuvre dans une assemble politique, et de susceuvre de la comment de l'un parti. Canservez ce mot, me dissient les autres, puisque, dais son vrai sens, il caprime exactement ce que vous voulez dire. Son acception vulgaire ne deil pas vous faire peur. Elle piquers la curiosité d'un extra de l'un proposition de

l'ai conservé le titre, mais ee n'est pas pour attirer eeux qui ehereberaient iei l'art des stratagèmes politiques dans les assemblées. Je les avertis que rien n'est plus contraire au but de cet ouvrage. La tactique, prise dans leur sens, serait l'art de former et de conduire un parti, d'employer habilement des moyens de corruption, de surprendre l'assemblée par des propositions imprévues, de la mettre sous l'empire de la peur quand on veut emporter quelque chose d'assaut, de donner à ses antagonistes des couleurs odieuses par des imputations mensongères, de les entralner à des excès pour profiter de leurs fautes, de ménager des diversions adroites quand on ne se sent pas les plus forts, de paraître disputer un point pour eu obtenir un autre, et d'arriver à son but avec une parfaite indifférence sur le eboix des moyens. C'est un composé de sophisme, de corruption, de violence et de fraude. Une pareille tactique est à celle-ci ce que les poisons sont aux aliments.

Cet ouvrage doit être utile à tous les gouvercements, même aux plus abobus, prisqu'il n'en est aceun où il u'y ait des corps, des conestis, des campagnies qui s'assemblent pour former des résolutions et qui, par conséquent, on thessin de consulter l'art de délibèrer. Mais il est priscipalement destiné aux États mittes or républicains qu'out des conseils représenters de la conduire les opérations d'une nomtreuse acsembles.

Le règlement interne d'une assemblée politique est une branche de la législation, et même une branche essentielle. Jusqu'à présent, aucun dévirain politique ne s'en est expressement occupé. Ainsi, es sujet est tout à la fois trèsancier et très-nouveau i riès-ancien pour la pratique, très-nouvean pour la théorie, si nouveau même à cet égent, qu'elle n'a point encorer reçu de dénomination spéciale, et qu'il a fallu créer une expression pour la désignois pour les nouveaux créer une expression pour la désignois pour la désigno

Si este branche de figialation a été négligée, c'est qu'on n'a point conu son importance. On n'a pas ascez compris quelle influence le mode adopté pour les opérations d'une assemblée devait exercer sur ces opérations un ense. L'e devait exercer sur ces opérations mêmes. L'e apparent de la compressión de la compressión de superficiels, ce mot foror rabaisse aussiót la faginaté de l'obje. Des formes son des minuties on des pédanteries. Qui voit ce grand, méprise les formes.

Si nous pouvious tracer exactement l'histoire de plusieurs eorps politiques, nous verrions que tel s'est conservé, tel autre s'est détruit par la seule différence de leurs modes de délibérer et d'agir.

Assurer la liberté de tous les membres, protéger la minorité, disposer les questions qu'on traite dans un ordre convenable, produire une discussion méthodique, arriver, en dernier résultat, à l'expression fidèle de la volonté générale, persévérer dans ses entreprises ; voilà les conditions nécessaires pour le maintieu d'une assemblée politique. Il faut qu'elle se préserve sans cesse de trois grands maux qui l'assiégent dans tout le cours de sa durée : la précipitation, la violence et la fraude. Deux grands ennemis sont toujours à ses portes : l'oligarchie, par laquelle le petit nombre domine le vœu de la majorité, et l'anarchie, dans laquelle chaenn, jaloux de son indépendance, s'oppose à la formation d'un vœu général. Environnée de tous ees dangers, quels sont ses moyens de défense? Elle n'en a pas d'autres que son système interne, qui ne peut la sauver qu'antant qu'il impose habituellemeut au corps entier la uécessité de la modération, de la réflexion et de la persévérance.

Si les anciens états généraux de la France ont été si faibles et si impuissants, c'est qu'ils n'ont jamais su se donner une bonne discipline, une bonne forme de délibération, et qu'en conséquence, ils n'ont jamais pu parvenir à former une véritable volonté générale. A chaque nouveau rassemblement, les différents ordres avaient tout à recommencer sur leurs prétentions opposées. Avec les meilleures intentions, leur désordre intérieur les aurait rendus incapables d'agir. C'était plutôt une cohue qu'un corps politique; et leur véritable earactère peut s'exprimer en deux mots : fougue pour le présent, et imprévoyance pour l'avenir. Sans une bonne discipline le patriotisme a aussi peu de chance dans uno assemblée nombreuse. que la valeur sur un champ de bataille. Le courage suffit pour remporter un avantage momentané, mais il faut bien d'autres qualités pour s'assurer des succès permanents.

Le parlement d'Angleterre, moins puissant dans son origine que les états généraux, mais plus régulier dans son institution, a su se maintenir au milieu des orages et sous les prinees les plus despotiques.

Ce système ne s'est pas trouvé dans les bois, comme le dit Montesquieu. Il ne s'est pas formé tout d'un coup. Il a été le fruit de l'expérience. Il s'est perfectionné dans toutes les tentatives qu'on a faites pour le détruire.

Entre tant d'écrivains qui ont rendu compte de la constitution britanuique et qui ne demaudaient qu'à la vanter, il est étonnant qu'aucun d'eux n'ait pris pour sujet de ses éloges une de ses parties les moins connues et les plus estimables, le régime interne du parlement, les règles auxquelles il s'est assuietti dans l'exercice de ses pouvoirs. Cependant ces formes ont eu la plus grande influence sur le maintien et l'aceroissement de la liberté nationale. L'arbre entier, dans son développement, a frappé tous les regards; mais l'attention ne s'est point portée sur sa première culture dans l'enclos qui a servi à protéger sa faiblesse, jusqu'à ce qu'il eût jeté des racines assez profoudes pour résister aux tempétes.

Ce système de police interne n'est point renfermé dans un code écrit. C'est une simple coutume qui s'est formée par l'insage, qui s'est conservée par tradition, et qui, depuis près d'un siècle, a très-peu varié.

L'ouvrage de M. Bentham est ealqué en grande parties urc e modèle. Il a observé es qui se pratiquait dans lo parlement d'Angleterre, et il en a déduit une théorie. Ce n'est donc pas lei un travail où l'invention ait en beaucoupé par rimis moins il 13 a d'invention, plus il ya de sitreté. C'est une asser helir réponse à ceur qui ont aceus de est uteur de trop de penchant à l'involvation. Des qu'internation de la comme de la

Il est vrai toutefois qu'il s'est écarté, dans certains cas, de la méthode anglaise : elle no lui a pas toujours pars la meilleure possible, et surtout pour une assemblée de-réation nouvelle. Pour transplanter un système entire avec succès, il fundris transplanter en mêmetemps beaucoup d'accessoires, et surtout des habitudes, qui servent de correctif à ées imperfections. Il est tel usage, par exemple, qui ne produit pas des inconvincious tensiblés en Angleterre, parce qu'il s'est formé une routine qui appeced la ée rétier, ou qui la préduit pas de les rétiers, ou qui la réduit de réduit de la company de les rétiers de la company de les rétiers qui la préduit pas de les rétiers qui les rétains de la company de les rétains de la company de les rétains qui la réduit de la company de la

presque à rieo. Transportez le même usage dans une autre assemblée dont la coostitutioo n'est pas la même ou qui est encore novice, vous aurez tout le mal de l'incoovéoieot saus connaître les moyens d'y remédier.

Combien n'évite-t-on pas de difficultés, dans le parlement britannique, par la réunion des membres sous les baonières de deux partis! Cette division de l'assemblée en partis est ellemême sujette à de grands joconvénients : mais il est iocontestable qu'elle donne aux affaires une marche plus facilo ot qu'elle prévient une multitude de propositioos discordantes. Les chefs des deux partis deviennent des surveillants plus actifs, qui s'observent mutuellement. qui mettent de la persévérance dans les mesures, et combinent les moyeos de succès. Sous ce point de vue, l'absence babituelle des cioq sixièmes de l'assemblée cesse d'être un mal. On les appelle quand on les juge oécessaires. Les conducteurs sont eo sentinclic : les autres sont à leurs affaires ou à leurs plaisirs.

Mais dans une assemblée qui n'aurait pas ces étendards de partis, il serait hien à craisoire qu'lln'y étà pas de suite et de régularité dans ses opérations : tantò l'activité de graed oombre serait naisible par la confusion qu'elle appor terait dans les travaux, tantò le défout de cocert ferait avorter les mellieures meurres, ou connerait lieu à des surprises funciests. Il faut dooc que le règlement fait pour une assemblée notice prévole beaucoup de difficultés qui ne se présentent jamais dans une vieille assemblée.

Rien ne serait plus mal jugé que d'attendre tous les effets sultatires du régime anglais de la seule adoptioo de ce régime. Eo politique, imitation r'est pas toujours ressemblauce. Cette conformation extérieure de gouvernement ne constitue qu'une machine qui ressemble aux yeux ct à laquelle manque le principe de vie.

Ceux qui partent de la prospérité de l'Angleterre pour proposer ses institutions comme uo modèle uoiversel, raisocont irtes-mal. Ils supposent qu'elle n'aurait pu prospérer au même poiot sous un régime différent à mille égards; mais ils le supposent sans preuve. Pour tirer une conclusion légitime, il faut montrer qu'il existe une liaison nécessière centre tel ou qu'il existe une liaison nécessière centre tel ou tel poiot de cerégime, et la prospérité du pays. Hors de là, tout es style d'àmiration, si commun et si facile, n'est qu'une déclamation frivole et même ouisible. Ce ton d'eothousiasme et ces louanges absolues ne font que de maovaises têtes, et ne conduisent qu'à de mao vaises simitations.

Je dois ajouter ici que, dans le petit nombre de cas où on désapprouve la pratique anglaise, on est bien loin de conclure qu'il convint aux Anglais de la changer.

Quaod les choses ont pris une certaine routine, il sera plus conveoable, en général, de la suivre que de la changer pour d'autres usages qui seraieut préférables si on avait à commencer. Mais quaod tous les systèmes sont également oouveaux, il serait absurde de oc pas choisir le mcilleur.

Après ces observations générales, il me reste à rendre compte de l'occasion pour laquelle cet ouvrage avait été entrepris, de l'état des manuscrits sur lesquets j'ai travaillé, et du mode particulier de mon travail.

Le premier dessein de ce traité fut suggérs par les procis-rebaux des aurabiles provicciales. Les nombreuses questions qui s'élevèrent sur leur police, et les embarrs qui se manifestèrent dans leurs délibérations, condusirent M. Bentham à méditer sur les principes de cet art. Il avait commencé son travail à l'époque de la seconde couvocation des notables; l'espérait l'achever avant l'ouverture des états généraux, et se proposait de leur eu faire l'offrande: « le rejetiterais avec horreur l'imputation de patrionisme, d'ait dans un projet de dédi-

cace, si, pour être l'ami de mon pays, si
fallait être l'ennemi du genre bumain. Les
intérêts permanents de tous les peuples sont
les mêmes. Je fais du bien à ma patrie, si je
s puis contribuer à donner à la France une
constitution plus libre et plus heureuse. >

Les états généraux étaient assemblés, et l'ouvrage de M. Bentbam était encore loin d'être fini. Mais s'il l'avait été, je ne sais quelle influence il aurait obtenue contre la jalousie de corpect la jalousie attionale. Use circoustance dont je fus témoin me fait présumer qu'il en aurait eu très-peu. L'assemblée nationale ayant reconnu mar expériecce l'impossibilité demarreconnu mar expérience l'impossibilité demarreconnu marreconnu marreconnu mar expérience l'impossibilité demarreconnu marreconnu mar e

cher avec les vieilles formes, et la nécessité de se donner un règlement, chargea un comité de rédiger à la hâte cette législation qui devait régler les procédés des législateurs eux-mêmes.

Le comie de Mirabeau présenta à ec comité un mémoire qu'on lui avait envoyé de Londres. C'était un simple narré de faits, un simple exposé des formes suivies par le parlement britannique, sur la manière de proposer les motions, de les amender, de délibérer, de reueillir les votes, de créer des comités, ct.e., ct.e., ct.e.

Ce mémoire fut admis sur le hureau; mais un des membres, eroyant l'honneur national blessé par cette instruction étrangère, répondit à M. de Mirabeau: Nous ne voulous rien des Anglais, nous ne derons imiter personne.

L'assemblée nationale n'eut jamais qu'une discipline irrégulière et informe. Son règlement était défectueux à mille égards. Tous ses comités travaillaient séparément sur des objets qui auraient exigé le plus parfait concert. Elle ne sut point se mettre à l'ahri des surprises et de la précipitation. Il semblait même que, dans cette guerre tumultueuse de motions, on était jaloux de se réserver les victoires d'assaut et les coups de main nocturnes. La fatale nuit du 4 août en fournit la preuve. En un mot, tout se décidait par une tactique bien différente de celle dont M. Bentham avait tracé les règles. L'ascendant anarchique des galeries et du Palais-Royal fut soignensement conservé pour faire plier la majorité de l'assemblée sons le vœu d'une faction.

Eatre les journaux de cette époque, l'un des plus comus, le Courrier de Procese, public sous le nom de Mirabeau, quolqu'il n'y chi sous le nom de Mirabeau, quolqu'il n'y chi Liche de combattre les erreurs du régime de Liche de combattre les erreurs du régime de l'est inconvénient qu'in en résultaient chaque jour par l'immaturit é des décisous, l'incodérence des déverès, le maurais ordre des mesures, la raphilit à détruire avant qu'on cit pourru aux moyens de remplacer. Ces observations déduires des faits, dans le conjours intillées, furent uniques l'est de l'est d

L'ouvrage de M. Beutham, qu'il n'eut pas le courage de finir dès qu'il ne vit plus l'occasion d'en faire un sage immédiat, n'étail pas propre à une traduction. Non-seelment il sei incomplet, mais, de plus, il paraltrait surancé à plusieurs égards. Il était fait pour les circonstances. Le but que l'anteur se proposait l'engageait à entre d'ans beaucoup do dieuxsions adoptées en France. Cette controverse était nécessaire alors; elle serait aujourd'hui sans utilité et sans intérét.

La méthode qu'il avail prise n'était pas certainement celle qu'on voudrait choisir pour l'agrément du lecteur, quelque instructive qu'elle soit. Cette méthode consisté présenter un règlement tout fait, article par article, en forme de loi, en accompagnant chaque règle des raisons qui la justifient. Le texte de la toil qu'en a coujours devant les yens pour l'expliquer, sonnet l'écrivain au genre dédactique le placétère, en los lu permet pas le plus léger placétère, en los lu permet pas le plus léger

L'auteur s'était soumis à une gêne de plux, car îl n'en craint auteune quan delle peut contribuer à l'instruction et à la clarté. Dans tout ce commentaire, il procéde par questions et par réponses : méthode excellente pour établir précisionem quelle est la difficulté à résondre, et pour nattre le tecteur or dat de juger et la calcibitione, outre ses longueurs, a l'inconvénient decouper toustes sujet-en petites-parties, in établir de l'active de l'active de l'active de l'active par l'incrivért par le dédant et laison.

Après bien des essis infractueux dont la schererse ner rebuthi, "Ja irsi les partifalbandonner ces questions et ces réponses, et d'y substituer la marche unie du discours. En accompagnant chaque règle de ses raisons justificatives, je nem suis pas attaché à les énumérer par l'. 2°, 3°, etc. : quand ces discussions neue passimportanes, elles fulgional la mémoire qui un pent s'es charger. D'alleurs n'y a qu'une raison essentielle qui frappe : on risque de l'affaiblir si on multiplie trop les considérations accessaires.

Accompagner chaque règle de ses raisons justificatives, c'est diminuer l'empire du hasard. Tout ce qui se fait de bon, sans qu'on misse assigner le pouvonoi, n'est bon que par hasard. Il n'y a que la raison connue d'un procedé qui puisse le soustraireau caprice, le fixer et le faire entrer dans le domaine de l'esprit humain, sous la sauvegarde de l'utilité.

Il fut convenir que l'on est souvent appolé option ent est souvent appolé option ent est sou mairers d'agir, saustrouver aucune raison hien forte de préfére? l'une à l'arter : mais il y a mille points en législation sur lesquels il faut preudre un parti par pure nécessité. Dans ces ess où il flust se contenter d'une raison légère, on doit encore la tirer du pour principe, c'est d-ière d'un inconvénient à éviter. Neit-on qu'un denier à offirir, il faut qu'il soit de hon qu'un denier à offirir, il faut qu'il soit de hon a

J'auris bien deire, à l'occasion de chaque règle, de présente les divers susges des posrègle, de présente les divers susges des posples qui ont eu des assemblées délibérantes; j'avriss voult transporter les lecteurs à Albènes, à Rome, à Venise et dans les autres républiques d'Italic. Nais nos connaissances sur leurs formes internes sont très-défectueuxce. Les historiens ont negligé es détails, soit qu'ils ne les crussent pas uécessaires pour les contemporains qui en étaient inatraits, soit plutôt parce qu'ils n'en soupçonnaient pas l'importance. Crux qui conduisaient les affaires n'ignoraient pas l'influence de ces formes, ul l'usage qu'on en pouvait tirre pour la donniation. Lo sécat de Rome s'en servait avec le plus grat art pour maliceir son porovir et pour l'étendres. Mais tout ce qu'on a pu recueillir de sa pratique et bles toin de former en système complet, ci il y a dans le mode légichaif de la réplatique rounaire des docurrités que les la réplatique rounaire des docurrités que les

plus savantes recherches n'ont pu éclaireir. L'éloqueut et profond auteur de l'Histoire de l'anarchie de Pologne, M. Rulhière, ne doit pas être compris dans le reproche que nous faisons ici aux historiens. En étudiaut les malheurs do cette république singulière, où il n'a manqué ni de grandes vertus, ni de grands earactères, ni d'habiles patriotes qui avaient prévu la ruine de l'État et concu les movens de le sauver, ce sage historien a été conduit à reconnaître que le principe de tous les maux était dans les formes mêmes de la délibération, dans ees formes vicieuses qui empêchaient la création d'un vœu commun, et qui, dans quelque État libre qu'on les cut transplantées, y auraient bientôt naturalisé l'anarchie.

É. D.

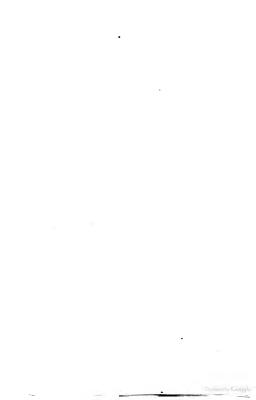

## TACTIQUE

## ASSEMBLÉES POLITIQUES

### DÉLIBÉRANTES.

### CHAPITRE PREMIER.

SUJET DE L'OUVRAGE.

Le mot tactique, emprunté du gree, et rendu familier par son application à une branche de l'art militaire, signifie, en général, l'art de mettre en ordre. Il peut servir à désigner l'art de conduire les opérations d'un corps politique, aussi bien que l'art de diriger les évolutions d'une armée.

Ordre suppose but. La lactique des assemblées politiques est donc la seience qui enseigne à les conduire vers le bût de leur institution, au moyen de l'ordre à observer dans leurs démarches.

de l'ordre à observer dans leurs demarches.

Dans cette branche de gouvernement, comme
dans plusieurs autres, le but est, pour ainsi dire,
de nature négatire. Il s'acit d'éviter des inconvé-

<sup>1</sup> Il y a quetro conditions requises pour inspiere à la nestion nec conférence permanente d'ans nea secuelle que et casacé le représenter : le une décision directe; 30 l'emméhilité, 30 extraines conditions pour tute élection directe; 30 l'emméhilité, 30 extraines conditions pour tute élection de déglite ; é un nombre proportionnel à l'étrectus du pays. C'est sur ces points que les questions de détail se multiplient.
L'étetion donit être directe. Si elle pause par plusiens.

degrés, le pupile, qui n'visi que des électeurs, ne pest point regerder les députés éles comme son notrage ; il ne hent à cux ni par l'affection du choir, ni par le sentiment du postroir. Les élus ne Heinenai en peuple ni par reconnaisseuce, ni per reponsabilété. Li y e point deraphique-ment entre des tauets supéritures et inférioures, et le lien politique reste imperfait.

L'amovibilité est absolument nécessaire, Qu'est-or qu'une

nients, de prévenir les difficultés qui doivent résulter d'une grande réunion d'hommes appelés à délibérer en commun. L'art du législateur se borne à écarter es qui pourrait nuire au développement de leur liberté et de leur intelligence.

Le bien ou le mal que peut faire une assemblée dépend de ducs causes générales. La plus palpable et la plus puissante est sa composition; l'autre est nou mode d'agrir. De ces deure causes, la dereière est la seule qui appartienne à notre sujet. La composition de l'assemblée, le nombre et la qualité de ses membres, le mode de son election, ser relations ayec les cisiopers ou avec le gouvernement, tout

cela est du ressort de la constitution politique. Je me bornerai à dire sur ce grand objet, que la composition d'une assemble legislative sera d'autant meilleure, qu'elle aura plus de points de contact avec la nation, c'est-à-dire que son intérêt sera plus semblable à celui de la communuté.

disciso I Cest nos déclaration solemente qu'un et l'ottome jour éconômiem de la confince de recommission tout pour caterillement de la confince de recommission de sette déclaration de resoleme pas que verte misrocalesse qui gartatisse le caractère et les cections futures de boutte. Il est ébusée de faire pronoucer à tout na prophe cette green leagère. Naus déclaraces que ces cloq cests « hodrivides qui ont notre confince exteniement , l'estreta de générales.

« vie. »
Les conditions à exiger sont d'une neture plus douteuse.
Les conditions pécuniaires pour être étigible semblent
porter sur une défance générale contre les individus qui

porter sur une défiance générale contre les individus qui n'ant pus à uffirir le pape d'une propriété : on les conidère comme étant moins ettachés su meintien de l'ordre établé, on moins à l'ebri de la corruption. Les conditions requises pour être éfecteur nu pour objet de ne pas douver Dans un traité de tactique, on suppose une assemblée toute formée; on ne s'occupe que de la manière dont elle doit s'y prendre pour conduire ses opérations.

Masia les des points sur lesquels on peut mettre en question s'ils appariement à la prici constitutionnelle ou à la tactique; par exemple, ai tous 
les membres unuent les minnes dévois, ou si ces 
déroits serout repetits entre ent, de manière que 
promoner sur me perqueits on dépit de 
réponder est proposition dépit libre : les una 
celui de dellièrer sans voter, les autres celui de 
voter sans déclièrer ; al lours défluerations dévour 
être publiques; s'il doit leur être permis de s'abmentre, et, en oat d'abuence, et les roites d'un individus verant trensmissibles à un autre; al Tassembles 
un autreix de la sea budivier.

J'ai fait entrer ces questions dans mon sujet, parce qu'il m'a paru que leur examen était intimement lié avec celut des meilleures régles à suivre dans une delibération. Il n'est pas possible de bien traiter les unes sans se référer aux autres.

#### CHAPITRE II.

## I. OES CORPS POLITIQUES.

L'expression figurée de corps politique a produit un grand nombre d'idées fausses et bizarres. Une analogie, uniquement fomlée sur des métaphores, a a servi de base à de prétendus arguments; et la poésie a envalu le domaine de la raison.

L'inc'assemblée ou une collection d'individus, par cela seul qu'ils se trouvent réunis pour faire un acte commun, forme ce qu'à certains égards on peut appeler un corps.

un pouveir politique à ceux qu'on suppose Incapables de a'en servir avec untelligence ou avec probité. C'est une précaution contre la vénalité, l'ingenzance ets brigue. Le nombre est une consulération majeure. Les fonctions législatives demandent des qualités et des verius qui na sont pas comissues si on n'a da chance de les trouver que

dans una granda réunion d'individus. La léguistion requieri une variéé de connaissancealocales qu'on ne peut obtenir que dans un corps nombreux de dépulés choises dans toutes les parties de l'empire. Il faut qua tous les inicréire pussent étre connus et abreulés.

La legislation n'est pas susceptible d'une responsabilité directe. Un petit junto de législateurs peut avoir des intérêts particuliers, et faire des lois contre l'intérêt général. Il serait aité au pouroir exécutif de nomestire la misporité à son infilonce; mas le nombre est un préservait contre l' son infilonce; mas le nombre est un préservait contre

Más un corps ne suppose pas nécessairement une cascambiée, putique plusieurs individus persent déclarer leur concours au même acte sans s'assembler; par exemple, en signant le même écri. — Rien de plus commun., en Angleterre, que les pétitions adressées au parlement par des centaines et duillere d'individus qui les ont signées séparément, sans former aucune assemblées.

Tel corps a une existence permanente; tel autre n'en a qu'une occasionnelle et, pour ainsi dire, éuhémère : le jury suglais est de ce genre.

Tel corps a une étendue illimitée, quant au nombre; tel autre est circonscrit dans un nombre

Tel corps est privilégié; tel autre ne l'est pas. Un eorps privilégié est celui dont les membres, agissant ensemble d'après un certain régime, ont reçu des droits que les autres citoyens ne possèdent pas.

On entend généralement par corps politiques des corps privilégiés, qui ont, à ce titre, une existence plus ou moins permanente, souvent perpétuelle, et un nombre circouserit.

Tel corps est simple; tel autre est composé. Le parlement britannique est un corps composé, qui se forme de deux assemblées distinctes et du chef suoreme de l'Étal.

On conçoit aisément que du sein d'un grand corps déjà formé, il peut se détacher momentanément des corps moins nombreux : c'est ce qu'on appelle comités.

Ce qui constitue l'opération d'un corps politique, c'est le concours de plusieurs membres dans un méme acte. On voit par là que l'acte d'une assemblée ne peut être qu'un acte énonéstif, un acte qui énonce une opinion ou une rolonié.

Tout acte d'une assemblée a du commencer par étre celui d'un sent individu : mais tout acte énonciatif, expression d'une opinion ou d'une volonté, commençant par un individu, peut finir par être oclui d'un corps. « Voici, dit Titius, ce qui se passe

danger. Un eorps nombreux de législateurs amoribles partièpe trop à l'inférét de la rommounauté pour v'en écrite fongiemps. Dea lois appressives retombersaent sur extmémes Les rivalités mêmes qui se forment dans une granda assemblée deviennent la sauveçai de du nompla.

Enfla, il le nombre des députés (tail trop petit, la grandeur des districts déctorant rendrail, les décurs nommes embarganasties ; en révisional prespie à rem la valeur d'une mitrage, ettle dissinairestal jumporisonnellement l'autre d'une des déceteurs sur leurs députés, en même temps qu'alte des déceteurs sur leurs députés, en même temps qu'alte augmenternal la raieur relative des places, au point de pour les décetons sux intrigues at aox contestations les plus violentes.

Il y a tros sutres condillors nécessures pour constituer un gauvernement représentatif : la publicité des séances , la liberté de la presse, et le droit de pétition. « dans mon esprit. » Sempronius pent également dire : « C'est là précisément ce qui se passe dans le « mien. »

C'est donc la possibilité de concourir dans le même acte intellectuel qui constitue le principe d'unité d'un corps 1.

### II. DES CORPS PERMANENTS.

Un corps politique permanent est une collection d'individus destinés à produire une suité câtetes relațifs à l'objet the leur institution. Ces actes serone ceux de tous, rais sont unanimes: mais comme în est impossible qu'îl existe une identité parfaite et cinistante de sentiment ilans une grande réunion ilandividus, on est couvenu de donner la même force à l'este d'une majorité qu'is celud un nombre total.

Quand on s'en rapporte à la décision d'un corpa politique, ce qu'on destrerait en prenzire l'un ¿céta d'obtenir le vœu unanime de ses membres; mais cette unanimité étant comme impossible, ce qu'on désire en second lieu, c'est le vau qui en approche le plus. Ceci mien à se contenter du vœu de la majorité simple; cor, quedque (oin qu'il soit du véritable vœu universel, il en est plus près que le vœu contraire.

Les nombres se trouvent-ils égaux des deux parts? il en résulte qu'il u'y a point d'acte général. Chaque vœu détruisant le vœu contraire, il n'y a point de conclusion prise; les choses doivent rester comme elles étaient, sans qu'on ait besoin de ilonner de voix préponiférante à personne.

Je n'ai rien ilit jusqu'ici des cas' d'absence, qui changent continuellement l'identité de l'assemblée. Que dire d'un vœu qui ne se déclare point? Il n'ap-

1 Cret qu'en effet in 7 y qu'un acte institucted qui jussissérie intelligue entre plusieurs indicissa, a constituer te principe d'unité d'un emps. Le nete physique ne le part par. Un let sels, a prepare à l'indicise qu'il l'exerce, white aucone basa à cette identité, due le sénat remain décideque le cessat Oplanie metri à mort Thienes d'excluse; ette décision est littéretiement et sons figures l'exte de chaque réalisser qui y continée par seu suffique, (dréplanies, au conséquence, tos fériches d'un coup d'épée, ce coup autresse. — 10ser 1. partient ni à un côté ni à l'autre. Il ne peut pas être compté dans la composition du vœu général.

Annuler le vœu de l'assemblée à raison des absents, ce serait donner aux rœux des absents le même effet que s'îls s'chient déclarés pour le parti de la minorité ce que, par la supposition, ils n'ont postail. Dans le calcul des suffraçes, à parler mable, par fail. Dans le calcul des suffraçes, à parler mable, matiguement, la vraie valeur du vœus d'un absent est de un moûnes un ce qui est égal à zéro. Lui donner la valeur de plus un ou de moûne un, serait un faux calcul.

Mais est<sup>3</sup> lanjuura nécessière d'aveir une néciso? Non, assa doute; il 7 a bien lesca soi il serait trop dangereux de permettre à me petite portion de l'assemblé d'apritonte seulte. On aimera mieux à vivole point de d'estion que d'en avoir une qui ne réatisse pas une certaine proportion de suffrages du copy entire. On fizera d'avance le suffrage du copy entire. On fizera d'avance le mombre nécessaire pour légilierar une set de l'assemblée. Le ne fais que toutent réal é ette question proportate, qui sera discotte dans un autre champortature, qui sera discotte dans un autre champortate.

Il me suffit d'avoir fait remarquer ici que cette formule ordinaire, telle a 6th la décision de Passemblée, éconce des faits très-différents. Arce une assemblée dont la composition numérique varie toujours, la seule identité qui existe, c'est l'effet légal de ses léctions.

Voilà trop de métaphysique, dira-t-on peut-être : mais je réponds qu'elle était nécessaire, puisqu'on voulait expliquer la nature d'un corps politique, sans avoir recours au langage figuré. Cette expression a servi de prétexte à des allégories sans fin, qui sont devenues elles-mêmes la base il'une multitude ile raisonnements puérils. L'imagination des écrivains s'est épuisée à donner aux corps politiques les propriétés des différents corps. Tantôt ce sont des corps mécaniques, et alors il est question de leviers, de ressorts, ile rouages, de chocs, ile frottement, de balancement, de prépondérance. Tantôt ce sont des corps animés, et alors on emprunte tout le langage de la physiologie : on parle de santé, de maladic, de ilgueur, d'imbécillité, de corruption, de dissolution, de sommeil, de mort et de résurrection. Je ne sais combien d'ouvrages politiques seraient ancantis, si on leur ôtait ce jargon

d'apée s'est l'acte que de scal ôpinaire. Les printes direcque est acte s'est pas mans ceiul de sénair que l'avete: Qui facel per allum, facel per ac. le u'exeminera pase es tous d'apes, qui tend à condoire une personne une satera, post, avair quelque utilité je me horne in à abserver que al, queu s'aberge mo pour tragricules d'une à abserver que al, queu s'aberge mo pour tragricules d'une camme l'acte du sénair, o co peni être que dais un sena figuré. poétique avec lequel on pense créer des idées, quand on ne combine que des mots.

Il est vrai que, soit pour abrèger, soit pour tenprete l'arbilde su sujet, il est permis d'arupeunter quelques traits du langage figuré; et mémo ou y est souvent forcé, primote les idest intellectuelles ne peuvent jamais s'exprimer que par des mages estables mais, dance ces, il y a deva precutions à observer: l'une, de ne jamais perche de une la observer: l'une, de ne jamais perche de une la pour ne desta de traitherechierment lebugge figuré en langage simple; l'autre, de ne fonder ausum conclusion sur une expression figure, dans ce qu'elle a d'impropre, c'est-dire lorsqu'elle ne s'escorde plus arec le viriable fait.

Le langage figuré, très-utile à la conception, quand il vient à la stitte du langage simple, lui est funeste quand il le remplace. Il accoutume à raisonner sur les plus fausses analogies, et forme, autour de la vérité, un nuage que les esprits les plus clairvoyants ont bien de la peine à percer.

### CHAPITRE 111.

### DE LA PUBLICITÉ.

Avant d'entrer dans le détail des opérations de l'assemblée, plaçons à la tête de son règlement la

loi la plus propre à lui assurer la confiance publique et à la faire marcher constamment vers le but de son institution. Cette loi est celle de la publicité. La discussion de ce sujet se divise en six parties. I' Les raisons justificatives; 2º l'examen des obire-

tions; 5º les points auxquels la publicité doit s'étendre; 4º les exceptions; 5º les moyens de pu-

# blicité ; 6º des observations sur la pratique anglaise. 1. Raisons justificatives.

Premier avantage de la publicité : Contenir les membres de l'assemblée dans leur devoir.

Plus Ferceica du pouroir politique est expost à un grand nombre de tentations, plus il fant donner à ceus qui en sout chargés de puissants motifs pour y résister. Mais il n'en exploit de plus constant et de plus unitersel que la surrellance du public. Le corpa du public compose un tribunal, et un tribunal qui rant mieux que tous les tribunax ensemble. On peut affecter de leaver ess arrêts, les représenter comme des opisions foltantes et divergentes qui le comme des opisions foltantes et divergentes qui le divergentes qui le

détrainent les unes les autres mais chaem sent que certiamal, quémie sunceptible d'errer, est incorruptible; qu'il tend sans cesse à réclairer, qu'il remaine, qu'il tend sans cesse à réclairer, qu'il remaine, qu'il décide tonjours de la destince de hommes publics, et que les peines qu'il promote con ité-viables. Caux qui se pluipenet uit se si jugements ne forting ten apparé in him mère; el hommes ertueux, qu'in qu'en point par apparé noi him mère; el hommes ertueux, qu'in qu'en point par apparé noi martie, el homme ertueux, qu'en qu'en par le production de la production de la

Stil ciai possibé de se soutraire à ce tribunal, que est extein qui pourait le trouble ? Ce n'est pas, sans doute, l'homme de hien ni l'inomme éclarie puiguit à longuie la n'out rie à ne craidire, et qu'ils out tout à en espierre. Les ennemis de la publicité peuvent es rengren troit clauses le malfaiteur qui voudenit se dévoluel aux regands de son qui voudenit se dévoluel de l'aux regands de son qui voudenit se dévoluel de l'aux regands de son qui voudenit se dévoluel de l'aux regands de la contrait de l'aux results d'éclaries de soit l'homme timée ou faodrett qui accuse l'incapocité générale pour voiler la sient d'éclaries de l'aux regands de l'aux regands de la contrait d'éclaries de soit l'homme de l'aux regands de la contrait d'éclaries de soit l'aux regands de la contrait de l'aux regands de la contrait d'éclaries de soit l'aux regands de la contrait d'éclaries de la contrait d'éclaries de l'aux regands de la contrait d'éclaries d'éclaries d'éclaries d'éclaries d'éclaries d'éclari

On dira peut-être qu'une assemblée, surtout si elle est nombreuse , forme un public intérieur , qui se sert de frein à lui-même. Je réponds qu'une assemblée, quelque nombreuse qu'elle soit, ne le sera jamais assez pour remplacer à cet égard le véritable public. Elle sera toujours divisée en deux partis qui n'ont point, l'un por rapport à l'autre. les qualités nécessaires pour bien remplir la fonction de juges. L'impartialité leur manque. Quelle que soit la conduite d'un individu, il sera presque toujours assuré du suffrage des uns et de la contradiction des autres. La censure interne ne suffira jamais pour assurer la probité, sans le secours de la censure externe. On craint peu les reproches de ses amis; on devient presque insensible à ceux de ses ennemis. L'esprit de parti, renferme dans une petite enceinte, dénature également le blâme et la

louange.

Second avantage de la publicité: Assurer la confiance du peuple, et son assentiment aux mesures législatives.

mesures tégistatires. Le soupçon ést toujours errant autour du mys-

tère. Il croit voir un erme où il voit une affection de servet, et il se troupe razement ; car pourpois es ecaber, si l'on ne erniu pas d'êter un l'Antuail si mopre à l'imposète de s'entourer de trindrers, autumit importe à l'imposète de un returne de marcher au grand importe à l'imposète de marcher au grand de persente d'ille-mem à l'esprit du peuple; si le lon seun ne la suggérail pas, la maignité affisiel pour la mettre en rogue. Le meilleur projet, préparé dans les ténières, exclient, dans creinsies érronatances, put d'éponders, dans creinsies érronatances, put d'éponders de la crein de la cr

vante que le plus mauvais sous les auspices de la publicité, Mais dans une politique ouverte et franche, quelle

and so and the journing to whether extractine, question configured to the pass pour is of in joan pour is configured to the pass pour in the pass pour in the pass pour in the pass pour in the pass pour pass pass pour pass pour

Qu'une politique secrite s'ejargne quelqurefois des inconvenients, c'est eq ue pe reprétends pas nier; mais je ne doute pas qu'à la longue elle n'en ercé plus qu'elle n'en saure; et que de deux gouvernements qui marchent, l'un par le secret, l'autre par la publicité, le dernier n'est une force, une bardiesse et une réputation qui le rendron) supérieur à toutes les dissimulations de l'autre.

Gonsidera, en particulter, combien les délitérations publiques aux les lois, les meures, les impulsa, la condimit des hommes d'État, doivreut opérer aux pour pour pour pour pour les des des les condimités de la configue del la configue de la configue del la configue de la con

Chez un peuple qui aura en longtemps des assemblées publiques. l'esprit géneral sera monté sur un ton plus haut ; les idées saines seront plus communes : les préjugés nuisibles, combattus publiquement, non par des rbéteurs, mais par des hommes d'État, auront moins d'empire, La multitude même sera plus en garde contre la charlatanerie des démagogues et les illusions des imposteues. On aura plus d'estime pour les grands talents , et les frivolités du hel esprit seront mieux réduites à leur juste valeur. Une habitude de enison et de discussion aura pénétré dans toutes les classes de la société. Les passions, accoutumées à une lutte publique, auront appris à se ménager réciproquement; elles auront perdu cette sensibilité morbide qui , chez les peuples sans liberté et sans expérience, les rend le jouet de toutes les alarmes et de tous les soupeons. Dans les circonstances memes où le mécontentement se manifeste avec le plus d'éclat, ces signes d'inquiétude ne sont point des présages de révolte. La nation se repose sur des hommes de confiance qu'une longue habitude lui a fait connaître; et l'opposition légale à toute meutre impopulaire, prévient jusqu'à l'hiée d'une résistance illégliune. Si même le vœu public échone contre un parti frop puissant, on sist que la cause i riet pas jugée sans appel 3 on ne se décourage point, parce qu'on peut meurre ses proprés; et la patience persérérante derient une des vertus des pays libres.

L'ordre même qui règne dans les discussions d'une assemblée politique forme, par imitation; l'esprit national. Cet ordre se reproduit jusque dans les elubs, dans les geoupes, dans les assemblées infériences, où le peuple se plait à retrouver la régularité dont il s pris l'idée dans son geand modèle. Combien de fois n'a t-on pas vu à Londres , dans l'effervescence d'un tumulte, des orateurs connus obtenir la même attention que dans le parlement! la multitude se ranger autour d'eux , les écouter en silence, et procéder avec un degré de modération que l'on ne conçoit pas même dans ces États despotiques où la populace, arrogante et timide tour à tour, est également méprisable dans ses emportements et ses soumissions | Cependant le régime de la publicité, très-imparfait encore et nouvellement toléré, sans être établi par les lois, n'a pas en le temps de produire tous les bons effets qui en doivent naître. Aussi a-t-on vu des soulèvements qui n'avaient d'autre cause que la précipitation avec laquelle on avait agi, sans prendre la précaution d'éclairer le peuple 1.

Autant il importe aux gouvernés de connaître la conduite des gouvernants, autant il importe aux seconds de connaître les véritables vœux des premiers. Sous le régime de la publicité, rien de plus facile. On met le public en état de former une opinion éclairée, et le cours de cette opinion se marque aisement. Sous le régime contraire, que peut-on savoir avec certitude? Le public va toujoues son train , parlant et jugeant de tout ; mais il juge sans avoir les pièces du procès, il juge même sur des pièces fausses ; son opinion, n'étant point fondée sur la connaissance des faits, est toute différente de ce qu'elle aurait été si elle avait en la vérité pour base. Et il ne fant pas croire que le gouvernement puisse dissiper à son gré des erreurs qu'il lui eût été facile de prévenir : un éclaircissement taedif ne répare pas toujours le mal d'une première impression erronée. Le peuple, sur le peu qui transpice d'un projet, aura concu des appréhensions sinistres. Nous les supposons mal fondees; mais n'importe, il s'agite, il murmure, les alarmes se propagent, la

Par exemple en 1780, dans l'offaire des catholiques.

reisstance se prépare. L'administration n'aura-celle qu'il faire comaître la venir jour changer cette disposition de l'esprit jour changer cette disposition de l'esprit jouliel? Non, sans aloute : la condance n'est que l'exerce du temps. Les impatations odienses substitut, les charitaments, qu'on et donne que saistent, les charitaments, d'un et donne que chain le laise m'em c'ébone quand il est mai entrepais, et qu'on a beurt les inclinations du pruple. L'histoire le Joseph il est riche en exemples de ce genre de fautes.

Troisième avantage de la publicité: Ménager aux électeurs la faculté d'agir avec connais-

A quoi sert de renouveler les assemblées, ai le peuple est toujours forcé de choisir entre des hommes qu'il n'a pas en les moyens de juger?

Mérober au public la conduite de ses mandaniers, c'est ajouter l'inconséquence à la préradataires, c'est ajouter l'inconséquence à la préradation e c'est dire aux commettants: « Vous élirez ou vous rejetterez tels ou tels de vou députes ou savoir pourquoi. Il vous est défendu d'agir par ration; vous n'aurez d'autre gaide, dans l'excede du plus grand de vos pouvoirs, que le basard ou le caprice. »

Quatrième avantage de la publicité : Ménager à l'assemblée la faculté de profiter des lumières

du public. Un peuple, trop nombreux pour agir par luimême, est sans doute force de remettre ses pouvoirs à des députés; mais cette assemblée aura-t-elle en concentration toute l'intelligence nationale? Est-il même possible que ees élus soient, à tous égards. les plus éclaires, les plus capables, les plus sages de la nation ; qu'ils possèdent à eux seuls toutes les eonnaissances générales et locales que requiert la fonction de faire des lois? Ce prodige d'election est une chimère. Dans des temps paisibles , l'opulence et un rang distingué seront toujours les circonstances les plus propres à concilier les suffrages du grand nombre. Les hommes qui, par état, eultivent leur jutelligence, ont rarement les moyens d'entrer dans la carrière politique. Locke, Newton, Hume, Ailam Smith, et beaucoup d'autres hommes de génie, n'ont point eu de siège dans le parlement. Les idées les plus salutaires sont souvent venues d'individus isolés. Le plan qui a signalé l'administration de M. Pitt, le fonds d'amortissement était, comme on sait, le fruit des calculs du docteur Price, qui n'aurait pent-être jamais eu le loisir de se livrer à de telles recherches, s'il en cût été distrait par des occupations politiques. Le seul bomme qui cut, de l'origine de la guerelle avec les colonies de l'Amérique, des àides saines, et qui ett (appare une guerre à la nation, s'il ett été écouté. c'était un cechésiastique cate), par son état, de la représentation saines l'Asia, sans cuttrer dans les détaits, il est ainé de sentir comitien la publicité est un mopen sûr pour recueillir toutes les liminéres d'une nation, et, par conséquent, pour faire éclore des sentées utiles.

On croira peut-être que je m'écarte du sérieux de ce sujet, si je mets en ligne ile compte, parmi les avantages de la publicité, l'Emusement qui en résulte, je dis l'amusement en lui-même, séparé de l'instruction, quoique, dans le fait, on ne puisse pas l'en séparer.

Mais celui qui regarderait cette considération comme frivole, raisonnerait trés-mal. Ce qu'on appelle utile est ce qui promet un bien. L'amusement est un bien tout réalisé; et ce genre de plaisir, en particulier, me paralt suffisant à lui seul pour élèrer le bosheir de la nation qui en jouit fort au-

dessus de celui des nations qui ne le connaissent pas. Les Mémoires sont une des parties les plus agréables de la littérature française, et il est peu de livres plus généralement recherchés : mais les mémoires ne paraissent que longtemps après les événements. et ne sont pas entre les mains de tout le monde, Les journaux anglais sont de vrais mémoires. publiés au moment même où les événements se passent, où l'on trouve toutes les discussions parlementaires, tout ce qui concerne les acteurs placés sur le théâtre politique, tous les faits librement exposés et les opinions librement débattues. Je ne sais quel empereur avait proposé un prix pour l'inventeur d'un nouveau plaisir. Personne ne l'a mieux mérité que celui qui mit le premier sous les veux du publie les transactions d'une assemblée législative 1.

### 2. Objections.

Si la publicité est si fravorible, à tant d'égands, aux gouvernants est-enfens, si propre à les garantir des liquisties du public, à leur procurre la plus douce récompens de leurs travast, pointqui douce récompens de leurs travast, pointqui Paud-il en électéer la cause dans des vices, dans les dries de gouverne sons responsabilité, de sonstraire leur combile à l'impercition, d'en imposer au peujele, de l'aussijitti por son ignorace? De tele modifis peuverni n'être pus étrangers à plusierire d'entre est, muis les attribues y tous resit le lan-

Le dogen Tucker.

<sup>\*</sup> Vojez la Philosophie morate de Paley, liv. vs, ch. 6.

Je rencole les lecteurs à ce passage, auquel on ne peut rien ajonter.

gage de la satire. Il peut y avoir, à cet égard, des erreurs de bonne foi, fondées sur des objections spécieuses: essayons de les réduire à leur juste valeur.

Première objection. « Le publie est un juge in-« compétent des opérations d'une assemblée poli-

tique, à raison de l'ignorance et des passions de
 la majorité de ceux qui la composent.

Si j'allais jusqu'à convenir que, dans la masse du public, il n'y a peut-être pas un individu sur cent, qui soit capable de former un jugement éclairé sur les questions qu'on traite dans une assemblée polilique, on ne m'accuserait pas d'affaiblir l'objection :

et cependant, même à ce point, elle ne me paraît d'aneune force contre la publicité.

Cette objection aurait quelque soldité, si, en dant au tribunal populaire les moyens de bien juger, on hii ôtait également la fantaisse de juger : mais le publie juge, et il jugera toujours, S'il "abatenait de juger par la peur de mal juger, loin d'accuser son ignorance, il faudrait admirer sa sugesse. Un peuple qui surrait suspendre son jug-

ment ne serait pas composé d'hommes rulgaires, mais de philosophes. La publication des pièces, dira-t-on, augmentera le nombre des mauvais juges dans une proportion

Quelle est eclle des trois classes d'hommes à qui

la publicité peut nuire?

Ce n'est pas à la première, puisque, par la supposition, elle est nulle pour eux. Ce n'est pas à la troisième : elle jugeait unparavant, elle juge maintenant; mais elle jugeait mal sur des informations très-peu exactes : elle jugera mieux lorsqu'elle sera mise en possession des documents vrais.

Quant à la seconde classe, ses jugements, avons nous dit, sont des jugements d'emprunt, mais ils sont l'écho de ceux de la troisième classe. Or, cette classe, mieux siartuite et jugent mieux, fourmiras des opinions plus saines à ceux qui les reçoivent toutes préparées de sa part. En rectifiant les nouves vous aurez rectifié les autres. En purifiant la source, vous aurez profifé les canaux. Pour décluir si la publicité peut ouire ou servir, inne fant considérer que la elasse qui juge, parce qu'elle seule entraîne le cours de l'opinion. Or, si cette classe juge mai , c'est qu'elle japere les faits, c'est qu'elle japere les faits, c'est qu'elle japere les faits, c'est qu'elle ne posscite pas les données nécessaires pour former un bon jugement. Voici donn la logique des partisans du mystère : « Vous étes incapables

« de juger, parce que vous êtes dans l'ignorance , « et vous resterez dans l'ignorance, parce que vous

« étes incapables de juger. »

Secondo objection. « La publicité peut exposer » à la baine publique un membre de l'assemblée, « pour des procédés qui mériteraient unautre sort.» Cette objection rentre dans la première, l'incapacité du peuple à distinguer ses amis de ses en-

nemis.

the state of the second contract than 1 engine de la publicat, contract contract of the second contract than 1 engine de la publicat, l'Englastic est-elle une foir reconnuc, it beins es change en estime; et céchi qui, nat dépens du credit contract de second contract de second

Tarenir, en est paye avec issure.

Sous le rapport de la réputation, la publisité est beaucoup plus utile aux membres de Tassemblée qu'elle ne pent leur être missible. Elle est teur sauregarde contre les inputations mélignes et les commoniare, ni dissimuler le ben qu'ils ont fair, ut donner à leur conduite une tournure perfide. A-t-on mai listerprété leurs intentions, une explication publique fait tembre les fausses rameurs et ne laise point de prise una statupe challes publique fait tembre les fausses rameurs et ne laise point de prise una statupes challestines.

Troisième objection. « Le désir de la popularité » peut suggèrer à des membres de l'assemblée des » propositions dangereuses : l'éloquence que l'on cultire est une éloquence de séduction plus que

« de raison, celle d'un tribun du peuple plus que « celle d'un législateur. »

Cette objection rentre encore dans la première, c'est-dire l'incompétence du peuple à juger de ses vrais intérêts, à distinguer entre ses smis et ses fiatteurs.

Dans un État représentatif, où le peuple n'est pas appélé à voter un les meutres polítiques, ce despe est peut à eraindre. Les discours des orateurs qui ne lui sont comus que par les journaux, n'ont point l'influence des barragues passionnées d'un démagque séditieux. Ils ne lui parviennent qu'en passent per un milieu qui les réroldit : et de plus, ils sont accompagnés des arguments contradictoires qui, dans le cas supposé, ont tout l'avantage naturel du vrai sur le faux

La publicité des débats a ruiné plus de témagggene qu'elle neu n'ait. Un homme qui a sequis une graule faveur populaire, n'à qu'à entrer dans le parlement pour cesser d'être redoublé. Plaée au milleu de ses égaux ou de ses suspriseurs en talent, il il n'avance rien qui ne soit combatt; ses exagerations sont réduites à la mesure du vrai; sa présomption est humillée: le deise d'une popularité mounctannée ne produit que le ridieule, et le fisiteur du peuple faint par égoute le peuple mène.

- Quatrième objection. « Dans un État monar-« chique, la publicité des assemblées, en exposant les
- chique, la publicité des assemblées, en exposant les
   membrés au ressentiment du ébef de l'État, peut
- nuire à la liberté de leurs décisions. -

Cette objection, plus spécieuxe que les précèutes, étronouire, unidon entes, étronouire, en même se tourne ce argument en freure de la publicité, l'ourne une étie assembles, s'il y a du danger de la part la grant de la publicité, l'ourne de la semble de la part la protection de l'opinion publique; la hierveillance des protection de l'opinion publique; la hierveillance de delibérations secrités serait plus apparente que réflet. Le démarriche de l'ansembles exeraite toujours commes de ce supérior. L'antils qu'élles sersient contrait de l'année de la protection de l'année de la protection de l'année de la protection de l'année de l'année de la protection de l'année de l'année de l'année de l'année de la protection de l'année de l'an

Si done une assemblée politique préférait le régines seret, en aliguma la nécessité de se sonstraire à l'impeteion de ce supériour, il ne faut pas s'é tromper : en ce serait qu'un prétette. Le vraimotif de cette conduite serait plutôt le vrous de se sommétre à son illudineres, ams trop d'apporer au bâtine publie; cer en cetleans le propie, de quelle au le comme de la comme de la comme de la comme de la chef manque-11 d'agonte et de qu'onn 7 Yercial pan en même temps invisible et présent au sein de cette assemble?

dépens du public, sans pouroir être convaincus de malversation. Que reste-l-il done pour surmonter tous ees moifs dangereux, qu'à erèer no intérêt d'une force supérieure? Et quel peut être cet intérêt, sinon le respect pour l'opinion publique, la eraînte de ses jugements, le désir de la gloire, en un mot, tout ce qui résatte de la publicité?

L'efficacité de ce grand moyen s'étent à tout : législation, administration, judicature. Sans publieité, point de bien permanent. Sons les auspices de la publicité, point de mai durable.

### 3. Objets auxquels la publicité doit s'étendre.

- La publication de ce qui se passe dans l'assemblée doit embrasser les points suivants :
  - 1\* La teneur de chaque proposition; 2\* La teneur des discours ou des arguments pour
- et eontre. 5° L'issue de chaque proposition;
- 4º Le nombre des votes de part et d'autre ; 5º Les noms des votants ;
- 6º Les pièces probantes qui ont servi de base à décision.

Je ne m'arctie pas à prouver que le connsissance de tous ces points est nécessire pour metre le tribunal du public en état de former un jugement échire, Mais on peut faire une objection contre la publicité des nombres respectifs de votants. On risque, dira-t-on, en les publisant, d'affaiblir Pautorité des setes de l'assemblée, et d'encourager l'opprosition dans les eas où la majorité est pe-

Réponse. Il faut distinguer entre l'opposition illégale et l'opposition légale. La première n'est pas à présumer. La seconde n'est pas un mal.

La première, dis-je, n'est pas à présumer. L'existence d'un gouvernement règi par une assemblée est fondée sur une disposition habituelle à se conformer au vrau de la plarufiét (on ne s'attend point à une unanimité constante, parce qu'on salt qu'elle est impossible, dans le caso un partie et viainer par une très-petite majorité, loin de trouver ilans cette circonstance un motif pour se l'itre s'au erésiatance illégale, il n'y voit qu'une raison d'espèrer un succès prochain.

Si, d'après ceia, il s'estabit une opposition legale, elle u'est point un mai : cer le nombre comprarité les suffrages étant la seule mesure de probabilité pour la droiture des décisions, il s'énsuit que l'opposition legale ne saurait être mism fondée qu'en se dirigeant sur ectte probabilité. Posez le ces d'une decision jurisfèque, Qu'l'y air u deux jugéments. l'un rendu par la plus petite majorité possible. l'autre par la plus grande; que cersited pas plus fautre par la plus grande; que cersited pas plus naturel de se pourvoir en appel contre le premier que contre le second ?

Copendant la nécessité de l'appel, en matière juridique, n'est pas, à beaucoup pris, de la même importance qu'en matière de législation. Les décisions des Juges ne s'appiquent qu'à dec cas individucle; les décisions d'une assemblée législative règlent les intérêts de toute une nation, et ont des conséquences quis er renouvellent sans cesse.

Croitez-rous obtenir plus de sounission en exchant an public les différents nombres de suffrages? Yous seriez dans l'erreur. Le public, rednit à des conjectures, tonnera ce mystère contre vous. Il sera très-susceptible d'être éjarde par de faux rapports. Une petite minorité se représentera comme approchant de la majorité, et fera valori mille moyens insidieus pour tromper le public sur a véritable force.

Le congrès autricion, pendant la guerre de l'indépendance, cisti hand l'usage, si le neu trompe, de donner toutes ses résolutions comme mantimes, Ses ennemis vierte, dans cette précution même, e le besoin de cacher une discorde habituelle. Cette sammble, d'alliers si sage, a lams mison s'esposer à ce soupon que de laisser connattre les dégrès de dissentiment dans les meures qu'elle prensis. Mais qu'objue cette superrhèrie air reussi dans ce cas partienter, echa perus poist son mille giberale. L'inclusive de la comme de la comme de la comme contrate de la comme de la comme de la comme tante, avait leur apprechation dans l'emploi d'un tante, avait leur apprechation dans l'emploi d'un tante, avait leur apprechation dans l'emploi d'un tante, avait leur apprechation dans l'emploi d'un

The nome dees votants dolvent thre publics, nonsettlement pour nettre le public à portée de consettlement pour nettre le public à portée de connutire les principes labbitudes des édeputés et leur assidhité aux sécnecs, mais encore par une autre ration. La qualité des suffrages infite sur Popinion aussi bien que leur nombre. Vouloir qu'ils sient tous le même poils, ce serait voitoir que la sottise cht la même influence que la sagesse, et que le mérite fut sans moiff et sans récomense.

### 4. Exceptions à la règle de publicité.

La publicité doit être suspendue dans les eas où elle produirait les effets suivants : 1º Favoriser les projets d'un ennemi ;

2º Blesser sans nécessité des personnes innocentes :

3° Indiger une peine trop sérére à des coupables. On ne peut pas faire une loi aboute de la publicité, parce qu'il est impossible de prévoir toutes les eireonstances dans lesquelles peut se trouver une assemblée. On fait des règles poir un état de calme et de sûreté. On ne peut pas en faire pour un état de trouble et de péril. Le secret est un moyen de

conspiration. N'en faites donc pas le régime d'un gouvernement régulier.

#### 5. Movens de publicité.

Voici les moyens de publicité dont on peut faire usage en tont on en partie, selon la nature de l'assemblée, et l'importance des affaires :

semblée, et l'importance des affaires : 1° Publication authentique des transactions de l'assemblée sur un plan complet, renfermant les

six points énoncés dans l'article précédent; 2º Emploi de tachygraphes pour les discours, et, en cas d'examen, pour les interrogatoires; 5º Tolérance d'autres publications non authen-

tiques pour le même sujet;

A Admission d'étrangers aux séances.

L'emploi des techygraphes sersit indispensable
dans le cas où l'on voudrait avoir la teneur entière
des liceurs. Mais on ne peut recorrir à ce moyen
que dans des discussions ausze importantes pour
juitifier la depense. Les Angheteres, dans un procés
voulimire, su perfete de l'altere, de l'altere de l'altere,
de communes, d'une de les H. Hastings, la chambre
des communes, d'une part, et l'accuré de l'autre,
avaient leurs techygraphers. Le chambre des fords,
en qualité de l'age, avait de plus les aqualité de l'age, avait de plus les aqualités de l'age, avait de plus les afonts.

Par rapport aux publications on authentiques, il est necessarie de les telerer, nois pour perceire la négligence et le mauvaise foi des rapportentes en la négligence et le mauvaise foi des rapportentes en senter le soupon. Un privilège exclusif serait repardé comme un certificat de sausseil. D'ailleurs, la publication ambenque du procès-verial de l'assembléen ne peut se faire qu'ave public, sans comparte le mul que pouvrient faire, dans l'intervalle, de frust rapports, avant que la publication ambentique util tel dévirique et un faire pour publication ambentique util tel dévirique et un faire pour publication ambentique util tel dévirique et un faire pour les sons de la comme de la comme de la publication ambentique util tel dévirique et utile dévirique et utile

Les journaux non officiels remplissent complétement cet objet. Leur succès dépend de l'avidid ut public, et leur talent consiste à la satisfaire. On est arriré, en Angeleterre, à un tel pointe celètré. On est arriré, en Angeletrer, d'un tel pointe celètré que des débats qui se seront prolongés jusqu'à trois on quaire heures du matin, exornt, dès le chemient, des imprimés en seize colonnes in-folio d'un petit caractère, et distribues avant mill dans la consiste.

L'admission du public aux séances est un point trés-important; mais ce sujet demande des explications qui ne sersient pas ici à leur place. Il sera traité à part.

La principale raison pour cette admission, c'est qu'elle tend à inspirer de la confiance dans les rapports des jonnaux, ou plutôt qu'elle en est la condition essentielle. Si le public était exclu, il serait torijours porté à soupconner qu'on altère la vérité, ou que du moins on en supprime une partie, et qu'il e passe dans l'assemblée besueoup de choex qu'il ne consilt point. Mais, indépendamment de qu'il ne consilt point. Mais, indépendamment de cette garantie, il est très-utile, pour la réputation des membres de l'assemblée, d'être entendus par des témoins impartiaux, et jugés par une portion du public qui se renouvelle tous les jours. Cette présence des étrangers est pour eux un puissant moit d'émulsion, en même temps qu'elle est un frein salutuire contre les diverses passions que les debats peuvent faire naître 4.

### 6. État des choses en ângleterre.

Pour se faire une idée juste de l'état des choses en Angleterre, relativement à la publicité, il faut avoir égard à deux objets bien différents : les règlements et l'usage actuel.

Voiei les règlements : 1º Défense d'entrer à tous étrangers , c'est-à-dire

Coins decentes de la publicata paratica bien paratica bien paratica de la programación de

de e me distinuire puries unconvolueire. Nais, co prefene femps, i se sia serve rigget nos puro retemental resouceau arantages qui rétultera de la publicité. Ils font des lois dont les rations ne sont commer que de cura qui not solt est discussion des conseils. Le public los ignore, et ne pourant rice consultre, il resie dons un dat d'inférierrit qui élabiti une dispreportion fâcheuse culte les gouveraints et les murrenés.

Het viral inch representation on basicomp plus network part report his positions de chaque casson, qu'elle ne l'existante les fauts tein quo la France el Platgisterer. Celt in sen difference relate en qu'el moisse les dangers de la sen difference réferen qu'el moisse les dangers de la sen difference réferen qu'el moisse les dangers de la representation de la compart de la contraction de la compart de pour des pour de pour de la compart de pour de la contraction de la compart de la contraction. Cu del chies contraction de la cont

Je prine toutefos que dans chaque canton on pontrait accorder l'edinistion dans le conseil représentait à un certain nombre de présente, au tention nombre de présente, au tention troite et aine de grands avaitages. On pourrait douver ce d'ont de présence, le à cora des candidats autophes il n'aueril manqué qu'un petit combre de suffrage pour circ des députés; 2º à ceux qui serains petits parla loi de l'amonibilité, qui prevent des deputes per circ des deputes per contrait par la loi de l'amonibilité, qui prevent des deputes per contrait que le contrait que la contrait de la contrait d

à tous ceux qui ne sont pas membres de l'assemblée, sous peime d'empriannement immédiat. L'introduction donnée par un membre n'opère ni exception à la défense, ni exception à la défense, ni exception de la périen et des des des des des des des des des peurs et de la guerre civile, en 1800, a été renouveles per fois dans des circonstances qui ne fournisssient ni exte extense du autemne autre 3 autres autre 5 autres 4 autres autres 4 autres autres 4 a

2º Défense, tant aux étrangers qu'aux membres mêmes, de rien rapporter de ec qui s'y sera passé, ni de rien publier à ce sujet sans l'autorisation de l'assemblée.

Lassembtee

Ce règlement, qui date du commenement de la guerre civile, a été renouvelé jusqu'à treize fois, et pour la dernière, en 1738, dans un arrêté où la passion paralt portée à son comble. Le ton des plus fiers despotes est doux et modéré en comparaison de celui de cette assemblée populaire. 5º Devuis 1732, on a publié de la part des com-

rentrer par une nouvelle élection ; 3º aux jounes élèves qui étudient le droit et qui sont dostinés aux magistratures ; 4° à des employés publics, aux ecclésiastiques, aux directeurs

den établissement de charolé, etc., etc.
Vosità de hommes qui on line responsibilité, un attachement saturel au malcitien de la constitution, un interfet particulter à combilité les rainous qui out serve de base aux lois et aux scies publics. Leer admission aurait l'bearres des d'arraccier un plus grand nombre d'indrésides à la chore etchient de la companyation de la contact de la companyation de la contacte d'escalation pont impirer, et d'augmenter ainsi la confance géoérgie.

Si ce moyen ne paraissalt pas admissible, Il y en auralt d'un contra qui produiraient en partie le même cd'et, tels que l'impression de rapporte officiels, des comptes rendus et sistent d'on procès-rechat circonstancié, comme celui de la chambre des pairs es France.

La diète bélyétique fait imprimer son reces , c'est-à-dire le Journal do ses opérations : meis on se borne à en distribuer à chaque canton un exemplaire. N'est-ce point la suite d'une vieitle idée aristorratique qui fait envisager toutes les affaires publiques comme le patrimoine exclusif de cenx qui gouvernent? La publicité du recez donneralt un grand Interes à la diète et à ses discussions. Rien ne serait nins propre à étondre ce sentiment de pationalité, qui est trop faible en Susse et trop dominé par l'esprit captonnal. Est-ce la faute des citoyens s'ils ne connaissent pas une partie qui ne se montro point à cux, qui ne les assoclo point à ses pensées, qui no les entretient Jamais de leues affaires commones, et qui leor laisse même ignorer le bica qu'on leur feit ? Depuis le pouveau pacte fédéral, it n'est point de session de la diète qui n'ait été signalée par de sages mesures d'administration générale, et par une tendance vers t'utilité commune: mais, pour apprécier ses services, il faut les connalire, et la nation ne connaît ni ses hommes publics ni ses injérêts généraux. Il résulte de ce manuse absolu de publicité que la politique étrangère est la seule pâture de la coricelté nationale. Est-ce là un système juste, légitime, conforme à la nature de nos gouvernements, à l'esprit du siècle, aux besoins actuels des bommes ?

1 26 férrier 1688; 21 novembre 1689; 2 avril 1690; 31 oct. 1705; 15 nov. 1703; 26 janv. 1709; 16 mars 1719. munes ce qui s'appelle les rotes. C'est une espèce de procès-verbal see et décharné, contenant les démarelles de formes, avec les motions et les arrêtés, et en eas ile division, les nombres pour et contre. Aucune notice des débats,

Avant eette époque, eette publication n'avait eu lieu que d'une manière intermittente.

Ces votes rassemblés à la fin de l'année avec un immense amas de lois et d'aetes privés, constituent ce qu'on appelle les journaux de la chambre. Ces journaux sont donnés à chaque membre, et ne sont point reudus au public.

4º Ce qu'il importe le plus au publie de connaltre, ce sont les projets de lois, avant que le parlement ait statué à leur égard. Ces prolets. nommés bills , ne s'impriment point en vertu d'une règle générale; mais l'impression en est souvent ordonnée par un arrêté spécial, et pour l'usage exclusif des membres : en sorte que personne ne peut en avoir connaissance, à moins d'obtenir un de ces exemplaires privilégiés.

Quelque singulier qu'il fût de voir les députés du peuple se soustraire avee tant de bauteur aux regards de leurs eommettants, les vrais principes de liberté étaient eneore si peu connus, qu'il ne s'éleva aucune réclamation générale contre une coniluite qui tendait à détruire toute responsabilité de la part des mandataires, et toute influence de la part de la nation.

Mais depuis que l'opinion publique, plus éclairée, a pris plus d'ascendant, et principalement sous le règne de George III , quoique ers règlements antipopulaires soient toujours les mêmes, ils ont eessé d'être en vigueur, et un usage contraire a prévalu à plusieurs égards. Il est flebeux, sans doute, que ee qu'il y a de mieux en Angleterre se fasse par une continuelle violation des lois ; mais il est doux d'observer que les innovations insensibles tendent au perfectionnement général.

La chambre des communes a admis par indulgence une petite portion du publie : environ eent cinquante on deux eents étrangers peuvent trouver place dans une tribune séparée. Malheureusement cette indulgence est précaire. Que la chambre put exclure les témoins dans les eas d'execption dont nons avons parle, cela doit être; mais il ne faut qu'une seule voix pour réelamer le règlement qui, étant toujours en pleine force, est irrésistible. Quant au contenu des débats et aux noms des votants, il existe nombre de publications périodiques qui en rendent compte. Ces publications sont encore des délits : heureux delit, auquel l'Angleterre est redevable d'avoir échappé à un régime aristoeratique, semblable à eclui de Venise.

Ces publications n'auraient pas obtenu ce degré d'indulgence, si elles avaient été plus exactes. Déeouvrait-on quelque étranger dans la galerie, le erayon à la main, un eri général s'élevait contre lui, et il était impitoyablement chasse. Aujourd'hui la connivence va plus loin : on tolère jusqu'à des tachygraphes employés par les rédacteurs des papiers publies.

Chez les lords, ce sont les mêmes règlements pour le fond : mais le ton en est plus modéré. Point d'admission pour les étrangers (ordre du 5 avril 1707). Point de publication permise pour les débats (ordre du 27 février 1698); cependant c'est par les lords qu'a commencé de nos jours le plan d'indulgence qui règne à présent.

Cette chambre a un usage qui donne à une partie des opinions une publicité dont on ne trouve pas d'exemple dans l'autre. Je veux parler des pro-

Les protests sont des déclarations motivées, faites par un ou plusieurs membres de la minorité contre les mesures adoptées par la chambre, et insérées dans ses registres. Ces protests s'impriment et circulent au mépris du règlement. Il résulte de cette publication une bizarrerie qui devrait donner à penser, si la pensée était du ressort de la routine. C'est que les seules raisons présentées au publie , d'une manière authentique, sont eelles qui attaquent les lois.

La chambre des pairs, en permettant l'entrée de ses séances à une portion du publie, a rendu cette faveur aussi génante que possible. Point de sièges. Le premier rang des spectateurs intercepte la vue, et nuit à l'onte pour ceux qui sont places derrière. Oneliques membres plus populaires ont propose, a diverses reprises, de donner au public un emplaeement plus commode; mais la majorité de leurs collègues s'y est toujours refusée, soit qu'ils pensent qu'une attitude pénible est plus respectueuse, soit par une borreur absolue de tout ebangement 1.

(Dans la constitution française de l'ao 1814, on a établi, par l'art. 32, que toutes les délibérations de la chambre des pairs seraient secrètes. Je ne pois découvrir aucune bonne raison pour ce secret.

Si la publicité est dangereuse, ello l'est moins, ce me semble, pour la chambre qui est le moins exposée an danger do l'ambitton populaire.

L'absence du public me parali particulièrement désavan-

lagensa aux pairs. La publicité leur est plus nécessaire qu'aux députés, comme frein et comme aiguitton: comme frein, parce qu'en vertu de teor situation, ils sont cemés anoir des intérêts qui les s'parent du peuple ; comme aiguillon, parce que leur inamovibilité affaiblet les motifs d'émulation, et leur donne une indépendance absolue. Je suppose qu'on aura considéré la chambre des pairs

comme étant on devant être éminemment monarchique,

### CHAPITRE IV.

DIVISION DU CORPS LÉGISLATIF EN DECK ASSEMBLÉES.

Convient il d'avoir deux assemblées dont l'accord soit rendu nécessaire pour l'efficacité d'un décret?

Il y a des raisons pour et contre, Passons-les en

La division du corps législatif paralt sujette sux inconvénients suivants :

1º Ce serait souvent un moyen de donner à la minorité l'effet ale la majorité, L'unanimité même d'une des aleux assemblées échouerait eontre une majorité d'une seule voix alans l'autre assemblée.

Se Cette division est propre à favoriser deux informa differentes, solon la quitité des mombres ainsi distributes, S'opti-il d'orirles, por exemple, noblesse et communes I le resislate si de favorier une pré-pondérance indue, de mettre en opposition les interêsts d'une claise particulier avec les interêsts de la nation même. S'apli-il de deux assemblées anné distinction rivair? Le resinlate aut de favori-re la courraption. Qu'on passes s'assurer la marche d'un principal de la constant de la favori-re la courraption. Qu'on passes s'assurer la marche d'un passes d'austre la contraption.

5º Chaque assemblés sera privée d'une partie des informations qu'elle aurait enes dans un état de réminon. Les mêmes raisons ne se présentent pas dans les deux chambres avec la même force. Les arguments qui auront entraile les suffrages dans l'une ne seront pas presentés dans l'autre. L'auteur d'une proposition, qui a fait le son suite une etun-

comme la boulerand de la reyanté contre les propositions inconsidérent des ploqués des prepirs. Nais cous c poisit de trus, les ercer des letres déclarations a l'est-il pas un constructura particular de la laboration de l'assertier de la laboration de la laboration de l'assertier de la laboration de laboration de la laboration de laboration de la laboration de laboration de la laboration de la

Data le Cai di une proposition de la chamber find afquels aurail doltenu me grande Enters populare, qu'est-lip aix di deliverque fen arguments qui la combaitens soines consus, que le corpe qui la registie ai la devali qui quindir publique ment son ratins qu'en ne l'expose pas su nouppos nigimens de a'gar que dans la sestir sur de son soiette; qu'en ne sili doune pas cefin une porsision i décavantageme dans la lutta qu'il deli sosterent. Te estém la coste par parte en public qu'il deli sosterent. Te estém la coste par parte en problec et dont les réchais son problés, a tous les mopras de re concliert de parsissas combress; jaison qu'estin qu'il deliver. profoude, ne sera pas présent dans l'assemblée où l'on fait des objectious contre elle. La cause est jugée sans que la partie principale puisse être entendue <sup>5</sup>.

4-Cette division entraîne nécessairement d'inutiles longueurs. Deux assemblées ne sauraient s'occuper en même temps de la même affaire, au moins dans tous les cas où il y a des documents originaux à

présenter, iles témoins à entendre; de lá double travail, double délai.

The tilles assemblées ne pauraient exister aus sorie des prefections spopores. Il 3 et au questions are inde prefections spopores. Il 3 et au questions de comprehence qui ambront des négotiations et sourest des rapiers. Lours disputed le pouvoirs on de percogatives, outre leur incomércient proper, on de percogatives, outre leur incomércient propers moyens pour les frapper toutre deux d'immobilie. C'est ce qu'on a ru sone even dans les anciens était confirment de France. Le ouve entretenda la démusión entire les collecs, les combattait Tun par Tautre, et de la combattait Tun par Tautre, et plassible pour les revoyers.

3° Le résultat final de cette division est d'opérer une distribution de pouvoirs qui donne à l'une des assemblées l'initiative, et réduit l'autre à une simple négatire. Source naturelle et féconde d'oppositions indues, de querelles, d'inaction et de

perpétuité iles sbus.

Tout tend à amener une répartition de cette nature. Deux assemblées indépendantes ne prevent pas exister longtemps anns mesurer leurs forces. D'ailleurs, ecus qui ont la conduite principale des fairiers ne pouvent agir sans faire un plan, sans assaurer de leurs moyens. Il faut choist une des cleux assemblées pour y commencer les opérations:

en secret ne peut infiner qua sur lui-méme. Il aemble que ce secret, si peu finiteur ponr eux, ait été inventé comma su mayen de leur ôter en influence d'opinion plus qu'on ne leur donne co supériorité de rang.

La chambre des pairs à tellement recconu l'infériorité de sa postanarelative, par cette obligation des délibérations acerètes, qu'elle a cherché tous les moyens de s'en affrao-

che sans violer le teste de la constitution.
Ella ordoona l'impression das rapports et de la plupart
das discours. Elle fant publier officiellement dans tes journant le procés-verbul très-circonstancié de serdélibérations.
Ce procés-rerbal al vanquel qua les noms des divers orateurs, alla a permis d'y nuquière dans l'imprassion officielle.

par des notes qui les désignent nomnativement.
Esfin la chambre a admis la poblicité pour les débats
lonesqu'alle procéde comme cour judicialire, et on a pu
juger, dans le peo és de l'annés dernière sur la conspiration
d'ands 1890, tuot ce que la publicité pouvait lus faire
acquérir en conséderaine et en confance.

<sup>1</sup> Cet inconvénient ne va pas foin si les délibérations sont publiques et anccessires. Les raisons qui auroot prévalo dans une assemblée seront connues dans l'aoire. si l'une parait avoir plus d'influence que l'autre, c'est là qu'on portera toutes les propositions cencielles. Cela seni suffii pour rompre entièrement la balance. Il s'établièra no par le droit, mais par fait, une distinction des deux puissances, l'une douce de l'initiative, et l'autre de la simple négatire.

Or, à considèrer l'intérêt personnel, seul moiff

or, a consucrer inneret personne, seus mours ur lequel on doire toujours compter, celui du corps qui est réduit à la négatire sera de s'opposer à tout. Il ne montre son pouvoir qu'en rejetant. Il paralt nul quand il accepte. Joner le premier rôle, c'est gouverner; jouer le second, c'est se laisser gouverner.

Dépourru des motifs de gloire, ec corps négatif se détache insensiblement de l'babitude des affaires; elles ne sont plus que des corrées. Il se réserve la partie la plus facile, celle de s'opposer à tout, excepé dans les ces os út al craindrait de se compromettre avec l'opinion publique, et de perdre sa réspatation par une résistance odieuse.

Voici maintenant les raisons qu'on peut alléguer en faveur de cette division <sup>1</sup>. Premier avantage. Maturité de discussion. Cette

Premier avantage. Maturité de discussion. Cette division est un moyen assuré de brider la précipitation et de prévenir les surprises.

Il est trai que, dans une assemblée unique, on pertis cénoure de réglements qui preservient des peut se donner des réglements qui preservient des peut de l'acceptate des l'acceptates de s'alizera, ce c'est la cette de l'acceptate de l'acceptate de l'acceptate de c'est la cette de l'acceptate de l'acceptate de l'acceptate de criterio de l'acceptate d

Ouir mais une assemblée unique, edit-telle les unique, edit-telle les uniques, edit-telle les uniques de la glate, l'Expérience a prouve qu'elle s'en départ lui plais. L'Expérience a prouve qu'elle s'en départ lui plais. L'Expérience a prouve qu'elle s'en départ les des la grant de la grant assemblées, les formes seront dourres, parce que s'il ten cental la les tiles; elle des la grant assemblées, les formes seront dourres, parce que s'il ten cental la les tiles; elle des la grant assemblées, les formes seront dourres, parce que s'il ten cental la les tiles; elle des la grant assemblées, les formes seront dourres, parce que s'il ten cental la si traite; elle des la grant assemblées, les formes seront dourres de la grant de la gr

D'alleurs, des discussions multiplices dans une assemblée unique ne précentent pas la même sécurité que celles qui passent par des corps differents. Le diversité des interêts et des rous, else préquige et des holtudes, est alsolument nécessaire pour enriager les objets sont tons les raports. Des hommes qui agissent longérmps ensemble contractent des lisions et des manières de voir, un esprit de routine et de corps, qui a son correctif naturel dans une autre association.

On peut donc considérer une seconde assemblée comme un tribunal d'appel après un premier juge-

Second avantage. Restriction du pouvoir d'une assemblée unique.

Une assemblée de députés élus par le peuple et amovibles, serait, par cela seul, dans une dépendance qui la foreerait de consulter le vœu de ses commettants; mais, en attendant un système absolument libre d'élection et d'amoribilité, en supposant ce système facile à établir et sans inconvénient, il n'en est pas moins vrai qu'une assemblée léalslative n'a qu'une responsabilité d'opinion, dont il ne peut résulter qu'une sécurité très-imparfaite contre l'abus de ses pouvoirs. Si vous avez deux assemblées différemment composées, l'une sert naturellement de frein à l'autre. Le danger de la démagogic sera affaibli; le même individu ne saurait guère exercer la même influence dans les deux corps. Il y aura une émulation de crédit et de talents. La jalousie même d'une assemblee devient, dans ce cas, une sauvegarde contre les usurpations de l'autre, et la constitution est conservée par des passions qui agissent en sens contraire.

Troisième avantage. Séparation de la noblesse et des communes. S'il y a dans l'État des corps puissants et privilégiés, comme noblesse et elergé, il vant mieux donner à leurs députés une assemblée sénarée que de les confondre avec ceux du peuple dans une seule chamlere. Pourquot? C'est qu'en premier lieu il est à craindre que si leur nombre n'était pas déterminé, ils n'obtinssent, par le crédit du rang ou de la fortune, une prépondérance considerable dans les élections. 2º S'ils agissent séparément, toute la responsabilité de l'opinion pèse sur leur tête; ils ne peuvent pas ignorer que le public explique leur conduite par leurs intérêts personnels, et que le refus d'une loi populaire les expose à la sévérité du jugement de la nation entière. S'ils sont confondus avec les députés du peuple dans une assemblée unique, ils ont des moyens d'influence qui agissent à couvert, et leurs votes particuliers se cachent dans le vote général, 3º Si, dans un grand Elat, vons n'avez qu'une seule assemblee, elle sera trop nombreuse pour bien agir, ou l'ou se trouvera

I L'auteur n'ayant pas achevé son travail , j'as táché d'y suppléer en présentant les arguments pour l'autre côt é de la question.

reiluit à ne donner au peuple qu'un nombre de députés trop insuffisant pour établir la confiance

Des einq objections qui ont été présenters contre la division du pouvoir législatif, la cinquième est sans controlit la plus forte. Il faut qu'une des deux assemblées devienne prépondérante, qu'elle sit l'initiative des affaires. Il ne restr à l'autre , dans la plupart des cas, que la négative. Or il paralt assez absurde de créer un corps de sénateurs on de nobles, uniquement pour s'opposer aux vœux des députés du pruple. Mais, dans cette manière de voir. on ne considère la chost que par ses abus ; et l'on s'écarte en double sens de la vérité, soit en se fiant à une assemblée nommée représentative, plus qu'on ne doit s'y fier, soit en craignant une assemblée de nobles plus qu'elle n'est à craindre 4.

On ne peut nier toutefois que la division du corps législatif, quelle que fût la composition des deux chambres , n'apportit de grands obstacles à la reforme des abus. Un tel système est moins propre à créer qu'à conserver. Crla même montre combien il est convenable à une constitution établie. Le vaisseau de l'État, assuré par ces deux ancres, possède une force de résistance contre les tempètes, qu'il ne pourrait obtenir par aucun autre

Mais si l'on étendait la division du coros législatif jusqu'à trois ou quatre chambres, on verrait naître de eette complication des inconvénients irremédiables : non-seulrment l'on mutiplie ainsi les délais, les rivalités, les obstacles à toute espèce de prrfectionnement, mais encore on donne au pouvoir exécutif le moyen de tout arrêter par une influence majeure sur une seule chambre, on de réduire à rien la puissance d'une de ces assemblées, si le concours de deux autres décide de tout. Il en résulte une association inégale et frauduleuse où deux des associés n'ont qu'à se concertre pour ne laisser au troisième qu'un simulacre de pouvoir. C'est ainsi que ls noblesse et le clergé, en Danemark, avaient tenu les communes dans un état de nullité presque absolue : ee fut aussi par une réunion des communes et du clergé contre la noblesse que les états furent anéantis et le pouvoir absolu transféré au roi. La Sieile avant aussi son parlement, où les deux ordres supérjeurs, toujours d'accord entre eux contre le tiers état.

Aux raisons que j'ai déjà duquées pour montrer que la unblesse réunie dans une chambre est muins à craindre qu'on ne le pense communément, il faut en ajouier une autre qui est tirée de soo caractère.

La noblesse est mainrellement indolcote; ello craios les affaires comme les procès, parce qu'oile est peu exercée. En Angleterre même, la chambre des pairs est extrêmement portée à négliger ses fonctions sénatoriales. Il faut la rel'avaient réduit à une existence purement nominale.

Pour revenir aux deux chambres, si l'on demandait quel bien a résulté en Angleterre de la chambre des lords, il ne serait peut-être pas facile de eiter de mauvaises lois qu'elle ait prévenues par sa négative: on pourrait même, au contraire, en citer de bonnes qu'elle a rejetées ; et on pourrait conclure de là, qu'elle est plus nuisible qu'utile. Mais cette conclusion ne serait pas juste; car en examinant les effets d'une institution, il faut prendre en considération ce qu'elle opère, sans qu'on s'en apercoive, par la simple faculté d'empêcher. On ne tente pas même de demander, quand on est d'avance assuré d'être refusé. On ne fait pas des entreprises sans ancun espoir de succès. Une constitution devient stable, parce qu'il y a une puissance établie pour la protéger. Si l'on n'avait aucune preuve positive du bien que fait la chambre des pairs , on aurait tonjours à lui attribuer, en partie , la modération de la chambre des communes dans l'usage de son pouvoir, le respect qu'elle montre pour les limites de son autorité, très-peu déterminées, et son assujettissement constant aux règles qu'elle

Je me borne à faire ici une simple mention de plusieurs avantages collstéraux résultant de la chambre haute, tels que le relief qu'elle donne au gouvernement aux yeux du peuple, la plus grande force des lois lorsque la noblesse même a concouru à les sanctionner, l'émulation que la diversité des rangs rénand dans les différentes classes de la societé, l'avantage d'offrir à l'ambition une carrière fixe et précise, où une récompense légitime l'emporte sur tout ce qu'on pourrait se promettre des succès de la démsgogie; l'avantage plus grand encore de retenir la noblesse dans des limites certaines, de ne la rendre béréditaire que dans la branche alnée, et de lier son intérêt avec l'intérêt général par une transfusion continuelle de ces familles nobles dans le corps de la nation. Il n'y a pas de maison de duc en Augleterre qui n'ait daus son sein un parti plus attaché par intérêt à la liberté des communes qu'aux prerogatives de la pairie. Voilà le principe ile la stabilité. Chacun, dans ce bel ordre politique, craint plus de perdre ce qu'il possède qu'il n'aspire à ce qu'il n'a pas.

s'est prescrites à elle-même.

cruler fréquemment pont la majotenie en setivité. Ce sont comme des Indons qui se lassent gouverner par des hommes transplantés d'un gutre climat.

Ceux qui ent plus à perdre sont en conséquence plus timides. Lear rang les met plus eo vue, ils ne peuvent pas échapper daos la foule. S'ils se rendaient impopulaires, cette impopularité les sulvrait partout.

# CHAPITRE V.

## INCONVÉNIENTS A ÉVITER.

La tactique des assemblées délibérantes, ainsi que toute autre branche de la sience du gouvernement, doit se rapportre au plus grand liène de la société roilà le but général. Mais son objet partieuilier est d'obvier aux inconvénients auxquels une assemblée politique est exposée dans l'exercise de 1975 fonctions. Chaque règle de cette tactique n'a sa ration justificative que dans un moit à prévenir. C'est donc de la connaissance distincte des maux qu'il But procéder à la reclerche des remètles.

Ces inconvénients peuvent se ranger sous les dix ebefs suivants :

- 1º Inaction :
  - 2º Décision inutile ;
  - 3º Indécision;
  - 4º Longueurs;
  - 8º Surprises ou précipitation;
    6º Fluctuation dans les mesures;
  - 7º Ouerelles;
  - 8º Faussetés;
  - 9º Décisions vicieuses par la forme ; 10º Décisions vicieuses par le fond.

Développons en peu de mots ces différents chefs. 1º Inaction. Ceci suppose qu'il y a des points qui demandent une décision et qui ne la reçoivent pas, parce que l'assemblée ne s'occupe de rien. Le défaut d'activité peut renir de plusieurs causes, par exemple, s'il n'y a pas de motifs suffisants pour vsincre l'indolence naturelle , s'il n'y a point d'arrangement préétabli pour commencer l'ordre du travail, si l'assemblée est soumise à n'agir que sur des propositions présentées par le ponvoir exécutif. Il se peut anssi qu'on reste inactif, comme on l'a vu souvent dans les anciens rtats généraux de France, parce qu'il y a des préliminaires sur lesquels on n'est pas d'accord, des questions d'étiquette ou de préséance, des disputes de priorité pour les obirts à discuter, etc.

3º Décision intuité. Cest un mal non-seulement par la perte de temps, mais encore parce que toute décision inutile, en augmentant la masse des lois, rend leur ensemble plus obscur, plus difficile à retente et à comprende

rend leur ensemble plus obseur, plus difficile à retenir et à comprendre. 3º Indécision. J'entends par là cet état d'irrésolution où l'on reste par rapport à drs questions sur

lesquelles il serait convenable de prendre un parti. La mesure proposée est-elle mauvaise? L'indréision n'est pas seulement du temps perdu, mais elle laisse subsister dons le public un état de crainte, la crainte que cette mesure ne soit enfin adoptée. S'agit-il d'une honne mesure ? Le mal qu'elle eat fait cesser se prolonge, et la jouissance du bien est retardée, tant que l'indécision subsiste.

At Longueurs. Ce rhef peut se confondre sure le précédent, mis quivaleurs list enflière. On peut avoir à se phindre d'indécision dans des cas osi in 7s a point cut de longueurs, comme si apress une scule science, on finit par periru faire. On peut avoir a se plainte de longueurs dans des cas où on est arrite à une décision. En mattère de légisition, l'Ordre judiciaire. Les longueurs aupertien dans les délitérations correspondent aux délais inutiles dans la procédire.

On peut ranger sons le chef drs longueurs toutes lrs démarches vagues et inutiles, les préliminaires qui ne tendent pos à une décision, lrs questions mal posérs ou présentées dans un maurais ordre, les contestations personnelles, les conversations de bri esprit, amusements de l'arêne et du théstre,

3º Surprises ou précipitation. Les surprises consistent à brasquer une décision, soit en profitant de l'absence d'un grand nombre, soit en ne absant pas à l'assemblée le temps et les mogens de s'échairre. Le mal de la précipitation, c'est le danger qu'elle ne courre une surprise, ou que l'entre le me donne un caractère suspect à une décision d'ailleurs sultaties.

6º Fluctuation dans les mesures. Cet inconrénient pourrait se rapporter au chef des longueurs et du traps perdu, mas le mal qui en résulte est beaucoup plus grave. Les fluctustions tendent à diminuer la confiance dans la sagesse de l'assemblée, et dans la durée des mesures qu'ille adopte.

To Querellor. Le temps pertiu est lei le moindre mail. Les animosités, les personalités dans les ausemblées politiques produitest les dispositions les plan contairs à la recherche de la virilé, et n'out même que trop de tenhance à former des partis violents agi puerent dégénérer en guerres civiles. Distitoire le Rome et celle de la Poligne no fournissend en mointreau exemple. Or la guerre motornissent de mointreau écample. Or la guerre lité, et le mail d'une guerre civiler est au moins celtu d'une guerre civile est a

Mais, arant d'arriver à un terme si fatal, lea animonités, dans les assemblées politiques, substituent des objets tout à fait étrangres à ceux dont ellra derraient s'occuper. Mille lockents, qui renaissent tous les jours, font négliger l'essentiel. Tous ceux qui y prennent part sont daus un état d'agitation et de somfrance i une recessive défance les trompe plus que ne ferait une extrême erréduité. Le résultat le plus s'ar est une prete en lonneur, une disgrèce pour l'une des parties intéressées dans la

querelle, et souvent pour toutes les deux.

8º Foussetés. Je place sous ce titre général tous les actes contraires à la plus parâties érrié dans les procédés d'une assemblee politique. La bonne foi doit en être l'âme. Cette maxime ne sera pas contestée par ceux mêmes, qui l'observent le moins; mais plus ou s'éclairera sur les interêts publics, plus on ca sentira la justesse et l'importance.

Φ Decisions rickeuser par ta forme. Une relaction riciestes et celle qui piche non par le fond, mis par la forme; celle qui n'exprime pas cultivernent ou celle qui n'exprime par cultivernent ou celle regularitation de la gelle de la participation del participation de la participation del la participation del participation de la participation del participation del

10° Décisions vicieuses par le fond. Décision coutraire à ce qu'elle devrait être poue répondre au bien de la société.

Tous les inconvénients énumérés ci-dessus viennent aboutir à celui-ci par des lignes plus ou moins directes. Quand une assemblée rend une décision indue

Vutati une assentitue reito un accessori muter ou nuisible, on doit supposer que cette décision représente faussement son vœu. Si l'assemblée, en effet, est composée comme elle doit l'être, son vœu est de conformer ses décisions à l'utilité publique; et quant elle s'en écarte, c'est par l'une ou l'autre des causes suivantes :

1º L'absence. Le vœu général de l'assemblée, c'est le vœu de la majorité du nombre total de ses membres. Missi plus il se trouve de ces membres qui n'ont pas éte présents à sa formation, plus il est douteux que le vœu énoncé comme général le soit en effet.

2º Le défaut de liberté. S'il y a eu quelque contrainte exercée sur les suffrages, ils ont pu n'être pas conformes au vœu interne de ceux qui les dunnent.

conformes au vœu interne de ceux qui les dunnent. 5° La séduction. Si l'on a employé des morens attrayants pour opérce sur la volonté des membres, il se peut que le vœu qu'ils énoncent ne soit pas

conforme au vœu de leue conscience.

4º L'erreur. S'is n'ont pas eu les moyens de s'eclairer, si on leur a présenté un faux exposé des choses, leur entendement est trompé; et le vœu qu'is ont porté n'est pas celui qu'ils auraient rendu

s'ils avaient été mieux informés.

i Je remuie les lecteurs à ce qui a été dit sur le Style des lois, dans les Traités de législation. Voilà donc les inconvenients anxquels une assemblée politique pent être exposée depuis le commencement de ses opérations jusqu'à leurs derniers résultats; et le système de sa police approchera d'autant plus de la perfection, qu'il sera plus proper

à les periente ou les réduires leur modinire terme. Chaque article du règlement aura pour objet d'absire à l'un ou à l'autre de ces inconneiments on planieures. Bais, sour le Tasuning porticulier qui planieures. Bais, sour le Tasuning porticulier qui bon spaine de teclique précenters un attoning général qui dépend des on exambles. Plus il approchers de la perfection, plus il faciliters pour tous les coopératurs l'excrèce de leur inteligence, et la jonissance de leur liberés. Cest per là qu'ils exercit tout ce qu'ils peuvent tier, qu'ils pour ent grif préteront des secours muturis, qu'ils pourreut agrispréteront des secours muturis, qu'ils pourreut agrisgans confusion, et àvancerout, per une marche

régulière, vers un but déterminé, Toute cause de désordre tourne au profit d'une influence indue, et amène de loin la tyraunie ou l'anarchie, le despotisme ou le démagogisme. Les formes sont-elles vicieuses, l'assemblée est génée dans son action, toujours trop lente ou trop rapide, trainante par les préliminaires, précipitée dans les résultats. Il faut même qu'une partie des membres se sonmette à existee dans un état de nullité, et renonce à l'indépendance de ses opinions. Dès lors il n'y a plus, à proprement parler, de curps politique. Toutes les délibérations se préparent en secret par un petit nombre d'individus, qui peuvent devenir d'autant plus dangereux qu'en agissant sous le nom d'une assemblée, ils n'ont point de responsabilité à craindre.

#### CHAPITRE VI.

DU PRÉSIDENT.

Un président — unique, — permanent, toujours subordonné à l'assemblée, — n'y exerçant d'autres fonctions que cettes de son office, — étu par ette seute, — amovible par ette seute, — je vais développer et justifier ces differents

Je ne m'arrête pas à prouver qu'il fant un président pour mettre l'assemblée en activité, poser la question, eccueillir les votes, parler en son uou, et y mainteuir l'ordre.

Il est de l'essence de toute assemblée délibérante

de faire naitre à chaque moment des contestations. Les règlements sont faits pour y obrier; mais quand les contestations s'élèvent, il fant une personne autorisée pour faire l'application des règlements pour terminer sur-le-champ des difficatles qui interrompratent le cours des affaires, s'il falbit en appelre à l'assemblée même.

Ce président doit être unique. S'il y en avait deux, toutes les fois qu'il s'elverait quelque différence d'opinion entre eux, point de décision. Y en a-t-il plus de deux, voilà dejà une pritte assemblée qui aura ses débats, et qui prolongera inutilement les affaires.

Ce président mique doit être permanent, --nonseultement pour étire les mularras des élections multipliés, mais aurient pour le bien de son office. Permanent, il aur pais d'expérience, il octonalize mieux l'isasonblée, il sera plus au courant des affiers, et il se catire plus interess de les bien conduire qu'un président passager. Chi-ie-i, qu'il rempisse bien ou mai as place, doit topiquer la perdie-L. le rédélant personnent, qui ne la preside. Le rédélant personnent, qui ne par accombife tous les deviers.

Craindrait-on qu'au moyen de cette permanence, il n'acquit trop d'ascendant ? Mais plus et ascendant aerait grand, plus il tournerait au profit géneral, si d'allieurs le règlement lui ôte toujmoyen d'acquierir une influence tindue sur l'ordre des propositions, et sur la manière de recueillir les votes.

Máis, comme il ne fuut pas exposer une assemblée polítique à sumbre dans finaction par la matatie, la mort, l'absence volontaire ou nécessaire de son president, il doit y voir des substituts nommée pour agir en sa place et se troutre préta au monoret du besont. L'omission d'une précutaire à simple et de materiale de la prême la participation de dont on recivit à aprine la son de la proposition on vien avist pas en exceptie l'apportat dans une des plus grandes et des plus anciennes assemblées politiques. Il

Toutes les fonctions qui appartiennent en propre à l'office du président, lui appartiennent sous deux capacités, celle de juge entre les membres individuets, celle d'agent de l'assemblée : juge quand

Des membes tel-efchiefe de partemon brissanjue, que l'ai countés sur ce péint, se sont par, en cen, de l'airna de N. Femban. Ils penent qu'il y aural brasseule d'airnouré écent à almeitre des tubilities. Des affires sub-insuren misipliées et repeirs à deves subrissales par sincer misipliées et repeirs à deves subrissales par distributes et des irrégularies de femme, s'elles passional par difference main. Alsa le plus grand danger erait cellul difference main. Alsa le plus grand danger erait cellul d'une devenis de déctions, d'un direction dans decledent contradéleures. En seul juge conserve mont l'aquit contradéleure.

il survient une contestation à décider ; agent dans les autres opérations de son ministère <sup>8</sup>.

Dons ces deux capocides, toutes ses lécisions, toutes ses opécisions oliernet fire suberdonnée à la volonté de l'assemblée, et subordonnée à l'instant même. L'assemblée n'a d'autre motif pour s'en rapporter à lui, que la supposition de se conformité au venu général. La décision du président, si elle est ce qu'el doût étre, n'est rien de plus qu'une décision donnée pour l'assemblée, en moins de temps un'élle n'en mettral à la donner ell-même.

J'ai dit que le président ne doit exercer dans l'assemblée aucune autre fonction que celles qui appartiement en propre à son office, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir le droit de faire des propositions, de delibérer, de voter.

Cette exclusion est toute à son avantage, comme

à celui du corps qu'il préside. 1º On le laisse ainsi tout entier à ses fonctions , et à la culture des talents particuliers qu'elles exi-

et à la culture des talents particulters qu'elles exigent, S'il était appelé à soutenir le role et la réputation de membre de l'assemblée, il serait souvent distrait de son occupation principale : il aureit une autre espèce d'ambition que celle de sa place, sons compter le dangre de ne pas récusir on de déplaire, et d'affaiblir sa consideration personnelle par des précentions mai soutenues.

2º Cette exclusion cal fondée sur une raison superieure : il s'agit de le grantin clas s'ductions la la partialité, de le mettre à l'abri du soupeon même, de ne point le montrer comme partie, au milleu des siébats où il doit intervenir comme juge; de lei laisser ne possession de toute cette confance que seule, peut assurer à ses décisions l'acquiescement de tous les partis.

On dira peut-être que le président ne pouvant pas plus qu'un autre reste mentre et impartial dans des questions qui inféressent la nation entière, obligie autrout, par son deroir même, de s'en occuper sans cesse, il vuudrait mienx lui donner un pouvoir qui rolligie sà defelarer, à bire connaître sea vrais sentiments, et à mettre attai l'assemblée sea vrais sentiments, et à mettre attai l'assemblée ser vais entiments, et à mettre attai l'assemblée entre de l'assemblée qu'un confiance qu'il ne merite pas.

A cette objection, il y a plus d'une réponse.

formilé des règles. Il faut savoir, pour apperéoir cette objection, que les règlements partementaires un oon point écrits, qu'un n'existent que par tradition, et ou sont fondée que sur les précédents ou décisions antérieures; ce qui les expons à varier. Cet inconvénient n'urrait pas lieu pour une assemblée out aurait pas lieu pour une assemblée out aurait pas lieu pour une assemblée out aurait un récinement écrit.

s Par exemple, poser la queston; déclarer le résultat des votes; donner des ordres à des subatternes; adresser des remercimonts ou des ramontrances à des individus, etc. Premièrement, on ne saurait nier que ses seutiments intimes, tant qu'ila n'influent pas sur sa conduite d'une manière indue, n'intéressent point l'assemblée, mais qu'il ne peut les déclarer sans devenir moins agreable à un parti, ut s'exposer mêmeà un soupeon de partialité, qui altère toujours plus ou moins la confiance.

Secondement, si vous lui permettez de rester impartial, it le sera plus facilement que tout autre. Il envisage les débats sous un autre point de vue que les débattants eux-mêmes. Son attention, principalement dirigée vers le maintien des formes et de l'ordre, est distraite du foud principal. Les idées qui occupent son esprit, durant la scène d'un débat, peuvent differer de celles qui occupent les acteurs, autant que les pensées d'un botaniste, à l'aspect d'un champ, pruvent différer de celles du propriétaire. L'habitude facilite beaucoup ces sortes d'abstractions. Si cela n'était pas, comment verraiton des juges pleins d'humanité fixer leur attention, avec une parfaite importialité, sur un point de loi, pendant qu'une famille tremblante attend, sous leurs yeux , l'issue de leur jugement?

Il résulte de ce qui précède que, dans une nombreuse assemblée politique, où l'on doit s'attendre à voir nattre des passions et des animosités . il faut que celui qui est appelé à les modérer ne soit jamais dans la nécessité de s'enrôler sous les bannières d'un parti, de se faire des amis et des ennemis, de passer du rôle de combattant à celul d'arbitre, et de compromettre, par des fonctions opposées, le respect dù à son caractère public.

Il est des assemblées qui n'ont donné un suffrage au président que dans le cas où les voix se trouveraient égales. Ce droit serait bien plus contraire à l'impartialité que celui de voter dans tous les cas. et il n'y a point de raison à alléguer en sa faveur. Le parti le plus simple et le plus naturel à prendre, en cas d'égalité, c'est d'envisager la proposition qui n'a pas eu la majorité des suffragrs comme tombée. En matière d'election, il vaudrait mieux s'en remettre au sort que de donner la voix prépondérante au président. Le sort n'offense personne.

Ce qui me reste à dire sur le choix du president se réduit à peu de mots. Il faut qu'il soit élu par l'assemblée, exclusivement par elle, à la majorité absolue et au serutin. Il faut de même qu'il soit

amovible par elle seule. Tout cela découle du même principe, Nul ne doit

remplir cette place que celui qui possède la confiance de l'assemblée, et qui la possède dans un degré supérieur à tout autre. Tout le bien qu'il pent faire est en proportion de cette confiance.

Maia il ne suffit pas qu'il ait possédé une fois la confiance, il faut qu'il la pussède continuellement. Si elle cesse, l'utilité de l'office cesse de même, Sans le pouvoir de destituer , le pouvoir d'élire serait pis qu'inutile; car le plus odieux des ennemis, c'est un ami infidèle. S'il fallait séparer ces drux pouvoirs, celui de destituer serait bien préférable à celui d'élire.

Ces règles sont particulièrement convenables à de nombreuses assemblées, à des corps législatifs, Des comités, des bureaux de législation, des cours de justice, n'auraient pas les mêmes raisons pour ôter au président le droit de délibérer, de voter ou

de départager les suffrages. Une assemblée temporaire, formée pour un obiet occasionnel, n'a point les mêmes motifs qu'une assemblée législative pour nommer elle-même son président. Le danger de l'élection est de perdre un temps considérable en disputes qui ne font que retarder l'objet pour lequel on est convoqué. Dans les assemblées de comté en Angleterre, on laisse présider le shérif, officier public nommé par le roi. L'avantage de choisir un président est inférieur à celui de la tranquillité, et de l'expédition des affaires.

Le règlement de la présidence, tel qu'on le propose jei, parait si simple, si convenable, qu'il a dû, ce semble, se présenter de lui-même à toutes les

assemblées politiques. Maisasi nous passions à considérer ce qui s'est pratiqué chez les différentes nationa , nous verrions que ces règles ont été presque partout méconques. Le système anglais, qui en approche le plus, en diffère dans un point essentiel. Il permet au président de delibérer et de voter. Tous les établissements ont commencé dans des temps d'ignorance : les premières institutions n'ont pu être que des essais plus ou moins défectueux : et quand l'expérience fait sentir les inconvénients, l'esprit de routine s'oppose aux réformes, et de plus il empêche ile remonter aux véritables causes du mal.

#### CHAPITRE VII.

DE L'INITIATIVE D'OBLIGATION , ET DU DROIT DE PROPOSER CONMUN A TOUS.

Il doit y avoir dans toute assemblée un individu qui soit chargé officiellement de l'initiatire, c'está-dire chargé de commencer les opérations, de proposer des mesures : car si aucun membre en particulier n'était tenu d'avoir un plan, il se pourrait qu'il n'y en eut point, et qu'on restat dans l'inaction.

Il faut non-seulement un projet à chaque occasion, mais il faut une suite, une liaison entre les projets. Il ne suffit pas de pourvoir à la première séance, il faut pourroir à toute la session. Il doit y aroir un plan genéral qui embrasse toutes les opérations competentes, qui les dispose dans le meilleur ordre, et les conduise à leur flu.

Cette initiative d'obligation doit naturellement appartenir à cetul qui a coavoqué l'assemblée, et qui connaît le mieux les besoins de l'État. La distribution générale des travaux est du ressort ile l'administration. Les ministres proposent, l'assemblée délibère et résont.

Mais le droit d'initistive ne doit pas être exclusivement le privilège du ponvoir exécutif. Chaque membre doit le posseiler également. Ceci est fondé sur trois raisons principales.

1º L'avantage de l'aurres eus profit commus l'intelligence de louir l'ausemble. Il y autent de chance d'oblenie le milliure vivi de la part des uns que de la part des autres. Limite le droit de propuer, écsi rennere i loui ce qu'on geornis intaliter un manopole missible sons lous les rapports, soit parce qu'il écital l'émulsion de ceux qu'on rénist à me les parenens inégati, soit parce qu'il peut réteir les plus granita idents dans l'aurres de la limite de la limite de la partie de la limite de la capalès peuvent, dans ce règime calcule; de graite que de la graite que de la limite de la graite que de la graite que l'autre de l'autre de la graite que l'autre de l'autre de la graite qu'en l'autre de la graite qu'en les graites de l'autre de la graite de l'autre de la graite de l'autre de la graite de l

2º La faculté de réformer tes abus. Si el droit de propose n'appartenia (què l'Administration, les abus qui lui sont favorables pourraient être perpétules : l'assemblée n'asural aucun mopen direct de les faire cesser. Ce serait donner au gouvernement l'espèce de négative la plus commode contre troots les meaures qui pourraient loi déplaire, une négative sans éclat et sons débats 1.

5- Le danger du droit négatif, quand di existe aux. L'assemble qui seril révolte; par et strangement, au seul pouroir de rejeter, pourrait être lette d'en aluer, éct-à-dire de rejeter de bonns montrers par les sont faires de sont si montrers par les sont faires d'argord, pour se post pour force la main du gourrennement, et "autre de cider un point pour en obtenir un autre et le droit de réchese peut se conservir en arme offensire, on peut en hire on moyen positif de conduite l'argord de la contre de la conduite l'argord de la conduite l'argord de la con-

<sup>4</sup> Dans les anciens temps, le parlement d'Écoise était southis, dans l'ortre de son travail, à on comité noumé par le roi. Les fords des articles avaient souls l'initiative de toutes les mesures. Ils préparaient d'avance tout or qui discorde, et nécessiter, de la part de l'assemblée, une conduite artificieuse contre le pouvoir exécutif. Mais, dira-t-on, si la direction des affaires doit

être confice sus, officiers du pouvoir executif, ai écrit à cui à proposer les meureus que les besoins de l'Étas etigent, comment cels peut-il "écerorier are le deire qu'avanteit tous les meurers de faire partier de l'avanteir de l'avanteir de faire suppose que l'assemblée a le pouvoir de s'en occupe. Or, ai elle fon occupe, voils le plan miniteriel aign't âtre interromps par des propositions tout de l'avanteir de l'avanteir de l'avanteir subter une confusion graireile dans le gouvernement.

Je ne puis répondre à cette objection qu'en suppossent, de la part de l'assemblée, une disposition labituelle à laisser sun ministres l'exercice ordinaire du ilroit de proposer. Elle conservera ce privilège à tous ses membres inilitainetement, mais elle accordera la priorité, par une convention tacite, aux propositious ministérielles.

Crist is qu'il faut observer la conduit du pariment britannique. Dans le ceurs rodinaire des réboses, tous les yeux sont fixés sur le ministre. Sont qu'il présent un plan, sols qu'il parlet pour qui n'appartient qu'i lui. Per un connectionent graferiel, quoipue toutiel, les affisires importantes na commencent point avont qu'il arrive. Cest lui qui propose toutes les grandes meurers se autagoniales se borneut à les atteigner. En un moi, il est el directeur, le moter en chef. Il personange de directeur. In moter en chef. Il personange

principal. Cependant il n'a pas, de droit, la plus légère prééminence : il n'est aucune règle qui assure à ses motions la préférence sur celles de tout autre ; aucune règle qui lui donne la priorité de la parole, C'est une disposition qui p'existe qu'en vertu de sa convenance et de son utilité; c'est le résultat de l'expérience et de la réflexion. Pendant que le ministre possède la confiance de la majorité, il est sur de conserver ce privilége de l'initiative : vient-il à perdre cette confisnce, il ne peut plus rester dans le ministère ; il est forcé de céder sa place à un autre. Je ne puis me dispenser de relever iei une erreur populsire dans tons les sens de ce mot, tant par le peu de réfiexion qu'elle décèle, que par le pombre de ceux qui l'adoptent. Cette erreur consiste à conclure qu'une assemblée comme celle des communes

est corrompue de cela seul que, dans sa marche devait être présenté à l'assemblée, el , par conséquent, ils araicel une négative absolue bren plus poissante que cultu qui arrait en heu après le déblat. Poyes Robertson, Histoire d'Écouse, fu. 1, rèque de Jacques V.

\$5578.4. - TOUR I.

ordinaire, affecte conclude, par fen ministrae. Cette internation prime of a corruption not of Entertratenment de cette assemblée est, au centraire, la 
presure refel de sa limbert et de als force. Paurquol 
le ministra cenduli-il (onjours le parlement l'ose 
qu'i abois de pauvoir le establier, il ne peut plus 
de la duré de son crédit suprès du cerps législair, 
de la duré de son crédit suprès du cerps législair. 
Qu'ou suppose à lous le membres de l'assemblée 
l'indépendance la plus léviouse, et qu'on dise comunitéral ser voil. Le chases peuvent aller nieux 
unétes ser voils. Le chases peuvent aller nieux 
unétes ser voils. Le chases peuvent aller nieux 
unétes ser voils.

## NOTE

#### SUR LA PRÉSENCE DES MINISTRES DANS L'ASSEMBLÉE.

M. Bentham n'a pas insisté sur la nécessité de la présence des ministres dans l'assemblée législative, parce qu'il l'a suposée comme une règle admis et nécessire, d'après l'usage immusbie du parlement brits noique, où il n'est jamais venu dans l'esprit de personne de les en exclure.

Cette idée, vraiment sanarchipne, prévalait tellement en France à l'époque des états pénéraux, que les ministres qui les couvroquérent ne peusèrent pas même à y'p placer. lis ne prirent l'inistive sur rien; its abandonnérent l'assomblée à elle-même, sana aucun piasa, sana aucun travail préparé, se traunt en debra de tout, que des relires du vainqueur. C'éstit déjà une abdication virtuelle.

Les hommes judiciens, qui étalent en grand nombre dann cette ansemble, quolqu'ils ne fluxent pas in majerité, s'aperçorent biensité des leconvénients de ce manque de connecion centre le corp législatif et le pouvoir exécutif. On journai qui se publisit sous le nom de cannoie de Mirabace (quolqu'il à l'est nome part à so composition), mit dans le plus grand jour la nécessité de le faire marché d'eccert, de domant sur minicie le faire marché d'eccert, de domant sur miniciel de la forma marché d'eccert, de domant sur miniciel de la forma marché d'eccert, de l'est de la forma de la riet de progresse, qu'il s'est de l'extragére lei. (Courriet de Progresse, qu'il)

For de Processes, p. 4.1.)

Le van lane politique eferoite et susponnemes précendrale cité que l'indépendance du corps législaire 
constituté de que l'indépendance du corps législaire 
l'exemple, et dont les hous effics any prouvée par 
l'augerience. En vain l'épubliére et précessparance 
presentée de grundre lonneur égalet-cells touis 
mourance de grundre de sous de l'augerience de l'augerience de l'augerience de production 
notre contras qu'ence augerience augerience de 
notre cochrage cons il si lengérage exvire, et que 
notre cochrage cons il si lengérage exvire, et que 
notre cochrage con il si lengérage exvire, et 
notre cochrage con il si lengérage exvire, et 
notre cochrage con il si lengérage exvire, et 
notre cochrage experience augerience au 
le 
lonneur sage admirront longérage de 
l'ence de revolutir explaige supérience au coblinace 
t 
licérale de nou lungérage i file ne censeront de pouve 
insistement et complessable fuil procéssion 
missistement et complessable fuil précis alles dans 
missistement et complessable fuil précis alles dans 
missistement de complessable fuil précis de 
missistement de complessable fuil précis alles dans 
missistement de complessable fuil précis de 
missistement de complessable de 
missistement de complessable fuil de 
missistement de missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement de 
missistement

le parlement britannique, est non-seulement juste et
 ntile, mais nécessaire et sans teconvénient.

 Elle est juste. Les ministres sont citoyens comme les a autres Français; et s'ils ont lo vœu des ballliages, on en essurait voir poorquei l'entrée de l'assemblée nationale leur serait fermée.

« Elle est utile. Le corps législatif s'occupe des mêmes objets que le pouvoir exécutif; toote la différence consiste en ce que l'en evat et que l'autre agit. On me saurait attendre de la législature don résultais sages, adaptés sus circonstances, tan qu'elle ne s'aidera pas des lamières que l'expérience, l'ababitude des affires et la connaissance des diffecutifs formissent conti-

a nucliement au pouvoir esécutif.

Cette correspondance paraltra suriona nécessire, e a l'lon filai statenion à l'excessire diversité des objets qui entrent dans la législation; su caractère nutional; de l'impaticion andere qui nous dévere pour mettre e avant nos idées, pour opérer, sons le nom d'ammélierations, dec changement dans la partir qui nous est comme, nans trop neus soucier des rapperts qu'elle paut avoir avec celle que seus commissions par put avoir avec celle que seus commissions par put avoir avec celle que seus commissions par et la composition de cette assemblée, et de son renouvellement blemes.

Les incontrients an non trappent point, be queque manière qu'on les orpines, ils reciment tous à ces deux mots i lubreuce rouple, influence manière en deux mots i lubreuce rouple, influence manière ce de le mais de la comparation de la comparation de la cupita faible, aux inqui une doivent point déventre de le hemme raisonnables d'ann meueur nécessaire, des moternes de la comparation de la comparation de la les marquiels agid dans l'ombre, jourqu'els mites sourdement, et nou quardi les se noutre d'occurret dans une assemblée où chouru parte en liberté, où chemn et deux, et le un mitter plan triqueur de le plan et de cieux, et le un mitter le pas n'esquere de l'opte n'étre.

· La voie des comités, à laquelle l'assemblée a été · forcée de receurir pour correspondre svec les minis-· tres, est nécessairement vicieuse. Outre qu'elle feur-« nit à l'influence ministérielle des développements plus · surs, des armes que rien ne pent combattre, elle « tend à tirer en longueur les arrangements les plus a simples, et souvent les plus provisionnels. Elle ne « poorveit d'ailleurs un'imparfaitement à l'instruction de « l'assemblée. Quo de choses un comité n'osera jamais demander au ministre, et que ce ministre n'oserait pas refuser dans l'assemblée, même sur la réclamation d'un seni membre! Enfin, ces comités ne sont e jamais établis que pour des objets tsoles, et il n'y a · point de séanco de l'assemblée où la présence, sinon « de tous les ministres, an moins de quelqu'un d'eux, a no soit indispensable.

• Qu'en ac figuro une cânnce eû les missitres siégeraient à leur pièce comme tous suré députs, dis si dessersient leurs avis, fourniraient leurs éclaireissements; où cea avis, ces éclaireis-ements servis débatian per eus et avec ens. Une telle sénor de s'extil-elle pas teut à la fiée jim suité à l'assemblée, plus fructueuxe pour la chose publique, que vingt répresse de maintiere d'arraient point saissir a répresse de maintiere d'arraient point saissir aire. o à , faute d'information nécessire, l'assemblée aurait pu commettre quelqu'une de ces orreurs qui discrédient toujours la législation aux yenx du peuple?

« Qu'on se figure enifin quelle révolution prodairait dans les espris cette habitude, que contracteralent les ministres, de déposer lear morgue visirale dans les septies de la nation, d'y exposer non-seulement

les ministres, de déposer leur morgue vitirale dans Frasemblée de la nation, d'y expoer non-seulement leurs principes politiques, mals leur vrai caractère, e i josqu'à leurs désais; d'abjurer enfin cette éliquette, ces réserves autocience qui si longicarpo compoèrent tout l'art ministériet, pour revêtir es formes candides, franches et loysies des Etais républicains.

Les mistitere, n'étant par adois à séger dans t'asmenhée, forcar toitein à un rôle usual signière que changeren. Roceant des decrets et des masses intercers pour être command à sanction republic, le ferrant commande de l'acceptation de la commande de la consistem circonatances, et de présenter à l'assemblée des memoieres, de sont o, des cherrettoires, det remontrances os lis soliticitaies des esplications et des moditrances os les soliticités de la conflictation et des modifications de la commande de la conceptation de la commande de la commande de la resultation de la commande de la commande de les missisters delactes touteres mandée à la herre et répetficitair de se soume après à recorde de lesquis, et les missisters delactes souveux mandée à la herre et répetficit de la commande de la la herre et répette de la commande de la commande de la la herre et répette de la commande de la commande de la la herre et répette de la commande de la commande de la la herre et répetde la commande de la commande de la la herre et répetde de la commande de la commande de la la herre et répetde de la commande de la commande de la la herre et répetde de la commande de la commande de la la la commande de la la commande de la la commande de la la la commande de la

Le 6 novembre 1780 (Courrier de Provence, nº 63). M. de Mirabean fit une motion expresse pour donner sax misistres une voix consultativo, et requérir lear presence dans l'assemblée. Ses arguments étaient les mêmes que cex que nons venons de cltre, en joignant tontes les insinuations oratoires qui pouvaient fister l'erameil de ceux qu'i vouilit convaisero.

« Dira-t-on que l'assemblée nationale n'a nul besoin e d'êtro informée par les ministres? Mais où se réunis-« sent d'abord les faits qui constituent l'expérience du « gouvernement? N'est-ce pas dans les mains des agents « du pouvoir exécutif? Peut-on dire que cenx-ci qui exée cutent les lois, n'sient rien à faire observer à ceux qui · les projettent et qui les déterminent? Les esécuteurs « de toutes les transpetions relatives à la chose publi-« que, tant intérieures qu'extérieures, ne sont-ils pas « comme na répertoire qu'un représentant actif de la « nation doit sans cesse consulter? Et où se fera cette consultation avec plus d'avantage pour la nation, si « ce n'est en présence de l'assemblée ? Hors de l'assem-· blée, le consultant n'est plus qu'un individu auquel « le ministre peut répondre ce qu'il veut, et même ne i faire aucune réponse. L'interrogera-t-on par décret « de l'assemblée? Mais alors on s'expose à des délais, à e des lenteurs, à des tergiversations, à des réponses · obscures, à la nécessité, enfin, do muitiplier les dé-« crets, les chocs, les mécontentements, pour arriver à « des éclaircissements qui, n'étant pas donnés de bon gré, resteront toujonrs incertains. Tons ces inconvenients e se dissipent par la présence des ministres. Quand il « s'agirs de rendre compte do la perception et de l'emploi des revenus, peut-on mettre en comparaison un « examen fait en l'absence du ministre, avec un examen qui sers fait sons ses yonx? S'il est absent, chaque « question qu'il parattra nécessaire de ini adresser, « deviendra l'objet d'un débat; tandis que, dans l'as-« semblée, la question s'adresse à l'instant même au · ministre par lo membro qui la conçoit. Si lo ministre a n'embarrasse dans ses réponses, s'il est coupable, il « ne peut échapper à tant de regards fixés sur lui ; ot · la crainte do cette redoutable inoulsition prévient · bien mienx les malversations, que toutes les précan-« tions dont on pourrait entourer un ministre qui n'a · jamais à répondre dans l'assemblée. Où les minis-· tres ponrront-ils combattre svec moins de succès la « liberté du peuple? Où proposeront-ils nvec moins « d'inconvénients leurs objections sur les actes de légis-« lation? Où leurs préjugés, leurs erreurs, leur ame bition, seront-ils dévoilés avec plus d'énergie? Où « contribueront-lls mienx à la stabilité des décrets? « Où s'engageront-ils avec plus de solonnité à leur « exécution? N'est-ce pas dans l'assemblée nationale?» Les objections furent toutes tirées de la crainte de l'influence ministériolie. On eût dit que ces hommes, qui vensient de faire une révolution, allaient tous devenir humbles et trembjants, s'ils avaient à parier en présence d'un ministre du roi. M. de Noailles fit un tablesn burlesque du parlement britannique, où il représenta le chanceller de l'échiquier, su milien de la troupe qu'il a enrôlée, distribuant les fonctions, assignant les postes, proscrivant la parole ou le sijence, observant de l'œil qui l'on doit récompenser, qui l'on doit punir, dirigeant à son gré toutes les évolutions de sa bande mercenaire. L'un des membres les plus distingués, M. de Glermont-Tonnerre, fit un dernier effort pour sontenir la motion du comte de Mirabeau. « On oppose à l'ad-« mission des ministres le nom de liberté : mais il no « fant pas regarder le pouvoir exécutif comme l'ennemi e de la liberté nationale. Je ne vois que des avantages · à admettre les ministres dans l'assemblée, avec voix · consultative (car ls voix délibérative n'apportient qu'à ceux qui la tiennent de jours commettants). Nous avons géml longtemps sous des ministres incptes, « qui sont le fiénu le plus bumiliaut pour nne nation : « maia des ministres ineptes, appelés à soutenir l'é-· preuve et l'éclat des délibérations publiques, seront chassés dans quatre jours. Leurs palais sont les asiles « de lenr ignoranco; lis ont là millo moyens d'en ims poser et d'échapper aux regards des citovens : lis sont entourés do flatteurs, de commis, de protégés qui se croient honorés d'un coup d'œil: mals, an mi-« lieu de l'assemblée nationale, ils verront des hommea; ils seroot forces de savoir et de faire enx-mêmes · leur métier de ministrea ; s'ils ont des talents et des « vertus, ils ne sont point à craindre; s'ils ont des ta-« lents et des vices, ils seront démasqués ici par des · talents éganx. Quant aus brigues, à l'influence, aux · traités secrets, tout ce trafie est dangereux dans l'asa semblée et ne l'est point dans le silence du cabinet. · Le mai qu'on ne voit pas est toujours le plus funeste. « La présence des ministres , join d'ajouter à ce danger, e le diminne. »

Un député breton proposa une motion directement contraire; non content que celle de Mirabeau est été rejetée, il demanda qu'aucun membre de l'assemblée ne pût parvenir au ministère durant la présente session. Le bruit s'éstit répadu que le roi voulait appeler M. de Mirabeau dans son consell; et la question, de politique qu'elle était d'abord, était deveoce perement periconelle. On pent volr, dans le Courrier de Protence, la réponse que fis le député d'Aix su député bréco. C'est un modèle d'esprit, de raison, de sar-came; mais les passions étaleot coffsammées, et l'exclusion fut prononcée.

Le me suis permit cette longue digression, parce opili m'à paro éccusire de mettre dans le plus grand opili m'à paro éccusire de mettre dans le plus grand jour la faste essentielle de l'ausemblée nationale, et de la constitution qu'elle donos su peuple français, la dédaut de concert entre le pouvoir exécusif et le pouvoir légissiaif. One savarsi trop insister sur la océcnisté de mettre l'iolitaire habituelle des opérations corte les muites du misistere, clear qui oc comprescent par exte occuside o'entrodent ris la vertisable autique d'une cercation de caute des ris la vertisable autique d'une marchie.

## CHAPITRE VIII.

DES DIVERS ACTES QUI EXTRENT DANS LA FORMATION D'EN DÉCRET.

Ceux qui ne jettent qu'un regard superficiel sur une assemblée politique, peuvent pener qu'in ly a rien de plus simple qu'une proposition, un débat, un décref. Est-ce là l'objet d'une seience ou d'un art Les affaire communes de la vie nous spellent tous à proposer, à délibèrer, è décider. Il n'y a guère de notions plus familiers que celle-shi

Oul: ees opérations sont faciles à concevoir, mais elles sont difficiles à décrire. Il en est des actes de l'esprit comme des mous ements du corps. Mouvoir le bras est l'affaire d'un instant: pour expliquer ce mouvement, pour décrire les museles qui l'Opérats, combien de connaissances annaoulquies

ne faut-il pas ?
Suivons la formation d'un décret. L'ouvrage qui
lui sert de base est un simple projet propose par

4 Décret, arrêté, résolution. Ces trois mots sont souvent amplayés comme synonymes pour désigner l'acte définité de l'assemblée. Ils préscelent la même seco totellectuel, mais ils sont dérirés de différents types physiques.

Quand on dit arrêté, on s'est pent les idées comme flottantes, ou comme passant es succession dans l'esprit; il en claolai noc, et s'y arrête. Décret offra à peu prês la même idée : on a vuel conseléré divers niglets, on a discerné cetai qu'on juge meilleur, et on s'y fac.

cetui qu'on juge meilleur, et on s'y fixe.

Quand on dis résolution, on s'est représenté une question comme un nœud à détier.

Caci est un exemule do la machère dont on nourrait

oxpliquer les tormes fondamentaux d'une seience par l'étymotogie. On remonte à l'archétype, au premier type physique, à l'image qui a servi de modèla pour imposer un individu. Quand il présente ce projet à l'assembléc selon les formes preserites, il fait ee qu'on appelle une proposition.

La proposition originaire étant fuile, toutes celles qui s'y rapportent ne peuvent avoir que l'un ou l'antre de ces deux objets : l'amender ou la supprimer.

De là deux sortes de propositions secondaires.

Propositions émendatoires.

Propositions suppressives.

Ceux qui proposent de modifier la proposition originaire considérent ces modifications comme des amendements. c'est-à-dire comme des améliora-

tions ou des corrections.

J'entends par propositions suppressives, toutes
celles qui tendent directement ou indirectement à
faire rejeter la proposition originaire, comme de
demander la priorité en faveur de quelque autre,
ou de proposer un ajournement pour un temps in-

sléterminé, etc.

Pour produire un déeret, il n'y a que trois actes
absolument nécessaires : 1º faire une proposition;
3º voter : 3º déclarer le résultal des votes.

Wais, avant d'arriver à la conclusion, il y a, dans le cours ordinaire des choses, bien des degrés ou des actes intermédiaires par lesquels il faut passer. Les voiet dans leur ordre chronologique:

 Promulguer d'avance les propositions, les projets de loi, les amendements.

Faire la proposition qui expose le projet.
 Occasionnellement, en ordonner l'impression

et la publication.
4. Seconder la proposition.

8. Deliberer.

6. Poser la question.

Voter sommairement.
 Déclarer le résultat de la votation sommaire.

 Diviser l'assemblée, c'est-à-dire demander la votation distincte.

10. Recueillir les votes régulièrement.

11. Déclarer le résultat, 12. Enregistrer tous ces actes 1.

des goms aux choses intellectuelles. Ce travail serais très-propro à entrer dans la composition d'un diction-

oble.

La Français se servea i rès-ouvreil du mot délibération, comme synonyme de dévert. En voici is pretore dans l'exte constituiennel d'i 1970: Chapue l'activité commun, poloi d'arrêté produi. Le type de délibération ett library, lette à nablacc.

l librare, lenir en balance. Amendement vient du latin mendα, fauts. Amender,

e'est ôter une faute,

Motion est un terme générique pour axprimer toutes les

#### CHAPITRE IX.

PROMULGATION DES PROPOSITIONS, DES PROJETS DE LOS, DES AMENDEMENTS. ORDRE DU TRAVAIL.

DES AREXDERENTS. ORDER DU TRAVAIL.

Il faut que l'assemblée sit d'avance sons les yeux le tableuu de ras occupations, pour qu'elle ne déte tableuu de ras occupations, pour qu'elle ne dépendie point du hassard, et ne soit point expeéé à des surprises. Il faut qu'elle imposé tous ceux qui vuelvet lui présenter des propositions la nécessité de les préparer aves soin et de les faire connositre. Une discussion dont l'objet sera connu d'avance sera plus réfichée et plus ceutre; les raisons pour et contre surront été méditére; les débattants auront orts leur noise et massard leurs d'orts leur noise leur orts leur noise et massard leurs d'orts leur noise leur pour le massard leurs des des des leurs de leurs de présent de leurs de leurs de leurs de leurs de présent de leurs de leurs de leurs de leurs de présent de leurs de leurs de leurs de leurs de présent de leurs de leurs de leurs de leurs de présent de leurs de présent de leurs d

Le règlement peut accomplir est objet pur une seule meure. Le sercétaire ourris trois registres distincts pour les propositions, les projects de loi et les auenchements. Chaque membre pourra lui présenter une proposition pour la faire energistrer : et ottorfs les propositions, après avoir été imprimées dans un journal qui n'aura que est objet, viendront derant l'assemblée, seolo Tonire delteur enregistrement, sous la réserre dont nous parlerons bientot.

Le journal des propositions étant publié jour à jour, ceux qui out à proposer des amendements seront tenus de les faire connaître d'avance, en les présentant au secrétaire qui les transerirs dans son registre, et les fera de même imprimer daus le journal des samenlements.

On suirrs la même marche par rapport aux projets de loi; ils serout energistrés dans l'ordre de leur présentation, mais ils ne seront soumis à l'assemblée que trois mois après leur inscription, à moins d'une délibération expresse pour hâter ce terme.

Telle sera la base de l'arrangement ou du tableau des occupations, pour ce qu'on appelle l'ordre du jour.

Mais cet ordre infirxible des propositions et des projets de loi, cet arrsngement fondé sur la seule eireonstance d'un enregistrement antérieur, d'une priorité accidentelle, serait sujet aux plus graves

propositions ossumice à l'assemblée, Ce mot, anglisi d'unice, artil tid adopt en Fasco ; mais les ossercaire révolutionaires l'out roudo solieux, et l'ent fait banner. Je l'arais conjugit d'ans la première diation de cei nouveage, ja l'ai conjugit d'ans la première diation de cei nouveage, ja l'ai mais qui a prévale. L'ai fassifait consert és terme anglois lorsqu'il s'aguit de l'Auglistere, de navrile breise d'arais proposité de la la laugue proposité aguit de l'auglistere de la projeté de la La laugue propie d'arais poise. La s'attançaire d'ans poise le projeté de la la laugue propie d'airais poise.

Incoorénieus : il pourrait être destrueit du vériable ordre, celui qui tient à la suite, à la livision des matières ; il strait incompatible avec la liberté de l'assemblée. De ce qu'une proposition a cie placée sur la liste avant une autre, il ne a'ensui qu'elle mérite la préférence. La dernière en date-peut être la première en importance.

Il s-rait même impraîtcable de soumettre toutes les prepositions à le sleus aboute d'un entegistrement préabble. Des incidents inattendus demandent des mesures soudaires et, dans le cours d'une discussion, une affaire prend une autre face; un changement dans une partie d'un projet nécessite une altération dans une autre. Il fait qu'une lerbée imprénue puisse être réparée par un expédient subit.

Voiri donc à quoi se reluit l'influence de la liefe des propositions z elle sertira de guide pour la marche ordinaire des debats, elle offirira le tableau général des travaux; mais elle ne gênera point la hiberte de l'assemblée, qui pourra toujours accélére telle on telle proposition, ou en recevoir de nouvelles nui l'étaient soint enresistrées.

La même observation s'applique également aux projets de loi; mais ils admettent beaucoup plus de délai, et ee n'est pas trop, en général, que trois mois d'intervalle rotre l'enregistrement et la presentation à l'assemblér. Si on a pu se passer d'une loi pendant des siècles, comment ne pourrait-on pas s'en passer encore trois mois de plus? D'ailleurs, des qu'il s'agit d'une loi , la totalité de la nation y est plus ou moins intéressée: l'objet en est permanent; il importe qu'il soit connu du public et qu'on ait pu rassembler toutes les informations des différentes parties du royaume, à moius qu'on ne prétende que les députés, par une concentration miraculeuse, possèdent tout le jugement et tout le savoir de la nation entière et du monde même. Les lois doivent être fondées sur des faits; et, en tant que les faits sont partieuliers, on ne peut les reeucillir qu'en laissant aux parties intéressées le temps nécessaire pour les présenter aux législa-

teurs.
Gardons-nous toutefois de poser une règle inflexible. Il faut laisser une latitude pour les eas imprérus, et surtout en fareur de l'administration

anglis hill, qui n's pas réuns, quoign'i fil tré-propre à decenir technique. Ce moit est dévet, par motraction, du viers moi latin libérilles, diminusté du filer, un l'ivez, qui roud cette distinction fectorise, c'est que les prodes par les des la libérilles, d'une importance supérirers à de foldent, par feuro alture, d'une importance supérirers à la pluparté de proposition, reputent del précutous plus grandes, sus dans leurge de destante andeprés la constant de les nouvelles. ebargée de pourroir aux circonstances urgentes. Si, après un soulè-vement ou à la veille d'une instasion, il fallait trois mois d'interraile pour introduire un projet de loi, le mal pourrait être à son comble avant qu'or cett pu songer au renède. Ce serait faire jouer les pompes après l'incendie.

Data le plan que je propose, chaque membre aurait le droit direnduler un replet de loi. Dans le parlument d'Angleierre, on ne peut introduire le parlument d'Angleierre, on ne peut introduire le parlument d'Angleierre, on ne peut introduire un replet de la compart de l'emps sur des projets dangreens ou fréroles. Mais quant un membre fait une motion pour introduire un bill, il faut que la chambre d'en occupe pour l'accident de la compart de l'emps de l'emps

Il est d'usage que les bills soient imprimés antéricurement au débat; mais ils ne le sont que sur une motion spéciale, qui est quelquefois rejetée, et ils ne sont distribués qu'aux membres du parlement. C'est là, on l'ose dire, un vice fondamental. L'impression devrait être de rècle, ainsi que la vente publique. Avant l'invention de l'imprimerie, et quand l'art de lire était ignoré des trois quarts des députés de la nation, on avait ordonné, pour y suppléer, que chaque bill fût lu trois fois dans la chambre. Aujourd'bui ces trois lectures sont purement nominales ; le cierc se horne à lire le titre et les premiers mots. Mais il en est résulté un effet très-important; ces trois prétendues lectures ont amené trois degrés distincts, trois époques dans la passation d'un bill , à chacnne desquelles le débat peut être recommencé à volonté,

Les propositions et les projets de los fans sins imprimes et publis sins un Byraml destiné à cet objet seul, le règlement doit porter que les annedements seront imprimés et publiée de la même manière. Pourquoi ne le seraire-il-la par 35 il y exus combattre une proposition, mon intention dois-tile étre de direber à son anteur la consaissance de tre de direber à son anteur la consaissance de tre de direber à son anteur la consaissance de tre de direber à son anteur la consaissance de tre de direber à son anteur la consaissance tre de la consaissance de mon amour-propre. J'amendement à l'improviste mos amour-propre. J'amendement à l'improviste me sert mieux; junis si gl'avager qu'au succès de la raison, je dois le faire connaître avant le débat.

Il y a un autre avantage à publier d'avance les amendements; c'est un moyen de les réduire et de

les simplifier. Tous ceux qui ne différent pas essentiellement peuvent se rénnir en un seul ; et leurs auteurs seront d'autant plus disposés à cette concentration, qu'en agissant de concert, ils auront beaucoup plus de chance de succès qu'en s'attaquant les uns les autres pour obtenir la préférence.

Si tons les amendements soul publies d'armos et offerts tous ensemble, l'assemble eurs ous les et offerts tous ensemble, l'assemble eurs ous les yeux un tubleau complet du sujet de la discussion : l'ableau qui area, par loi-même, neu sauvegarde très-sujettes à se glius-r'dans une composition dont toutes les parries en sont traitées que successivment. Plus du les présente simultanément, moios on et ripued à cofaquer. Cet il la gradi mérite en contrate d'armos d'armos de toutes les parties. Un incohercnes saine aux yeax.

Mais la règle ne doit pas aller jusqu'à exclore les amendements importées : car de sides nouvelles jaillissent frequemment du deba même? Toccasion les fait native, et les moyens de conditation ne peuvent garte a boffir qu'alprés qu'on a réquire nouvelles de la commendement par la seule raison qu'il n'a pas rélet un amendement par la seule raison qu'il n'a pas rélet un tanche de la comment de

Dès qu'un membre aura fait inscrire une propission, un projet de loi, un ammedhemet dans le registre, il ne çuourra plus les retiere ou les abiendonner sans gerimisola de l'assembles. Il ne suffit donner sans gerimisola de l'assembles. Il ne suffit sont les les régiones. Si l'auteur de l'acte en question une les ils régiones. Si l'auteur de l'acte en question viet pas présent, su glour marqué, pour le sontenir, à moins d'une raison légitime d'absente, il doit rencourir le blima de l'assembles, et son nom doit dere inscrit dans un livré part, qui surs pour tiere. L'acte des déventeurs des propositions, etc. Cette les de régiones en contentire, qu'en present confusion que produireis la fante septemble de confusion que produireis la fante septemble de confusion que produireis la fante septemble de confusion que produireis la fantes esportence d'une de l'acte de l'acte de l'acte de confusion que produireis la fantes esportence d'une de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de confusion que produireis la fantes esportence d'une de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de l'acte de de l'acte d'acte de l'acte de l'acte d'acte de l'acte d'acte d'acte d'acte d'acte d'acte d'acte d

grande masse d'affaires qui s'évanouiraient au moment où l'oo aurait à s'en occuper. 2º Pour empécher que l'annonce des propositions ne nerdit la confiance publique, quand on serait

ne perilt la confiance publique, quand on serait accoutumé à les roir tomber par défaut. 3° Pour prévenir l'abus qu'on pourrait faire de ce moyen, en annonçant des mesures qu'on n'aurait

moyen, en annoneant dei messires qu'on n'aurait point intention de soutenir, mais qui auraient pour but de répandre des alarmes, d'influer sur les fonds publics, ou d'empécher des antagonistes d'enregistrer leurs propositions par un monopole apparent des affaires. Le mai que pourrait faire sinsi un

<sup>\*</sup> Rill, terme techa:que en Angleterre : projet de loi.

individu serait suscrptible de l'extension la plus alarmante par l'effet d'une combination entre les membres d'un parti 1.

## CHAPITRE X.

#### OPOSITION ÉCRITE D'AVANCE.

L'obligation d'energistrer les propositions suppose l'obligation de les écrire d'avance en tout ou en partie; mais c'est ici un point important sur lequel il vaudrait mieux dire trop que de ne pas dirr assez. Il faut, en posant la règle, donner les raisons sur lesquelles elle est fondée. Il faut surtout montrer qu'elle doit s'étendre à toutes les propositions incidentes qui peuvent nattre dans le cours d'un débat, et à tous les amendements.

Toute proposition tendant à produire un acte de l'assemblée sera rédiaée par écrit avant de tui être présentée, et cançue dans les propres termes qui devraient constituer le décret.

Il y a deux raisons majeures pour exiger cette rédaction écrite. 1º Il n'y a pas d'autre moyen pour fixer la teneur d'un discours pour un certain espace de temps. 2º Il n'y a pas d'autre moyen pour s'assurer que la proposition peut se convertir en décret sans ancutte variation dans les termes.

Dans la plupart des assemblées politiques et nommément dans les assemblées provinciales de France

(S'il est oécessaire que les propositions soient composées d'avance pour être présentées aux tégislateurs qui sont l'élite de la nation, à plus forte raison cette précaution est-elle indispensable pour les assemblées populaires qui se forment et se dissolvent dens un jour, et qui ont peu ou point de pratique dans l'art de débat.

De telles assemblées out souvent tieu en Angleterre, soit dans les villes, soit dans les comtés, pour présenter des pétitions ou des adresses, soit au rei, soit au corps légisco question composé d'avance, les aotagenistes ne mazquent

Hetif. Si, dans cos amemblées, un Individu propose l'ouvrage

guère de tirer parti de cette circonstance nour jeter de la défaveur sur ces mutioos préparées, et même il y a un terme de rédicule poor les désigner : on les appelle des modiuns de poche, des pétitions de poche. Cela signific qu'eo impute à l'auteur une intention secrète de surprendre l'assemblée et de la tromper, en faisant passer ses idées particulières et personnelles pour uo acle public,

Il y a dans ee soupçoo un mélance de raison et d'erreur. d'inservance et de réflexion.

L'inadvertance consiste à ne pas considérer qu'une proposition, pour être l'acte de tous, doit commencer par étre l'acte d'un individu, et qu'un écrit de ce geure, comme tout autre écrit, duit être meilleur, précisément

dont on nous a donné les résultats, voici l'usage qui était suivi. Dès qu'on avait mis une matière en délibération, chacun proposait son avis; et l'office du secrétaire était de rédiger les diverses propositions qui avaient été faites. L'inconvénient de ce procédé était d'amener un débat sur chacune de ces rédactions; car l'auteur d'un avis peut bien savoir exactement ce qui se passe dans son esprit, mais il n'est guere probable qu'un autre puisse le connaître et l'exprimer avec la même exactitudr. Avant que l'anteur et le rédiscleur se soient entendus , l'assemblée reste dans l'inaction ; et quand la proposition est rédigée par écrit, elle peut avoir reçu des modifications nouvelles, qui rendent d'autres discussions nécessaires.

Exigrz que toute proposition soit, d'avance, éceile par son antent, rous souvez tout ce travail inutile; et, de plus, vous prévenez une multitude d'ébauches et de conceptions indigestes et précipitées. Est-on obligé de coueber par écrit une proposition dans toute sa teneur, on lui donne un tout autre degré d'attention qu'à celles qui se fout de rire roix; on détermine mieux l'objet; on pèse plus soigneusement les paroles, on a le temps de consulter et de réfiéchir. Combien de premières pensées ne rrjette-t-on pas, quand on est dans l'heureuse nécessité de les soumettre à cette épreuve?

La proposition écrite doit être le modèle exactement identique de l'acte qu'il s'agit de passer; c'est-à dire , c'est l'acte même , c'est l'arrêté in terminis, avant qu'il ait reçu la sanction de l'assemblée.

Cette condition est absolument nécessaire afin

roe qu'il est l'ouvrage du temps et de la réflexion. Mais, d'une autre part, il y a un instinct de raison à se défier de l'ascendent que peut abtenir no iodivida sur noc mbiée, en y proposent une mesure qu'il a préparée à loisir, et sur laquelle on est appelé à se décider tout d'un comp, sage avoir en le temps d'en examiner les bases et les constanences

Que s'enspit-il? Qu'on ne doit porter dens one assemblée populaire aucune propositioo écrite? Point do tout; mais qu'avant le jour du rassemblement, les propositions de-Traient avoir été pobliées.

It existe, pour quelques assemblées de cette nature, des règlements qui défendent de les convoquer eans une déclaretion publique de l'objet de la convocation. Ce règlement devrait être poiversel : et l'on devrait y ajonter, comme condition nécessaire, que la proposition principale fat anoexée daos sa totalité à l'acte de convocation, qu'il y est un intervalle suffisant pour donner le temps de publier les propositions rivales, et qu'encune proposition ne fût offerte dans ces assemblées qu'après avoir été counce d'avance du public. Ce sont là , dira-t-on , des culraves , des pierres d'arboppement pour la liberté. On se trompe. Ce soot des garde-fous sur les bords des précipices. Tout ce qui oécessite de la réflexion et de la suite , dans les démarches d'un peuple libre , est la spuvegarde la plus assurée de ses droits.

qu'on ait sous les yeux le véritable objet, l'objet entier sur lequel on doit voter.

Les amendements ne font pas execution à cette règle : un amendement est-il proposé et adopté, la proposition amendée peend la place de la proposition originaire. Toute la différence est qu'au lieu d'avoie eu un seul auteur, elle en aura deux ou

trois etc. Dans tous les arts, on s'égare longtemps dans des coutes difficiles et tortueuses , avant de découvrir la meilleure. Quand le peocédé le plus convenable est enfin reconnu, il parsit si naturel qu'on est tenté de croire qu'il a du se présentee le premier à l'esprit. La simplicité du moyen nous dérobe souvent le mérite de l'invention, et espendaot elle

est le sceau du génie. Dans le parlement d'Angleterre, l'ancien usage était bien informe. L'orateur recueillait le sentiment de l'assemblée, d'après ce qui s'était dit dans le cours de la délibération. Il en formait une question, sue laquelle il prensit les votes de la chambre. Cette pentique a été discontinuée depuis longtemps. L'auteur d'une proposition la rédige par écrit , la remet à l'orateur, et lorsqu'elle a été accondée, elle cat soumise à la discussion.

#### CHAPITRE XI.

DE LA RÉDACTION.

Nous allons considérer les propositions comme des compositions destinées à devenir des lois et présentées à l'examen de l'assemblée. Il faut done qu'elles aient la forme la plus propre à subir une discussion de détail, et à recevoir des amendements.

Le règlement ne peut pas enseigner la logique de la rédaction et de la liaison des idées , ni prescrire les perfections de style; mais il est certains défauts qu'il peut prévenir, certaines conditions qu'il peut imposer, psece qu'il est au pouvoie de ebacun de s'y soumettee. On preserira les quatre points suivants :

- 1º La briéveté dans les articles :
- 2º La simplicité dans les propositions;
- 3º La pure expression de la volonté; 4º L'exposé complet de toutes les clauses que la
- loi doit renfermee. Si ces conditions sont observées, un projet de

I Les plus lengs paragraphes dans le code Napoléon n'excèdent pas cent mots, et il y en a très-peu de cotte longueur.

loi , quelle que soit son étendue , aura une forme maniable et malléable : il sera aisé de le considéree dans toutes ses pacties, et de l'amender,

1º Briereté dans les articles. Ce qu'on entenil par un article, c'est autant de matière qu'on se propose de mettee aux votes à une seule fois. Plus les articles sont longs, plus il est difficile d'en saisie l'ensemble et d'en voir distinctement les parties, Mais sufficult-il de recommander la beieveté? Non : il faut donnée au précepte force de loi, en déclarant qu'aueun projet de déceet, contenant plus de cent mots, per exemple, ne sera recu, a moins qu'il ne soit divisé en paragraphes numérotés , dont aueun ne doit exeéder la mesure susdite. Cet expédient, tout singulier qu'il parattra d'abord, est pouetant le seul d'une efficacité absolue 1.

Les paragraphes doivent être numérotés. Il n'est pas de moyen plus commode et plus court pour les eet égaed. La division en acctions et les numéros

citations et les renvois. « Les actes du parlement sont bien en défaut à

qui les désignent dans les éditions courantes, ne sont point authentiques. Dans le parchemin original, texte de la loi, l'acte entier est d'une scule pièce, sans distinction de paragraphes, sans ponetustion, sans chiffres. Le mot section ne s'y rencontre même pas, ni cien qui y corresponde. Comment done fait-on connaître où un article finit, où un autre commence? Toujours en répétant la même foemule, la même elause introductive, et de plus il est ordonné par l'autorité ci-dessus mentionnée, ou telle autre phesse au même effet. C'est comme une algèbre en sens contraire. Dans l'algebre, une lettre tient lieu d'une ligne de mots. Ici, une ligne de mota ne remplit que très-imparfaltement la fonction d'un chiffre. Je dis tres-imparfaitement, car ces mots servent à la division, mais ils ne penvent pas servir aux cenvois. Veut-on amender ou révoquer un acticle d'un acte? Comme il est impossible de désigner eet article par un eenvoi numérique , on est réduit à le faire par des eireonlocutions qui entrainent beaucoup de longueurs et d'obscurites. Et voilà, en partie, pourquoi un acte du parlement est une composition inintelligible à tont autre qu'à ceux qui en ont fait une longue étude 2. »

Les premiers actes du parlement sont d'un temps où la ponetuation n'était pas encore en usage, où les chiffres arabes n'étaient pas connus. D'ailleurs , les statuts, dans leur état de simplicité et d'imperfeetion primitive, étaient si courts et al peu nombreux, que le défaut de division ne pouvait peoduire

<sup>\*</sup> Voyez Traités de législation , chap. annu, du Style

sucon inconvenients tensible. Les choses sont rettiers sur le atthen pin per defiguers et par routine, mais braucoup plus encore par un intérêt secret des grans de loi qui ont travuer leur compte dans cette obseniré du texte légal, et qui opposent à toute réforme l'épourantial de l'inonestion. Nous avons vieu des siccles sans consuttre les poists, les virgules, les chiffres; pourquoi les adopter aujour-d'hui? Argument qui revicu à cet : Nos pères ont vecu de gland, le romente et doue un lus tiem.

2º Simplicité dans les propositions. Ce point est le principal ; la règle de la brièveté prescrite ci-dessus se rapporte essentiellement à celle-ci.

Chaque article doit être réduit à une proposition pure et simple : ou du moins un article ne doit jamais renfermer deux propositions completes et indépendantes, de lette nature que le môme individu puisse approuver l'une et réjeter l'autre.

La clarté terait portée au plus haut depré possible, si chaque article poursil précater un seas complet, sans se référre à un autre. Rois, ilans une composition qui a plusieur parties, ce genre de composition qui a plusieur parties, ce genre de exclut celle d'indépendance. On oc démostre une roposition en mathématiques qu'en renvoyant à des propositions séjà démontrèes; et, dans tout série de raisonnemots, les chaînons se multiplient à meure qu'ils s'éolognett du premier.

Dans le eas où l'on est forcé de présenter une longue chaîne d'idées, il faut sider l'intelligence par un style coupé. Autant de phrases séparées, autant de places de repos pour l'esprit.

Parmi les coubinctions, il en est qui donnent la malbuerruse facilité de lier un nombre indérin de phrases dans une seule : c'est le poison du style des lois ; ets sont, en français, le d'autantique, le considérant que; en suglais, le whereas; en latin, le quando quiedem, su moyen desquels no crée une masse de confusion, en accouplant les objets qu'il importe le plus de tenir sécarés.

Mais si les propositions ne peuveot pas être indépendantes les unes des autres, il faut du moins éviter qu'elles soient complexes. Une proposition complexe, en matière de loi,

est celle qui enveloppe deux propositions dont on pent approuver l'une et désapprouver l'autre. J'en doonerai pour exemple une des questions proposées aux notables de 1788, pour la composition des états généraux. Doit-on exiger de cer-

Ces deux paragraphes sont empruntés du chapitre cité dans la nate précédente.

a Ce sophistic correspond à celut qui, dans la lingique d'Aristate, est désigné par ces mots : Secundum plures taines qualifications des électeurs et des personnes éligibles? Par la forme de cette phrase, deux propositions hien distinctes sont présentées comme ne faisant qu'une seule.

Faut-il exiger des qualifications de la part des électeurs?

Faut-il en exiger de la part des éligibles?

Voils deux questions tellement distinctes que chacune doit se dicider par des considerations différentes, qui mêneralent peut-être à la negalive pour l'une, et à Faffirmatire pour Pattre. Mais en les réunissant de cette manière, on induit l'esprit co erreur : on le parte à les envisager comme tellement liérs, qu'il faut leur appliquer, en commun, ou l'affirmatire ou lo egalite ou lo egalite.

Supposer qu'une proposition présentée comme marigue, en renferem réellement deurs, J'une que vous spprourez, l'autre que vots slésappeouvez; restet-celle indiser Q'unel que sois il décision, la moilé doit passer en opposition à votre voloné. Est-elle diriser 5 vous éres litre d'ann votre choix, vous rotez pour l'autre, rous votez couir l'une sans voter pour l'autre, rous votez couir l'une sans voter ontre l'autre, it ce qui cai le cas d'un indirial peut être celui de toute l'assemblée.

Au moyen des propositions complexes, une assemblée, libre de toute contrainte extérieure, pourrait cesser de l'être par une espéce de contrainte intérieure. Une bonne loi pourrait devenir un instrument pour en faire passer une mauvaise. Il est des conjonctures dans lesquelles on peut

forcer noc assemblée à faire le sacrifice de ses droits les plus importants. On lui propose telle ou telle loi non-seulement bonne, mais même nécessaire pour sa propre conscrusion ou este le l'Esta; q'al' cette loi on en joint une autre par laquelle on lui celtre des préregaires essentieles. Que peut-elle faire? Il faut qu'elle se résigne. Elle est alons la même situation que ce patriarrée qui, pressé par la faim, rendit son droit d'alnesse pour un plat de lentilles.

Ce machiarélisme, dira-t-on, est une supposition gratuite, une pure fiction. Point du tout. L'histoire en fourait de nombreux exemples. Dans les républiques anciennes, l'imitatire des lois appartensit exclusivement à un sécat. Le peuple n'avait d'autre alternative que d'approuver on de rejeter le tout ensemble. On ne lui laisasti que la foculté de-lossits. Ses chefs lui fisiasista abéte pun loi dérairée, une loi nécessaire, au prix de quelque autre loi dératorable à ses intérêtents.

interrogationes, ut unam. « Le miel et le fiel sont-ils douz! « C'est un jeu d'esprit pour embarrasser des enfants; muis au s'en est souvent servi en législation pour tromper des hommes. 3º On doit se tenir à une déclaration pure et simple de volonté, sans y entremêter des raisons, des opinions ou des affections, distinctes de cette volonté même.

Amigure les raisons d'une loi est une opération à part, qu'il ne futul jamais confionire avec la loi norme. Si on a besoin d'instruire le posqué, no membre de la loi, mais suite de la loi, mais mentaire qui accompagne le texte de la loi, mais une loi impérative ne doit contenir que la pure cervis de la violonté du législater. Faire pour acrevis de la violonté du législater. Faire pour acrevis de la violonté du législater. Faire pour acrevis de règle de conduite, die ne susueit être texpe retaine. Si con partecler ariona, les opiniones, vous indisposte coutre la loi tous ceux qui s'approuvent pas cer sinons on ces opinions qu'elle professe : un lieu d'en être plus forre, elle en de-morre d'attouse, vous litere à lever libeure de movement d'attouse, vous litere à lever libeure de la contra de la contra de la contra de la contra d'attouse, vous litere à lever libeure de la contra de

Il suffit quelquefois d'une épithète pour altèrer l'expression simple de la volonté. Le même peu résulter du chois d'un terme qui emporte un sens de blâme ou d'approbation, lorsqu'il aire fallu employer un terme neutre : héréléque, par exemple, au lieu de non catholique, innoration au Beu de changement, saure au lieu d'intérét illéant.

Ces termes passionnés tombent tous dans l'inconvénient que nous avons développé plus haut, celui de renfermer des propositions complexes : ils expriment non-sculement un fait sur lequel tout le monde peut être d'accord, mais encore une printon, qui peut être reçue par les uns et rejetée

par les autres. Donnons un exemple :

« Il est décrété qu'aueun bérétique ne sera admis

« à sièger dans cette assemblée. »

- Première proposition, « Il est décrété qu'aucun « homme qui n'est pas de la religion établie dans
- « l'État, ne sera admis à siéger dans cette assem-« blée. »
- Seconde proposition. « Cette assemblée déclare « que tous ceux qui professent une autre religion
- méritent à ses yeux la dénomination odieuse
   d'hérétiques. \*
- Voilà deux propositions tout à fait distinctes
- et étrangères l'une à l'autre. L'une déclare une volonté relative à un fait; l'autre déclare l'état des opioions, des affections de celui qui vote. Le même individu peut adopter la première, et rejeter la seconde. Amalgamer ainsi dans une proposition deux

eboses différentes, c'est commettre une espèce de falsification, et nuire à la liberté des suffrages, sans qu'il eu puisse résulter aueun bien. Ainsi, en insérant dans le tissu ile loi des opinions ou des raisons étrangères à la loi même, vous exposez la mesure à être rejetée, quoiqu'elle fût conforme au vœu général de l'assemblée.

C'est qu'en effet, quoiqu'ils soient d'accord sur la mesure, les votants peuvent différer besucoup sur les raisons qui la leur font adopter; et si celles que vous assignez choquent leurs seutiments, ils éprouveront une répugnance trés-juste et trés-naturelle à professer une opinion qui n'exp pas la bur. Cest, dans le fait, exiger d'eux une déclaration

fausse; e'est les faire mentir dans une loi. Supposons la proposition suivante:

« Considérant qu'il n'y a point de Dieu , toutes les lois pénales relatives à la nature de la Divinité sont abolies. »

Lors même que tous les membres de l'assemblée seraient unanimes pour l'abolition de ces lois pénales, il ne s'en trouverait peut-être pas un seul qui ne fût révolté par cette déclaration d'athéisme, et ils aimeraient mieux rejeter la mesure en totablié, que de l'obtenir à ce pris.

Il semble que, dans une assemblée libre, tout auteur d'une proposition devrait observer cette règle, ne fût-ce que par prudence, puisqu'un accessoire de cette nature ne pent qu'exposer la proposition principale à être reletée.

Mais l'esprit de parti ne raisonne pas ainsi. Plus le projet renferme quelque clause désagréable à ses antagonistes, plus on fait preuve de force si on la fait passer. Le triomphe dés uns s'accrolt de la mortification des autres.

Donnous un exemple de cette petite guerre des partis; nous irons le chercher en Angleterre, dans des temps reculés, quoiqu'il fût facile d'en trouver plus près de nous. Nous verrons travailler une motion dans et capiti d'hostilité, pour la plier alternativement en seus contraire, en y inserant des motifs et des opinions qui la présentent sous un

aspect tout nouveau 1.

"a Proposé que l'une des instructions dudit comité « sera (pour rétablir en quelque degré le commerce « le ce royaume ) de chercher tous les moyens con-« venables d'ôter les impôts sur le savon et les « chandelles (lesquels sont très-onéreux aux masunfacturiers et aux pauvres en général). »

L'objet des deux phrases que j'ai mises en parenthèse est visible. L'opposition voulait jeter de l'odieux sur ees deux impôts, sans considérer qu'un parcil moyen pourrait s'appliquer à tous les impôts, sans distinction.

Les deux clauses furent d'abord exclues par deux

Journaux de la chambre des communes , vol. XXI , pag. 235, 24 février 1725. smendements très-convenables; mais ee triomphe ne suffisait pas. Le parti ministériel , voulant faire tomber la motion , en paraissant l'améliorer , y fit insérer la clause suivante :

« Impôts qui ont été accordés pour servir de

« sureté à différents emprunts, et dont le produit « appartient su fonds d'amortissement destiné à « payer la dette nationale, » Il est à prine besoin d'ajouter que les motions

ainsi défigurées, ne convenant plus ni à leurs partisans, ni à leurs antagonistes, sont rejetées d'un commun accord.

4º Le projet doit contenir un exposé complet

de toutes les clauses que la loi doit renfermer. Ceci se rapporte à certains termes qui sont sujets à être échangés pour des termes du même genre : par exemple, une quantité pour une sutre quantité. un nombre pour un autre nombre, une portion de temps pour une autre portion de temps, etc. L'emprisonnement durera (un an): - l'amende sera (ta dixieme partie du revenu); - la récompense sera (vingt livres sterling) 1.

Dans les projets de bill qu'on présente au parlement britannique, l'usage est de laisser ces points en blane, entre deux crochets, sous cette forme : l'emprisonnement durera [ 1: Camende

sera [ Ces points qu'on laisse en blanc sont de ceux sur

lesquels il y a une grande latitude de choix. L'auteur du bill ne trouve aucune raison déterminante pour un terme plutôt que pour un autre. La première discussion porte sur le fond de la mesure. sans égard à ces blancs. On les remplit , dans un comité, sur la motion de quelque membre. Les journaux de la chambre des communes pré-

sentent plusieurs exemples de cas où elle n'a pas voulu recevoir des bills, parce que l'auteur, au lieu de laisser ces blanes , les avait remplis,

C'est, dit-on, pour ménager la liberté : tant que le terme en question n'est pas fixé, on a plus de latitude pour le choix.

Je ne saurais sentir la force de cette raison. La liberté existe sur ce point comme sur toutes les autres parties de la proposition. Chacun est admis à proposer le plus petit nombre à la pisce du plus grand, un lieu pour tout autre lieu, une quan-

tité pour toute autre quantité, et ainsi de suite. Au contraire, la discussion ne peut que gagner lorsqu'elle a une base déterminée sur tous les points. Il faut, afin que le blanc soit rempli, que quelqu'un propose un terme ; et qui peut s'en

1 L'auteur appelle ces termes communites des compétiteurs connénériouse

acquitter mieux que l'anteur de la proposition ? De qui pent-on attendre une plus grande connaissance du sujet? Si on ne l'oblige pas à y penser, il est à eraindre que ces blancs ne se remplissent avec une précipitation indiserète , comme des détails de peu d'importance.

Cette eoutume de laisser des blancs a dû sans doute son origine à la prudence des rédacteurs. « Que je Isisse le terme en blane, je ne beurte les « idées de personne ; mais que l'offre un terme « spécifique, qui ne peut pas plaire à tout le monde, « je risque de perdre, sur ce point seul, un nombre « de suffrages, » Ce raisonnement n'est pas mal fondé; car rien n'est plus commun dans les assemblées politiques que le défaut de candeur qui se iette sur la première objection de détail, facile à remedier, pour la convertir en objection radicale 1.

## CHAPITRE XII.

TABLEAU DES PROPOSITIONS.

Il s'agit iei d'un appareil mécanique très-simple, qui a pour objet de mettre sons les yeux de l'assemblée , dans un tableau , les matières sur lesquelles on délibère. La simple lecture d'une proposition ne peut en donner qu'une connaissance imparfaite et fugitive. Veut-on la rendre vraiment présente à l'esprit des auditeurs, pendant toute la durée de la délibération? il faut la tenir présente à leurs yeux. Je me borne à donner une idée générale de ce

tableau , réservant pu article séparé pour une description plus détaillée. Ou'on se figure, au-dessus du siège du président, une galerie qui présente de front deux cadres d'un eanevas à fond noir, mobiles comme une porte à deux battants, ayant neuf pieds de bauteur sur six

de largeur : ce eanevas , régulièrement percé , sert à recevoir des lettres d'un caractère assez gros pour être lisible dans toute l'étendue de la salle. Ces lettres s'y attachent par un erampon, de manière à ne pouvoir se déranger. Dès qu'une proposition doit être l'objet d'un débat, on la fait passer aux compositeurs, qui la transcrivent sur ce tableau, et qui la présentent comme dans une affiche aux regarda de l'assemblée.

L'utilité de cette invention, sons son point de

vovez dans les Traités de législation , le chapitre cité plus haut, du Style des lois.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pour les autres règles relatives à la réduction des lois.

vue le plus général, consiste à disposer les choses de manière qu'un homme ne puisse pas éviter de connaître le texte sur lequel il doit voter.

Il est vrai que ce qu'il importe le plus de connultre, c'est le cena d'une peoposition et non as lemeur, l'esprit plutôt que la lettre : mais ce n'est que par la lettre qu'on peut s'assurer de l'esprit; une méprise sur un seul mot prut changer entilrement le fond u discours. Da que les mots no sont plus présents à la mémoire, on est en danger de tombrer dans ces méprises : danger qu'il est losensé d'encourie, lorsupion peut l'éviter par un moyen simple et institible.

Il n'y a pas un moment, dans le court du debat, où chaque mentier n'ait besoin de connaître les termes précis de la proposition et de pouroir la consulter, soit pour faire une application juste de ce qu'il entend, soit pour prenire une part active à la délibération. Cette connaissance est pour lui de première necessité, soit qu'il agisse comme juge, en donnant son suffrage, soit qu'il agisse comme avocat, en parlant pour ou contre.

Premièrement, par rapport à ceux qui écoutent, irem pent leur der plus gréchet et plus utile que ce taletu. Tout ce qui soulge la membre que ce taletu. Tout ce qui soulge la membre que ce taletu. Tout ce qui soulge la membre les mots. Sur le simple conoce ou la simple lecture les mots. Sur le simple conoce ou la simple lecture d'un proposition, sous cara qui ot dei dutratis. d'un proposition, sous cara qui ot dei dutratis. qui sont venus trop tard pour l'entenhre, sont qui sont venus trop tard pour l'entenhre, sont dans la nécessitic ou d'albier au sinformations. Dei de souvements ou d'albier au informations. Dei des monvements ou d'albier au informations. Dei des monvements conformation et la beriappoison recipropse, de la contraine et la beriappoison recipropse, de la

Par rapport à ceux qui parlent, l'utilité de ce tableau est encre plus sensible. S'agit-il d'une projet de loi d'une certaine étendue, il faut, pour se rappeler le texte, un effort de mémoire qui partage fattention dans un moment où on a besoin de l'employer d'une tout autre mairère. In le faut pas être dans la nécessité de chercher des mous, quand on a déjà trop à faire à chercher des arquements cette hésitation dérange la marche des idées. Mais, d'alleurs, ort éffort de momière est sour

vent inefficare. Riem vent de tra menome est vous vent inefficare. Riem vent plan de monument de trait de so seateurs, et même de menome fine de rês, tomber dans des erreurs involontaires sur les terms précis d'une proposition. Si on ne s'aprecipi est par précis d'une proposition s'i on ne s'aprecipi est par de ce faux rapose, il en résulte un faux jugement : si on s'en aprecipit, les réclamations amient des apologies ou des disputes; et voilà du temps perdu en accusations et en défenses.

Ce tableau contribuerait, de plusieurs manières, à perfectionner le délat. Nous venons de dire qu'il servai de auvegande à l'orateur contre les erreurs involuties; un le servirai pa moins à l'assemblés no entre les contre les exposés volontairement faux, contre les tourcures insidieuses par l'esquieuse par l'esquieuse par l'esquieuse par l'esquieuse par l'esquieuse par l'esquieus on impute à sea santagonistes des sentiments qui ne sont pas les leurs. C deffaut de canuder a le mome principe que la calomnie : on expère qu'il en resters toujours qu'elle change de l'auteur de l'auteur

Un antre inconvénient des débats, ce sont les digressions. Elles tiennent souvent à une faiblesse de l'esprit, qui, sans le vouloir, perd de vue le point dont il s'agit. Mais quand l'orateur oublie le sujet, et commence à s'écarter, le tablesu offre le moyen le plus propre à le ramener. Dans le régime actuel , comment remédie-t-on à ce mal? Il faut qu'un membre se lère, qu'il interrompe le discours , qu'il rappelle l'opinant à l'ordre. C'est une provocation, e'est un reproche ; l'amour-propre est blessé; l'orateur attaqué se défend : ce n'est plus un débat sur le projet, c'est un plaidoyer sur la compétence de ses arguments. Le désagrément de ces scènes, quand elles ne sont pas animées par l'esprit de parti, engage à tolérer beaucoup de ces digressions. l'expérience avant prouvé que le remède était pire que le mal. Quant au président , quoiqu'il soit de son devoir d'arrêter ces écarts, il est de sa prudence d'éviter des admonitions fréquentes, et de se livrer à des altercations qui pourraient compromettre sa dignité ou son impartialité. Mais, en supposant ce tableau placé au-dessus de

Ini, he cas est kien different, ill peut, sams intercomper Forsten, l'Arretir par un iming feste, et ce signe paisible n'a pas le danger d'une apostrophe pressonale. Cest un calmant et nou un simulate, d'un salveraire, mais d'un juge. L'orsteur arretir d'un salveraire, mais d'un juge. L'orsteur arretir o'est point appele à avreter, ni s'alire une soumission et l'arret péable d'un toet : il n'a qu'à crecin rau sajet en parissant continuer son discours ; et il ne peut ignover que le signe the prési cours ; et il ne peut ignover que le signe the prési ou cours ; et il ne peut ignover que le signe the prési ou cett étaignes sur laimentaire, ou ne regarde

Je dirai, enfin, que cet instrument me paralt donner une grande facilité de plus pour produirer de bons smendements. Si une simple lecture suffit pour saint l'exprit du projet de loi, elle ne suffit point pour apprécier la justesse des expressions. Qu'on si à faire des observations de style, ou ne s'en fie pas à sa mémoire; on veut avoir l'écrit sous les yrux, le comisfere à plusieurs reprises, appliquer le microscope de l'attention à toutes les parties et di la y a pas d'autre mopre, de décourrir les set di la y a pas d'autre mopre, de décourrir les

imperfections de détail. Ce genre de critique est un talent particulier où l'on voit exceller des hommes qui n'ont, en aucun degré, les dons oratoires. Le grammairien consommé est plus utile qu'on ne pense au législateur.

Ce tableau aurait un mérite de plus s'il ne faisait que procurer à l'assemblée les services d'un seul bomme habile, mais découragé por un défaut de mémoire, et retenu, par ce désavantage, dans un état d'inaction. On sait que les deux plus importautes facultés de l'esprit, le jugement et l'invention, sont souvent très-fortes chez les individus qui ont la mémoire très-faible, et surtout celle des mots. En fait de talent, comme en fait de vertu,

moins le service en exige , moins on est en danger d'en manquer.

On dira peut-être que l'impression des propositions, antérieurement au débat, remplit à peu près le même but, et peut tenir lieu de ce tableau. Mais, dans le cours d'une discussion, combien ne se fait-il pas ile propositions incidentes ou imprévues! Combien d'amendements qu'on n'aurait pas le loisir d'imprimer! D'ailleurs, il s'en faut besucoup qu'un papier à lire, à consulter, ne donne, soit aux auditeurs, soit à l'orsteur, la même facilité qu'un tableau qui reste immobile devant leurs yeux. On ne se baisse point pour lire, sans cesser d'écouter ou de parler, mais on parcourt une ligne dans un tableau sans s'interrompre. Et puis, cette grande utilité du tableau, cette force qu'il donne su règlement contre les digressions inutiles, par un simple geste admonitif, est un avantage uni ne se trouve point dans la proposition imprimée 1.

#### Description du tableau.

Le plan que je vais indiquer peut servir à une première épreuve : plus l'exécution est facile, moins les détails sont importants-

Cadres. Ils peuvent être dans la forme d'une porte à deux battants. Le canevas doit être tendu de manière à présenter une surface égale qui n'enfonce point vers le milieu.

Le proposat ce plan de M. Beotham à plusieurs membres de l'assemblée constituante qui le trouvèrent très-ingénieux et même très-utile, mais qui ne le erurent pas exécutable à cause de la ramidité des enérations de l'assemblée. Pendant plusieurs mois, j'ai snivi tnotes ses séances avec la plus grando assiduité, et je n'ai pas oublié combien de fois j'al éprouvé le difficulté de connaître quel était le sujet de la délibération. Je m'edressais à plusieurs membres qui o'étaient point en état de m'eo informer. Lors même que la proposition étalt conque, elle ne l'était que dans son objet général, point du tout dans ses détails et dans ses termes précis. La conséquence, ou disputait continuellement sur ies mots. Il suffiszit d'une absence momentanée , d'une

Grandeur des lettres. Elle doit dépendre de l'étendue de la salle. Un fond noir, des caractères dorés, une grande lumière sur le tabless, la forme des lettres plutôt oblongue que carrée.

Manière de les fixer. Les lettres en forme de boutons doivent avoir un crochet, au moyen duquel l'opération de les attacher se fait avec la plus grande promptitude, L'uniformité des lignes peut être assurée par un fil dans le tissu même du drap.

Composition du tableau. Les deux battants tournent sur des gonds, comme une porte. Les compositeurs, pendant qu'ils sont à l'ouvrage, seront vus de l'assemblée (ce qui assure l'émulation et la diligence. Les deux feuilles rapprochées présenteront l'aspect de deux pages d'un livre ouvert,

Amendements. Ils pourront être exposés sur un tableau séparé, placé immédiatement à côté de l'antre, svec un renvoi qui dirige l'œil vers la partie de la proposition originale qu'on veut amender, et un mot au haut du tableau qui indique si l'amendement est suppressif, additif ou substitutif.

Multiplication des tableaux. Il en faut avoir un assortiment pour préparer toutes les propositions connues d'avance, et les faire succéder rapidement,

#### Contean du tabicau.

Supposez que chaque cadre ait neuf pieds de bauteur sur six de largeur, et les lettres un pouce et demi sur trois quarts de pouce, les deux feuilles de la table contiendraient au delà de quatre pages d'impression commune in-8°. Je l'ai trouvé ainsi per une espèce de calcul approximatif.

A 52 pieds de distance, j'ai observé, dans nne église, que la table du Décalogue était parfaitement lisible pour des vues ordinaires, avec des caractères de trois quarts de pouce de grandeur.

Composition. On peut accélérer le travail des compositeurs, en se servant de ce qu'on appelle en Angleterre le principe logographique, qui consiste à Imprimer non par lettres, mais par mots entiers.

Par la multiplication des tableaux, une compo-

distraction, d'uze entrée tardive, pour être entièrement étranger ao suset du débat. On eberebait à s'en instruire par sies conversations qui occupaient un groupe de personnes, et produisaient de petits débats particuliers. Nombre de propositions ainsi présentées passalent comme des ombres et n'étasent connues qu'à demi. Les bommes indolents partaient de la pour ne pas voter ou pour voter de confiance . c'est-à-dire que, ne pouvant pas se faire une opinion à ens, ile s'abandonnasent à celle de leur parti.

Ces observations sont en apparence minutieuses, mals la somme de ces minnits produit un effet considérable. Un terrent n'est composé que de gouttes d'eso, une montagoo que de graice de sable.

sition, trop longue pour êlre mise tout à la fois sous les yeux de l'assemblée, pourrait être présentée par parties. Un projet de loi, par exemple, quelle que l'ût sou étendue, serait prépare d'avance; et

#### CHAPITRE XIII.

#### DE L'OUVERTURE DU BÉSAT.

Doit-on exiger qu'une proposition soit secondée?

Une motion n'est pas reçue dans la chambre des communes, à moins qu'elle ne soit appuyée per un autre que son auteur, e'est-à-dire par un accond qui

y sjoule son aveu.

Ĉe règlement est supposé propre à prévenir des motions qui sursient consumé du temps sans suemn fruit. A vant d'en occuper l'assemblée, il faut sonder un ami. Si l'on ne peut trouver un seul approbateur, oit est le malque la motion soit abandonnée? Quelle chance surait l'auteur de persuader la majotité, s'ill à su préssir auprès d'aucon homme de rité, s'ill à su préssir auprès d'aucon homme de

son choix?

Mais aussi ce moyen a bien peu d'efficacité; il est
nul contre des propositions de parti; nul contre
un homme qui, dans l'assemblée, a un ami complaisant et facile; nul contre deux fons ou deua
sots déterminés à se soutenir l'un l'autre.

D'ailleurs, il n'est applicable qu'à des propositions origiuaires; il ne l'est pas à celles qui naisssent dans le cours du ilébat, à des amendements sur lesquels on n'a le loisir de se concerter avec uvents our

On peut objecter contre cet usage qu'il tend à décourager ceux qui ont besoin il'un encouragement particulier, des personnes isolées, jalouses de leur indépendance, ne voulant point se lier avec un parti. Qu'un homme ile cette trempe, après des ou trois tentatives, ne trouve point de second, cela suffit pour le rebuter; et il ne faut pas conclure qu'une proposition soit frivio cu absurde, parce qu'an premier coop pl'œil clle est régléé ele cette manière. Combien de motifs, autres que le démérite lau projet, ne peuvent-ils pas influer sur le réus des soccoles il Lune ne veut pas se metire en avant, un autre n'aime pas un rêde subalterne, un troisième prévoit que la mesure proposce n'aura pas de succès, un quatrieme qu'elle peut lui faire des canennis. Plusieurs peuvent réuser par les rais-

Quand ee ne serait qu'une gêne, si elle n'est pas ntile, elle est un mal. La chambre des mirs n'a point admis cette règle:

sons étrangères au fond de la questiou.

La chambre des pairs n'a point admis cette règle; et il n'en est résulté aucun inconvénient. Au reste, les raisons pour et contre sout très-faibles.

La proposition étant admise, elle doit être lue avant qu'on permette à son auteur de parter.

Si le sujet auquel le discours doit s'appliquer n'est pas connu, le discours perd nécessirement une grande partie de son c'flet. On ne pent, juger de la force ou de la faiblesse des argumeots qu'autant qu'on a elsirement dans l'esprit l'objet auquel ils se rapporteot.

Point de règle plus efficace que celle-ei pour prérenir des discours inuilles. Si un membre, qui n'a point de proposition à faire, entreprend de parler, il se trouve obligé, dès le premier moment, à en donner une raison justificative; et s'il n'en a point, il est réduit au siètence.

Bons le chambre des communes, la règle est de ne parlère que sur une motion ndmise, on pour re introduire une : mais comme on n'exige pas sa présentation immédiate, il arrive quelquefoisqu'on écoule de longs discours qui ne sont suivirs d'aucume motion. C'est là un exemple de ces lois dont on entiend parler avec tant d'élèges, de ces lois qui sersient si bonnes, si avanlageuses pourru seulement qu'un roubtle so laserrer.

Danis h pratique anglaise, l'ausge est de donner air à l'assemble de l'objet d'une motion plus ou moins à l'arance, selon le depres' d'importance qui no lui suppore. Mais no se borne à une indication générale, on ne l'innonce point tout entière, ni d'edigle par certa, Nest-tec pas il nu dédaul? Ne édigle par certa, Nest-tec pas il nu dédaul? Ne mêmor raisons qui vous font demander qu'une mêmor raisons qui vous font demander qu'une mêmor raisons qui vous font demander qu'une désirer aussi qu'elle soit presentée en coller. Nesd-t par ridicale de dire une sesemble de législateurs « Devinca, conjecture, imaginar ce que sera cette endéon, dont je ne vous donne que le titre: »

— et de tenir leur curiosité en suspens, comme s'il s'agi-suit d'exciter un intérêt dramatique, ou de les cutralner par surprise? Les termes de la mosion n'était pas consus d'avance, il n'est pas possible de préparer les amendiements : mani tout ce qui les concerne est une cième de prépiration. Comme ils sont propoés anns plan, ils sont combattus avre le authen décarataige : lis ne présentent trap souvent que des idées raques et incohérentes, des productions cree et indiquètes. Nais le plus grand mai qui en creent le indiquètes. Nais le plus grand mai qui en rémite en cedai qu' on ne peut ni voir ni aprecier, et ce l'appear le mondientes aiude qui surrient pour ter offerts, ai on avaite ul feisir de la réfection, ou considérate de la réfection, au considérate à la considération de la réfection pur une commissance pérable de la mosion entière.

Nous avons fait un pas, la proposition est luc: son auteur doit être admis a parier le premier; il n'est pas à présumr qu'aucun autre puisse en présenter irs motifs avec plus d'avantage que luimème.

Il cut évident que personne ne doit être entendu confre une proposition, avant que quelqu'un ait parlé pour. S'il n'y a point d'argument à produire en sa faveur, la combattre est du temps perlu. Les arguments pour doivent parattre les premiers, afin que les opposants aient un point fixe d'attaque, et nes érgarent pas dans de raques conjectures.

Il faulrait conrenir d'un mot qui marquat la fin du discours, J'ai dit : ce mot final présiendrait cette espèce d'àpetelé, ectte impatitrace indécrate qui se manifrate dans une assemblée où ceux qui veulran parler épiral toutes les pauses accidentelles l'orateur, et n'attendent pas qu'il ait fini pour lui der la azole.

Si l'orateur parle debout, il marqur ia fin de son discours en àssayant, et le geste arrire plus săremrat aux yeux que le mot à Forrille. Cette rêgle et done plus necessaire dans une assemblée de l'on parle assis que claus celle où l'on parle debout; mais elle est utile partout, comme un moyen de prémunie l'orateur contre la crainte dirs interruptions, et de conduire le debat aree bienséante.

Critic qui a la parrile, dans une grande assenble, dubt eller about. Bus cette stituine, l'organe a plus de force, la volt est plus libre, pergane plus de force, la volt est plus libre, perpendient de la proposition de la proposition qui sur l'autre, per la proposition de la proposition qui règle aboole, a datenda qu'on ne sourii fiser les intuites cettre one graide et un petite assenable; règle aboole, a distinuité servait trep faignaire. Un officier blessé ne doit pas être privé du droit de parter pour a partier, Le lord Chattam, fishle et languistant, d'unit presque couche sur son siège, parter pour a partier. Le lord Chattam, fishle et languistant, d'unit presque couche sur son siège, require les conseils de la conseil de su milerique perce. CHAPITRE XIV.

DU DÉSAT LISSE ET DU DÉSAT STRICT.

t must se amain dans annices de de

Il peut y aroir deux espèces de débats, l'un sons réplique, l'autre arec répliques. Dans le premier, que l'appelle atrict, chaque mrmbre, arec une seule exception dont je parlera lientité, are une sersitadmis à parler qu'une fois. Dans le second, que l'appelle libre, chaque membre aurait la liberté de parler aussi sourent qu'il le japresit con enable,

Le premier mode pout tre nécessuire dats insgrandes assembles on il y aureit un grand nombre de prétendants à la pareie. Il faut, par le principe d'egiblé, ausers de chaupe membre le drois d'être cutendu çei il y surait une sorte l'injustice à pernettre aux und é pareir pour la seconde fois, tunisi que d'autres à l'auserie par encore été admis un de d'autres à l'auserie par encer été admis l'un de l'autre d'autres d'autres par encer été admis l'un de l'autre d'autres d'autres par encer été admis l'un d'autre d'autres par en l'autre d'autres d'autres de l'autres d'autres d'autres de l'autres d'autres d'autres par d'autres d'autres par d'autres d'autres de l'autres de l'autres d'autres de l'autres d'autres de l'autres d'autres de l'autres d'autres d'autres de l'autres de l'autres de l'autres d'autres d'autres de l'autres d'autres de l'autres d'autres d'autres d'autres d'autres de l'autres d'autres d'autres d'autres de l'autres d'autres d'autres de l'autres d'autres de l'autres d'autres d'autres

Cependant la méthode libre a de grands avantages. Dans un engagement corps à corps entre deux personnes, la discussion est mirux suivie, les arguments sont plus serrés qu'entre plusieurs. Chaque réplique contribue à répandre la lumière, et à fortifier l'impression qu'on a reçue. Le débat s'anime, il devient plus dramatique, plus intéressant. Chacun prête son attention au plaidoyer. On s'efforce de saisir ou de prévoir les arguments des deux antagonistrs. Il n'y a point de mouvement perdu ou retrograde; chaqur pas vous avance vers la conclusion. Cet intérêt rst, pour ainsi dire, affaibli ou trompé toutes les fois qu'un pouvel interlocuteur vient rompre le fil du débat, et interjeter des idées toutes différentes. Aussi le premier sentiment des hommes, leur instinct naturel, est tout en favrur de cette manière de débattre entre deux orateurs qui sontiennent, alternativement, le pour et le contre.

Dans le parlement britannique, on a réuni ces deux méthodes par deux manières de proceder: l'une quand l'assemblée est en câmmbre, l'autre comment, est en câmmbre, l'autre chambre, ou proche qu'une fois. Dans le comité prérait, il est d'usage de lisiere il librie de répispers; et la discussion se pause frégrement entre un petit nombre d'adichieu qu'ont dionné une attention particuliere à la question. Toutrès doit tern ains cur il est de particuliere de doit tern ains cur il est de particuliere de doit tern ains cur il est de particuliere. avec lesquels on ne pourrait rien finir. Les répliques ont aussi l'inconvénient d'entraîner des personnalités qui feraient dégénèrer un débat en conversations amères et infructueuses,

Dis accordant la liberté de la rejulique, n'espoble accordant la liberté de la rejulique, n'espoperent la respectación de la rejulique de la rejulique de la respectación de deficient. Voilà l'objection la plas forte; mais, premièrement, les cas où les promptes dicisions son trécessires ne se présenten pas souvent dans une assemblé dejuliative; also ces cas, elle est toujours matresse de ses propres rélets, toujours libert àliers écon les circonstances.

select another than the displacement of the communication of the communi

à parler na riem d'utile à dire?

Enfin il îm persait doutex que les discussions dorrent étre prolongées par l'admission il es réter prolongées par l'admission il es réter de deux paris recomissent leur opposition pour 
intincible, le slebts est arriré à sa conclusion 
anturelle, et tout în moule cui impaction de le roir 
anturelle, et tout în moule cui impaction de le roir 
anturelle, et tout în moule cui impaction de le roir 
anturelle, et tout în moule cui impaction de le roir 
anturelle, et tout que considerat de le roir 
anturelle, et tout que que tout 
anturelle, et tout personal de le roir de le roir 
anturelle de la roir de le serve de la contract 
à partie de l'anturelle de

ments is tournure et les ornements d'un discours. Après tout, le debat libre n'a pas l'effet nécessaire de priver aucun individu de la parole; le moment où il pourra l'obtenir est seulement retardé. C'est une simple transposition de temps, qui n'ôte rien à l'égalité.

D'après cet exposé des raisons pour et contre, chaque assemblée peut juger des eirconstances où il lui convient il'admettre l'une ou l'autre de ces deux formes de débat.

Mais, Jana le cas même où les répliques ne seraient pas permies, il flust toujour faire une exception en fareur de l'anteur de la proposition. Celui qui a ouvert le débat doit aroir la faculté de parler le déraier. Il est à présumer qu'il connait mieux que personne le fort et le faible de sa cause; et, s'il n'avait le troit de répliquer, des objections auxquelles uis sul peut résolute souhers outer sanguelles uis sul peut résolute souhers outersient en

imposer à l'assemblée. Dans le parlement britannique, cette dernière réponse et a ordinnierment qui attire la puri attention de la commentante de qui attire la puri attention de la commentante de proposition de la commentante del commentante del commentante de la commentante de la commentante del commentante del

## CHAPITRE XV.

UNITÉ D'OBJET DANS LE DÉBAT.

1000

L'unité du débat sera rigoureusement observée, c'est-à-dire qu'une proposition étant reçue, aucune autre ne sera admise, jusqu'à ce qu'on ait disposé de la première. On ne comprend dans cette exclusion, ni les

On ne comprend, dans cette exclusion, ni les amendements, ni les ajournements, ni les propositions suppressives, ni celles qui réclament une loi il'unire, à l'instant de sa violation.

Cette unité de débat est la règle par excellence, la règle qui maintient la liberté de l'assemblée, qui fait concourir tontes les facultés vers un même lout, et qui scule peut produire son œuvre essentielle, l'expression d'une volonté générale.

Il ne paraît pas d'abord nécessaire de faire un règlement pour preserire cette unité; mais tous cenx qui ont suivi des assemblées politiques, et surtout des assemblées dans leur naissance, n'ont pu qu'être frappés de la tendance continuelle à s'écarter de ce principe. A mesure que les esprits s'échauffent dans le cours du débat, un orateur se laisse entratner insensiblement vers de nouvelles idées : d'abord ce n'est qu'un pas hors de sa route; mais ce premier pas qui dévic, en amène un second et un troisième : et le voilà , loin de l'objet en diseussion, lancé dans une nouvelle carrière. Ceux qui lui succèdent l'attaquent ou le défendent. L'intérêt change. La première proposition est oubliée pour la seconde; une troisième survient encore. La confusion augmente; on se fatigue sans s'ap-

procher du terme; et plus on ra, plus on régare. Cette divergence dans les idées a presque toujours lieu dans les conversations particulières; mais dans un cercle privé qui n'a pour but que l'amusement, ce objet est mieux rempit en parcourant une variété de sujets, qu'en s'attachant à un seul. Dans une assemblée politique, ce désorder fait tout le mal

1 Owint, V. 13.

possible, puisqu'il épuise inutilement ses forces, et l'empêche de parvenir à un résultat,

Côtte confusion ne post que trop avoir liteu sans dessein, soit par l'impaspicité d'opsiants nonices, soit par la chaleur de la dispuise qui, « de mille manières, hist par-lès e la question de une Mais des hommes artificieux se curviront souvent de ce moyen pour faire tombre indirectement une proposition pour faire tombre indirectement une proposition rai de la supplanter par une antire, d'introduire de rai de la supplanter par une antire, d'introduire de son indirection, et de la combnire par des routes qu'els ne consults qu'els ne consult par qu'els ne consult par le combnire par des routes qu'els ne consult s'entre de la combnire par des routes qu'els ne consult par le par le par le partie par pur les ne consult par le partie par le partie par pur les ne consult par les parties par pur les ne consult par les parties par pur les ne consult par les parties par pur les parties parties par pur les parties par les parties par par les parties par les parties par parties par les parties par par les parties par les parties par parties parties par les parties par par les parties parties par parties parties par parties parties parties par parties parties par parties parties par parties parties par parties parties parties par parties parties par parties parties parties par parties parties par parties parties parties parties par parties parti

Cette règle d'unité gouverne le parlement d'Angleterre. Il y a toujonrs une motion régnante qui exclut, de droit, toute autre motion. Il faut que son sort soit décidé avant qu'une autre prenne sa place.

## CHAPITRE XVI.

SÉPARATION DE DÉBAT ET DE VOTE.

Débattre et voter sont deux opérations distinctes. La dernière ne doit commencer qu'après que la première est finie.

Cette règle est fondée sur deux raisons.

1º Prévenir des décisions erronées par défaut de connaissance.

Foder pour ou contre, c'est prononers, c'est execut Police d'un juge : parler pour u contre, c'est pisider, c'est exercer is fonction d'un arocat, c'est pisider, c'est exercer is fonction d'un arocat, Voter arant que la didiffication soit terminée, c'est juges sans aroir recueilli toutes les preuves, sans possèder tous les documents suj puerent se présenter dans le cours du début. Veil-on plus qu'un cett orsteur à rindredre. Il est impossible de décicient orsteur à rindredre. Il est impossible de décicient orsteur à rindredre. Il est impossible de destendre de la contre de la contre de la contre de un return qui survait fait changes de contre de contre de contre de la contre de la contre de la contre de la contre de contre de la contre de la contre de la contre de la contre de aron en la contre de la contre de contre de la contre de la contre de la contre de la contre de aron en la contre de la

2º Prévenir des décisions contraires à la volonté réelle de l'assemblée.

Supposer une série de membres qui parlent dans un ordre fia, e qui votent cheane à leur tour, Le premier vote pour la proposition : tous ceux qui riement après lui, votent dans le même sens. Le déraire de tous vote dans un sens contraire, en se fondant sur des faits ou des arguments qui ont céchappe à tous les opiannts antérieurs, mais qui portent la conviction dans tous les esprits. Quelle en est le conviction dans tous les esprits. Quelle en est le convictement ? Un read une décision qui a

BESTELN - TOUT I

pour elle, en apparence, tontes les voix moins une, et qui, en réalité, est contraire à la volonté unanime de l'assemblée.

Les Anglisis sont tellement accoutumés à séparer l'opération de debattre et celle de orter, qu'ils concerraient à peine qu'on ait pu se départir de cette règle. Mais celle était absolument ignorér en France dans les anciens états généraux, dans les parlements, et dans les assemblérs provinciales. Dans les états genéraux de 1789, les premières opérations se firent por un apper homnial de tous les membres, qui étaient appelés à débattre et à roter en même tenna.

Il en résultait deux absurdités manifestes.

1\* La chance que pouval avoir un individu de pagner de parliams à son opinion, cità moins proportionnée à la force de sea reguments, qu'au rang qu'il occupil dans la liste de sopianas. Il y avait aix cents membres dans le tiers (cita. Colin qui parlia le premier povavia influer un cion; cest quatre-viage-din-seuf. La second ne pouvai pilus himber que un rein, cent quatre-riagi-chi-thii, et himber que un rein, cent quatre-riagi-chi-thii, et personne que lai-native qui pot cofor à l'imprasion de son d'esure qui pot cofor à l'imprasion de son d'esure qui pot cofor à l'imprasion de son d'esure.

3º La chance qu'avaiu un individu de former une opinion (editoré, était en raboninverae de la charqu'il avait de gagner des partisans à son opinion. Cettl qui pouvait influer sur toute l'assemble pouvait recevoir des lumières de personne, Cetta qui avait pu profiter des observations de un l'assemblée, ne pouvait plus les rendre utilirs à aucun autre.

Ca shavelide dairet trep saillades pour a visco par a fei perçues, assi, dans pladeurs corps poliliques ob l'en avait adopté cette méthode inepte et réducit, on avait ortheré à y remédie en deshisridectie, on avait entends in mais contraite qui pretipé rour, on avait entends un avis contraite qui prête pérédie en dien, on poursit, dans le second tour, abandonner le sêne et se rengre à destinate, d'aire pour avait entends un avait entends in a fette fave pour le destinate de l'entendre de l'ente d'ente d'ente d'ente d'ente d'ente d'ente d'entendre de l'ente d'ente d'

Comme ces deux opérations, débatire et voter, tainent confondues, le langage qui les exprime présentait la même confusion. Acis, opinion, rote, délibération, s'offrent dans tous les procès-verbaux comme synonymes; on ne sait où l'on en est; é est un chaos pernétuel.

Dans toutes les sciences, les premières vues sont

...

confuses. On ne assisti d'abord que des masses. Ce n'est qu'après besucoup d'experience et de ré-flexion qu'on parrient à llistinguer les diverses espèces, à les classer, à leur donner des noms séparés. En Europe, un chien et un cheval sont des animans différents; à Olabiti, le premier cheval qui y paprit fut pris pour un grand chien.

La conversation a c'é le premier modète du débat régulier, mais quoque, can les cliesceurs familier on délibère couvent sur un point pour arriver à un conclusion, il l'act in ordinaire in increasaire de séparer strictement ces deux actes ; roill pourquoi lo un cit et ilongième confondus dans les assemblées politiques. Il a faille du temps pour arriver à de sièce nettes un fee deven serse qui tradical à de sièce nettes un fee deven serse qui tradical à confin le vote. Confin le vote, confine vo

# CHAPITRE XVII.

INCONVÉNIENTS D'UN ORDRE FIXE POUR LA PAROLE.

Aucun membre, après l'auteur de la proposition, n'aura le droit de parter avant un autre. Celui qui demande le premier la parole sera le premier entendu. Entre plusieurs compétiteurs, la priorité sera décidée par le président (ou par

le sort).
Un ordre fixe de priorité, quel qu'il soit, est une des règles les plus nuisibles qu'on puisse établir dans une assemblée politique. Ordre apparent, désordre réel; égalité apparente, inégalité réelle :

mais ecci demande à être traité en détail.

1º Cet ordre fixe est défavorable au développement de l'intelligence individuelle.

Celui qui se voit placé des derniers dans le rang de la parele, devann naturellement sixtendre à voir sea arguments anticlées, n'aura point, dans les cas ordinaires, la mene émulation pour étadier un nigle difficile. Plus on diminue pour lui la chance de se difficile. Plus on diminue pour lui la chance de se distinguer et d'ére utile, plus on affibilit les moits de son application. Cet obstacle pout être vaineu de son application. Cet obstacle pout être vaineu de son application. Cet obstacle pout être vaineu un découragement d'avoir à parler devant une audience faitguer et prévenue.

2º Ce mode entraine une grande perte de temps par les discours inutiles.

Les premiers sur la liste, placés dans une situation qui les met en vue, et toujours appeles à parler, se croiront obligés de répondre à cet appel; ils feront des discours non pour dire quelque chose, mais pour ne pas se taire. Ainsi, par une double erreur, les plus habiles peuvent être réduits au sitence, et les plus ineptes forcés, pour ainsi dire, à leur corps défendant, d'user ou d'abuser de la parole.

5° Cet ordre fixe est encore nuisible au débat, en empéchant les talents différents de se concerter, et de se distribuer les rôles de la manière la plus avantageuse pour la discussion.

L'un sera plus propre à faire l'exposition d'un sujet ; il excelle à présenter une graude série de faits

dans un ordre clair et précis.

Un autre, moins capable de saisir un ensemble, possède à un baut degré l'art de faire valoir tel ou

tel argument.
En troisième, peu doué de la force d'invention,
aura cette présence d'esprit qui découvre à l'instant
le côte faible d'un antagoniste, et il aura une grande

supériorité dans la réplique. Tel autre enfin, qui serait nul à l'ouverture d'un débat, est admirable pour résumer, pour faire un

sommaire des arguments, et accelerer la conclusion.

Laissez la parole libre, cet arrangement des rôles se fera de lui-même, sans qu' on y pense. Mais l'ordre fixe contrarie l'ordre naturel, il place les hommes

et déplace les talents.

4º Cet ordre fixe tend d'une autre manière à renverser le véritable ordre du débat. Ce qui le constitue, c'est l'alternative entre les antagonistes. Je en dis pas que cette alternative soit tonjours d'une nécessité absolute, mais é'est la marelle la plus naturielle, la plus agréable, et le plus propre à conduire

as lust.

Arancet-on un fait crené ou un argument sophistique, il importe que la refutation soit innédant. Un discorre à el produtt un été resulté en
dant. Un discorre à el produit un été resulté en
combattre au moneut même. Sans cela, point d'égalièr et qu'y à «1-le plus propre à neutre les jugre
ca état de prononcer arec comaissance de cause,
un ce plaisèger contradéctore, ou fron popue anu
cesse perignés à préjuger, rais a faits, argument à
et reposit l'existence porte fait juil la hunter,
et reposit l'échier perir fait juil la hunter,

Dans l'assemblée nationale, tous cent squi voulaient parier sur un squé domné es fassient inscrieré d'arance, et cette liste fissil l'ordre de la parole. Que che citai it resitualts' Nombre d'orateurs parlant de suite dans le même sens, et fisiant des ilicours repéragres, fatiguiante l'assemblée par des redites de cièrnelles. Point d'analogie et de correspondance entre eux. l'attaque et la défense n'étaient jumais dans leur ordre naturel. Telle imputation faite dans un des premiers discours n'étair étanté que dens un des premiers discours n'étair étanté que dens un des des derniers. C'était un contre-sens de débat; et l'ennui de ces harangues isolées, toutes indépendantes les unes des autres, produisait une impatience, une lassitude qui disposait à précipiter les conclusions les plus importantrs.

So Quand Fordre de la profect să fac d'apeix celtule de dignifict et de reange, il y a un incontreient de dignifict et de reange, il y a un incontreient de plus, il tend à fortifier une indiurence indutr. Qu'il y il, dans toutes les assembléres, des bommes qui abbiquent leur proper relotaté pour se gouverner are relle d'un autre. Celtu man aiguit ast impostent leur proper relotaté pour le profession de l'archiver, este un modifier, il ne faut trien pour l'apprender et des consailer l'opphon de leur sucrétuurs aux des consailer l'opphon de leur sucrétuurs aux des consailer l'opphon de leur sucrétuurs.

L'arrangement libre laisse à la probité une ressource de plus. Tel qui n'oscrait pas combattre l'avis déclaré d'un homme puissant, oscrait être libre dans les cas où il n'est pas censé le connaître.

6º Enfin, par rapport aux droits des individus, cet ordre fixe est une réritable inégalité, dans un ces où l'égalité est justice. Quel que soit l'avantage de parler avant ou après tel individu, il n'y a point de raison pour le donner à l'un de préférence à l'autre.

Dene rois d'autre objection à ce plan que le danger des contristalons entre ceux qui se présentent simultantément pour demander la parota. Si le président attendement pour de la partialité. Si l'on en appelle à l'aisemblée, quelle prette de temps l'a d'ailleurs les membres en defaveur seront le plus souvent éconduis. La majorité même peut abuser de ce droit pour exclure la minorité de l'exercise de le parole.

Je réponds à cette objection par l'exemple du parlement britannique. Il ny a point d'order de priorité, J.a manière de demander la parole, c'est de se levre il es no siège au moment où celai quienlisti s'est assis. Dans un ces de doute entre plusieurier postulants, c'est au président à décider, c'est-vier provisoirement; car, en dernier ressort, la décision apparient à la chambre.

Dans le fail, la rigle qui donne la parole au premier lerce éta source nelfreinte. La président trouver moyen de ne pas voir les museuis orsteurs, et tout que a partialité séconde arec celle de l'Amendide, de la commandation de la rigle, on ne finicial rice. Où est l'incontrálent de se remer le plus qu'on peut des harraques implient par les marques d'humerus, l'impuisence, le bruit, Les marques d'humerus, l'impuisence, le bruit, Les decouragements, cont audendrés la découragement, se contaction de la commandation de la c

rebuter des parleurs importuns et opinistres. Mais il vaut encore mieux les prévenir par ce pouvoir arbitraire qu'exerce le président, sous l'autorité de l'assemblée.

Quant à l'exclusion d'un parti, c'est ce qui n'est jamis surriée n'Angleterre, et ce qui ne puts retrivr ilms aucune assemblée, sans une conspiration trop infique, trop bontruse pour exister, au moins sous le régime de la publicité. Un discourscloquent et judicieux se fisit couter aree plaisir par ceux mêmes dont il contrarie les vues. Une barangue Inprie déplat à tout le monde, mais surtout à ceux qu'elle prétent servir, car elle les discredite. C'est en fait de parti qu'on peut dire :

## Rien n'est plus dangereux qu'un ignorant ami.

Ainsi la nature de la chose fournit au préssdent des motifs qui régirront ce pouvoir discrétiannel d'après l'utilité générale de l'assemblée.

#### CHAPITRE XVIII.

DES TROIS DÉBATS POUR LES PROVETS DE LOI \*.

Tous les projets de loi, dans le parlement britannique, sont soumé à trois détat, qui se fond à jours différents, souvent même à d'ausez grands intervalles. C'est ce qu'on appeille les trois fectures du hill. Le bill peut être rrjete après la première, la seconde ou la troisième lecture, mais il n'est adopté que loragu'il la pases par ce trois étamies. Ce n'est pas tont. Entre la première et la seconde lecture, ou entre la seconde et la troisième, le dillo

est distuté dans un constité de toute la chambre. Ce comité général (dont il sera parlé silleurs) admet des formes de discussion plus libres que celles suxquelles on s'astriroit hans les débats réguliers. On n'y décide rien d'une manière définitire. On nomme un président pour l'occasion. On permet aux mêmes oracturs de reprendre la parole plaseurs fois sur le même sujet. La discussion s'établis ainsi entre les personnes qui ont une connaissance plus particulière de la question.

Quant aux trois lectures, la première se borne presque à l'introduction du bill et à des observations générales. La seconde est le vrai champ du débat. La troisième n'est guère que pour la forme.

 J'ai cherché à suppléer ici ou silence de l'auteur, qui fait très-souvent allusion à ces délibérations réliérées, mais qui n'en a point traité expressément.

44

Le meire de ces debats rélièrés est ; 1º de maire le délicientions, o donanta à plus de personnes l'accasion de parler, à différentia jours, après aveir le destinations de parler, à différentia jours, après aveir me de la commenta del commenta del commenta de la commenta del co

Chacun le sait par expérience : les plus fortes raisons alléguées par les deux partis ne sauraient être jugées à leur exacte valeur la première fois au'on les entend. Elles font trop d'impression, ou ciles en font trop peu ; trop , si elles sont dévelopnées avec toute la séduction de l'autorité et de l'éloquence ; trop peu, si elles attaquent des passions, des intérêts ou des préjugés violents. Dans un intervalle de quelques jours , l'esprit peut se caimer; l'opinion publique aura le temps d'influer; ce qui ne tient qu'à l'élogoence aura perdu son effet, ce qui tient à la raison aura augmenté le sien. On portera souvent au second débat des vues toutes différentes de celles qu'on avait à l'issue du premier; et les deux partis se remettront en présence avec des moyens múris par la réflexion et par leurs communications avec le public.

Il faut compter sur l'exercice des partis. Si une seule délibération peut décider de l'adoption d'une loi , vous donnez à chaque parti un intérêt extrême à faire valoir tous ses moyens pour obtenir la vietoire de la fournée : vous produisez tout au moins une grande chaleur, et pent-être une grande animosité dans le débat. Mais quand on sait qu'une première victoire ne suffit pas , qu'il fandra lutter une seconde fois, et même une troisième contre ses antagonistes, on menage ses forces, on les tempère pour ne pas nuire à sa cause, on n'ose pas prendre un avantage illégitime dans une première occasion, paree que ee serait donner des armes à ses adversaires ; et le parti de la minorité qui a vu graduellement venir sa defaite, s'y résigne avec d'autant plus de modération qu'il a eu tous les mofens de se défendre.

Dans le parlement britannique, indépendamment des trois tectures qui sont de nécessité, il y a bien

d'autres occasions où l'on peut renouveler le débat pendant le progrès du bill, terme technique qui comprend les différents degrés par lesquels le bill doit passer depuis son introduction jusqu'à sa conelusion. Il doit, comme on l'a déjà dit, être soumis à un comité de la chambre (commitment), et quand l'opération se répète (recommitment), Il doit être transmis sur un parchemin pour devenir le texte authentique (engrossment), il doit ensnite être transmis à la chambre des pairs , et recu de nouveau dans la chambre des communes, Chacune de ees opérations successives se fait sur la motion d'un membre, et eette motion peut devenir l'oceasion d'un nouveau déhat, L'opposition se sert trèscarement de ces différents movens pour retarder la marche d'un bill; mais on les tient en réserve pour des cas extraordinaires , lorsqu'un delai pourrait produire des résultats importants.

On objectera que esa trois debata entrainent beancoup de longenera, et qu'il est des circonstances impérieuses où il limporte qu'une bis siot passes avec beancoup de rapidide, è reponda que, dans ces esa d'une évibeten nécessité, les trois returns d'un bill pervent se faire dans le même returns d'un bill pervent e faire dans le même returns d'un bill pervent et de l'action le même externité, a ji en em trompe, à l'occasion de la restole de la Botte du Noze, en 1737, mais if fasta, pour en venir à ces moyeres extrêmes , une urgence qui surmonte tout opposition.

Ceux qui font cette objection, ne s'apercoivent ils pas qu'elle porte directement contre la reflexion, contre les informations , qui ne sont souvent que le fruit du temps et de l'étude? Il y aura des répétitions. Mais une conviction raisonnée ne s'opire jamais tout d'un coup. Le meilleur argument a besoin d'être présenté à divers intervalles , et sons plusicurs aspects. C'est amsi qu'il s'adapte à la diversité des entendements, et qu'il se dépose dans la memoire 1. Ces hommes que l'on persuade avec un mot, on les perd aussi facilement qu'on les a gagnés. Laissez naître l'opiniâtreté du débat, il en résultera de la persévérance dans la conduite. La France doit se souvenir, avec effroi , de ees terribles décrets d'urgence, de ces décrets pour fermer la discussion, e'est-à-dire pour subjuguer la minorité, pour étouffer les arguments que l'on eraignait le plus. Plus un peuple se sent faeile à émouvoir et à entrainer, plus il doit se mettre sous la protection des formes qui imposent la nécessité

de la reflexion, et qui préviennent les surprises. Cette objection des longueurs admet une réponse

sons l'image d'une étoffe qui dolt tremper longtemps dans la couleur pour s'en imbiber.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Un membre expérimenté de la chambre des communes disait: A truth in the house of commons requires a great deal of sooking. Ce mot présente le progrès de la vértié

plus directe. Les trois débats aménent bien nécessairement des intervalles, mais ils ne tendent point à rendre la discussion plus longue dans sa totalité. Ils ont plutôt l'effet contraire. En effet, ces trois débats ont un objet différent ; ils divisent la délibération d'une manière très-naturelle. Dans le premicr, on sc borne à considérer la convenance ou la disconvenance du projet de loi, sous un point de rue général. Est-il rejeté, il y aura eu une grande économie sle temps, parce qu'on ne s'est point occupé de la critique particulière des divera articles. Et, en effet, à quoi servirait il d'en examiner en détail toutes les clauses, et ile proposer des amendements? Ce serait ôter les taches d'un habit que pent-être on va jeter au feu. Le projet ile loi est il admis comme convenable en lui-même et dans son principe, il passe alors au second délut ; et c'est là qu'on prenil en considération , l'une après l'autre, chaque clause ile la loi : c'est là qu'on propose des amendements , ou qu'on les renvoie , dans l'intervalle des séances , à un comité particulier , chargé de rédiger toutes les corrections de détail , espèce de travail augnel une assemblée nombreuse n'est guère propre. Les votes qu'on prend dans ce second débat n'ont rien de définitif. Ces votes ne sont qu'une manière de terminer la discussion sur chaque article, et de pressentir le vœu de l'assem-

Après un intervalle nécessirle pour bissor repour l'esprit, et pour revoir de sang-freid ce projet de loi sinsi amende, on arrive au troisième debta serv une commissaire apprediment de la bis, relative de la commissaire apprediment de la bis, rale et dans toutes ses élauses particulières. Cam qui ont proposé de anemdenenta les responsaires titals out obteau Passeniment le la mijorité, et ne traire. Plus une assembles sens exercé; plus la matière sens étaires dans les deux premiers debtas, traire. Plus une assembles sens exercé; plus la matière sens étaires dans les deux premiers debtas, et le troisième, en plureal, sens traire-pupés. Le premier, qui roule une la convenance ou ta discontre de la troisième, en plureal sens principales de premier, qui roule une la convenance ou ta discontre de la troisième, en plureal sens de la convention de la premier de conventi les suprepar out l'.

The France, orn loss proposed park to red as sout assessing explosion of the loss and tools are loss of the contention of the content of the content of the content of the contention of the content of the con

#### CHAPITRE XIX.

EXCLUSION DES DISCOURS ÉCRITS.

La règle d'exclusion par rapport aux discours

écrits est strictement observée dans le parlement britagnique. Elle doit l'être dans toutes les assemblées slélibérantes.

 Le principal inconvénient de ces discours écrits est de n'avoir point de suite, de liaison, de rapport les uns avec les autres.
 Il est facile de sentir qu'une assemblée poli-

tique n'est pas une société d'académiciens ; que le plus grand avantage d'un senat national et d'une discussion publique, est précisément dans cette activité des esprits , dans cette énergie de sentiments, dans cette abondance de moyens que produit le spectacle d'une grande assemblée d'hommes éclairés qui s'animent, qui s'inspirent, qui s'attaquent sans se ménager, et qui, se sentant pressés de tontes les forces d'un antagoniste , développent eux-mêmes, dans leur défense, des forces qui leur étaient inconnues. L'attention est comme le verre qui , concentrant tous les rayons dans un scul foyer, en fait jaillir le fen et la lumière. Mais l'attention ne peut se soutenir que par la liaison des discours, et l'espèce d'intérêt dramatique qui en résulte. Alors rien ne passe sans examen; toute vérité frappe, toute crreur provoque sa réfutation;

un mot beureux, une expression juste valent un

discours : et les armes , dans ces débats , ne

pouvant être maniées que par des hommes habites,

l'assemblée s'épargne de l'ennui et gagne du temps,

Il n'y n'en d'utile dans la métholie des lectures; sinon de ménager à la médicerité des consolitons d'amour-proper aux dépens de l'intérêt publie. « Dira-t-on que les discours préparés out ordinairement plus de maturité, plus de profondeur; « que l'assemblée, par ce meyen, est moins espotà entendre des opinions dangereuses ou irréféchies? C'est précièment le contraire. Il faut de bit

recoonaltre, et elle a signalé à cet égard son impuis-

Opensiast on stall reconsus is contracted when marche plan ensuring, et it registemed a lamposite let trois deliber, mais done let cas où its Cisirent la moise nécresaires. Pour les propositions des del failler par un membre, ona adopte les trois lectures (art. 46); la discussion est ouvers après channes d'ittels act, 45; 0, et, que differe d'une proposition indivisaires. Plannedensest qui 12 chapper de losse au sui tail parposition reuple; e pour leque ou au tour su destinaires de la commanda de lorse de la commanda de la commanda de proposition de la commanda de lorse de la commanda de lorse de lorse de lorse de lorse de la commanda de lorse de longues préparations, des méditations plus approfondies, pour parler d'abondance que pour éerire à loisir. Mattriser son sujet, l'avoir étudié sous tous ses aspects, avoir prévu les objections, être en état de faire face à tout, ee sont la autant de conditions nécessaires pour l'orateur; mais quel homme médioere n'est pas en état d'éerire, sur un sujet connu, quelques pages superficielles? On écrit pour faciliter la méditation, pour soulager la mémoire, pour s'épargner la fatigue de retenir une série d'idées. On écrit pour confier au papier ec qu'on veut, en quelque sorte, demenager de sa pensée : aussi on ne sait pas ce qu'on a écrit ; mais ce qu'on vent dire, il faut le savoir. Qu'on demande à tous eeux qui ont fait preuve du talent de la parole dans l'assemblée nationale, pourquol ils se sont réduits à lire des mémoires sur des sujets difficiles et compliqués, ils en accuseront tous la brièveté du temps, les questions précoces, le nombre et la variété des metières : mais ils confirmeront ainsi que la méthode des discours écrits est vicieuse en elle-même. Elle pe fera jamais des hommes de force dans une assemblée politique; elle favorise l'inertie de la pensée, et, comme l'habitude de se faire portee, elle jette dans l'engourdissement et l'indolence.

En Angletere comine allieurs, le talent dislarqui de la profece sa concerte dian un petit nombre d'individus; mais on n'y tolère pas la méthode des lectures, qui multiple les discours sans multipler les infers. Voit-on qu'ils sortent moins norts d'arguments dans lever discousien? Y n-1-3 cris d'arguments d'ann lever discousien? Y n-1-3 tantité que le défensaur d'une moiten a case de parler, le parti contrire ne fournit-il pas no creatur-; qui, par des arguments opposés, cherche à d'illera l'impression que le premier arisi

eberete à effacer l'impression que le premier avait faile 1 ? a Ceux qui n'ont pas le talent de la parole peuvent eommuniquer des faits et fournir les arguments aux orateurs habitnels. C'est le meilleur moyen de les faire valoir. Cex communications, ces contributions

d'idées ont continuellement lieu dans le parlement britannique 4. Je ne puis me refuser au plaisir d'ajonter à ces observations celles d'un publiciste aussi distingué comme penseur que comme écrivain.

t Ce passage est tiré du Courrier de Provence, nº 65.

ne co.

\* Elles avaired lieu de même dans l'assemblée netionale.

J'ai va nouvent M. de Nirabren, cilant à la tribure, et dens
la inbune même, recenir des noire, qu'il parcoursis de
l'out sans s'interroupes, et qu'il enchàssant quaiquefus,
acc le plus groot av., dans la saite de son discours. Un
homme d'esput le compane à ces charistans que songeal

e Quand les orateurs , dit-il , se bornent à lire ce qu'ils ont écrit dans le silence de leur cabinet, ils ne discutent plus, ils amplifient : ils n'écoutent point, car ce qu'ils entendraient ne doit rien ebanger à ce qu'ils vont dire ; ils attendent que celui qu'ils doivent remplacer ait fini. Ils n'examinent pas l'opinion qu'il défend, ils comptent le temps qu'il emploie et qui leur paratt un retard. Alors il n'y a plus de discussion ; chacun reproduit des objections défà réfutées : chacun laisse de côté tout ce qu'il n'a pas prévu, tout ee qui dérangerait son plaidoyer terminé d'avance. Les orateurs se succèdent sans se rencontrer : s'ils se réfutent , e'est par hasard ; ils ressemblent à deux armées qui défileraient en sens opposé. l'une à côté de l'autre, s'apercevant à peine, évitant même de se regarder, de peur de sortir de la route irrévocalil ment tracée...

« Voulex-rous que nos saremblées représentatives sonter rakomandes? Impore au houmes qui reuleur p briller la nécessité d'avoir du talent. Le grand nombre se réuippers dans la raison, comme pa aller; mais si vous ouvrez à ce grand nombre personne ne voules as éviluer est stamping. Charun se donners son jour a'éloquence et son baure de échelité. Chaem pouvait faire un discours écrit ou le commander, précendra marquer son existence échelité, saire pouvait faire un discours écrit ou le commander, précendra marquer son existence frightaire, et les assemblées devendront des arcéctates, avez cette difference que les haraques en destinations de la commentation de la concération, avez cette différence que les haraques en marques de la commentation de la concération, avez cette différence que les haraques en marques de la commentation de la conterior de la commentation de la commentation de la comterior de la commentation de la commentation de la comterior de la commentation de la commentation de la comterior de la commentation de la c

« Je me refuse à citer d'incroyables preuves de ce désir de faire effet aux époques les plus déplorables de notre révolution. J'ai vu des représentants chereher des sujets de discours, pour que leur nom ne fût pas étranger aux grands monvements qui avaient eu lieu : le sujet trouvé, le discours écrit, le résultat leur était indifférent. En bannissant les discours écrits, nous erécrons dans nos assemblées ce qui leur a toujours manqué, cette majorité silencieuse qui, disciplinée, pour ainsi dire, par la supériorité des hommes de talent, est réduite à les écouter, faute de pouvoir parler à leur place; qui s'éclaire, parce qu'elle est condamnée à être modeste, et qui devient raisonnable en se taisant 5. » (Principes de politique par Benjamin Constant, chap, vii. De la discussion. )

un ruben en plusieurs pièces, les mâchsot un moment el

<sup>9</sup> Il y e quelque chose de plus fars encare que tous cer raisonnements: c'est ce qui se passe sous les yeax du pubble dans la chambre des députés à Paris. Dès qu'un merateur déplaie à la tribune le terraite routeac, ou même inraqu'il ne monite qu'une fémile de manescrit pour tramper un audinner qu'on ne trompe pius, «'out les signal dus bruit et."

#### CHAPITRE XX.

AUTRES RÈGLES RELATIVES AU DÉBAT.

Les régles que nous allons exposer ne sont pas de la même importance que les précédeotes; mais elles tendent toutes à privenir des inconvicients et à produire un meilleur débat. Les premières sont de nécessité: celles-ei sont de prudence.

1º Adresser les discours au président, et non à l'assemblée en général. Cet usage, constamment suivi dans la chambre

Cet usage, constamment suivi dans la chambre des communes, est très convenible à une assemblée nombreuse, pour donner à ceux qui parlent un point fixe de direction, et un centre commun à tous les discours.

Il est naturel que chacun s'adresse à celui qui, par son office, a le droit de juger si l'on s'écarte de la question, ou si l'on tombe dans qu'elque irrégularité défendue par le règlement.

Le discours adressé au chrf de l'assemblée seraplus grave et plus tempéré que s'il l'était à l'assemblée entière. Un bomme passionne même, en s'adressant à un magistrat impariial, à un chef respecté, senire la nécessité de mesurer ses expressions, et de réprimer des mouvements d'undignation et de colèrre.

Si les membres se parlsient entre eux directement, la discussion dégénérerait plus facilement en presonnalités.

Il n'est point d'habitude plus utile daos une assemblée politique, que celle de considérer le président avec déférence et respect; et rien n'est plus propre à former cette habitude que de l'envisager comme le centre de la délibération, comme l'assemblée personnifiée.

2º Éviler les noms propres en désignant les membres de l'assemblée auxquels on répond.

Cette right, strictement observée dans la chambre des communes, oblige à recourir à différences circultections, pour désigner un todividu. L'homorable membre à ma droite ou à ma gauche, le gentithomme au ruban bleu, le noble ford, mon sacant ami (en parlant d'un homme de loi), etc. La plupart de ces expressions sont polies sans fadeur. Les noms propres sumients souvent une

de l'alarme; quesquestes on parvient à le faire taire; mais plus sources; ju manaîteis, au courge hévolus coetire les murmunes; aires les conversations particulières l'abblusces); les sus quittes leur place, d'autres losent, personne nécoate, un bruit confar remplit às salle; le discours et compétenent perdu pour tout le monde, et ne se retroute que dans les Journaux. Si deux on trots contains lecteurs Ayrielle d'éjithèles complianenteues, comme con no roit direrexcemple-lun les discours d'élèron, promoncés dans le cérat de Rome : miss le vérinsle inconvience et que, dans les delaise, la mension du nom est un appel plus fort à l'amone-propue que toute autre déspention. Il est moine chequant dernier, est tombé dans une erreur grossière, a que de le signate nomisativement. C'est comme une abstraction faite de l'individu, pour ne le coasidèrer quie dans ou exister positique. Cete règle est gérante, et quand les débatinats pour échardes. Cet membre pour commès que le consequence mem pour commès que le consequence comme pour commès que le consequence mem pour commès que le consequence comme pour commès que le consequence comme pour commès que en consequence pour commès que le consequence comme pour commès que se consequence pour commès que se consequence pour commès que se comme pour commès que les estre pour comme pour commès que se pour comme pour commès que se pour comme pour commès que pour le comme pour commès de les est pour pour comme pour commès de les est pour pour les de la comme pour commès de les est pour pour les de la comme pour pour comme pour pour comme pour p

3" » Le amate supposer de mouveaix motifs.
Cret cancer la une règle aboute du delat leitannique. Vous pouvre, en toute liberte, reprochetu prépinant son (paronne, es mépries, ses
representations cronoce d'un fait; mais ne dites
pas un mot qui inculte pes motifs. Appurez sur
toutes les consejuences unitables de son opision
ou de la mesure qu'il soutient; moutre qu'elles
ou l'anneche: mais ne supposez jamis qu'il sat
prévit et roulo se consejuences.

Strictemon, la regle est fondec en justice; cer si'n osse est difficile connaitre objerar nos vrais et secrets motifs, il y a ben de la temérite à per-leante dimétre cou des autres; et, per notre charles dimétre cou des autres; et, per notre l'année de la consentie de la commanda del la commanda de la commanda del la commanda de la co

Mais surrout cette maxime cut conforme à la prince. Votre antiquoites cut il una ferrer, il pieut recevoir de vous la vérite que vous lui présentes en le ménageant à Accuser-rous se monifa, vous l'offensez, vous le provoquez; rous ne lui liaisez, vous le provoquez; rous ne lui liaisez pas le calaise nécessaire pour vous le le liaisez en la college de la contra recensité de la commonsique de l'una à l'universe vous, le l'eu a commonsique de l'una à l'universe vous, le l'eu a commonsique de l'una à l'universe vous le l'accuse de la cette de la courte de resurreitments qui, se prolongeant su delà des délats.

se succèdent à la tribune, on n'y tient plus et on appelle de touies parts cette clôture de les discussion , cette clôture se containe à la liberté et à la justice que l'assemblé dois à toute se membres. C'est donc aux discours écrits qu'on peut attribure, en grande partie, les l'écheuses habitudes d'unaitention, de temulte et d'unipatience qui proublent si soureal ses débats.

des baines personnelles. Ce n'est pas asset d'exclure les personnalités; il faudratt encore proserire les cupressions amères et violentes; il faudrait les proserire comme des actes de maladresse, encore pius supe comme des trais de passion. «L'art de persuader, dil Pascal, consiste autant en celui d'agréer qu'en celui de convaincre 4.»

Tous ceux qui ont suivi des assemblées politiques savent que des expressions peu ménagées sont les sources des incidents les plus tumultueux et des écurts les plus opinistres <sup>2</sup>.

4 Ne faire aucune mention des vœux du prince et du pouvoir exécutif.

Ce vœu, par lui-même, ne prouve rien par rapport à la convenance ou à l'inconvenance de la

mesure; il ne peut avoir aucun bon effet, et n'en peut produire que de mauvais. L'admission de ce moyen serait incompatible avec la liberté de l'assemblée, non-seulement dans telle occasion particulière, mais dans toutes : car si on peut l'alleguer une fois, on pourra l'alleguer

toujours: et si on accorde la moindre valeur à une considération de cette nature, le pouvoir de l'assemblée est réduit à rien; on substitue à son rœu le vœu d'un supérieur. Si ce vœu d'un prince, énoncé par les uns, était disputé ou condamné par d'autres, il s'ensuivrait

si et vou un prince, enonce par res uns, etans, disputé ou condamné par d'autres, il s'emautrait que le ebcf de la puissance exécutire deriendrait l'objet personnel des debats, que sa dispuis écrait compromise; et il en résulterait l'espèce de discorde la plus fatale, celle qui peut eonduire à une guerre critle.

Cette règle est depuis longtemps établie et strietement suivie dans les débats parlementaires. Le dis-

Le même auteur formes un rêgle de produces nos montaines que celendes, man spin a comp jour concretir en les «Quad jas veul reprosité» avec utilité, diesé, la president de la companie de la companie de traite archéaurement de co céleble, et les auseur celte viviné qui a controlle de co plot de la companie de la sour celte viviné qui a par boste de co plot de la companie de la companie par, ai controlle de controlle de la companie de la controlle de la participation de la companie de la controlle de la companie par, ai par boste de controlle de la controlle de la controlle de la la companie de la controlle de la controlle de la controlle de la la controlle de la controlle de la controlle de la controlle de la la controlle de la controlle de la controlle de la controlle de la la controlle de la controlle de la controlle de la controlle de la la controlle de la controlle del la controlle de la co

Printed and Parical.

In the state of the printed and the prin

cours du rol, à l'ouverture des sessions, ne contient que des recommanisations générales, et, d'ailleurs, il n'est considéré que comme un acte du ministère. On le discute librement, sans faire aucune mention du monarque : l'opposition l'attaque comme toute autre meurre des ministre des ministre des ministres.

3º Ne citer aucune pièce justificative au servant de preuve, qu'elle n'ait été présentée à l'assembléen conséquence d'une proposition à cet effet 3. Cette règle est fondée sur deux raisons manifestes : 1º assurer l'authenticité de la pièce un prend pour base d'une décision; 3º donner à chaque membre la faculté de la coincité, et d'être informé

de l'usage qu'on en vrut faire.

On a vue n'Ennacle sa premiera corps de l'État tomber, par l'oubli de cette précaution, dans des erreures qu'on n'auraif junais eu à reprocher en Angleterre aux officiers les plus subalternes. Le parsiement de Paris, dans ses fameuses remontrances des 10 et 21 juillet 1787, a etié, parmi les rois qui ont assemble les états goiferaux, Charles V et Henri IV; ce qui n'est vrai ni de l'un ni de l'autre 4.

Combien de fois l'assemblée nationale n'at-effe pas portée de decrets un de simples ou-uriler, par des faits ay'on appelait de notoritée publique, sans posses qu'un appelait de notoritée publique, sans prome populaires, et que plus un foit servit non voire, plus il persait facile d'are recueille les preuves la L'assemblée légistaire enroys un des ministres du contra de la company de la company de la company de production s'ague et de l'annatione, anne consiste aucun fait et sans contentre l'accuré ; nanc consiste aucun fait et sans contentre l'accuré ;

moins cérémoiensement : Les mots allaient, comma dit Muntaigne, où altoit la pensée.

<sup>3</sup> Omnis demonstratio ex pracognitis et praconcessis.
<sup>4</sup> Ce fais est turé de l'Histoire du gouvernement français, pag. 147.

a Chaque peuple a ses faiblesses, res imperfections codeniques; et pius ciles on a sequit d'empre, pius il est important de les connaître pour s'en gaizanir, be tout les d'dauts qu'on peut reprocher aux écrateus fracçous, l'inexactitaise est le plus marquant, le plus inconiculàtic. Si la nation anglisie e quesque ranalege d'écide ure a revalle c'éti diem la qualité opposée à ce défaut qu'il en faut chercher la ranar.

Un outrage historique axus autorité nerrai reçu en Augénérer à pur pier comme un plainfoyer aus preuves, ou comme on comme. Nam, en l'anne, un grand combre d'historium se cont craval Appendie de l'iné descreves aux pieces errections. Le comme companie, il l'autore a rec les documents neglament sous les years, lorquesqu'en d'a-t-d'a voinie les cierr l'aut a plant difficier d'y faire des resuns spec de les catterne l'est donc peuton general avant des de les catterne l'est donc peuton d'anne sent son juice, de les catterne l'est donc peuton d'anne sent son juice, de les catterne l'est donc peuton d'anne sent son juice, d'appendie de cele castituler. Et se c'est logiqueze on d'appendie de cele castituler l'au c'est logiqueze on 6º Ne pas permettre qu'une proposition, qui a été réfetée, soit présentée de nouveau dans la même session ou avant un intervalle (de trois mois).

Cette règle a pour objet de réprimer l'opinistreté des partis, qui ne se lassent point de ramener des questions déjà décidées contre eux, soit qu'ils espèrent par là entretenir le zèle de leurs partisans, soit qu'ils renillent emborrasser les opérations de l'assemblée.

Cette règle ne peut s'appliquer strictement qu'à des propositions identiques. Un parti ne se laisse point enchaîner par la défense de reproduire une proposition. S'il peut espérer de reussir, il ne manque jamais de la représenter sous une nouvelle forme.

Il est bon, tontefois, d'insérer cet article dans le règlement; il en résultera du moins que, dans les cas ordinaires, une mesure rejetée ne reparaltra pas dans la même session.

Ene règle qui permettrait de rejeter des propositions définitivement et sans retour, ou d'assigner un long terme avant de les reproduire, serait le plus grand des attentats contre la liberté. Ce serait vouloir s'enchainer soi-même, ou enchaîner ses successeurs,

#### CHAPITRE XXI.

#### DES AMENDEMENTS.

Au premier coup d'œil, on serait porté à eroire qu'il n'est pas possible de classer les amendementa, puisqu'ils embrassent toutes les modifications que l'esprit humain peut concevoir sur une proposition donnée. Cependant, en appelant à notre secours l'analyse, nous verrons cette difficulté s'évanouir.

Tous les amendements sont nécessairement relatifs au choix des termes, ou au mode de leur liaison.

Les amendements qui portent sur les termes ne peuvent avoir que l'un ou l'autre de ces trois objets, supprimer, ajouter, substituer. Cette dernière opération se fait par la réunion des deux premières.

légèreié, ne doit-on pas présumer que celui qui se refuse au travail de fournir ses preuves, cut, à plus forte raison, incapable de se donner tous les soms nécessaires pour les semulais.

Il y a une espèce de maxime proverbiale en France, qu'il faut regarder à l'esprit sans s'appenantir sur la jettra, sans

Les amendements qui portent sur la liaison des idées ne peuvent avoir pour objet que de les diviser, de les réunir, ou de les transposer.

La proposition originaire me paralt-elle trop compliquée, — je demande qu'on la dirize, afin de donner à l'assemblée la faculté d'en rejeter une partie sans rejeter l'autre.

Me paraît-il convensible que deux propositions, séparées ilsus le projet originaire, soient présentées ensemble ou de suite, — J'en demande la réunion.

L'amendement qui consiste à transposer tel ou tel mot, telle ou telle phrase, peut aller jusqu'à changer entièrement le projet. Le mot seutement, jur exemple, placé dans tel endroit ou dans tel autre, peut produire un sens absolument different.

Voilà done les amendements réduits à six espèces, et susceptibles de recevoir des dénominations claires et précises.

Amendement suppressif, additif, substitutif, divisif, Amendement remnifications

Ces termes techniques paraissent nécessaires pour empécher de confonirle des idées qui ne différent que par des nuances très-fines. Les choses qui nosont pas classées, et qui n'on point le dénome ion propre, sont toujours mal connues : on ne peut les désigner que par des périphrases souvent obseures. Un nom propre cet d'un grand secours pour l'in-Un nom propre cet d'un grand secours pour l'in-

telligence, pour la mémoire, pour la communication des idées. La plus grantle objection qu'ou puisse allègure contre des mots nouveaux, c'est la ilifficulté de les entendre; mais ceux-ei, ilérirés iles termes les plus familiers, sont parfaitement intelligibles.

Il arrive fréquemment qu'il y a plusieurs ancadements offerts au une proposition, et même des ancundements qui se rapportent à un anneulement antérieur; c'est ce qu'on a apptée un aoux-amendement. Dans quel ordre doit-on les discuter? Il est blen difficile de donner à cet egard des rigles positives; chaque opinant soutient l'importance du sien, et veut obtenir la priorité. S'il faut toujours un délats pour en dévider, la question principale un délats pour en dévider, la question principale

chicaner un les mots, comme si le seus ne dépendail pas des expressions, comme si la justisse dans les léées ne produisail pas la justiese dans les termes. Ce prétexte eil la ressource des étes faibles et mappliquées qui reulent passer pour foetes; car il n'est aucun défaut qui n'ait réussi à se faire un mabque. se perd de vue, et l'attention de l'assemblée s'épuise sur des accessoires.

sur us accessores.

On pourrai tradre es contestation plus rareton pourrai tradre es contestation plus rareton pourrai estant comen principe genéral
que les mendements sur la fusion revont toujourpris en considieration les premiers. Quel est leur
but? De placer les objets à discuter dans l'ordre le
but? De placer les objets à discuter dans l'ordre le
but? De placer les objets à discuter dans l'ordre le
solution de plus a produire une bonne discussion. Dans cette desse d'amendements, in dirisifé
derraient surir la pristrict. Les questions completes.

De les des des des de la contraction de l'accessor de la contraction de l'accessor de la contraction de l'accessor de l'acce

puls opinatres.

Dana les amendements sur le choix des termes, 
on pourrait le même poore comme principe géneral 
que les suppressifs doirent obtenir la promiei 
d'examen sur les deux autres de la même espèce. 
Un seul terme supprimié peut le tree les objections 
les plus fortes, et ce qui est omis n'est plus l'objet 
du debat; au liceu que s'amendements additifs on 
substitutifs peuvent être féconda en sous-amende-

ments de la même espèce.

La valeur de ces observations ne peut être saisie et apprécée que par ceux qui ont l'expérience des assemblées politiques. Ils savent combien les amendements multiplies produisent de confusion; combien il serait beureux de trouver, sinon des règles disolutes, du moins un fil qui put sider à sortir du

labyrinthe. Il reste encore bien des difficultés sur ce suiet. Dans le cas où il y a plusieurs amendements additifs en concurrence, dans quel ordre doit - on les soumettre aux votes ? N'en présentera-t-on qu'un en même temps, ou les présentera-t-on tous ensemble? Si vons n'en présentez qu'un à la fois, en vous décidant par la priorite, vous ne donnez pas aux · autres une chance egale. Il en est de même que dans les élections. Si vous aviez à choisir entre plusieurs candidats, vous ne les traiteriez pas avec égalité, en les mettant aux votes l'un après l'autre. Celui qui est offert le premier aurait en général un grand avantage ; et s'il est élu , les autres sont rejetés sons avoir eu aucune chance de succès. Il faudrait donc faire voter sur des amendements rivaux, d'après le mode électif. Je n'v vois d'autre inconvénient que la longueur du procédé. Il faudrait toutefois y avoir recours dans des cas d'une grande importance. Dans les cas ordinaires, on devrait accorder au président la faculté de mettre aux votes les amendements dans l'ordre qui lei paratt le plus convenable, bien entendu que, s'il y avait réclamation. ce serait à l'assemblee à en décider.

Il est à peine besoin de dire que les amendements ne sout que des tâtonnements et des essais qui doiveut admettre toutes les variations possibles, Si l'amendement passe, il ue évasuis pas que l'article amende doit adopté. La proposition ainsi molifiée derient l'objet du debat, et peut être rejetée. Ce qui arait été supprimé peut être rétablé. Ce qui arait été supprimé peut être rétablé. Ce qui arait été ajouté peut être rétranché. Ce sout des mois qu'on place et déplace, comme dans des corrections de style, sans rien deider par la sur le fond de la composition, qui, après ce labeur, peut être condamné au néant.

Une règle qui doit être absolue par rapport anx amendements, c'est de n'en point admettre d'insidieux.

l'appelle insidieux un amendement prétendu, qui, au lieu d'améliorer la proposition, la rend ridicule ou abaurde, et qui ne neut être adopté sans

la faire tomber par cela même. Le rilatine les un moyeu trê-beureux pour faire reasoriir une absurdité qui ne mérite pas d'être attorie d'amendement; mais une épigramme sous la forme d'amendement, est un jeu d'espeit qui ne coavient ni à la gravité ni à la bonne foi d'une assemblée politique. Proposer un amendement, éet dire qu'on cherche à amélorer la proposition pour qu'elle soit ensuite approaret. Proposer un amen-

dement qui la tourne en ridicule, c'est une espèce de fraude et d'issulte, semblable de c genre particulier d'impertinence que dans la société on appelle prarifigar.

D'ailleurs, ces amendements insidieux sont tout à fait inutiles, ils ne peuvent passer que dans le cas oit i majorité de l'assemblée est déjà disposée à rejeter la proposition même. Cest donc prendre un détour pour allér au bet qu'on peut atteinder un détour pour ailler au bet qu'on peut atteinder

où la majorité de l'assemblée est dejà disposée à réjeter la proposition même. Cest donc prendre un détour pour aller au lout qu'on peut atteindre directement. Vusu ne fisites par là que nécessiter deux operations au lieu d'une. On commence par recevoir l'amendement qui rend la proposition absurde, et on la rejette ainsi amendée. Appliquous escel à oc celèbre arrêté de la chambre des cest de la chambre de la chambre par le la commence de la chambre de la chambre de la chambre de la chambre la comment de la chambre de la chambre la comment la contra de la chambre de la ch

des communes en 1782, arrêté qui servit de base à une sorte de révolution dans le gouvernement. « Arrêté que l'influence de la couronne s'est

accrue, qu'elle va en croissant, et qu'elle doit être diminuée. » Supposez qu'un des antagonistes de la motion

eût proposé de l'adopter, en insérant un seul mot, l'influence nécessaire... Voilà un exemple de l'amendement insidieux;

puisque l'insertion de ce mot rend la motion contradictoire et même crimiuelle, et que l'amendement étant admis, il faut que la motion soit rejetée.

Autre exemple. Une motion ayant été faite pour avoir des copies de toutes les lettres écrites par les lords de l'antirauté à un officier de marine, un amendement fut pruposé pour ajunter ces mots: Lesquelles lettres peuvent contenir des ordres ou être relatives à des ordres non exécutés et subsistants encore. « Cet amendement ayant passé, la motion primitive fut rejetée à l'unanimité. Ce moile de procéder réunissait les deux incon-

vénients ilont j'ai fait mention, l'insulte et la dérision dans le but, la ruse et la tergiversation dans le moyen : le contraire en tout de cette maxime connue, fortiter in re, suaviter in modo.

#### CHAPITRE XXII.

DES PROPOSITIONS DILATORES OU D'AJOURNEMENT.

La proposition faile, et son auteur entendu, it et are permis à chaque membre, désce moment et iusqu'à la fin du débat, poureu qu'il n'interrompe aucun discours, de proposer un ajournement, et cette proposition prendra la place de la première proposition.

Il y a trois espèces de propositions dilatoires : Ajournement indéfini(sine die);

Ajournement indenni(sine die); Ajournement à un terme fixe (in diem);

Ajournement à un terme relait (postquam). Cette demière proposition a lieu quand on demande d'ajourner jusqu'après un événement fuur, par exemple. Jusqu'après la discussion d'un autre projet de loi déjà inserit dans le registre, — on jusqu'après la présentation d'un rapport qui doit ter fait par un comité de l'assemblée, — on d'une ter fait par un comité de l'assemblée, — ou d'une

communication alu rôi, — ou de pétitions attendues.

Toutes ces propositions doivent être permises pour assurer à l'assemblée l'exercice de sa volonté, qui ne serait pas complétement libre si quelqu'une de ses modifications était exclue.

L'ajournement relatif, ou postquam, est nécessaire pour la préserver du danger d'en venir à une décision inconvenable, faute de documents suffisants

L'ajournement fixe, ou in diem, peut avoir le même objet, cétul de procuerr de nouveaux documents sur une question qui ne parait pas encore asser instruite, ou celui d'arrêter une discussion qui prend un caractère trop vif et trop passionné. Il y a deux sories de précipitations : l'une pro-

vient d'ignorance, quand on juge sans avoir rassemblé toutes les informations que le sujet exige. L'autre provient de passion, quand on n'a pas le calme nécessire pour considérer la question sous tous ses aspects.

Ce qui peut arriver à un individu peut arriver à

une assemblée. L'individu peut sentir que dans la conjoncture aetuelle il n'est pas assez maître de sa passion pour former une détermination prudente, mais il peut l'être assez pour n'en former aucune.

ais il peut l'être assex pour n'en former aucun Quos ego... sed motos præstat componere fluctus.

« Je te battrais, disait un philosophe à son esclave, si je n'étais en colère. »

Cas deux espèces d'ajournément ne présument ires sur le mérite de la proposition ; unais demandre l'ajournement indéfini, é-est couper court au delta, par un rejt indirecti ori els asser autserel que les partiesas de la proposition originaire se servent des mèmes appunents qu'ils auréleu fai l'acceptant de la composition originaire se servent des mèmes appunents qu'ils auxilient fait l'acceptant de la composition de la composition l'acceptant de la discussion, que les chances leur sols; et farondère, et qu'ils poissent representre leire objet farondère, et qu'ils poissent representre leire objet erre plus de succès à sucquier géogné tuture.

Quand l'ajournement Indéfini passe, il est probable que la proposition originaire aurait été rejetée. La prompte terminaison du débat est donc une économie de temps.

## CHAPITRE XXIII.

DE LA VOTATION.

Je vais entrer dans un sujet très-diffielle et trèsimportant. La liberté d'une assemblée réside hans l'expression de sa volonté. Il faut donc procéder de manière que chacun puisse donner son vote conformément à son véritable veu, et que, dans le résultat, on soit assuré d'avoir obtenu le vœu général.

Les procédés de la votation sont susceptibles de distinctions qui dérivent de plusieurs sources.

1º Le vole sur les questions, le vole sur les personnes. Le premier à lieu quand il s'agit d'une proposition à adopter on à rejeter; le second.

quand il s'agit d'une personne à clire ponr un office.

Il n'y a point de différence réclle entre ces deux cas. Voter sur une élection, c'est voter sur une question, savoir si tel individu sera élu; voter sur une proposition, c'est voter sur une election, savoir si le projet sera élu ou rejét.

2º Le rote simple, le rote composé. Le rote est simple, quand on a réduit la question au terme où il ne reste qu'à dire oui ou non. Tel projet sera adopté ou non. Telle personne sera élue ou non.

Le vote est composé, lorsqu'il y a plusieurs opérations à faire, lorsqu'on est appelé à prononcer entre plusieurs projets, ou à choisir une personne entre plusieurs candidats, ou à nommer à plusieurs places.

Par rapport aux propositions, il faut réduire la question à la forme simple où l'on n'a plus qu'à voter par out d'un côté, et par non de l'autre.

Par rapport aux élections, le mode composé est souvent nécessaire. Qu'on ait à choisir un consiste de vingt-quatre personnes sur une assemblée de douze cents, — il y aura douze cents personnes éligibles pour chaque place, et vingt-quatre places pour chaque la celui de la consiste de la consiste de pour chaque desquelles il faut choisir sur douze cents.

5º Soit qu'il s'agisse de propositions ou d'élections, les votes peuvent être donnés aecrétement ou à découverl. Le mode secret s'appelle scrutin ou ballottage.

4º Le moyen dont on se sert pour amener la décision peut être dépendant de la volonté des hommes, ou indépendant. De là une nouvelle distinction, élection par choix, élection par sort.

So III 3, e.m. notation regulière et votation annmaire. Dans le mode regulier, on compte tous les suffrages, et l'on connaît distinctement le nombre des rotes pour et contre. Dans le mode sommaire, le président poes du question il appelle Tassemble à prononcer son trau par oni ou par non, par assis ou par Ireé, ou par une élération des mains; le président juge quel est le parti qui l'emporte, et sa décision et xi alle, x'ili n' y a point de reclamation.

#### CHAPITRE XXIV.

DE LA VOTATION OUVERTE, OU SECRÉTE.

En général, il vaut mieux que les roles se donnent ouvertement que secrétement. La publicité est l'unique moyen de soumettre les

volants au tribunal de l'opinion publique, et de les tenir dans le devoir par le frein de l'bonneur 1. Ceci suppose que l'opinion publique se trouvera

d'accord avec le bien publie.

Or, en général, eette supposition est bien fondée.
Le jugement porte par le publie est éunjours conforme à ce qui lui paraît être son intérêt; et, dans

le cours onlinaire des choses , il voit son intérêt tel 1 Voyez chao, 141. Publichté.

E SECRETE.

qu'il est. Il se déclare toujours contre les malversations ; il honore toujours la probité, la fidélité, la fermeté dans les administrateurs et les juges.

Cependant le jugement du publie peut se trouver fans, poisque tous les membres de ce tribunal sont des bommes. Sil est des memeres politiques sur lesquelles les plus sages ne sont pas d'accord, que ser-ce du publie qui n'est pas composé de sages 75 s'est est des crevers en morale et en législation qui ont séduit les mellieurs sepris, que ser-ce de la multitude sur laquelle les préjugés ont tant d'empire?

On pourrait done dire, en conséquence, que, dans les eas où l'opinion publique est erronée, il serait à désirer que les législateurs pussent voter en seret, pour les soustraire à une censure injuste, et les rendre plus libres dans leur vote.

Cci argument n'est que spoieux; cer sur quoi ceil flondé? Sur la précampion que l'opinion à l'un peti combre vaut bessecoup miera que les opinions rémises d'un grand nombre. Cels peut tere; mois rémises d'un grand nombre. Cels que tere puis cliègné de l'utribuer exte supériorité sur sea soitcliègné de l'utribuer exte supériorité sur sea soitment en opposition au sentiment général. Il sime ment en opposition au sentiment général. Il sime ment se opposition au sentiment genéral. Il sime mixes soumentre sur lugarent à écul qui perenut d'amb la mitien; et surtout il ne roudrait pas d'une commit l'estager, ou vivice challettien, dont il

Il s'ensuit donc qu'en convenant de la faillibilité du public, il faut agir, à cet égard, comme s'il était infaillible; et qu'on ne doit jamais, sous préexte de cette faillibilité, instituer un régime qui puisse soustraire les mandataires du publie à son influence.

Mais n'est-il pas à craindre que cette publicité ne rende les hommes trop faibles, c'est-à dire ne les dispose à sacrifier leur vrai sentiment à l'opinion générale? Non; ee régime tend, à la longue, à donner plus de force, de persévérance et d'élévation aux caractères. L'expérience fait bientôt connaître combien il y a de différence entre l'opinion qui naît d'une circonstance particulière, et celle qui se forme après de mures reflexions ; entre les elameurs d'une multitude, qui se dissipent comme un voin bruit, et le jugement éclairé des sages qui survit aux erreurs passagères. La franchise des opinions concilie le respect de ceux mêmes que l'on contrarie, et le courage de l'esprit n'est pas moins honoré dans les États libres que la bravoure militaire.

C'est done dans une juste connaissance de l'opinion publique qu'on prend ales forces pour lui résister, quand on la juge mai fondée. On en appelle à elle-même, comme de l'hilippe mai instruit à Philippe mieux informé. Ce n'est pas tontefois d'après l'opinion que l'homme éclairé et vertueux se décide; mais il présume, en consultant l'utilité générale, que l'opinion publique prendra le même cours; et il n'y a point de probabilité morale plus forte que celle-là dans un pays où la discussion est libre.

Tels sont les principes dont il fant partir pour établir la règle générale sur la publicité des suffrages.

Tontefois cette règle peut être soumise à des exceptions très-étendues.

Les cas où la publicité serait dangereuse sont ceux où elle exposerait les votants à l'influence de motifs séducleurs plus forts que le motif tutétaire qu'elle fournit.

Pour jiggr si un motif doit être rapporté à la classe des motifs séducteurs ou des motifs tutéhires, il faut examier si, dans le cas en question, il tend à produire plus de bien ou plus de mal, a'il tend à favoriser le plus grand nombre on le plus petit.

S'égi-ii, per exemple, pour un noble, de se décider entre son interêt personnel et l'intérêt du corpa de la noblesse? Le motif, quel qu'il soit, quel qu'il soit appelé tublénire. S'agil-il, pour ce même noble, de se decider entre l'intérêt du corpa de la noblesse et celui de la masse totale des ciorpens, se en même moil, debanat se qualité tublénire, ne doit plus être considéré que comme un motif séduc-teur.

Ainsi, Fesprit de corps, principe social, quand il en résulte le sacrifice de l'intérêt individuel à celui de cette société particulière, devient antisocial quand il en résulte le sacrifice des intérêts de la grande société du public.

Même observation par rapport à l'amitié. Si ce motif me porte à servir mon ami aux dépens de mon intérêt, il est social et tutelaire. S'il me porte à le servir aux dépens du bien général, ce même motif dévient antisocial et séducteur.

D'après ces considérations, il faut ajouter à la règle générale de la publicité une clause limitative. Les suffrages doivent être donnés secrétement dans tous les cas où il y a plus à craindre de l'influence des volontés particulières qu'à espé-

Quels sont ces cas? Pour résoudre cette question, il faut distinguer deux espèces d'intérêt, l'un factice, l'antre naturel.

rer de celle de l'opinion publique.

L'intérêt est purement factice dans le eas où le votant n'a rien à perdre ou à gagner en conséquence de son vote, qu'autant que ce vote est connu.

L'intérêt est naturel dans le cas où le votant duit

perdre ou gagner en conséquence de son vote, lors même qu'il serait inconnu.

Par rxemple, l'intérêt qui résulte d'un contrat par lequel je m'engage à vendre mon suffrage à un étranger, est un intérêt factice.

etranger, est un interet ractice.

L'intérêt qui me porte à voter pour procurer à mon père ou à mon fils une place lucrative, est un intérêt naturel et préétabli.

Le secret dans les suffrages détruit l'infinence de l'intérêt ffetice; il ne peut rien contre l'influence de l'intérêt naturel.

Sous le régime secret, l'acheteur ne peut pas avoir une assurance suffisante que le contrat srra fidèlement exécuté par le vendeur : celui-ci peut être assez malbonnéle bomme pour commettre une friponnerie, et ne l'être pas assez pour une trabison. Le moindre crime est toujours plus probable

que le plus grand. Le regime secret a donc une tendance utile dans les circonstances où la publicité exposerait le votant à l'influence d'un intérêt particulier, contraire à

l'intérêt public.
Le régime secret sera done convenable, en général, dans les élections. Les votes se donnent-ila de vive voix, il n'est personne qui ne sache à quel point l'amitié, l'espérance ou la crainte ôtent la

liberté des suffraces. Ce serait un grand mal si, dans les élections, surtout dans les élections populaires , l'effet du secret était d'anéantir toute influence. Cette idée d'indépendance absolue dans les votes serait absurde. Cenx à qui leur situation ne permet pas d'acquérir des counsissances politiques ont besoin d'être conduits par des hommes plus éclairés. Mais heureusement le mode secret d'élection ne diminue point l'influence d'exprit sur exprit ; il ne porte que contre l'influence de volonté sur volonté, Toutes choses d'ailleurs égales. l'homme constitué en dignité aura, dans les assemblées électives, plus d'ascendant qu'un citoyen obscur; l'homme distingué per ses services en aura plus que celui qui ne s'est pas élevé au-dessus du niveau commun. Le propriétaire onulent, que l'emploi de sa fortune offre en spectacle aux regards de la multitude, sero plus volontiers pris pour modèle qu'un individu renfermé dans un cercle étroit. Cette prépondérance de l'aristocratie est aussi naturelle que juste et nécessaire. Cra avantages de l'opuirnce et du rang suffirent, en cas d'équilibre, pour faire pencher la balance : mais que l'un des candidats se soit exposé au mépris public, que l'autre, sortant de son obscurité, ait acquis la faveur générale, le prestige est rompu; et si les votes sont libres , le mérite l'emportera sur

Il est bon d'observer que le mode secret n'exclut

pas, pour ceux qui en suraient le désir, la faculté ile faire connaître leurs sentiments. Un secret force et universel dans les élections sersit une très-mauvaise mesure. Ce silence servile serait en contradiction avec un acte de liberté. Chaque cambidat doit avoir ses amis, ses défenseurs, pour faire valoir ses titres auprès de l'assemi-lée, pour dissiper des imputations fausses, en un mot, pour éclairer la religion de ses juges : car procéder à une élection, e'est faire le procès aux candidats, aux fins d'accorder une récompense : exclure la discussion préalable de vive volx, c'est juger la cause de ces candidats et celle du public, sans donner aux intéressés la faculté de se faire entendre 1,

Il est vrsi que ces débats publics, ces manifestations de parti, produisent quelquefois, dans les élections populaires, une fermentation tumultueuse; mais e'est un très-petit mal, comparé à celui de gener l'expression des sentiments publics. C'est par eette liberté que le peuple s'intéresse aux choses et sux personnes : il se forme des liens plus solides entre les électeurs et les élus : et même , en Angleterre, où ees époques reviennent rarement, la crainte de ces espèces d'assises populaires exerce une influence marquée sur tous ceux qui se vouent à la carrière politique.

Avec ee melange de publicité, la votation secrète me parait done la plus convenable pour les élections, c'est-à-dire la plus propre à dejouer la venalité, à assurer l'indépendance des électeurs. Je ne vois, en mstière politique, suenn sutre cas où on puisse la recommander par une règle générale. Toutefois il convient d'observer ici qu'une nation peut se trouver dans des circonstances particulières qui demanderaient le même régime sur d'autres points. Il se veut, par exemple, qu'à l'époque où on introduisit le suffrage secret dans la republique

romaine, ce changement fût convenable, Ciceron Cependant l'adoption de l'une de ces méthodes n'exclut pas l'autre. Il est des cas où il serait avantageux de les combiner, en les faisant succéder sur la même question. Les résultats des deux opérations, soit qu'ils fussent les mêmes, soit qu'ils fussent differents, fournirsient toujours les indications les plus instructives.

en jugea autrement.

J'en trouve un exemple bien singulier dans les derniers jours de la Pologne, lorsqu'elle tenta un

t Ceci dépend des elrronstences. Les edoyens de Genèse procédesent à l'élection de leurs magistrets dans une église, sans que personne cût le drait de feire no discours. Mais dans un se petit Etat, ou les hommes publies étaient sens cesse sons les yeux de lous, une discussion publique ent été plus dancerense an'estile.

Depuis que Genère à recourré son indéprodence, les

dernier et généreux effort pour se soustraire à l'in-Buence dominante de la Russie.

Le conseil permanent, dépositaire de la puissance exécutive, exerçuit le pouvoir suprême dans l'intervalle des diètes. Ce conseil, intimidé ou corrompu , n'était plus que l'instrument des volontés du cabinet de Pétersbourg, 11 s'agissait d'une srmée à lever pour faire respecter le territoire. Il fut proposé de soumettre cette armée aux ordres d'une commission indépendante de ce conseil. Le 16 octobre 1788, on alia aux voix aur cette proposition. Requeillies publiquement, elles présentèrent une majorité de quatre-vingts contre soixante pour le parti négatif. La voie secrète réduisit cette majorité à sept 2.

Le 3 novembre, la même proposition fut remise. La voie ouverte donna pour l'indépendance de la commission cent quatorze contre cent quarante neuf; mais la voie secrète fit tourner la majorité de l'autre côté : pour l'indépendance, ceut quarante; contre, cent vingt-deux. Ainsi, sur deux cent soixante-deux voix, ce changement de méthode avait fait une différence de cinquante-trois \*.

Si l'on etablit la voie secrète, ce ne peut être que dans des circonstances qui font soupçonner une influence cachée, et il convient même alors qu'eile soit précédée de la voie ouverte. La publicité doit être le régime ordinaire. Le secret ne doit être admis que par manière d'appel, Réclamer le scrutin, e'est en sppeler du vœu apparent de l'assemblée à son vœu réel.

Suivre la marche contraire , c'est-à-dire procéder de la voie secrète à la voie ouverte, serait un contresens. L'ordre naturel est de passer du faux, on de ce qu'on soupçonne faux, à la recberche du vrai. Le vœn réel une fois obtenu, à quoi servirait d'en faire donner un autre qui ne sera pas le vœu réel, s'il diffère du premier?

Ces deux methodes, pour avoir tont leur effet, doivent être portees au plus haut degré possible. Dans la voie secrète, le secret ne peut pas être trop profond; dans la voie ouverte, la publicité ne peut pas être trop grande. L'arrangement le plus abusif serait celui d'une demi-publicité, comme dans les cas où les votes sersient connus de l'assemblée, et restersiont secrets par rapport au public. Les indlvidus scraient exposés dans leurs votes à toutes les influences séductrices, et seraient soustraits à la

élections des magistrats se font per un conseil représentatif. On n'y a point admis la discussion sor le mérite des candidets, et per la même raisme. L'exempte de l'Angleterre ne perell pas applicable, co ceci, à des gouvernements de femille.

<sup>\*</sup> Courrier de l'Europe, du 23 nov. 1788. \* Gagette de Leyde, 5 déc. 1788.

principale des influences tutélaires. C'est là le régime qu'il faudrait établir, si l'on voulait assurer la punition de la probité et la récompense de la prévarieation.

Dans les gouvrrnements où il y a des assemblées publiques. à côté d'un monarque puissant dont redoute l'influence, on a pu croire que la voie accréte ilevait être le régime ordinaire, pour soustraire le amembres à l'interêt factice que le monarque peut créer par des menaces ou des récompenses.

Si le monarque peut agir sur l'assemblée par dea moyens de force, des emprisonnements, des destitutions, la strete n'existe pas, la liberté n'est que nominale. Les membres intlimidés trouveront, dans le vote secret, un asile contre l'opinion publique.

Relativement aux voies de séduction, on peut arrêter celles qui sont publiques par des lois qui excluent de l'assemblée ceux qui possèdent tels ou tels emplois à la nomination du prince.

Quant aux faveurs elandestines, à ce qu'en appelle la corraption, leur danger ne peut jassais étre égal, dans une nombreuse sasemblée, au grand effet autiseptique de la publicité. Le nombre d'hommes qu'on peut reduire à la dépendance par de tels averances de la publicité. Le nombre d'hommes moyens ne sers jussais considérable; la pluparte per seront retenus par le frém de la honte, et encore peut put le princ de la destitution, dans une assemblée amovible. Le prince accordé-vid des extress serredutelles.

il n'achète le plus sourront que l'ingratitude 4. Accorde-ti de fartura périodique, cen régociations secrètra sont trop honteuses et trop périlleuses pour étre frequentes. Une espèce d'honneur cujoin-telle Dobreration d'un marché damlestin, une autre espèce d'honneur en ordonne l'infraction, un outre espèce d'honneur en ordonne l'infraction, un moiss dans les cos où on ne pourrait Fobserrer sans heurter ouvertement l'opinion publique. Dans la chambre des désuités de France, on

cumule les deux modes de votation. On procéde d'abord publiquement par assis et levé. On passe enaute au scrutin. (Art. 52 et 85 du réglement.)

La France est-elle dans ces eiroonstances extraordinieres qui justifient la vostons occite ? Non sans doute. Le scrutin qui succède au vote par assis et lete ûvest donc qu'une perte de temps. C'est une opération puérile et oisruse si le résultat doit être le même que dans le voite public ; et si le résultat (suit différent, cette opposition entre les deux votes serait la houte du corpa où un pareil seandale se serait manifesti.

<sup>4</sup> Le tord North, après une longue expérieuca ministérielle, définisseit la reconnaissance un sentiment très vif

### CHAPITRE XXV.

DE LA VOTATION SOMMAINE ET DE LA VOTATION DISTINCIE.

Toute assemblée politique nombreuse, appelée à un grand nombre d'opérations, a de être bient conduite par la nécessité d'économiser le temps de reucillifie avoies par un mode nommaire, pas cotentant de les connoître par approximation, dans less assi de l'exitual est manifeite, et où il n'importe pas d'arriver avec précision à leur nombre respectif. Or la pluprat des votes sont de cette nature.

Il vaut mieux les prenîre par un signe vitible que par acchimistion, surtout si l'assemblée est nombreuse. Le sens de la vue est un juge plus sûr que celui de l'oute. Les minis levées ou les privsonnes debout sont tonjours distincies; les voix se confondent plus facilement. Les proportions paraissent-elles douteuses, l'opération par assis et levé peut se répére ous prolonger sans inconvénient. Des peut se répére ous prolonger sans inconvénient. Des celamations prolongées ou reliérées seraient écalment i décident est incommodels et in commodels et in commodels.

D'ailleurs, la voix est un témoin trompeur. La force des poumons, ou Fardeur de parti, peut donner au petit nombre une apparence de majorité, ou du moins rendre le résultat plus souvent douteux, et nécessiter la votation distincte.

Ces acclamations doivent être évitées par une autre raison. Elles ont une qualité contagieuse qui tend à enflammer les esprits et à produire des querelles. Dans les affaires qui intéressent vivement les nartis, c'est une sorte de cri de guerre.

Le mode par assis et leré mrt les volants à découvert. Le mode par acclamation les cache dans la foule. On peut s'enservir pour étouffer toute opposition, pour opprimer la liberté et faire triompher le mensonge. En effet, dire un'une chose a passé par acclama-

En enci, une qui une conser a passe para econumtion, c'est vouloir faire entendre qu'elle a passé unanimement: mais si crite unanimité était réelle, on gagneralt beaucoup à lui donner l'épreuve de la votation distincte.

Les votes ne seront pas pris successivement, mais lous à la fois, outant que cela est possible.

Il s'agit iei des cas où les rotes sont pris ouvertement. Cette manière de prendre les votes simultamement n'ext pas senlement recommander comme sommaire; elle l'est aussi comme ciant plus favorable à la liberté des suffrages, comme tendant à affaiblir l'influence de l'autorité et celle des partis,

des faveurs à venir. Aussi, par une place donnée, on lient toutau plus un individu, mais on en lient cent que l'espèrent. du moins dans les cas où il n'y a point eu de disposition préconcertée.

La votation distincte ou régulière est celle par laquelle tous les votes sont pris et comptés. Cette opération s'appelle diviser l'assemblée.

Elle peut se faire par funciers moyens, por des intest sus fesquietes chapin emether insert son soit, frage, ou par les jetons, ou par un simple changuents de place de la perd des tostants. Le choix dépend des éreconstances ou de la nature des maschilérs. Les précautions dévents porter courte les francès possibles, soit du côte des rotants, pour qu'ils ne chonnent pas phaisents suffrages, soit du côté des vérificateurs, pour qu'ils ne puissent pas faisifier les vérificateurs, pour qu'ils ne puissent pas faisifier les vérificateurs, pour qu'ils ne puissent

La votation distincte est nécessaire pour deux raisons : 1º pour vérifier une première alécharation de pluralité, si elle est exposée au moindre donte ; 2º pour assurer l'exécution de la loi de la publi-

cité. Chaque membre doit avoir le droit de la réctamer, par une simple formule signée, remise au président: Je requier à dirision 1. Car on ne saurait constette à chaque membre le droit de savoir si la dicision est récliement conforme au reu de Passemblée, ou celuit d'on appetr à l'opinion publique, en faissat consultre ceux qui votent pour ou contre une mesure.

pour ou contre une mesure. Celtu qui ilemand le dirision ne peut avoir que l'un ou l'autre le ces deux objets. La disproportion ex-clelle manifeste, il reut faire connaître les forces relatives des deux partis, ou il reut soumettre les volants à la loi de la publicité. Dans ce cas, c'est une espece d'appel au peruje contre la décision de la majorité, ou, pour parler en rigueur, C'est une démoncation des volants.

Sil y avail abus de ce privilége par la fréquence, des divisions pour des objets peu important on pourrait y remédier en exigenn le concours s'un certain nombre d'infinithis pour requérir la voitain tion distincte; mais un tel abus n'est guère probable. Un inivialu n'aura assouvent le désid diviser l'assemblée, uniquement pour mettre en évilence qu'il est seul contre tous.

Le forme unité dans la chembre des communes très par à simple si a commune à très et la region de l'actorire à la verité. Le trèsent declarrelei que la mégicia en poire les ond, les oud l'emportent.

Le que fine l'est chembre, qu'un mombre de l'arient
partier, d'actorire commune de l'arient professe, d'actorire commune de l'arient
portent, d'actorire commune de l'arient très deut centre des contraits.

Le solution de la commune de contrait partier d'actorire d'actori

Le mode usité dans la chambre des communes me paralt sujet à divers inconvénients.

Toutes les affaires sont suspendures, l'assemblée set dans un état de confusion, prindant qu'on fait le compte des voix de ceux qui sortent de la chambre et de ceux qui restent. Cette marche tounditueuse des partis, et cette interruption qui dure souvent une demi-heure, n'a pas la dignité

qui devrait caractériser une assemblée législative. C'est là le moindre mal. Comme ce dérangement n'est agréable à personne, on s'abstient sonvent du vote régulier pour sauver cet embarras ; et comme il est particulièrement désagréable à ceux qui ont à subir une expulsion temporaire, c'est un sujet de controverse de savoir sur qui l'inconvenient doit tomber. Pour décider de cette controverse, il a fallu une règle; mais la règle elle-même a produit un essaim de questions de la métaphysique la plus abstruse. On ferait un volume des difficultés qu'a fait nattre cette branche de jurisprudence parlementaire; et, ilans cent occasions, cette grande assemblée s'est occupée à diseuter des points tont aussi clairs en eux-mêmes que la fameuse question ile l'école : Utrum chimæra bombilans in vacuo posset comedere secundas intentiones 5.

Ces créations inuities de seience ont pour effet commun le gêner la liberté et de uuire au vrai savoir. La plupart des hohmnes, reculsat d'éfroi à l'aspect de ce labyrinthe, se résignent implicitement à se laisser comhuire par ceux qui ont vouits acheter, au prix d'une étude arible et dégoûtante, le privilége de la domination. Ici comme ailleurs, te mystère ouvre la porte à l'imposture.

Créer le monde de rien a été l'ouvrage de la puissance divine. Créer une science de rien et pour rien, a été souvent l'emploi de la folie humaine.

Par une suite de ces subtilités, il y a une circonsaince plus litarare cancre dans la rotation anglaise : c'est qu'un membre peut être forcé de voter contre son gré, et que l'assemblée (églistaire commet un acte de faux. - Si les membres, dis M. Hatsell, ont, par inattenilon ou par quelque autre circonstance, négligé de sortir avant que la porte fait fermée, il n'est plus à leur option de voter comme ils ven-

» La règle générele qui a servi de base à toute cette ridicale science est que ceux qui voteut pour sulvre les ordres de la chambre douvent rester: ceux qui votent pens intro între quelque aonveile mailère douvent sorite; a Journaux des communes, 10 décembre 1640. Bai-

rell, 11, 154.

Coux qui seraient curieux de se faire une idée des différentes questions sur lesquelles tantét les oui, tentét les non, doirent sortir, peuvent consulter le Manuel du droit par-lementaire par N. Jefferson, traduit par N. Pichon. Fid. section 3333.

lent ; ils sont comptés comme votant avec ceux qui sont restés dans la chambre, quoiqu'on sache que leur vote est contraire à leur inclination connue et avouée. » Hatsell, tt. 141.

Ce mode de voter est un usage antique, établi dans un temps où l'imprimerie n'était pas inventée, et où l'art d'éerire n'était pas commun. Bans l'aneienne Rome, le sénat romain votait à peu près de la même manière : Manibus pedibusque descendo in sententiam vestram 1,

Je ne dirai qu'un mot de la pratique française. Il en a été parlé ailleurs. Dans l'assemblée nationale, le mode sommaire avait lieu par assis et par leré. Le mode régulier s'opérait par un appel nominal : moyen si long , si fatigant , si peu favorable à l'indépendance individuelle, qu'on serait tenté de eroire que le parti dominant l'avait conservé comme un moven d'intimider les faibles. Il est vrai qu'on imposait silence aux tribunes, qu'on leur défendait les signes d'improbation ou d'approbation; mais le peuple souverain se mutinait souvent contre ces defenses.

Dons la votation régulière , ebaque membre doit être tenu de donner son vote. Cette obligation est fondée sur la nature de son mandat, comme nous le verrons plus en détail en traitant de l'absence. On ne peut se dispenser de ce devoir que par indifference, par pusillanimité ou par corruption.

Non, dira un homme sage, je ne vote point parce que je ne suis pas assez éclairé sur la question ; je crains également de me tromper en me déclaraot pour ou contre.

En effet, l'indécision est un état où l'on peut être. L'esprit est aussi susceptible de cette modification que des deux autres. Exiger une réponse affirmative ou negative d'un homme qui est dans le doute, c'est substituer la contrainte à la liberté, c'est le forcer à mentir. Les anciens Romains, en matière pénale, avaient saisi la distinction de ecs trois états de l'esprit, et ils avaient trouvé des formules pour les exprimer. Absolvo, - condemno, - non liquel. Les jurisconsultes et les legislateurs, qui ont puisé tant de lois absurdes et atroces dans la jurisprudence romaine, n'out jamais pensé à adopter cette disposition si simple, cet hommage religieux à la verité. Je propose, en conséquence, une nouvelle

forme de suffrages. On n'a eu jusqu'à présent que deux listes ou deux ballottes , l'une pour les oui, l'autre pour les non : j'en établis une troisième pour les indécis.

Mais, dira-t-on, pourquoi exiger d'un homme de voter, tandis qu'on lui permet de donner un vote qui n'aura d'effet ni d'un côté ni de l'autre?

C'est qu'un vote indéeis soumet l'individu qui le donne au incement de l'opinion publique. En s'abstensut de voter, on échappe à l'observation, on on peut se couvrir de différentes apologies, Maia admettez un vote d'indécision dans un cas où l'intérêt public est manifeste, le votant ne pourrait pas se soustraire à la censure; on y verrait son crime ou son incapacité d'une manière aussi indubitable

que s'il ent pris décidément le mauvais parti. Dans les cas qui admettent des doutes de bonne foi, le nombre des indécis servirait à éclairer l'assemblée, et à lui montrer qu'une délibération n'a pas atteint son point de maturité 3,

## CHAPITRE XXVI.

# DES COMITÉS.

Plus une assemblée est nombreuse, moins elle a d'aptitude à certains travaux. En se divisant en comités, elle ac multiplie, elle se résout en plusieurs parties, dont chacune est plus propre à atteindre un certain but que ne le serait un corps entier.

Chaque comité peut s'occuper d'nne affaire différente; les travaux se distribuent, leur marche est aecélérée; on peut donner à tous les détails d'un projet nonveau un degré d'attention dont une grande assemblée serait incapable. Cette formation de comités est absolument pécessaire pour rassembler des documents, pour se livrer à des re-

\* Ce qui montre bien l'institté de cette forme, c'est que queod les mêuses iodividus, eo même nombre, donneut à leur assemblée le com de comité général, cette expuision n'a pas lieu. Dans ce cas, ils ont découvert que les deux côtés d'une chambre sont eussi propres à marquer le afparetion des deux pertis que deux chembres différentes. On pourrait bien, à la longue, profiter de cette découverte.

\* il me semble que catta forme, très-applicable à des faits , l'est heaucoup mojos à des fois à feire. Ceioi qui est indécis doit être pour la négative, car li ne voit pes une ration suffisante pour faire la loi. Dans le doute, abstiens-

CENTRAL - TORE I.

tol. Cetta maxime da Confucios est plus applicable en matière de législation qu'en toute autre Et si ies indécis étaient le plus graud combre, que fereit-oo? L'iodécision, doos ce cas, o'aurait-elle pas force

ofestive? Le vote par indécis serait edmissible decs un comité groersi, pour mieux juger si la délibération doll être ajouroée oo coollouée; meis ii n'est pas oécessaire, car la proposition d'ajournement en tient lieu. Tous eeux qui sont encore indécis ne peuvent manquer de l'appuyer, pour

se dooper la loisir d'acquérir de oouvelles lomières.

cherches préparatoires , qui exigent qu'on entende un grand nombre d'individus, pour vérifiee des

comptes, etc., etc. C'est là souvent qu'on pent perfectionner la rédaction d'une loi , espèce de travail qui se fait trèsmal dans une grande assemblée, et qui oceasionne

une perte de temps considérable. Relativement aux grandes mesures législatives, les deux ebambres du parlement sont dans l'usage de se convertir elles-mêmes en comité général. pour les discuter sous une forme plus libre que dans le débat régulier. Voiel les points de différence de

Dans le comité général,

1. La motion ou le bill

2. Sur chaque article,

3. Le fauteuil est oc-

4. The motion n'a pas

5. La division se fait par

6. La question préalable

les deux parties, transmi-

grant d'un côté de la cham-

chaque membre peut parler

aussi souvent qu'il le veut.

cupé par un président tem-

besoin d'être secondée.

est considéré article par

article sigillatim.

poraire.ad hoe.

bre à l'autre.

n'est pas admise.

ees deux régimes. Dans ta chambre, 1. La motion on le bill est considéré in globo.

2. Un membre ne peut parler qu'une fols, excepté pour expliquer. 3. L'assemblée est prési-

dée par son chef erdinaire. 4. Chaque motion doit être secondée. 5. Quand on divise, une des parties reste dans la salle, et l'autre passe dans

l'antichambre. 6. La motion peut être écartée par la question

préalable.

De ees distinctions, les unes me paraissent trèsutiles, les autres tout à fait arbitraires,

1º Il est très-convenable que les projets de loi et les propositions composées d'une série d'articles subissent deux discussions différentes : d'abord in alobo, et ensuite article par article. Je ne reviens pos sur ce point, qui a été déjà traité dans le chapitre des trois débats (ebap. xvii).

2º Il est très-convenable, que, dans des suiets importants , il y ait deux formes de débats ; le débat strict, où chaque membre peut parler, et ne peut parler qu'une fois ; le débat libre , où on a la liberté de réplique.

5º Quant au changement de président, on a montré ailleurs les inconvénients de donner au chef de l'assemblée le droit de s'associer à la discussion, C'est un juge, et il ne faut pas exposer ee juge au danger de se pénétrer des affections d'un parti, ou de les manifester.

Les comités doivent-ils être nommés pour la session entière ou pour chaque occasion? Cela doit dépendre des objets et des eireonstances. Pour les matières de finance, de commerce, d'économie politique, on trouvers dans un comité permanent

plus de suite, plus d'expérience et de connaissances spéciales.

Les comités occasionnels ont l'avantage de pouvoir être composés de membres qui , à raison d'une étude particulière de l'objet en question , peuvent être considérés comme des experts. Comme ils ne sont chargés que d'un seul travail, ils y poeteront plus d'application et d'emplation pour justifier la confiance de l'assemblée.

La grande difficulté est dans la manière de nommer les comités. Le meilleur mode peut-être serait de commencer par une indication libre, Chaque membre, à son gré, pourrait désigner quelque individu qui deviendrait candidat; et, d'après cette liste, on ferait la nomination à la majorité relative des suffrages.

Mais, quel que soit le mérite de ces comités, il ne faut pas que l'assemblée se repose sur eux au point de se dispenser de l'un ou l'autre des trois débuts. On risquerait de transférer insensiblement le pouvoir de tous à un petit nombre d'individus naturellement exposés à des influences secrètes.

### CHAPITRE XXVII.

DE LA FACULTÉ DE S'ABSENTER.

Je commence par deux propositions : l'une, que dans toute assemblée législative l'alisence, ou , pour mieux dire. l'absentation des membres est un mal; l'autre, que ce mal est assez grave pour justifier une loi de contrainte.

- Les inconvénients peuvent se canger sous six ebefs :
  - 1. Facilité de prévarication; 2. Occasion de négligence :
  - 3. Admission d'individus moins capables;
- 4. Insetion de l'assemblée quand le nombre requis pour la validité de ses actes ne s'y trouve pas : 5. Danger de surprises;
- 6. Diminution de l'influence populaire de l'assemblée.
- 1. Facilité de prévarication, C'est plus que facilité, e'est sureté entière, non pour une prévarieation complète, mais poue une demi-prévarication, Supposez une mesure si mauvaise qu'un député, a'il était présent, ne put, en honneur, se dispenser de voter contre. Craint-il d'offenser un protecteur, un ministre ou un ami, il prend le parti de s'absenter : son devoir est trahi sans que sa réputation soit compromise.

Chaque votant produit, par son vote, deux effets égaux et distincts : il prive un parti d'un suffrage. il en donne un à l'autre. L'absent ne produit qu'un de ces effets, mais e'est toujours la moitié du mal.

2. Négligence. Est on obligé de voter sur toutes les questions, on est conduit naturellement à leur donner quelque degré d'attention, à se faire un avis, sous peine de tomber dans une nullité absolue. Mais ee motif d'honneur n'existe plus quand on peut s'absenter librement. On abandonne la partie plutôt que de se compromettre. On se livre à l'indolence; et plus on néglige les affaires, moins on est en état de s'en occuper.

3. Admission de sujets moins capables. Dès qu'un emploi donne de la consideration et du pouvoir sans imposer aucune gêne, il est brigué, acheté, trafiqué par des hommes qui n'ont ni la volonté ni la faculté de s'y rendre utiles.

Ces places deviendront souvent l'apanage de la fortune et de la dignité; mais, s'il fallait en remplir assidûment les fonctions, ces petits motifs de vanité ne tiendraient pas eontre la gêne du travail. On ne verrait plus, parmi les candidats, que ceux qui trouvent dans les fonctions publiques quelque attrait particulier : et , quoique le gout pour un emploi ne fasse pas preuve de talent, il n'est point de meilleur gage de l'aptitude au travail que le plaisir qui l'accompagne.

4. Inaction par défaut de nombre requis. Ce mal tient au précédent. Dès que les places scront occupées par des hommes qui n'en aiment que la décoration, ils se dispenseront au moins du courant des affaires. Il en faudra venir à l'expédient de fixer un quota pour former une assemblée, et cet expédient même produira des jours d'inaction.

5. Danger de surprises. On doit considérer comme surprise toute proposition dont le succès a résulté de l'absence, et qui aurait été rejetée dans l'assemblée complète,

6. Affaiblissement d'influence. L'opinion publique, dans un gouvernement représentatif, est naturellement disposée à se conformer au vœu de l'assemblée, et ne demande qu'à le connaître. Mais le vœu de l'assemblée entière aurait-il été celui de la portion dont la décision émane? Voilà ce qui devient plus problématique, à mesure que eette partie s'éloigne de la totalité. La partie absente est-elle plus grande que la partie présente, le public ne sait plus à quoi s'en tenir. En tout état de cause, l'assemblée incomplète aura moins d'influence que l'assemblée complète.

#### Noreas prérentifs.

Je me horne à l'idée générale. Le premier de ces

morens consiste à exiger de chaque membre, au eommencement de chaque quartier, un dépôt contenant autant de fois 50 liv. qu'il peut y avoir de jours de séance dans ce quartier. Ce dépôt lui sera rendu à la fin du terme , déduction faite de 50 liv. pour chaque jour d'absence.

Si les députés recoivent un salaire, ce solaire sera mis en dépôt pour subir la même retenue et de la même manière.

Cette retenue aura toujones lieu sans exception. même dans les cas où l'absence est motivée par les exeuses les plus légitimes.

Ce moven paraitra d'abord singulier, c'est-à-dire qu'il est nouveau ; mais ce n'est pas là une objection, s'il est particulièrement efficace. Il appartient à eette elasse de lois qui s'exécutent d'ellesmémes 1. Au lieu de cette retenue, établissez une amende égale. Il faut dès lors un accusateur, une procedure, un jugement : au contraire, la déduction n'est sujette à aueune incertitude ; elle s'opère d'après un simple calcul, et n'a point le caractère d'une loi penale.

Les énsoluments sont le prix d'un service. Peut-on se plaindre qu'on y attache la condition du service rendu?

Si l'emploi est de nature à être aecepté sans salaire, la chance de perdre une partie du dépôt doit être envisagée comme le prix de la place.

Souffrir des cas d'exception , ee serait dénaturer ce moyen. Son essenee est dans son infiexibilité. Admettez les excuses, vous admettez la mauvaise foi, vous admettex la faveur ; le refus de les recevoir devient un affront : à l'économie rémunératoire, vous substituez l'économie pénale, Mais, en cas de maladie, faut-il ajouter à ee malheur uaturel un autre mal factice? Qui, pour une occasion si importante, L'homme de profession, l'artisan, ne sont-ils pas sujets aux mêmes pertes? Au prix de ce seul inconvénient, on prévient des contraventions sans fin , on assure le service public , qui ne saurait être assuré par un moyen plus facile et plus doux.

Cet expédient même ne suffirait pas. Il faut y ajouter une peine coercitive, car c'est toujours là qu'il faut arriver pour donner de la force aux lois. Je propose seulement un jour d'arrêt pour chaque contravention, bien entendu que chaque excuse légitime d'absence est admise pour l'exemption de eette peine.

Ceci est nécessaire pour embrasser une elasse d'hommes sur qui la perte du dépôt n'aurait qu'une influence incertaine.

Ne verrait-on pas des riches tirer vanité d'un pareil sacrifice? Ne seraient-ils pas disposés à

1 Voyez Théorie des peines et des récompenses , ch. iv.

### 404 DE LA FIXATION DU NOMBRE NÉCESSAIRE POUR FORMER UNE ASSEMBLÉE.

acquérir un poste honorable à titre onéeux? Ne verrail-on pas des deviors ourretement enfreitas, et une sorte de gloire attachée à cette infraction même? Il se formrait peut-être deux classes dans l'assemblée, ceux qui seraient payés pour l'arra fonctions, ceux qui payeraient pour ne pas les remplir; et comme l'opulence donne le ton, il pourrait en rejaillir une espèce d'arilissement sur la elasse utile et laboriense.

Il faut donc une peine qui soit telle pour tout le monde, une peine très-lègère, mais inévitable. Il est vrai que les excuses seront admises; mais il n'est pas naturel que, pour éviter le désagrément d'un jour d'arrêt, on compromette son bonneur

par un mensongr.

Ces moyens stront encore renforcés par un registre, dans lequel tous les cas d'absence seront spécifiés. Les noms y seront insertis, avec la date du jour de l'absence, les excuses données ou les jours d'arrêt subis. Ce mémoire sera imprimé à la fin de chaoue session.

Le pouvoir d'accorder des congés ne doit pas exister. Ce pouvoir réduirait bientôt la demande qui en serait faite à une formalité futile.

Si ce règlement ett existé dans le sénat de Rome, les lettres de Cicéron ne contiendrairnt pas tant de plaintes amères contre ces sénateurs qui le laissaient presque seul lutter contre la corruption et l'intigue, pour se livrer à leurs plairis dans un repos voluptueux, ou plutôt pour ériter de se compromettre, et préravajuer sans danger.

Pour savoir jusqu'où peut aller l'abus de l'absence, Il faut considérer ce qui se passe en Angleterre.

Dans la chambre des communes, sur six cent cinquante-buit membres, on raige la présence de quarante, et souvent ce nombre us se troutr pas. Les annales offrent peu d'exemples d'une séance où il n'ait manqué un cinquiéme du nombre complet. Qu'on juge par là du cours ordinaire!

Les deux iters de cette assemblée sont composée de personnes pour ule les fonctions du parlement ne sont qu'un objet secondaire. Metter à part les fonctions dommes en place et les chefs de Proposition qui cherchent à leur succeder, il retat des bommes de loi, des négociatis, des hommes du monde, qui, à moins d'un inférét pariculter dans une question, à moins d'un inférét pariculture dans une question, et le consecuence de la company de la company

Faut-il s'en prendre aux individus? Non, car, à cet égard comme à tout autre, les hommes sont ce que les lois les font être.

Celles qui existent pour prévenir cet abus sont bien faites pour être inefficaces. Dans les anciens temps, on a statué des amendes, cinq livres sterling, puis dix, puis quarante, etc. Ce mode est passé. Il ne reste que l'emprisonnement chez le sergent de la chambre (ce qui implique une assez forte rançon à titre d'honoraires). Mais de cette peine même . Il n'existe quère que la menace. Elle pe peut avoir lieu que dans le cas d'un appel spécial (a catt of the house), comme si un devoir constant ne devait se remplir qu'à certaines époques ; et , dans le cas de cet appel spécial, une excuse solide ou frivole, vague ou articulée, suffit pour se dispenser. Un tribunsi peut-il être sévère quand tous les juges sont intéressés dans la contravention? Peut-on s'attendre qu'un corps politique fasse des lois efficaces pour prévenir un abus dans lequel chacun trouve son compte?

Il faut dire loutefois que cette négligence habituelle, qui aurait perdu toute autre assemblée, a des palliatifs particuliers au régime parlementaire.

La division en deux partis les a engagés insensiblement à se laisser représenter par une certaine portion de chaeun d'enx. Chaque portion est comme le tout. Dans Ira questions importantes, c'est-à-dire d'une importance relative au parti, les chefs donnent le signal, et l'on vient en nombre.

Il y a peu de danger de surprises, parec que les motions principales sont annoncés d'avance, et que toutes les mesures ministérielles passent por plusieurs délibérations, à jours différents. Si la décision prise par le petit mombre est contraire au vœu de la majorité, on se rassemble en force le jour suivant, el t'œuvre de la reille est abrorée.

#### CHAPITRE XXVIII.

DE LA FIXATION DU NOMBRE NÉCESSAIRE POUR FORMER UNE ASSEMBLÉE.

Avec de bons règlements contre l'absence, on n'aurait pas besoin de recourir à ce moven.

Son usage principal est de contribuer indirectement à forcer la comparution. Le nombre fix estien défaut, les affaires sont en retard, on commence à presse à l'opinion publique, à craindre un éclat, Ceux qui dirigent sont obligés de se donner des soins pour obtenir le nombre requis ; et les moyens de rigueur ont une exense, ai la négligence devient excessive.

Cette fixation du nombre est le dernier expédient

auquel on devrait recourir dans eette vue; car la suspension des affaires est-elle autre chose qu'une peine infligée aux commettants, quand les mandataires sont en faute?

Il parail d'hieral bien singuiller qu'on transfère sinisi le prouvrie de toute l'assemble à une spetite portion. C'est qu'il-straction faite d'un plan de surprie, il n'y a pas plus à crindre d'une fraction de l'assemblée que du montre total. Astracción de tes des differences individuels de islent, sel est te tout, selle est chapter parte. Si le tout n'y par d'attribure cette robotte à surceus des persions du tout. D'aillours la responsabilité, par rapport au publie, est toujours la mètue.

On pourrait eraindre qu'entre des partis formés, celul qui se trouverait in jour en force supérieure un en busti pour produire quedque décret contraire au rœu de la majorité. Mais ce danger ne vapo loin; car la majorité, des le lendemain; casserait le décret de la reille, et la victoire usurapée ne parti le plus faible se changerait en une défaite bonteuse.

L'avantage général, en eas d'absence, est tout entier du côté de la puissance exécutive. C'est elle qui est toujours en activité; c'est elle qui a des moyens tout particuliers d'influence pour assurer l'assiduité de ses partisans.

# CHAPITRE XXIX.

FIXER L'HEURE DES SÉANCES.

Il faut bien que l'heure où la séance s'ouvre soit fixée.

Mais convient-il d'avoir une heure fixe pour la lever, même au milieu d'un débat? Je dis une heure fixe, ou à peu près, esr il doit être admis qu'on laisse aeberer un discours commence. Ce règlement me paraît très-convenshle, et plus

important qu'il ne parall l'être au premier aspect. A considérer les conrenances personnelles, cette fission de l'heure, utile à tous, est nécessaire aux valétudinaires et aux rieillards. Un inconvénient qui peut détourner les personnes faibles et délicates de ce service national, ne doit pas être néelité.

Mais la raison principale est qu'il n'y a pas d'antre moyen d'assurer à chaque sujet un degré de discussion proportionné à son importance. La durée du débat est-elle illimitée, l'impatience de ceux qui se sentent les plus forts, les porte à prolonger la séance au delà du terme où les facultes de l'esprit humain peuvent s'exercer sans affaiblissement. La conclusion est souvent précipitée, ne fût-ce que par ce sentiment d'inquiétude qui résulte de la fatigue ou de l'ennni.

Dans les circonstances où les partis sont le plus animés, où chean d'eux, aspirant i la décision, serait le plus porté à excéder le temps ordinaire, c'est alors que la règle serait particultèrement utile : en interrompant le debat, elle favorise la réfection, elle dinime l'Bultumece de l'édoquence, elle donne su résultat un caractère de moderation et de dignité.

1º Mais, dit-on, il en résultera des délais. Ceux qui craignent de se trouver dans la minorité prolongeront les débats, dans l'espéranee qu'un jour gagné peut leur donner quelque arantage.

le crois qu'un plan systématique de deiai, fondé sur ce moren, est peu probable. Le parti qui voudroit parler pour consumer le temps, se fresit trop de préjudre à ho-même. Parler pour ne rien direi dans une assemblée dont on entend les murnures d'indignation, devant un public qu'uno jung, c'est un rôle qui demande un degré d'impuelnec rare; e et cependant il faubrait supposer un grand nombre d'hommes qui entrassent dans cette bonteuse conspiration pour la ribire résusie.

2º On dira peut-être eucore que c'est ouvrir une porte à l'intrigue, à ce genre d'intrigues qui consiste en sollieitations personnelles auprès des membres,

dans l'intervalle des deux séances.

Mais cette objection se réduit à rien. Il n'y a pas plus de facilité à solliciter après le premier debat qu'il n'y enaris auparavant. Il yen a même moins ; ear ceux qui ont énoncé leurs sentiments eraindraient de se rendre suspects par un changement d'oninton si subit.

Cette objection, si elle était soilée, irait à conclure que tout doit s'improviser dans les assemblées, qu'on ne doit point savoir d'avance l'objet des délibérations, qu'enfin l'unique moyen de grantir leur intégrité est de les prendre toujours au dépourru, et de leur couper toute communication au debors.

### Pratique anglaise.

Il y a une heure fixe pour le commencement des séances; il n'y en a point pour les terminer. Auss i les débats qui excitent un grand intérêt sont-ils quelquefois de douze heures, de quinze et même au delà.

Il en résulte bien des inconvénients, mais aucun danger, du moins par rapport aux projets de toi, parce que les règlements assurent des délais. Chaque bill doit pesser trois fois dans la chambre, outre la discussion dans le comité général. Il y a donc deux ajournements nécrasaires, et il peut y en svoir un plus grand nombre 1.

Les séances ne commencent qu'à quatre heures, et même plus tard. Cels tient à la composition de l'assemblée. Les ministres sont occupes le matin dans les bureaux; les juges et les avocats, dans les cours de justice. Un grand nombre de négociants sont nécessirement à leurs affaires. Les différents comités de la chambre ont plusieurs personnes à appeler; et ce service dans une grande ville ne peut se faire commodément que pendant le jour.

Ces convenneces out fait préfèrer les séances du soir, majer l'incontrésient de prodongr des dràuts bien avant dans la nuit, de produires souvent de la précipitation par l'impatience, d'affecter la saatie des personnes délicates, et d'exposer ce service national à la redoutable concurrence de toutes tes dissipations d'une grande ville. Si l'on vousis réable l'ancien uneg de s'assembler le matin, on changerait nécessairement, par cette seule différence, la composition de la beaburé set commune.

# CHAPITRE XXX.

## ÉLECTION D'ORATEURS.

Je vais indiquer un moyen de réduire le nombre des orateurs dans une assemblée trop nombreuse pour laisser à tous le droit de délibérer.

Ceci ne peut convenir qu'à des constitutions démocratiques; car, avec une bonne tactique, six cents personnes au moins peuvent exercer le droit de la parole, sans avoir besoin de le limiter à un certain nombre.

Le moyen. le plus simple serais : 1º d'elire vingel-quatre orienters en litre; 2º de litrer au sort ringel-quatre routeures en litre; 2º de litrer au sort cont autres personnes, pour donner une chance à tous les partis; 3º de permettre à chaeun de ceuxe; de se désister de son droit en fareur d'un autre membre de l'assemblée, à son choit, Celui qui ne se seruitesté pas le talent ou l'inclination de parler, edécrait violentiers so place à un bomeme de son parti qui lui paraltrait plus propre à la remplir. Mais il făudrătion/jours-récerre à tous les membres.

<sup>4</sup> Le sénei romein ne pouvait commencer aucune effaire avant le lever da soleil, ni en conclure aucune après son courher. C'élait une précaution contre les surprises; mais la méthode angletire est birn préférable. — Dé le droit de faire une proposition, c'est-à-dire une proposition principale, et de la développer.

# CHAPITRE XXXI.

DE LA MINIÈRE DE PLACER LES MEMBRES, ET D'ENE

Dans une nombreuse assemblée délibérante, il ne doit point y avoir de place prédéterminée. Chacun doit prendre la sienne à son eboix, selon l'ordre où il arrive.

Cet arrangement libre est préférable à un ordre fixe, pour plusieurs raisons, et d'alord, parce qu'il tend à produire un débat d'une meilleure espèce.

Les membres du même parti doivent avoir la facilité de concerter leurs opérations et de distribuer leurs rôles. Sans ce concert, les arguments ne seront jamais présentés dans l'ordre le plus convenable, ni placés sous le jour le plus avantageux, Ce n'est que per une continuelle correspondance des membres entre eux, qu'on peut prévenir une multitude d'inutilités, de longueurs, de contradietions, de répétitions, d'inconséquences et d'autres incidents dont la tendance commune est de rompre cette unité de plan nécessaire pour conduire les affaires à un dénoument. En ceei, les intérêts de parti sont les mêmes que ceux du public. Il faut, pour le bien publie, que chaque parti puisse plaider sa cause avec toute sa force, faire valoir tous sea movens, puisque la vérité seule a tout à gagner dans ee concours.

Der conseils tenus avant l'assemblée ne sauvieut supplier à ce paties toncaite du moment. Il suffit d'une observation particulière, d'une proposition conveile, para dome l'appendier au moire la personaite nouvelle, para dome l'appendier au moire la personaite veryance la plus concommet ne peurrais naticiper tons les incidents qui pruvent nature d'anne de incussion. Il en ris tic comme d'une discussion . Il en ris tic comme d'une discussion . Il en ris tic comme d'une discussion de ras orders devantes de la melleur plus finerai d'avance ne pourrais jamais appider an broin de era orders occasionnels, significant de la melleur plus finerai d'avance ne positionnels de la position de la constant par le devienness de la position de la constant par le devienness de la position de la constant par le devienness de la position de la constant par le devienness de la position de la constant par le devienness de la position de la constant par le devienness de la position de la constant par le devienness de la position de la position de la constant para la c

La pratique anglaise est conforme à cette théorie. L'arrangement étant libre, les deux partis se sont monthine dit passer un décret par surprise, après que le parti conferire su sien se fui retiré, ceryant la séence faile. Ce cas n'ann'ait pas pu arriver dans le sénal britanie.

naturellement places aux deux côtés de la salle. Le premier banc, à la droite de l'orateur, qu'on appelle le banc de la trésorerie, est occupé par les ministres et les autres personnes en place; mais c'est une affaire de courtoisie et non de droit. Le premier bane à sa gauche est celui où siégent les principales personnes du parti de l'opposition.

Il y a une seule exception à cette liberté des places. exception louable dans le principe, mais trop rare dans la pratique pour créer un inconvénient, « Il est entendu, dit M. Hatsell, que les membres qui ont recu les remerciments de la chambre dans leur place, ont droit à cette place, au moins pendant la durée de ce parlement, et elle leur est généralement allouée par la courtoisie de la chambre, » (Hatsell, 67.)

Dans la chambre haute, différents bancs sout appropries de droit à différents ordres, un aux évéques , un autre aux ducs , etc.; mais ces appropriations sont fort peu observées,

Les états de Hollande et de West-Frise s'assemblaient dans une salle où, à en juger par le local, la fixation des places devait être de rigueur, Chaque ville avait son bane ou sa part de bane. Les places étant toutes occupées, on ne pouvait en changer sans occasionner quelque dérangement. Quant aux inconvénients qui devaient en résulter, c'est une matière à conjecture, et rien de plus, car tout se passait en secret dans les assemblées bataves. On n'y a jamais connu cette liaison essentielle entre la liberté et la publicité, qui se maintiennent l'une par

Cet arrangement libre est favorable à l'égalité, dans un eas où l'égalité, ne pouvant nuire à personne, est justice. Prévenir des disputes de preseance, prévenir ces vaines contestations d'étiquette, qui ont si misérablement absorbé l'attention des assemblées politiques, ce serait dejá un grand bien; mais corriger la disposition même qui fait attacher de l'importance à ces distinctions, est un avantage bien supérieur. Pour exécuter ce plan d'injures graduces, on commence par supposer qu'une place est préférable à toute autre, et que l'occuper est une marque de supériorité. Ce système d'insultes qui vont régulièrement en croissant de la première place à la dernière, est ce qu'on appelle ordre, subordination, harmonie; et ces distinctions bonorifiques, c'est-à-dire ces gradations d'affronta reçus et rendus avec privilége, sont ordinairrment envisagées avec plus de respect, et défendues avec plus d'opiniatreté que les lois les plus importantes. C'est là une cause de contentions et de petitesses

qu'il faut exclure d'une assemblée politique. Les distinctions de places et les disputes de rang y doivent être inconnues. Merita sua teneant auctores : nec ultrà progrediatur honos quam reperiatur virtus.

En Angleterre, on entend parler quelquefois d'une querelle de préséance, mais ce n'est jamais que dans des assemblées d'amusement, entre dra

frmmes, et seulement entre elles. Si ces démêlés parviennent jusqu'aux hommes, ils n'y prennent part que comme à un sujet de plaisanterle.

Y aura-t-il une place assignée à ceux qui parlent?

Pour répondre à cette question, il faudrait avoir deux données, la forme et la grandeur de la salle, et le nombre des députés.

Dans une assemblée nombreuse , l'orateur est mieux entendu en parlant d'une tribune placée près du centre, et visible à tous. Le débat, mieux suivi, cause moins de fatigue. L'eux qui ont la volx faible ne sont pas obligés de la forcer pour se faire entendre aux extrémités ; et c'est une considération qui n'est pas à dédaigner dans une assemblée politique où il doit y avoir une grande proportion d'hommes ages et studieux.

La police y gagne. Si chacun peut parler de sa place, il y a tout au moins danger de confusion ; il est plus difficile au président de présenir les interruptions irrégulières. La nécessité d'aller à la tribune arrête une foule de propos insignifiants et précipités; c'est un acte délibéré qu'on ne fait qu'après avoir réfléchi sur ce qu'on veut dire : il faut se mettre en scène , et il est ridieule d'appeler l'attention sur soi quand on n'a rien à dire qui soit digne de cette attention.

D'ailleurs, des qu'il y a une tribune établie pour être le lieu de la parole , tout le reste de l'assemblée doit être sous la loi du silence. Si quelqu'un parle bors du lieu privilégié, il commet une irrégularité sensible, et il est aussitôt rappelé à l'ordre.

La tribune présente enfin un certain avantage d'impartialité. Si l'assemblée, selon la disposition de tons les corps politiques, se forme en deux partis, chacun tend naturellement à se cantonner dans une portion de la salle. Si chacun parle du sein de son parti, on sait d'avance dans quel sens il va parler; mais il y a toujonrs des bommes plus ou moins impartiaux et indépendants. - Il est bon d'appeler tous les membres à parler d'une tribune, la même pour tous, qui ne présente pas l'association de l'individu avec le parti auquel il tient. Je sais que ce moyen ne va pas loin, parce que tous les individus se connaissent bientôt les uns les autres; mais il n'en est pas de même par rapport au public qui les écoute, et qui est dérouté quand il est appelé à juger l'orateur sur ce qu'il dit, et non d'après la place d'où il parle.

C'est une gêne, dira-t-on, et cette gêne peut

priver l'assemblée des lumières d'un bomme timide qui craint de se mettre en scène d'une manière trop marquée.

On peut dire encore qu'il en résulterait une perte de temps, si, pour un seul mot à dire, une courte explication, un rappel à l'ordre, il fallait traverser la salle, et se rendre à la tribune.

Ces deux objections ont peu de valeur. La première auppose un degré de timidité qui est bientoi surmonté par l'habitude. Un homme excreé parle d'une place comme d'une autre. Il parle mieux là où il est mieux entendu. Il parle plus librement là où il uparle avec moins d'effort.

Pour les courtes explications, le président peut les permettre à un membre sans se déplacer. Ce sont des minuties sur lesquelles il ae forme hientôt une routine de détail.

Les deux chambres du parlement britannique n'ent point de trium et al "art value neuen inconvénient grave. Toutefois if faut observer que ces assemblées sont arrament nombreues, qu'il y a peu d'orsteur bablitude, et que ceux-ci occupent present toujours les mêmes places. Nais quand un membre veut parler d'un airec foigne, il parle avec un deavratuge amoltiet et jet entoma lière et de l'art part public sex ouvern point du tout de la galerie, public sex destruit réalis à lamprime it mon-tion de quelyne discourt dout l'art parrena jusqu'y cui que des sons g'art et de plarare rompues.

## CHAPITRE XXXII.

BU COSTUME.

L'établissement d'un coatume pour les membres, durant les beures des sênces, et un de ces points sur lesquels il ne conviendrait pas de beuter des habitudes nationales; l'objet n'est pas toutefois aussi pen important qu'on pourrait le croire au premier aspect.

1º Le costume sert à distinguer les députés d'avec les spectateurs : il peut prévenir une usurpation de privilége.
2º La robe peut remplir le but d'une loi somp-

<sup>3</sup> La iribuce, telle qu'elle est établic dans le chembre des députés de l'étance, est sujeite à d'autres objections. Le president est placé dérarier l'oraseur : dès lors uce des règles essentielles de peut pas être observée, celle d'adresser la parois eu président et à lui seul. Catte position offre na autre incoorénient, si l'orsteur

.

tuaire, sans en avoir la rigueur. Cette égalité apparente défend l'homme de mérite pauvre d'une comparaison désavantageuse avec le faste de la fortune.

5º Le costume tend, d'une autre manière, à mettre les individus de niveau, en diminuant les désavantages de ceux qui ont à lutter contre quelque défaut corporel.

4º Il produit une certaine impression de respect sur les spectateurs; il place les membres eux-mêmes

sur les spectateurs; a place les membres eux memes dans une situation plus distinguée : deux canses qui tendent également à maintenir l'ordre, et à inspirer les bienséances. 3º Dans le cours d'un débat où les partis se

je Dans le cours d'un debat où les parits se balancent et où l'on peut crainder l'intrigue et la corruption, le costume peut servir à échirer les démarches des membres à signairer ce qui se passe autour d'eux. Toute communication avec eux devient plus monifest et attire l'attention publique. Ce moyen, je le sens, n'est pas d'une grande force; mais ai l'on peut, assos inconvénient, mettre un grain de plus dans la balance de la probité, il ne ratu pas le neigle.

6º Dans un lumulte populaire, tel que toute assemblée politique est exposée à en roir naître autour d'elle, un babit qui annonce le dignite de celui qui le porte, peut disposer le peuple au respect, et donner aux membres plus d'influence pour calmer l'orage.

pour calmer l'orage. 7° Si le tumulte s'élève au point de menacer personnellement quelques membres de l'assemblée,

sonnetment quetures memores or lasemonee, le simple acte de poser leur signalement peut favorier leur retraite. Le chanceler Jefferies, ce juge si fameur, sous Jacques II par ses arrets sauguinaires, réussit, en quittant les marques de sa dignité, à étuder, pour quelque temps, les fureurs de la populaice.

Ces diverses raisons ne sont pas également applicables à toutes les assemblées politiques.

# CHAPITRE XXXIII.

DE L'ADMISSION DES ÉTRANGERS.

Nous avons vu , dans le chapitre de la Publicité, les raisona pour admettre une certaine portion du

s'écarie de la question ou de l'ordre, le président on peut pas l'holercompre ou s'en faire enleudre, sons agiée se bruyante soncette. Ce mode d'avertissement, désapréable en lui-même, provoque l'amour-propre et l'irrie sont sutrement que ne fecali un signe ou on mot de le part du chef de l'assemblée. publie aux séances de l'assemblée, et nous avons indiqué les cas d'exception. Le nombre admis doi être aussi grand que possible, sans nuire à la facilité de parler et d'entendre : considération maire à qui réduit la salle à des dimensions beaucoup plus petites qu'un thétire ordinaire, car on ne peut se exiger d'un député du peuple la force de voix et la declamation d'un acteur.

L'expérience de la France a fait voir d'autres dangers duss un nombre de spectaturs (egl ou superieur à celui de l'assemblée. Il est vrai que ce adagers auraint pui det pertenus par une police sériere, nais cette police est plus difficile à maine inci à proposition que le nombre est plus grand. D'affeurs, il est des houmes qui s'entreun dei a propulatife du manur il îls d'occupration plus de propulatife du manur il îls d'occupration plus de pour pour alle production de la comment de la force de la commentation de la colora de la commentation de la colora de la commentation de la colora del colora de la colora de la colora del la colora de la colora de la colora del la colora

Il conviendrait, dans la distribution de ces places, d'alloser une tribune periculière un techprephets, d'alloser une tribune periculière un techprephets, et qui trouverient là une école et des modéles; une surre à des magistrat, dont la présence peut être doublement utile. Il fundrait mettre aux ordres du doublement utile. Il fundrait mettre aux ordres du deutre et de extraorgers, qui remperientan des ce spectacle des impressions avaniséeurs pour la distribution de la consideration de la surface de l

Per repport aux plarrs dans la tribuse publique, elles devraint det repyers. Cett Irrangement le plus Irvaroble à l'égolité, dans un cas où l'égolité et justice. Si vous les lisisser prendre aux premiers reuns, dans les jours d'affinence, vous auxre sitemes, et pais lors et les plus groises suront tout Irvarsiège dans ce concours 's. La gelerie en composée des spectuteurs qui out le moin si profiter par les discussions, et le plus à perdre par le sessation le écuis turatus. Leur mombre et îrur harver l'assemblée, à troubler les debuts par leurs propositions ou deux murmares.

Si la disposition des billets était dans les mains du gouvernement, on ne manquerait pas de l'accuser de partisité et d'intention dangereuse. Voilà, dit-on, les ministres qui nous entourent de leurs créatures pour gêner nos délibérations, etc.

s Ce ful longtemps un métier pour des hommes du peuple, de s'emparer de bonne heure des places dans la tribune de l'assemblée nationale, pour les vendre,

\* Taut cela s'est concilié en Angleierre par un usage non

Ge sujet de mécontentement serait écarté, en donnant les bilets d'admission aux membres eux-mêmes, et je n'y vois qu'un arul inconvénient, eclui ile resserrer la prérogative de la publicité au lieu de l'étendire, de faire dégénére en faveur personnelle un droit commun, et d'aller ainsi contre le principe de l'égalité sans aucus avantage a.

Un prix d'entrée réunit toutes les conditions : c'est nne mesure imparfaite, il est vrai, mais la seule possible, de la valeur qu'on attache à cette jouissance; et c'est aussi la preuve d'un état qui garanit une bonne espèce de spectateurs.

Ce moyen, je l'avoue, n'est pas noble, mais l'emploi des produits pourrait l'innoblir. Quant aux bons mots empruntés du dictionnaire du thétre, il faut s'y attendre et s'y résigner.

Boit-on admrttre les femmes ? Non. J'ai hésité, j'ai pesé les raisons pour et contre, je répugnais à un eloignemrat qui parati un acte d'injustice et de mépris. Mais les craindre, est-ce les mépriser? Les écarter d'une assemblée où la tranquille et froide raison doit régner seule, c'est un avru de leur influence qui ne saurait blesser leur orgueil.

Les séductions de l'éloquence et du ridicule sont des moyens dangereux dans une assemblée politique. Admettez les femmes, vous donnez un nouveau degré de force à ces séductions. Devant ce tribunal dramatique et passionné, une discussion qui n'aura de mérite que la justesse et la profondrur, ne fera au vrai sage qu'une réputation de dissertateur ennuyeux. Toutes les passions se touchent et s'allument réciproquement. Le droit de baranguer ne scra souvent qu'un moyen de plaire ; et le premier moyrn de plaire à la sensibilité des femmes , c'est de montrer une âme susceptible d'émotion et d'enthousiasme. Tout sera sur un ton exalté , brillant ou tragique. On voudra partout du mouvement et des images. Il faudra parler de la liberté dans un style lyrique, et faire des hymnes sur les grands évécements qui exigent le plus de calme. Il n'y aura de prix que pour les chosrs fortes et bardirs , c'est-à-dire pour les avis imprudeuts et les mrsures extrêmes.

Chez les Anglais où les femmes ont si peu d'influence sur les affaires politiques, où elles aprintif peu à s'en mêtre, où les deux sexes sont dans l'habitude de se séparer même aprés les repas familiers, on ne permet pas qu'elles soient préentes daos les débats parlementaires; on les a exclues de la chambre des communes, d'aprés l'expérience et en connaissance de cause. On avait

autorisé, mais établi. Une petite somme donnée aux hoissiers vous introduit dans la galerse, aussi hien qu'un billet d'un membre. observé que lenr présence donnait aux défibérations une touraure particulière, que l'amourpropre jouait un plus grand rôle, que les personnalités étaient plus vives, et qu'on sacrifiait trop à la vanité du bel esprit.

## CHAPITRE XXXIV.

#### DES FORMULES.

Les formules sont les modèles de ce qui s'oit être dit à chaque occasion par l'inditid usuage on present de s'expliquer d'une certaine monière. On peut guire determiner d'avance de quite. On e peut guire determiner d'avance de quite. On peut ou mois semilée peut avoir besoin. Il en faudra plus ou mois, selon sa constitution, selon le nombre de ses membres, selon le nature de ses pour soirs.

Il faut, par exemple, que le président prenne toujours les voix de ls même manière, en employant les mêmes expressions; que les members de l'assemblée fassent usage des mêmes termes pour présenter les propositions, pour requérir l'exercice de tel on tel de leurs droits, etc., etc.

Tout cequi n'est pas nécessaire dans les formules y est pernicieux. Clarté et brièveté, voilà lenrs qualités essentielles. Les orner aux dépens de la précision, c'est les défigurer.

Non-seulement les formules abrégent, elles ont encore une utilité supérieur ; elles empéchent les variations qui peuvent avoir quelque objet caché, et surtout elles prériennent des disputes. En Angieterre, la sanction royale est toujours exprimée par le même mot : Le roit e reut; et s'il rejetait un bill, la formule du rrfus est égolement déterminée; Le roit s'autserp.

Les formules juridiques n'ont que trop mérité le reproche qu'on leur fait presque partout, d'être en même temps vagues et prolixes, de pécher par omission et par excès.

Leur profixité s'explique aisément dans tous les eas où les bommes de loi ont pu trourer, dans l'entassement des paroles, un prétexte pour se rendre nécessaires, pour mettre leurs services à un plus baut prix. Quand l'esprit fiscal s'est introduit dans la procédure, on a fait un trafie des mois : on a donné plus d'étendue aux formules pour en tirer plus de prôti.

Il est des cas où on a cru devoir proportionner le volume des paroles à l'importance du sujet. Expédier une matière grave en deux ou trois mots, ce n'était pas s'en faire une idée assez haute ni la traiter assez dignement. Erreur de petit esprit. Les pensées sublimes sont rendues par un seul trait.

#### CHAPITRE XXXV.

## TABLEAU DES RÉGLEMENTS.

Quand on a établi de honnes règles , il reste encore à prendre des arrangements pour en faciliter l'exécution , pour les rendre notoires ; car une loi ne peut avoir d'effet qu'autant qu'elle est connue. Le règlement de l'assemblée, rédigé en forme de

tobleau et lisible de toutes les parties de la selle, doit être placé à côté du président. S'il y a trop de matière, il faut multiplier les

S'il y a trop de matière, il faut multiplier les tableaux : msis tous les points essentiels doivent être réunis dans le tablesu principal. Dans toute grande assemblée politique, rien de

plus fréquent que l'appel aux règlements, soit pour statuquer, soit pour se défenirle. La contravention consume du temps, la correction en consumector. La règles sont toujours, pour une perité de l'assemblée, comme si elles n'éssient pas. Les membres novices les consissent mis, et la vétérans les plus excrete ne les ont pas toujours précentes à l'expirt. Tel et, al momin. Pétat de chose situs le parlement hériamique; et cels ne peut par l'expirt. Tel et, al. momin. Pétat de chose situs le parlement hériamique; et cels ne peut par exposés aux peus, n'estiéent que par tradition et se sont condés qu'à le garde d'une mémoire trompeuse.

Un tablean en petit ne repondreis pas un hat. Un tablean en peut en mojet d'étude dans tous les tableau en grande dans tous les moments où l'attention est verante. La moinière contravention destrue strauble et, per cela même, point aux règles quante con ne peut pas y manque mundrent quand on a derant le preux la biquit vous condamme, et un tribunal qui vous iyue au monent même. On ne serva pas juit teste de la qui et traite à pas de tortue dans les autres routes, est de la configue de la configue

Les lois générales, quelque soin qu'on prenne pour les promulguer, ne sont jomais susceptibles d'une notoriéé iniverselle. Mais les lois particulières, faites pour une assemblée, peuvent être constamment en évidence dans son encente. Le moyen en est af facile et si connul En Angleterre, il n'y a pas de club qui n'ait son rigitement s'fiétée dans sa salle: même prévoyance dans des maisons de jeu. Mais une réflexion amère et qui revient souveru, c'est que la sagesse dans la conduite des affaires bumaines est souverul en raison interce de leur importance. Les gouvernements ont de grands progrès à faire avant d'avoir attein, dans le maniement des choses publiques, à la prudence qu'on apporte communément aux affaires privées. La cause du mal est facile à indiquer; le remède ne Test pas.

### CHAPITRE XXXVI.

DE L'ÉDIFICE CONVENABLE POUR UNE NOMBREUSE ASSEMBLÉE.

La magnificence de l'architecture dans un édifice estiné à une grande assemblée politique scrait

La magniticence de l'architecture dans un édifice destinie à une grande assemblée politique scrait presque toujours nuisible sous le rapport de l'utiliel. Les points essentifiels à considérer sont : 1º pour les membres, la facilité d'entendre; 2º pour le président, la facilité de voir ; 3º la commolité personnelle des individus ; 4º et enfin la promptitude du service.

S'il est des sièges reculés où la voix n'arrive que difficitement, l'attention, rendue pénible, ne saurait se soutenir longtemps. La mème distance dérobe une partie de l'assemblée à l'inspection du chef, et decette seule cause peut naître un désordre habituel.

D'ailleurs, ceux qui n'entendent pas sont réduits à juger d'après une opinion empruntée. C'est ainsi que ces grantes assemblées populaires, dans les républiques anciennes, se soumettaient nécessairement à la direction de deux ou trois démagogues.

songain de la companie de la compani

Une forme à peu près circulaire; des gradiais qui efferent en ambibilèter; et siègle du president place de manière qu'il voie toute l'assemblée et qu'il voie qu'il voie le pour les comités; des tribunes pour les audièteurs, une loge particulière pour les auteurs des papiers publies, voils les points les plus importants. Je retire dans pour média sorie à saléturé de la salle qu'une salle bien adapté à toux ces objets a plus d'influencequ'une nels cerisient d'abord pour assurer l'assaluté des membres, et pour faciliter l'exercice de teurs fonctions.

# RÈGLEMENT

-

# LE CONSEIL REPRÉSENTATIF

DE 14

## VILLE ET RÉPUBLIQUE DE GENÈVE,

ARRÊTÉ DÉFINITIVEMENT DANS CE CONSEIL LE 16 NOVEMBRE 1514.

## EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE.

Après avoir lu cette théorie, on verra pentêtre avec intérêt comment et avec quel succès elle a été mise en œuvre dans le conseil représentatif de la république de Genève.

Cette ville, après avoir recouvré sa liberté à la suite des événements de 1815, et par la protection des souverains alliés, ne reprit pas son régime démocratique. Le pouvoir souver rain fut transféré à une assemblée de deux cent cinquante députés graduellement amoribles.

Ce conseil représentatif sanctionne les lois : il statue sur les impôts : il élit les membres du conseil d'État, les syndics, les jnges, les députés à la diète, etc.

Le conseil d'État, composé de vingt-buit membres, est inamovible: il est chargé de l'administration: il a l'initiative des lois; et, de plus, il préside, il délibère, il vote dans l'assemblée représentative.

Le premier soin du conseil représentait, des qu'il fut institué, fut de nommer un comité pour préparer un projet de règlement. Comme on savait que je m'étais longtemps occupé de cet objet, je los nommé de ce omité et chargé du premier travail. Le m'estimai fort heureux de me prévaloir de la rare circonstauce d'une

assemblée nouvelle qui n'avait point encore d'organisation, pour lui en présenter une qui fict conforme, autant qu'il était possible, aux excellents principes dont Javais vu de si heura effette, au les présentes de la confecte de l

les régles relatives aux debats, et toutes les précautions qui tendeut à maintenir la liberté du corps délibérant. En faisant ce projet, il avait toujours fallu consulter notre constitution, pour mettre notre

Nous ne pouvions pas, par exemple, nous couformer, en tout point, aux principes qui ont été exposés dans le chapitre de la Présidence, parce que notre constitution attribue la présidence au premier syndic, et quo ce magistrat change toutes les années.

règlement en harmouie avec elle.

Nous ne pouvions pas nous conformer aux règles qui ont été données dans le chapitre de la promulgation des Propositions et des projets de loi, puisque, à cet égard, uotre conseil représentatif u'avait rien à faire: la constitution attri-

buant exclusivement l'initiative des lois au conseil d'État.

Nous avions des précautions particulières à preparder pour assurer la liberté de la parole et celle des sulfrages, puisque le conseil d'Eut est uniquers présent à nos d'Elbérations, Cette circ constance, au premier aspect, paralt très-défic vorable à la liberté on à l'harmonie; celle semble mettre en ontact deux corps rivaux, et demir tourner, sebo l'occasion, à une condescendance passive ou à une lutte plus nu moins bostile.

A cs. differences près, un membre du parlement britansique, qui serait présent à une de nas séances, y retruuverait toutes les farmes auxquelles il est accoutumé: par exemple, les propositions connues d'avance, consiguées par éérit; point de lecture de discours; point de liste d'arateurs; trois débats distincts sur les lois; la conversion de l'assemblée en comité général, et les memes règles de police.

On dira peut-être, en considérant l'extrême disparité des deux États, qu'on ne conçuit pas comment le même mode d'agir peut conveuir à deux assemblées dont l'one représente une population de quarante à cinquante mille âmes, et l'autre de quinze ou seize millions.

Mais cette vague objection ne soutient pas l'examen. Les règles qui divient produire une bonne discussinn sont prises dans la nature d'une assemblée délibérante, et ne dépendent pas du numbre des gauvernés. On ne suit pas d'autres règles d'arithmétique pour les grands nombres que pour les petits.

Ce qu'il fast de plès, dass su grasd État, c'et un cors pléglishtif diviée néur chambres: c'est une discussion lente, qui donne le loisir de rassembler dei information d'autant loisir de rassembler dei information d'autant técndu; ce sont unifi de plus grainer, may print étondu; ce sont unifi de plus grainer, may print de publicité. Dass un ennte de Suisse, en a tous les remeignements sons la main: tous les intéressés peuvent auroir en même temps quel cet le prajet de lui dant ou s'occupe, et faire parvair l'eurs réchentations. À mois que le parvair l'eurs réchentations. À mois que le parvair l'eurs réchentations. À mois que le him contraire aux printipes d'une constitution resprésentative.

Il est quelques dispositions de notre règle-

ment qui ne seraient pas entendues, si je n'en développais les motifs.

développais les motifs.

Tai dit plus baut que le conseil d'État posséde seul le dmit de proposer, qu'il est présent à toutes les délibérations, et que le premier syndic, qui est le chef du conseil d'État, est je n'ai pas fait cannaître toutes les attributions dece d'entre conseil, et tous les moyens que son règlement lui assure pour maintenir son indécendance.

nodepenance.
Si la constituction o'relt pas donné l'initiative achaivement au concil el'Ent., il est fallu exclusivement au concil el'Ent., il est fallu callon, sans quai le consil représentatif nurarit en accun frais légal. Bais ce uso étai-il pas des trop faible pour l'exerce? Sil est tenté de le sou-ille creptentail d'auxarit en concentration de l'active d'est de les sous l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est d'est de l'est de l'est d'est de l'est d'est d'est

Le conseil représentatif n'a pas et ne doit pas avoir l'initiative; mais il n'est pas réduit au seul acte d'apprauver ou de rejeter. Il a le droit d'amender. Il l'exerce sur tous les articles d'une toi, et même d'une manière très-beureage sur la tutalité d'un projet de loi. C'est ce qu'on peut

voir dans le chapitre viii, des Commissions. Des que le conseil d'État propose une loi, on demande qu'il soit nommé une commission pour l'examiner. L'assemblée passe à ce qu'on appelle un tour de préconsultation, dans lequel chaque membre peut présenter ses observations et les recommander à la considération du comité futur. Ou procède ensuite au choix de ce comité, et la préconsultation même est un très-bon moyen de connaître ceux qui sant les plus propres à y entrer. Le camité travaille en particulier. Il a toujours dans son sein deux membres du conseil d'État pour veiller au maintien du droit d'initiative de ce conseil. Le comité rapporte son ouvrage avec tous les amendements qui ont eu la pluralité des voix, et il uomme uu de ses membres pour en exposer les motifs.

C'est ce plan amendé qui est snumls à la discussion de l'assemblée, avec cet avautage essentiel qu'il ne se présente plus comme l'œuvre exclusive du conseil d'État, qu'on le critique avec la plus grande liberté, saos attapuer es conseil même, et qué es conseillers d'Est qui, conseil même, et qué es conseillers d'Est qui, peu-dère, n'auraient pas soé, par ménagement, tie, portent librement leurs coups sur celui de la commission. Cest par la que tout est sauré, l'initiative d'une part, et le droit d'amender de l'autre, et que deux conseils qui siégeot de l'autre, et que deux conseils qui siégeot cossemble avec des pérogatives différentes et privales, not consovre entre eux une parti d'harmonie qui me paralt avoir tous les caractères de la durée.

L'artiele 1. du règlement prescrit de soumettre épparément aux votes chaque clause d'une loi. Nous avoo uv que saos cela le vote d'une loi. Nous avoo uv que saos cela le vote bien la fieuté d'approuver ou de rejeter, mais in e donnerait pas celle de choistir. Voili un point sur lequel notre eososit représentatif est lien supérieur à notre ancies consocil général, qui était réduit à preodre ou à refuser une loi tout cotière, que'que complete qu'elle fits: ses actes même de souveraineté portaient un caractère de faiblisses et de contraise.

L'article Lit sur les Représentations a besoio d'être expliqué. Chaque membre a le droit de porter à l'assemblée toute espèce de réclamation sur des infractions de loi. Si le conseil d'État oe doone point de réponse satisfaisante, et que la même représentation, renouvelée dans la session suivante, soit appuyée de cent suffrages, il faut que, dans l'espace de trois jours, elle soit soumise au conseil représentatif qui doit pronoocer eo dernier ressort. Voilà encore uo avaotage éminent de notre nouvelle constitution sur l'ancienne. Quand les citoyens portaient au petit conseil nne représentation en grande pompe, pour se plaindre qu'une loi avait été violée par le gouveroement, ce gouvernement, juge et partie, répondait qu'il n'avait point violé la loi. L'accusé déclarait sa propre innoceoce; les représentations se réitéraient : les esprits s'échanffaient : et il n'y avait point d'issue à ce labyrinthe, sinon le malheureux moven d'uoe insurrection ou d'un appel à des médiateurs étrangers.

L'article Liv est relatif au droit de faire des propositions. Chaque membre peut, à certains jours réglés, présenter telle proposition qui lui paraît convenable, en la rédigeant d'avaoce par écrit. Il en développe les motifs, et chacun pent la défendre ou l'attaquer. Ces propositions ne sont qu'iodividuelles, et on ne les soumet point au vote de l'assemblée : mais le conseil d'Etat est tenu d'y répondre dans la session suivante.

Ce droit de proposer, si a seconi stato de Ce droit de proposer, si a seguenti subolido Ce droit de proposer, si a seguenti subolido de la compania de la compania de importance, non-seulencen parce qu'il inspire à pulsicurs le dévi de nestre en avaut quelque idée ou quelque projet salutaire, mais surtout exames public tous les actes du conseil d'Étai: car il n'en est auem qui ne pulses devenir l'objet d'une proposition individuelle; et la manière dout cette proposition et accueillie dans le conseil représentairi, est uue déclartion de son opinion, qui, sans avoir la fornation de son opinion de son de son

L'article exxev soumettait le règlement à une révision générale, si elle était désirée après un an. Ce terme est expiré. La révision a été proposée et refusée, et le règlement confirmé pour un an de plus 1. On a voulu qu'il passât par une épreuve plus complète avant d'y faire aucun changement; et il est plus que probable qu'il n'en subira point d'esseotiel. Ceux mémes qui n'avaieut adopté des formes si oouvelles pour nous, qu'avec une espèce de défiance ou de répugnance, ne voudraient pas revenir à notre aneien mode de délibération. Il est possible que ce règlement ait quelques antagooistes secrets qui voudraieot diminner la liberté du cooseil représentatif, pour augmenter la puissance du conseil d'État. Je suis très-éloigné d'attribuer de si courtes vues à ce conseil lui-même. Il s'est montré constamment fidèle à l'observer et à le soutenir. Il a trop de prudence et de lumières pour ue pas voir que les représentants de la nation ne nourraient rieo perdre de leur indépendance, sans perdre proportionnellemeot de leur influence sur l'esprit public, et que, si les décisions du conseil représentatif cessaient d'être respectées, le gouvernement n'aurait aucun moven de force pour y suppléer. Ces deux pouvoirs se maiotienneot eo se contenant

s Le règlement a été confirmé d'année en année sans

réciproquement dans leurs limites: et celui qui est particulièrement appelé à contrôler les opérations de l'autre, quoiqu'il lui présente quelquefois le caractère facheux d'une opposition, est le véritable conservateur de son autorité.

paraît renfermé dans le mot heureux d'on officier français à Bonaparte. Celui-ci, dans l'vresse du pouvoir, se vantait d'avoir rédnit le sénat et le corps législatif à n'être que les trèshumbles exécuteurs de ses volontés: Oui, sire,

## RÈGLEMENT.

ARTICLE PREMIER. Le serment imposé par la constitution aux membres du conseil représentatif sera conçu en ces termes :

- « Nous jurons devant Dieu ,

  « D'user en dépositaires fidèles des pouvoirs
- « constitutionnels que nous tenons de nos conci-« toyens : de consulter, en tout et avant tout, dans
- · l'excreice de nos fonctions, leurs vrais intérêts,
- « selon les lumières de notre conscience,
  - « Nous jurons
- De garder religieusement le secret dans tous
   les eas où il nous sera enjoint par une délibéra tion du corps représentatif.
  - « Nous jurons
- « De faire tous nos efforts pour procurer de plus « en plus l'honneur et la prosperité de la répu-
- « blique, pour maintenir son indépendance, de « même que la sureté et la liberté de tous les indi-
- « vidus qui la composent.
  - « Nous jurons
- « De maintenir la religion ehrétienne et les « bonnes mœurs, ile donner l'exemple de l'obeis-« sance aux lois , et de remplir tous les devoirs que
- sance aux tots, et de rempur tous les devoirs que
   nous impose notre union au eorps helvétique.
   Oue Dieu, témoin de ces promesses, nous
- » punisse, si nous y contrevenons, » Aux. 11. Ce serment sera lu par le président,

ebaque membre du conseil debout, tenant la main levée, et prononçant à voix baute, tous ensemble, à la fin de chaque artiele : Je le jure.

## ART. III. Prière à l'ouverture de chaque séance,

- « Dieu tout-puissant, protecteur de eette répu-« blique, nous implorons sur elle et sur nous ta
- « bienveillance paternelle ; bents nos délibérations,
- « écortes-en les passions dangereuses, fais servir
- « nos travaux à l'avancement de ton règne comme « an bien de cette patrie qui nous a confié ses des-
- « an Dien de ectte patrie qui nous a conhe ses des

quefais le caractère facheux d'une opposition, lesénat et lecrops légitalatif à n'étreque les trèset le véritable conservateur de son autorité. humbles exécuteurs de ses volontés: Oui, sire, Tout ce qu'on pourrait dire à cet égard me | répondit le militaire; mais ce qui résiste, appuis.

# « tinées. Seigneur, que sa félicité soit toujours

notre but et notre récompense. »

Prière en lerminant la séance.

« Au Roi des siècles, invisible, immortel, au « Dieu seul sage et tout-puissant, soient honneur, « louange et gloire. Amen! »

## CHAPITRE PREMIER.

DE LA PRÉSIDENCE ET DU SECRÉTABLAT.

ART. IV. La présidence sera exercée par M. le premier syndir, et, en eas d'empéchement, par l'un des autres syndies, à son choix, ou, à leur défaut, par l'un de M. les conseillers d'État désigné que le président et, et, s'il n'y a pas désignation, par le membre du conseil d'État le premier en rang, lequel - sura aussi le droit de se faire remplacer par un autre membre du conseil d'État, à son réolt.

Axx. 1. Le président, à l'ouverture de la séance, ferra lire le procès-serbal de la séance précédente, et le signera après qu'il aura été approuvé. Il fera lière enausite l'ordre du jour, et neutra l'assemblée en activité. Ce n'est point lui qui ouvrire les proposidions dans l'assemblée au nom du conseil d'Esta. Il ne délibérera point. Il n'agirs et ne parlera que comme organe de l'assemblée, et conformément à son veux, pour y maintenir l'ordre et faire exécuter la constitution et le règlement.

ART. VI. Si le président veut faire usage de son droit comme membre de l'assemblée, pour delibérer, il quittera son siège et se fera remplacer pendant ce temps-là, suivant la forme fixée par l'article IV.

'ART. VII. Le président ne votera que dans le cas où les voix seraient également partagées.

ART. VIII. Le conseil représentatif aura deux se-

sort.

crétsires. Ils tiendront un registre dans lequel les matières seront inscrites selon l'ordre où elles iloivent venir en discussion. Ils tiendront, de plus, les registres mentionnés dans les chapitres subséquents.

Le procès-verbal des séances contiendrales divers incidents qui mériteront d'être notés, l'énonce des propositions, leur issue, le nombre des votants de part et d'antre, lorsqu'ils auront été comptés. Ces fonctions seront remolées par MM, les serois

Ces fonctions seront remplies par MM. les secrétaires d'État.

# CHAPITRE II.

# DU MODE DE PROPOSER.

Ant. 1x. Le conseil représentatif, d'après l'édit constitutionnel, ne devra délibérer que sur des propositions qui lui seront portées par le conseil d'État.

Ant. x. L'dit constitutionnel admet trois exceptions à cette règle fondamentale : 1º pour les objets de police interne de l'assemblée ; 2º pour les représentations; 5º pour des amendements sur des propositions du conseil d'État.

ART. XI. Tous les sujets qui doivent être soumis à la délibération de l'assemblée seront inserits, selon l'oritre du temps, dans un registre ouvert à la chancellerie, trois jours, au moins, avant l'ouverfure de la session.

ART. XII. Dans le eas où le conseil d'État jingera convenable s'intervertir cet ordre ou d'introdulre de nouvelles matières, il devra en ilonner avis au conseil représentatif au moins trois jours avant la délibération.

ART. MIL. Toute proposition du conseil d'État sera redigec par écrit en son entier, communiquée au conseil représentatif, et transcrite au moins trois jours d'avance, dans un registre ouvert, intitule: Registre des propositions du conseil d'État au conseil représentatif.

ART. XIV. Le conseil d'État pourra se dispenser de cette règle, 1º ilaus des cas peu importants; 2º dans des cas urgents; mais ce sera au conseil représentatif à juger si la dispense doit être accoriée.

Ant. xv. Dès qu'un projet de loi sera communiqué au conseil représentatif, il pourra en ordonner l'impression.

## CHAPITRE III.

### AU MODE DE DÉLIBÉREA.

ART. XVI. Une proposition étant mise en délibération, il n'en sera fait aucune nouvelle que le sort de la première n'ait été décidé, excepté pour les cas suivants:

1º Pour offrir un amendement;

BESTRAM. - TOWN 1.

2º Pour proposer un délai:

5º Pour réclamer une loi d'ordre à l'instant de sa violation.

sa violation.

ART. XVII. Débattre et voter sont ileux opérations distinctes; et la dernière ne doit commencer

qu'après que la première est terminée. Ant. xviii. Toute proposition du conseil il'État au conseil représentatif sera motivée dans un rapport fait par un des membres du conseil d'État.

Ant. Ant. Le premier qui demandera la parole après le conseiller rapporteur sera le premier entendu. Il n'y aura point de liste d'opinants. Entre plusieurs compétiteurs, la préférence sera décidée par le président, ou, en cas de difficulté, par le

Ant. xx. Si personne ne se présente pour parler, le président devra procéder à poser la question et à faire voter.

ART. XXI. Des que personne ne demande plus la parole, le consciller d'État qui aura ouvert la diseussion aura le droit de parler ile nouveau pour clore le debat.

ART. XXII. Aucun projet de loi ne pourra être décrété qu'après avoir passé par trois slébats. ART. XXIII. Le premier débat roulera sur la

convenance ou discouvenance du projet en général. Il sera terminé par la question : L'assemblée veut-elle que le projet soit soumis au second débat?

ART. LEVF. Pour le second début, l'assemblée se consiliue en commission générale. Son objet par ticulier sers l'existers que projet, article par article, et la discussion des amendements. Chaque article et chaque amendement servoit mis aux voi; mais il n'y mars riend e definité l'asse se début, ll sers et destinité par deux questions : L'assemblée veut-elle que que la commission générale soit conclue? L'assemblée veut-elle que le — soit le jour assigné pour le troisième début le le leur assigné pour le troisième début le leur assigné pour le troisième début le l'action de l'ac

ART. XXV. Dans le troisième débat, on pourra ramener toutes les questions traitées alans les deux premiers. La discussion sera ouverte sur chaque article. On totera successivement sur chaque amendement et sur chaque article. Le debat sera tempe par cette question: L'assemblée adopte-t-elle la loi es son entier :

Arr. xxvi. Dans le premier et le troisième débat, la réplique sera permise; mais nul n'aura le droit ile parler plus de deux fois. Dans le second débat, la parole sera permise júsqu'à trois fois.

ART. XXVII. Cette règle n'ôte à aueun membre le droit de reprendre la parole, soit sur des amendements, soit pour apprendre un fait à l'assemblée, soit pour donner une explication, si l'on s'est mépris sur le seas de ses paroles.

ART. XXVIII. Les trois débats seront tenus distinets. Les deux premiers pourront avoir lieu le même jour. Le dernier doit être ajourné, sauf le eas d'urgenee.

ART. XXIX. L'argence ne pourra être proposée que par le conseil d'État. Elle ne sera jamais mise aux votes qu'après discussion.

ART. XXX. Quel que soit le sujet de délibération. autre qu'un projet de loi, s'il est demandé qu'il soit soumis aux trois débats et que la demande soit

appuyée, le vœu de l'assemblée sera consulté. ART. XXXI. On n'adressera le discours qu'au président ou à l'assemblée ART. XXXII. La lecture des discours écrits ne sera

pas permise, sauf les rapports officiels. Cette règle n'exelura pas les notes prises pour aider la mémoire. ART. XXXIII. En répondant aux opinants antérieurs, on évitera de les désigner par leurs noms.

ART. XXXIV. Chaque opinant parlera debout, sauf une permission spéciale du président.

ART. XXXV. Toute imputation de mauvaise intention sera réputée une violation d'ordre.

## CHAPITRE 1V.

#### DES AMENDEMENTS.

ART. XXXVI. Tout amendement sera rédigé par écrit, et transmis au président avant d'être mis en délibération.

ART. XXXVII. Dès qu'une proposition aura été communiquée au conseil représentatif, tout membre qui veut proposer quelque amendement devra le rédiger avant la discussion, et le faire inscrire dans un registre ouvert , intitulé : Registre des amendements.

ART. XXXVIII. Les amendements des commissions seront soumis à cette rècle, dans les cas où leurs projets ne seront pas imprimés.

ART, XXXIX, Cette regle n'exelura pas les amendements qui pourraient se presenter dans le cours

du débat. ART. XL. Sera interdit tont amendement étraprer à la question, ou contraire à quelque clause con-

stitutionnelle, ART. XLI. Aueun amendement ne sera mis en délibération, s'il n'est appuyé par einq personnes

ART. XLII, Les sous-amendements seront mis aux voix avant les amendements, et les amendements avant la proposition principale.

ART. MAII. Le président proposera l'ordre dans lequel les amendements devront être présentés, S'il y a réclamation, l'assemblée décidera de la priorité

à leur accorder.

## CHAPITRE V.

#### DES PROPOSITIONS D'AIGERNEMENT.

ART. XLIV. Chaque membre pourra, dans le cours du débat, proposer un ajournement, pourvu qu'il n'interrompe aueun discours, et si cette proposition est appuyée par einq personnea, elle prendra la place de celle qui est en discussion.

ART. XLV. La proposition d'ajournement pourra être faite même dans l'intervalle entre le dernier discours et l'acte de mettre la question aux votes.

L'ajournement pourra être indéfini ou à terme.

#### CHAPITRE VI.

#### DE LA VOTATION.

ART, MAYI. Il y aura deux modes de voter. Le mode sommaire. le mode distinct.

ART. XLVII. Le débat terminé, le président proeedera de suite à recueillir les votes sommairement

par assis et levé , pour et contre. ART. XLVIII. Après qu'on aura pris les votes sommairement, chaque membre aura le droit de requerir la votation distincte.

ART. XLIX. La votation distincte se fera en répétant l'opération par assis et levé, et en comptant les individus de part et d'autre.

ART. L. Si un projet est composé de plusieurs artieles, ils seront soumis aux votes séparément

ART, LI. Lorsou'une collection de lois, telle, par exemple, que le code esvil, sera mise en délibération. l'assemblée decidera sur chaque titre, si elle doit voter par titre ou par article.

# CHAPITRE VII.

#### DES REPRÉSENTATIONS ET PROPOSITIONS.

ART, LII, Tout membre, out, dans une session périodique, voudra faire une représentation concernant une transgression de lois, sera tenu de la rédiger par éerit, et d'en donner copie au président avant de la présenter à l'assemblée.

ART, LIR. Cette représentation, si l'auteur y persiste après avoir entendu les observations qui pourront être faites dans l'assemblee, sera inscrite dans un registre intitulé : Registre des représentations individuelles qui ont pour objet des transgressions de lois, et portce par le président au conseil d'État,

ART. LIV. Tout membre qui, dans une session périodique, voudra faire une proposition, sera tenu de la rédiger par écrit, et de la lire textuellement à l'assemblée. Si elle est appuyée par cinq membra, il pourra la motiver 1. S'il y persiste, après avoir entendu les observations qui pourront être faites dans l'assemblée, elle sers inscrite ilans un registre intitude: Registre des propositions midiciduelles des membres du conneit représentatif, et portée au conseil d'État par le président.

### CHAPITRE VIII.

#### ORS COMMISSIONS.

- ART. LV. Le conseil représentatif pourra toujours tirer de son sein des commissions particulières, auxquelles il remettra l'examen de quelque
- projet, ou la préparation de quelque travail. ART. LVI. Dans tous les eas, si la demande du renvoi à une commission est faite et appuyée par einq membrrs, elle sera mise aux votes.
- ART. LVII. Dès qu'une commission est décrétée, chaque membre pourra densander la parole pour énonerr lrs points dont il désire que la commission s'occupe, et cette préconsultation oura lieu avant qu'on procède à l'elire.
- AAT, 1711. Les commissions seront nommés de deux manières : 1º sur une indication faite en nombre simple par le president º et dont la lise sera coumise à l'approbation de l'assemblée par assis et levit 3º au seruint et à la pluralité absolue dans le premier tour º, et, au second tour, à la pluralité relative aur une liste de candidats en nombre triple des places à pourroir. L'assemblée sera toujours consultée sur cettul des deux nodes qu'élle pré-
- Ant. Lix. Dans toute commission du consril représentaif, il y aura deux membres du conseil d'État, ebolsis par ce conseil lui-même. Le nombre ne pourra en être plus grand, sauf les eas spécifies
- dans la constitution.

  Ant. Lx. La commission nommera son rapporteur, qui ne sera pas un de ces deux conseillers d'État.
- ART. LXI. Le rapporteur d'une commission aura le droit de parier de nouvrau lorsque prisonne ne se présentera plus pour demander la parole.
- ART. LXII. Les commissions, pendant la discussion sur l'objet de leur rapport, auront une place déterminée près du secrétariat.
  - ART. LXIII. Si un membre de la commission
- I II s'est étabil ou pretique une exception ou règisment per repport aux discemrs qui ennièment des développements ou moité viune proposition. Ou purmat uputé sonstil lus, si il 0'7 e pes d'inconvénient, perce que ces discemrs, de même que les rapports officiels, o 'interrompent point so débat.

demande la parole après le rapporteur, il aura la priorité.

#### CHAPITRE IX.

### POLICE.

- ART. LXIV. L'arrangement actuel d'après l'âge sera conservé. Si le président réclame contre des déplacements, chacun devra reprendre un siège dans le banc qui lui est assigné.
- ART. LXV. L'beure des séances sera fixée pour le commencement. Le président terminera d'après le vœu de l'assemblée.
- ARY. LXVI. Toutefois le président pourra suspendre la délibération jusqu'à deux fois 24 heures. ARY. LXVII. Sur un sujet mis à l'ordre du jour, chaque membre pourra réclamer une convocation générale de l'assemblée. Si cette demande est
- appuyée par cinq personnes, elle sera mise aux votes.

  ART. LXVIII. Cette convocation sera faite par
  cartes individualelement, en ces termes: « N. N.

  Il seus est ambielt sour le faite en ces
- « It rous est enjoint, sous la foi de votre ser-» ment, d'assister a la seance du... et d'y voter. » ART, LXIX. Toutes les fois qu'il s'agira de voter.
- cinq membres auront le droit de faire suspendre la votation, si le nombre des membres présents est au-dessous de 101.
- est au-dessous de 101.

  ART. LXX. Si quelque membre de l'assemblée prend la parole sans l'avoir obtenue, ou trouble la délibération de quelque manière que ce soit, le pré-
- skient pourra le rappeler nominativement à l'ordre. Arx. LLLI. Si un membre, d'unent la sénce, a tenu quelque diseours ou fait quelque aete que l'assemblée juge réprépensible, elle pourra passer un arrêté de cansure éoutre lui, et décléer à ete arrête sera inserti ou non au procès-treial. Mais nou ne pourra être traduit d'estant les tribunaux pour des opinions qu'il aurait émises dans l'assemblee, laissant loutéois leur recours juridique aux
- individus qui se eroiraient insultés ou calomniés.

  ART. LXXII. L'érrier du jour sera inscrit dans un tableau exposé dans la salle des séances.

  ART. LXXIII. Le conseil représentatif sera convoqué au son de la cloche, deux beures avant l'ouverture de la séance.
- ART. LXXIV. Dans la session de décembre 1815, le couseil représentatif sera consulté pour savoir s'il approuve une révision du réglement.
- <sup>5</sup> Le choix des commissions par le président est une institution vicieuse à plusieurs égants.
- 6 Cet erticle e été changé : un s'est borné à le pluralité reletire, et, par conséquent, «t a y a qu'un tour. On doone per là uns cheoce plus fevorable aux membres de la minnrilé; mets cet evaolège u'est rien minna que sur.



# RÈGLEMENTS

ODSERVÉS

# DANS LA CHAMBRE DES COMMUNES

DÉBATTRE LES MATIÈRES ET POUR VOTER.

TRADUIT DE L'ANGLAIS.

# AVERTISSEMENT.

Cette brochure, qu'on ne pourrait plus se procurer aujourd'hui, fut imprimée en 4789, et publiée par le comte do Mirabeau, avec l'avertissement suivant:

« J'ai cru qu'il serait utile, dans la situation présente des affaires nationales, de connaître le règlement qu'observe la chambre des communes d'Angleterre pour débattre les questions politiques et pour voter.

« Un peuplo depuis si longtemps occupé d'affaires publiques dans de grandes assemblées, doit nécessairement s'être approché du mieux possible, du moins quant aux formes indispensables, pour préserver les délats de toute confusion, et le résultat des opinions de toute incertitude.

 Aucun onvrage anglais n'a fait connaître exactement ces formes : le compte qu'on on va rendre n'est pas complet, mais tout ce qu'il contient est authentique.

« Je dois co travail, entrepris uniquement pour la France, à un Anglais qui, jeune encore, a mérité une bante réputation, et que ceux dont il est particulièrement connu regardent comme une des espérances de son pays. C'est

nn de ces philosophes respectables, dont le civisme ne se borne point à la Grande-Bretague. Gibyons du monde, ils désirent sincérement que les Français soient aussi libres et non moins généreux qu'eux mêmes. ¿ Leur nombre « est très-considérable, dit l'auteur de cet écrit « dans une de ses lettres ; quoique sensible à » l'honneur qui résulte pour leur patrie de ce

Thonneur qui résulte pour leur patrie de ce que la liberté anglaise est presque passée en proverbe, ils no sonbaitent cependant rien avec plus d'ardeur, que de voir cotte distinction se confondre dans la liberté générale de l'Enrope.

« Il n'est pas inutile d'ajouter que l'autonr, après avoir fini son travail, l'a communiqué à plusieurs membres de la législature anglaise, qui, ayant fait na grand nombre de campagnes parlementaires, en connaissent toute la tactique; ainsi, l'on peut dire avec vérité que cet écrit est classique en son genre.

Le manuscrit anglais avait passé accidentellement par différentes mains. Lorsqu'on voului le traduire, on s'aperçui qu'il en manquait une feuille. Ellé devait content toutes les règles concerns pi les trois lectures d'un bill, on les trois débats.

# BÈGLEMENTS.

Tout membre qui parle dans l'assemblée dolt se tenir à sa place 1, debout et déconvert, et adresser ls parole à l'orateur \$ ; ou si la chambre est en eomite, à celui qui occupe le siège 5. On ne dispense de cette attitude que ceux qui sont indisposés : on lenr permet alors de parler assis, comme il arriva à M. Pitt, lorsqu'en 1795 il prononca son fameux discours contre la paix.

D'après les réglements de la chambre , aucun membre ne doit jamais parler, à moins qu'il n'ait pour objet de terminer son discours par une motion 4, ou qu'il ne veuille débattre une motion déià faite. En conséquence, quand il n'existe pas de question à discuter, et qu'un membre se lève pour parler. Il peut être arrêté par l'orsteur. à moins qu'il ne se propose de faire une motion.

Quand plusieurs membres se lèvent presque à la fois pour parler, c'est à celul qui s'est levé le premier que la parole appartient 8.

S'il s'élève quelque donte à ce sujet , c'est à l'oratenr à décider ; et si sa décision n'est pas admise . e'est l'assemblée qui doit juger le différend.

Chaque membre a droit de parler sur une question aussi longtemps qu'il le juge à propos , et il ne doit être interrompu par personne, à molas qu'il ne s'écarte en digression, qu'il ne traite un sujet différent de celui qui est soumis à l'examen de la ebambre 6, qu'il ne se permette des personnalités contre un des membres, ou qu'il ne fasse entrer le nom du roi dans son discours afin d'influer sur les votes. Dans tous ces eas , il est du ilevoir de l'orateur d'interrompre celui qui parle ; et s'il ne remplit pas cette fonction, tout membre de l'assemblée a

Dans la règle, les mombres de l'assemblée devraient être placés suivant l'ordre alphabétique des comiés qu'ils représentent, à l'exception des places particulières assignées au maître des rôles et aux députés de la cité de Londres ; mais, dans le fait, les députés se placent péle-mêle, sans suivre d'antre ordre que l'usage d'après legnel le ministère et ses partisans se rangent à la droite de l'orateur, et jes chefs de l'opposition à la gauche.

\* Le président. La dénomination angleise est speaker, on parleur. C'est lui qui portei a paroje an roi de la part des communes

\* Dans la chembre haute, ce n'est point à l'orateur, mais à la chembre entière que les discours s'adressent,

\* Une motion est noe proposition faite par no membre à

droit de erier : A l'ordre, c'est-à-ilire de ilénoncer la conduite du membre qui s'est écarté de la règle . et de demander que l'orateur fasse respecter les lois

de la chambre. Si quelques autres membres veulent parler sur

la question de l'ordre violé, ils doivent être tous entendus, et il faut décider alors si celni qui a été ramené à l'ordre aura la permission de continuer son iliscours, ou si la parole lui sera retirée, ou même s'il suhira une censure 7 pour la conduite qu'il a tenue, avant que la question originairement débattue ne soit reprise.

Quoique, d'après la loi de la chambre, tout membre ait droit de s'énoncer sur une question aussi longtemps qu'il le juge à propos, espendant il arrive par le fait que lorsqu'un mauvais orateur abuse de la patience de la chambre, on ne lui prête aueune attention , on se parle l'un à l'sutre , plusieurs même sortent de la chambre; et ees marques de défaveur produisent toujours l'effet qu'on désire.

Il n'est permis à personne de parler plus d'une fois sur la même question dans le même débat : on ne s'écarte de cette règle qu'en faveur de celui qui a fait la motion; encore est-ce plutôt per politesse qu'à titre de droit qu'on lui secorde de répliquer , à la fin de la discussion, aux arguments opposés à motion. Croendant un membre doit être entendu une seconde fois, quand il s'agit d'apprendre un fait à l'assemblée, ou lorsque ceux qui lui ont répondu se sont mépris sur le sens de ses paroles : dans ee dernier cas, il a le droit d'expliquer son discours, mais alors il doit se borner rigoureusement à une explication.

la chambre , pour ubienir son consectement ; elle devient opestion quand l'orateur demande à la chambre si elle adopte la metion ou non. Dans le langage ordinaire, la motion est appeide question, et dans la suite, nons ini donnerons nous-même ce nom. e Personne n'a le droit d'être ont le premier, et al son

àge, ni son emploi, ni l'endroit qu'il représente, na lui donnent aucun litre de préséance.

Cette règle n'est jamais observés à la rigueor.

7 En général, la censure est une réprimande; elle pent aller jusqu'à l'emprisonnement, et même jusqu'à l'expulsion de la chambre; mais cette axelneion n'empéche pas que le membre ne puisse éire éin de nonvenn par ses commetCette règle n'a pas lieu lorsque la chambre est formée en comité. Alors chaque membre peut parier aussi souvent qu'il lui plait sur la même question, et e'est là le principal avantage de considerer un

sujet dans un comité général de toute la chambre. Onoiqu'un membre ne puisse parler qu'une fois sur la même question dans le même débat, il peut eependant parler à plusieurs reprises sur un même sujet, quand la motion éprouve des changements; comme il arrive lorsqu'un bill passe par les diverses gradations qu'il doit subir car alors il devient chaque fois une motion différente. Ainsi , lorsqu'il se fait une motion nouvelle, comme, par exemple, cellecl : La chambre s'ajourne : la question prétiminaire, etc... quoiqu'alors l'objet du débat soit le même en général, la question soumise à la chambre est cependant nouvelle; et c'est une circonstance bien différente, si la chambre se décide pour prendre une décision affirmative ou négative, ou bien si elle procède ou ne procède pas à une réso-

lution sur ce sujet.

Chaque membre a droit de proposer une motion sur un sujet queleonque '; mais il faut, 1º que sa motion soit éerite; 2º qu'elle soit secondée, e'està-dire qu'avant d'être proposée à la ebambre, nn

autre membre demande qu'elle le soil 3.

C'est alors que la motion est proposée à la chambre
par l'orateur, ou, si l'assemblée s'est formée en
comité, par celui qui tient le siège. Cela fait, les
membres ont pleine liberté de parler sur le sujet
misiuré.

Lorsqu'une motion a été proposée à la chambre par l'orateur, celui qui l'a faite n'est plus le maître de la retirer sans la permission de la chambre; mais cette permission est rarement refusée.

Pendant le débat, la motion reste sur la table d'evant l'orateur. Choque membre a le droit de la consulter, ou , s'il le juge convenable, il peut demandre à l'orateur de la lire. Cela ne se fait guère cependant que dans le dessein d'attirer l'attention de la chambre sur la forme ou les termes de cette motion qui donnent lieut aux observations que le membre se propose de faire.

Les voix des membres ne peuvent être recueillies tant qu'il reste quelqu'un qui veut parker sur la question; et même lorsque l'orateur expose cette question pour recueillir les voix, il peut être interrompu par un membre qui désire encore la diseu-

t ter; mais lorsque la motion est complétement r présentée <sup>5</sup> à la chambre, il n'est plus permis à personne de débattre la matière, ni de proposer un auradement, un ajournement, etc.

Quand une motion a été faite et secondée, on ne peut en faire une autre que la première n'ait été décidée, à moins qu'il ne s'agisse d'une motion relative à une violation de l'ordre dans le cours du débat, ou à quelque motion-relative à la question primitire, comme:

1° Lorsqu'une motion est compliquée, il peut être demandé qu'elle soit divisée, et que chaque division soit présentée séparément à la chambre. 2° Quand une motion a été faite dans les comités,

on peut en proposer une autre pour l'amender soit par le retranchement, soit par l'addition, soit par le changement de queiques mots; et la question de l'amendement doit être décidée arant que la motion primitive soit présentée à la chambre.

Il y a expendant une exception à cette règle, de

commencer par voter sur un anendement; c'en quanal la différence entre la motion primitire et l'amendement roule sur un l'impôt plus ou moins fort. Car alors, d'après la répugnance naturelle qu'als chambre d'aggraver les charges du peuple, la motion tradint à alièger l'impôt doit trujours passer la première, soit qu'elle fât un amendement, ou la motion rotirmitire.

5° Lorsqu'un amendement a été proposé, on peut encore faire une motion pour amender l'amendement, et cette dernière motion doit être portée aux voix la première.

De même, une adresse con réponse an discours du roi syant d'exposée, on a 11 précenter un amendement pour retraseller quéques parcès de la constant de la comment de la commentant de la motion d'amendement que flues parvoles du nombre de celles que ce tamendement que flues parvoles du nombre de celles que ce tamendement que flues participat de la motion d'amendement que flues participat de la commentant de la celle que ce de la commentant de la celle que ce de la commentant del commentant de la commentant d

motion primitive fut portée aux voix et passa, Autre exemple. Le mercredi 11 février 1778, il fut proposé « que la chambre se format le lundi matin

u suivant en grand comité de toute la chambre, pour

contre, aussi bien qu'à ceux qui sont pour, de la débattre
librement. Vayez, au sujet de la manière de présenter une

metian aut vaix, ce que anus dirons ci-après.

4 quand l'amendementaupporé teud à retrancher des mots,
la magnère de présenter la motian est que les mots dont le retraueboment est proposé/unt partie de la motion: auns cours ous sont pour l'amendement vaices comitz la motion.

I Lorsque plusieurs membres se lèvent à la fois pour faira una motinn, e'est le premier laré qui a le drait de parler la premier.

premier.

§ L'auteur d'une mution importante prévient ardinairement la chambre qu'à tel jour il fera lette mution.

<sup>3</sup> l.a motion n'est ecoséa portée complétement à la chambre, que lorsqu'it a été demandé à ceux qui sont

a considére ultérieurement l'étal de la nation. Il lut proposé pour samendament de rétrassère ces mois : Innaît maitin suitenant, et d'y subsitiere excut-ci : de demois, dans la huitaine, 19 du précent mois de février; parès quoi il fut proposé valemender l'amendent en centrachant ces mois : dans la huitaine, le 19 du précent mois de février ; des retre en soites dans la huitaine, le 19 du précent mois de février ; des retre en soites dans la huitaine, le 19 du précent mois et précerier ; des ortes que si cette dernière moison out passé, le comité est cu leur de la lementain ; aux lieu de la Parancelament en aurait hibit à leune, a lieu de la la

4º Il y a plusicurs moyens des cédeurasses d'une motion, sans la faire rejeter par la collecte et voix, tels que, 1º la motion préliminaire; 2º l'ajourment du délat, c'est--è-ller son renro à un mont faire, 3º en rappelant à l'ordre du jour; 4º l'ajourment de la chambre; 3º un amendement de défruise totalement ou qui dénature la première proposition.

L'an de ces quatre premiers moyens est ordinaimement adopté l'orquil à et était use proposition, dont la révité test pas contextable, mais sur laquelle al chambre ne croit pas droir prendre use résolution, ou sur laquelle elle ne veut pas voter, parce que les dieres amentes ne decordent pas sur les une les dieres amentes ne decordent pas sur les tiere 1, ou bien lorsqu'il a évat fait une proposition susceptable d'une différence d'opinion, mais sur laquelle le debambre pense qu'il ne serait in ploàlique ni nécessire de domor une décision qué-

1\* Les termes dans lesquels la motion prélimimaire est proposée sont ceux ci : Que cette question soit mointenant porfée; et l'intention de celui qui la propose étant qu'élé soit rigiées, il rote toujours contre sa propre motion. Si elle est rigiée, elle a pour effet qu'il ne soit pris, dans ce moment, aucune résolution sur le même sajet, et la motion peut être proposée de nouveau un autre jour dans la même session de

ELes mations combitent souvant dans non proposition géofrais ou abstraite, dont l'auteur se propose d'inférer dans une récoloite subséquent quelque conséquence appicable à la mesure dont il est question; mais, dans ce cas, avant de proposer as première motion, l'auteur dont exposer toutois africé des conséquences qu'ils pour objet évolutiers.

La journal de la chambre en la procés-cristal de tout ca qui ser fait du mit chambre, c'éta-chier des hills ist, ca qui ser fait du mit chambre, c'éta-chier de shi list, c'éta plutions regres, des réchulons arriétées, des motions faites et réglées thayse jour. Ce journal commence estroit au règne d'éloussel VI, lie outre, la chambra fait elle mêmm imprenter tous les jours es esportetuous donce qu'on a procés fer soder. La journal n'est imprimé qu'à la fin de chaque settaine mais comme on it y troore que des aurrès authentiques de ce qui se passe dans la chambre, ce m'y fait accommente des capit self diam le chambre, con my fait accommente des capit self diam le chambre, con my fait accommente des capit self diam le dédant, c'oppe alors

Quant à la motion d'une question préliminaire, on ne traité, paire dans le lédat que le mérite de la question primitive core si, pour vauloir se débarrasser de la question perposée, on s'à autre raison que celle qu'il est trop tard pour l'entamer, la motion naturelle est d'ajourne la chambre, ou si l'on veut donner la préférence à quelque objet plus important, il semble que la mellieure méthode pour écurter la motion présentée à la chambre est celle-ci :

2º De faire une motion pour ajourner le débat, en le remoyant à quelque jour suivant. Cette mêthode est quelquefois mise en œuvre pour se debarraiser entièrement de la motion, en preposant d'ajourner le débat à une époque où l'on sait que la chamire ne siègera pas; comme, par exemple, a aix mois, lorsque le six mois diorient expirer au milieu de l'été, temps auquel le parlement est ordinairement sépare pur une prorogation.

Si, par l'une de ces deux méthodes, savoir, la question préliminaire ou l'ajournement du débat, on évite d'en venir à une résolution, la question primitive doit être insérée dans le journal de la chambre 1, parce que, dans le premier exemple, la résolution arrêtée par la chambre (dont, par consrugent, il doit être fait mention dans les journaux) étant que la motion fût alors portée aux voix, cette formule scrait inintelligible, si l'on n'établissait ce qu'était cette motion primitive; et , dans le second exemple, la résolution d'ajourner le débat ne saurait être entendue sans établir la question sur laquelle le debat s'est forme. Cependant on propose quelquefois des questions qu'il y aurait de l'inconvenient à laisser paraître dans le journal; et c'est aussi ce qu'on évite , soit en réclamant l'ordre du jour, soit en proposant un ajournement de la chambre.

3º Quand il se fait une motion pour prendre en considération l'ordre du jour, c'est-à-dire pour que l'on s'occupe de l'objet dont le débat est fixé à ce jour 1, si cette motion passe, la question présentée

on trouve, à cet égard, du quoi se sairéaire amplanned dans les papiers périodiques de nouvalles : il y a deux corrages estimés sous ce rapport; l'un a pour tilre, le Régistre parlementaire, et l'autre, les hébats parlemenairers co y il les discours des différents membres. Cette publication est contraire à so règlement de la chambre, mais on ne l'empêche iambie.

A Tom has ordere dominé pour faire l'exames d'une affaire des jours particuliers, noi merghirisé dans un elitre, sons la date dus jour. Le livre reste sur la table, el prest être consulté à chapie mistant par los membres de l'assandiée. Tous ses objets resurgés à un jour nont appaire *les orders* de jour. Cels o'mpécha par qu'il l'ouverture de l'assandiée. Dies proposer touts autre d'aine de jour. Cels o'mpécha par qu'il l'ouverture de l'assandiée, chapies membre ne pouver touts autre d'aine par le present contra de l'assandiée. Dies proposer touts autre d'aine agrand combine d'affairers avant que le pressite certer de

à la chambre tombe d'elle-même. On ne peut pas toujours recourir à ce moven, qui est d'une invention moderne, parce qu'il peut arriver que la question soumisc aux délibérations de la chambre, et que l'on veut écarter, soit elle-même l'ordre du jour : ou parce que toutes les questions qui sont de l'ordre du jour peuvent avoir été discutées avant que la motion primitive soit mue; et, dans ees différents cas, il est impossible de parvenir au but que l'on se propose en demandant l'ordre du jour. 4º En proposant que la chambre a'ajonrne ; car

s'il v a ajournement de la chambre, la motion proposée tombe d'elle-même, et n'est pas reprise à la prochaine assemblée de la chambre. Cela cependant ne peut pas toujours avoir lieu, comme, par exemple, lorsqu'on s'attend à voir mettre en avant une autre affaire importante,

Aueun de ces quatre expédients pour écarter la décision d'une question ne peut être employé quand la chambre est en comité; mais il en est un alors qui équivaut aux deux derniers, c'est de proposer que le président quitte le siège ; ear lorsque cette motion passe, le comité est fini. On peut proposer anssi que le président quitte sa place, fasse rapport à l'assemblée des opérations, et demande ensuite la permission de reprendre sa place, ce qui revient à un ajournement du comité.

Une question qui a été écartée par l'un des moyens précédents peut être encore proposée dans la même session ; mais si elle eut été rejetée , elle n'aurait pu être mue de nouveau qu'à une session suivante. Cependant la règle qu'une motion rejetée à la collecte des voix ne sera plus proposée , n'est pas une loi bien utile, car elle est aisément et souvent éludée en faisant quelque légère altération dans les termes ou dans la forme de la motion,

Avec les moyens dont nous venons de parler, on opère moins contre une motion qu'en la faisant rejeter à la négative ; mais on peut espérer davantage dr celui qui nous reste à exposer,

5. Il neut arriver qu'avec un amendement on propose précisément le contraire de la motion primitive, et que l'amendement soit adopté, Par exemple, dans le dessein de faire blamer les ministres, on peut proposer de les loner. C'est ce qui arriva en 1744, lorsqu'il fut proposé pour motion : « Oue

jour est été la. Chaque membre a cependant le droit de réclamer l'ordre du jour ; et quand cette réclamation réussit, l'ordre du jour est lu immédiatement, et la chambre est abligée de discuter une des effaires qu'on y e inscrites, Cependant cette résolution peut se réduire à un renvoit ultérieur de le question mentionnée dans l'ardre, ou même à supprimer l'urdre. Alusi , par exemple , l'ordre du jour portant que la chambre se forme en comité général pour examiner l'étal du commerce d'Irlande, une motion peul « le payement de 40,000 livres sterling fult au duc a d'Aremberg pour mettre les troupes autrichiennes e en mouvement en 1742, était une dilapidation « dangereuse de la eaisse publique, et destructive

« des droits du parlement, » On proposa un amendement par lequel, au lieu de ces mots : ditapidation dangereuse, etc., on insérerait ceux-ci « était « nécessaire pour mettre les troupes en mouve-« ment, et nécessaire pour la eause commune, »

L'antagoniste d'une motion propose quelquefois un amendement qui reud la motion ai violente, que la chambre ne peut l'admettre : mais cet expédient ne reussit pas toulours, En 1780, M. Downing ayant fait cette fameuse motion : « C'est l'opinion « de la chambre, que l'influence de la couronne « s'est accrue, va toujours croissant, et qu'elle « derrait être diminuée, » M. Dundas, alors lord avoeat d'Écosse, imaginant de faire rejeter la motion, proposa pour amendement d'insérer après ces mola : c'est l'opinion de la chambre, ceux el : « au'il est actuellement nécessaire de déclarer « que l'influence de la couronne, etc. » Mais cet amendrment fut loin d'effrayer les partisans de la motion primitive : ils l'adoptèrent avec ardeur, et la motion ainsi renforcée passa en résolution de la chambre.

Ouclquefois on meut des amendrments pour montrer les inconvénients, les dangres d'une proposition, avec une telle évidence, qu'il devient impossible à la chambre il'y donner son assentiment. Ainsi, une motion avant été faite pour avoir des copies de toutes les lettres écrites par les lords de l'amirauté à un officier de morine, un amradement fut proposé pour ajouter ces mots : « lesquelles « lettres peuvent contenir des ordres ou être relaa tives à des ordres non rxécutés et subsistant « encore. » Cet amendement ayant passe, le motion primitive tomba naturellement à l'unanimité.

Les voix des membres sur chaque motion sont recpeillies de la manière suivante, L'orateur expose la question dans toute son étendue, puis il ajoute : Ceux qui sont de cette opinion divont oui. Sur quoi tons les-membres qui sont pour la motion disent à l'instant oui. L'orateur dit alors : Ceux qui sont d'avis contraire doivent dire non 1; et les membres qui sont contre la motion disent non.

être faite pour être affranchi de cet nedre, en pour que la chambre se forme ectorilement en comité général pour examiner, etc. Sur cette mutium, on peut proposer pour emendement, que le mot actuellement soit retreaché et qu'on y substitue ceux de lundi prochain, su de quelqu'entre jour plus étaigné.

I Dans la chambre haute, un pair n'oolne per en disant oui on non, mais en disant content ou non conEn ce moment, l'orateur juge par le bruit quel côté a pour lui la majorité, et il décide en conséquence; mais si quelqu'un des membres n'est pas sotisfait de cette décision et qu'il insiste pour que la chambre se parlage, la chambre ne le refuse presque jambre.

Le partage de la chambre se fait de la manière

Cett qui sont d'un aris sortent de la chambre, et ceux qui sont de l'avis contraire y restent \*, et deux membres de chaque paris sont designés pour compter le nombre respectif des opinants. Cetta-là, qu'on appelle enumerinteure (tellers), vientendire le nombre à l'orateur, qui eu fait la déclaration à l'assemblée.

Tous les membres qui se trouvent dans la chambre, lorsqu'elle se partage, sont obligés de vous le retirer, ou de se retirer, ou de se retirer,

L'orateur n'a pas droit de voter, à moins qu'il n'y ait égalité de voix, et alors sa voix devient prépondérante, et décide : il ne peut même jamais parler dans un debat, si ce n'est lorsqu'il s'agit d'expliquer l'ordre ou le mode de procèder dans l'affaire en délibération. Dans ce cas, il se borne à exposer quel est l'ordre de la chambre, quelles sont les manières de proceder; mais il ne se permet aucune espèce de discussion. Cependant, si la chambre est formée en comité, l'orateur a droit non-sculement de parler dans le débat, mais de voter sur la motion. C'est cependant ce qu'il fait rarement ; mais il se retire alora à sa place , ce que seul il a le droit de faire en cas de division. La raison pour laquelle l'orateur ne peut voter dans certains cas, et peut refuser de voter dans tous, c'est probablement afin qu'il n'ait point de motif de se joindre à aucun parti , et qu'il puisse conserver la plus stricte impartialité.

Data la chambre des pairs, où l'orsteur est communiment un des ministres du rei, pinispie cette fonction est attribuée un lord chanceller, ou a bred gené du pareal secus, si ce emploi est un bred gené du grand secus, si ce emploi est communiment de pareal secus, si ce emploi est communiment de pareal secus de la complexitation de la communiment appearance de la communiment de pareal est de la communiment de la communiment

Lorsque la chambre a pris une résolution géné-

III y a desrèglements pour montrer quand doivent sortir cent qui sont pour la négative, ou ceux qui sont pour l'affirmative; mais ces règles ne valent pas la peine d'étre

rale, relativement à sa manière de procéder (ce qu'on appelle ordre permanent), chaque membre a, dans tous les temps, le droit individuel de faire exécuter cet ordre, sans faire aucune motion, ni prendre l'opinion de la chambre à ce sujet.

Ainsi . c'est une loi dans la chambre qu'on ne puisse procéder à aucune affaire, s'il s'y trouve moins de quarante membres présents. La chambre doit s'ajourner à l'instant ; et , d'après cette règle , l'orateur, sans la présidence duquel rien pe peut commencer, ne doit laisser entamer ancune affaire qu'il n'ait été compté quarante membres dans la chambre. Cependant, si la diminution au-dessoua de quarante n'arrive que dans le cours des opérations, les affaires peuvent se continuer, et se continuent souvent, du moins quand elles ne sont pas importantes; mais si quelque membre désire que l'assemblée soit comptée , il faut procéder nécessairement à ce calcul; et si l'on trouve que le nombre des membres présents est au-ilessous de quarante, la chambre doit s'ajourner à l'instant. C'est encore un ordre permanent que, durant les débats, il ne se trouve aueun étranger dans la chambre. Cependant cette loi est rarement observée; mais chaque membre peut seul, et dans tous les temps, insister sur l'exécution rigoureuse de cette loi : et aussitôt tous les étrangers doivent être renvoyés de l'assemblée, sans que la chambre soitobligée de prendre une résolution à cet égard. Cependant on ne les fait guère retirer, si ce n'est lorsque l'un d'eux s'est permis de battre des mains, de siffler . ou de faire quelque autre bruit tendant à interrompre les opérations de la chambre.

Quoique la chambre des communes ne soit, à la considerer théoriquement, qu'un corps législatif (ou plutôt une partie du corps législatif), cependant divers moyens lui donnent de l'influence sur le pouvoir exéculif; par exemple;

1° Le refus d'accorder de l'argent pour un objet que les communes désapprouvent, comme pour des fortifications, des vaisseaux, ou des troupes.

2º Le refus d'autorier l'armée, parce qu'il est illegal de tenir des truupes sur piel en temps de paix, sans le consentement du parlement, ou de tâtre le fonds anouel pour leur entreien. Ces deux objets forment ordinairement partie d'un même acte, qui se nomme l'arcée contre la multierrée, et qui n'est jamais passe pour un terme plus long que celui d'une anneç et, en conséquence si est este contre la multierré n'etal pas renouvéle, chaque soldal your pour si déserter impunément.

rapportées ici. Lorsque la chambre est formée su comité, le partage desvoix un se fait pas su quittant la chambre, mais en se rangeant des deux côtés opposés.

5º Le refus d'aceorder des subsides, ou dans quelque ess particulier, ou jusqu'à ce que le roi ait changé de conduite sur quelque point désagréable à la chambre ; chose qui est sentie, mais qui n'est jamais exprimée dans aucun vote.

4º En prenant une résolution qui blâme ce qui a été fait, ou établit ce qu'on aurait du faire, laquelle résolution la chambre communique quelquefois au roi par une adresse, ou en ebargeant eeux des membres de la chambre qui sont conseillers privés, d'en rendre compte à Sa Majesté.

La chambre a quelquefois voté simplement qu'elle n'avait aucune confiance dans les ministres du roi Dans d'autres temps, elle a été plus loin; elle a

demandé au roi, par une adresse, de changer ses ministres Le roi n'est certainement pas obligé de se remire

à aneune adresse de la chambre; mais s'il s'y refusait, de deux choses la chambre en ferait probablement une :

Ou elle accuserait les ministres 1 devant la chambre des pairs, soit pour avoir conseillé ce refus au roi, soit pour quelque autre partie de leur conduite : car c'est une maxime de la constitution anglaise: Que le roi ne peut faire mal. A peine est-il un seul acte émané du roi, dont l'un ou l'autre de ses ministres ne soit responsable , parce qu'on suppose toujours en fait, comme en théorie, que le roi ne peut avoir tort; et, en conséquence, les auteurs ifit mal fait en son nom en sont responsables dans leur liberté, leur fortune on leur vie.

Ou, sur ec refus, la chambre arrêterait toute la marche du gouvernement, en n'accordant aucun subside. Dans ce cas, il faut que le roi se soumette à changer ses ministres, ou dissolve le parlement, ee qui est, dans le fait, un appel au peuple : et, en consequence, selon que le peuple aurait approuvé ou désapprouvé la conduite de ses précédents représentants, ou des ministres du roi, la nouvelle chambre des communes suivrait la conduite de ses prédécesseurs, ou elle en prendrait une contraire.

Cependant la dissolution du parlement ne met pas fin à l'accusation intentée contre un ministre. Cela fut décidé formellement sous le règne de Charles II, à l'oceasion de l'action fameuse intentée eontre son ministre le comte de Denbigh, depuis due de Leeds.

Le roi ne peut, en aucune manière, empécher la chambre de poursuivre une accusation jusqu'au

- s C'est ce qu'on nomme impeachment. \* Bill of Rights.
- 5 Une personne emprisonnée par ordre de la chambre ne

jugement définitif. Mais il a certainement ensuite le droit de pardonner.

Les privileges des membres du parlement consistent dans la sécurité de ne pouvoir être arrêtés pour eause civile pendant la session, ni quarante jours avant on après la prorogation : ce qui , dans le fait , s'étend à tout le temps de l'existence du parlement, paree que le parlement n'est jamais prorogé pour plus de 80 jours de suite.

Ils consistent encore dans la liberté des débats. Un membre du parlement ne peut être responsable , dans aueune cour du royaume, ni de quelque manière que ee soit, hors ilu parlement, pour ce qu'il a dit ou fait en parlement , pas même lorsqu'il y aurait des raisons très-justes pour le poursuivre, Cette prérogative est regardée comme d'une telle importance, qu'on en fit un article du bill des droits 2, et qu'à l'ouverture de chaque nouveau parlement, ces privilèges sont expressément réclamés, en présence du roi, par l'orateur.

Cnaque membre, espendant, peut être puni par la chambre dans laquelle il a dit quelque chose de répréhensible. Cette punition peut être une réprimanile, l'emprisonnement 3, on meme l'expulsion. La chambre ne peut punir aueun ile ses membres pour ce qu'il a dit, à moins que ses paroles ne soient relevées et reprochées au moment même.

La chambre des communes est si jalouse de son indépendance, non-seulement envers le roi, mais encore relativement à la chambre des pairs, qu'elle ne permet jamais ni à l'un ni à l'antre de prendre connaissance d'un bill ou de tout autre objet qu' est devant elle, ni des votes qui ont été donnés, ou des discours qui ont été proponcés par quelqu'un de ses membres. Elle regarde l'action d'en prendre connaissance comme une violation de ses priviléges.

C'est par la même jalonsie de son indépendance que , lorsqu'à l'ouverture de la session , le roi a fait un discours aux deux chambres du parlement, celle des communes, en rentrant dans sa chambre, s'occupe regulièrement et constamment de quelque affaire, comme de lire un bill, avant de prendre le discours du roi en considération. De toutes les actions imprudentes de Charles ler,

aucune n'exeita plus de fureur, dans le parti populaire, que celle d'entrer en personne dans la chambre, pour faire arrêter einq des membres dont la conduite dans le parlement l'avait offensé,

Le parlement étant un parlement complet, e est-à-dire composé des trois branches de la légis-

peut être détenue que pendant que la chambre est assembiée. Au moment où le parlement est prorogé, cette personne peut se faire mettre en liberté par une requête.

Isture, ne peut agir qu'en statuant des lois : mais chacune des chambres peut faire et fait soureat phusieurs autres opérations qui lus sont particulières : le roi, les pairs et les communes concoureat fréquemment au memacace, qui cependant, n'ayant de caractère que celni de l'opération d'un corps particulier, ne saurait être un acte du parlemont.

C'est ainsi que, dans une action intentée sur un délit public, action connue sous le nom d'impecchment, les communes sont l'accusateur, les pairs sont les juges, et le roi, comme magistrat rerêtu din pouvoir exécutif, exécute la sentence ou fait errâce.

Ainsi la réponse du roi à une adresse des deux chambres, ou de l'une des deux, est toujours donnée dans sa qualité de magistrat du pouvoir exécutif, et non pas dans celle de l'un des membres du corps législatif.

Chaque chambre du parlement agit souvent en particulier, soit en intervenant dans les affaires qui forment le ressort du pouvoir exécutif, soit en procédant comme tribunal judiciaire.

Lorsque la chambre interrient dans quelque affaire qui est du ressort du pouvoir raécutif, elle le fait ou en prenant simplement une résolution 1, ou en portant une airesse, une représentation, ou une remontrance au roi.

Cependant chacune des chambres rote quelquefois des résolutions qui doirent simplement servir de base aux opérations ultérieures, telles qu'un bill à proposer ou une adresse au roi, on un impeachment.

Quelquefois aussi on prend des résolutions dans le seul but d'en faire la base de résolutions subséquentes, comme lorsqu'un membre de l'assemblée demande que la chambre décide sur une proposition générale ou abstraite, de laquelle il projette de déduire, dans une résolution suivante, quelque conséquence applicable à la mesure qu'il a en vue. Dans ces sortes de cas, on s'attend, et c'est l'usage, qu'avant de proposer la première résolution qu'il veut faire prendre, l'antrur developpera toutes les résolutions subséquentrs, qu'il projette de proposer ; autrement il pourrait arriver que la chambre prit une résolution qui serait ou inutile, et dont il ne pourrait être déduit aucune conséquence, ou tendant à prendre une mesure qui n'était pas dans l'intention de l'assemblée.

Mais chaque membre prend aussi quelquefois des résolutions qui ne sont pas destinées à servir de base à des opérations ultérieures, comme, par

1 Quand une proposition est faite à la chambre par quelque membre, elle est appelé motion; mass quand elle est adoptée, elle devient résolution de la chambre. exemple, lorsque la chambre prend une résolution déclaratoire de ce qu'elle estime être loi dans quelque cas particulier.

Le tou scul de cer récondution décharacirées emble tre de jéter une censure Indirecte sur quelque mesure particulière, on sur des individus sans les désigner, ou de péreciair felles meures que la chamber ceriaril avoir été prises en violation d'une illo expérinée dans la réclution 2 en de récluttions parcilles net sont par reconnues comme autimante pour déterminer en qu'est la loi, et le cours autres pour déterminer en qu'est la loi, et le cours chaque chambre aurait par été-même un pouvrie chaque chambre aurait par été-même un pouvrie chaque chambre aurait par été-même un pouvrie

regarde comme tel. Cependant toutes les résolutions qui regardent la loi drs elections, les pririlèges des membres, la manière de procéler dans la chambre, quand elles es sont pas contraires à la loi commune, sont regardess comme obligatoires, et faisant partie des lois du royaume.

Les chamlers du perl'iment prement souvent la révolution de fairle des remerchements de la partireliabation de fairle des remerchements à des partirelles pour des services éclisains readus à la partirdation de la companyation de la companyation de la companyamanière dont il avait défends Glardary, et, dinn des occasions etternoclimaires, et les out décide de Laire des remerchements, non-seulement sux commandants en chef, mais à tous les expatises d'une flotte, et quelquefrois à tous les materiales et autrires de la dernière de réconsenue et a arrière pendatur la demière

Quelquefois aussi les chambres ont voté des remerciments pour des services moins hrillants, quoique non moins importants, comme, par exemple, lorsque les communes ont décrèté un remerciment à M. Howard, pour les recherches intéressantes qu'il a faites sur l'état des visions.

Les remercianents de cette nature sont transmis par forstarer, qui est singuiers forgane du venu de la chamibre. Si celui suquel le remercianent est decrare, est mentine de la chamibre, ci qu'il ne decrare, cat mentine de la chamibre, qu'il con l'assemblée, pendant qu'il est às a place. S'il d'est para membre de Tassemblée, qu'all est travuer bors du pays, l'orateur lui fait passer les remerciaments par me lettere, Quand les remercianents s'alressent à tons les mardots d'une flotte, on les transacte à tons les mardots d'une flotte, on les transacte du martine de l'année les mardots d'une flotte, on les transacte du martine de l'année de l'année les consistents de l'année de l'année les commissions de l'année de l'ann

Quelquetois les chambres du parlement ont décerné des bonneurs à la mémoire des morts illustres; ainsi elles ont voté des obséques publiques pour le lord Chatham; ainsi, dans la dernière guerre, elles resolurent qu'un monument serait érigé à la mémoire des capitaines Bayne, Blair, et lord Robert Manners, comme ayant péri glorieusement en combattant pour leur patrie, dans les derniers combats aux Indes occidentales. Ouelquefois les communes ont fait des adresses à la couronne pour lui demander de conférer des récompenses ou des honneurs à des particuliers qui avaient bien mérité de la patrie.

Quelquefois les chambres prennent la résolution de censurer la conduite de quelque individu, et quelquefois aussi elles résolvent une censure contre des personnes qui se permettraient dans la suite tel fait formellement articulé par elles. Ainsi, le 4 mars 1782, les communes votèrent « qu'on re-

« garderait comme ennemis du roi et du pays, tous « ceux qui proposeraient , ou tenteraient d'opérer · la continuation d'une guerre offensive sur le con-

« tinent de l'Amérique, »

Le seul moyen d'anéantir une résolution prise dans l'une des chambres, est que cette chambre décide qu'elle sera effacée de ses registres.

Souvent une chambre présente une adresse au roi, pour lui recommander quelque acte particulier, et quelquefois pour l'informer de l'opinion de la chambre sur un point quelconque. Cela se fait ordinairement en présentant au roi, sous la forme d'une adresse, la résolution antérieure que la chambre a prise. C'est ainsi que, le 27 fevrier 1782, la chambre des communes commença par arrêter : « que c'est l'opinion de la chambre que la pour-« suite d'une guerre offensive sur le continent de « l'Amérique septentrionale , afin de réduire par la « force les colonies révoltées , ne servirait qu'à « affaiblir les efforts de ce pays contre ses ennemis « en Europe, et qu'elle tend dangereusement, dans « les circonstances présentes, à augmenter l'ini-« mitié mutuelle, si fatale aux intérêts de la Grande-« Bretagne et de l'Amérique, et à faire échouer, « en empéchant une salutaire réconciliation avec « le pays, le désir ardent, si heureusement exprimé « par Sa Majesté, de rétablir les douceurs de la tranquillité publique, » Après eet arrêté, il fut à l'instant proposé et résolu qu'il serait porté à Sa Majesté une adresse, pour lui représenter « vaient du très-bonorable conseil privé de Sa très-humblement que la poursuite d'une guerre offensire, etc., toujours en répétant tous les mots

Les formes de présenter des adresses à Sa Majesté ne sont pas toujours les mêmes. Cependant la plus usitée dans la chambre des communes est qu'elles soient présentées par eeux de leurs membres qui sont du conseil privé du rol ; et dans la chambre baute, par eeux des pairs qui ont des emplois particuliers dans la maison du roi : mais quelquefois.

de la résolution.

quand l'adresse tonebe à un objet de grande importance, elle est présentée par la chambre entière, comme il arriva dans le cas de l'adresse susmentionnée, qui servit à arrêter la guerre américaine.

Quelquefois les deux chambres se réunissent pour faire une adresse au roi; et alors elle est présentée soit par un comité des deux chambres, nommé pour cet objet ( auquel cas les communes envoient denx fois autant de membres que les pairs); ou bien elle est présentée par les deux chambres en corps. Il est arrivé qu'une adresse des deux chambres n'a été présentée que par les deux oratrurs ; mais les exemples en sont bien rares.

Les personnes qui présentent l'adresse au roi sont chargées de faire à la chambre rapport de sa réponse ; car, bien que le roi ne soit pas obligé de répondre à une adresse de l'une des chambres, ou de toutes les deux, et qu'il y ait un exemple du roi Guillaume, lequel ne fit ancune réponse à la chambre des communes, qui lui demandait de faire sortir de son conseil les lords Somers, Halifax et le comte de Portland; espendant c'est la coutume que le roi fasse une réponse à une adresse. Mais quelquefois, dans des sujets délicats, sur lesquels le roi pourrait se trouver embarrassé de faire une réponse, la chambre peut préférer de n'en pas recevoir ; et, dans ce cas, elle ne présente aucune adresse, mais elle fait porter ses résolutions sons les yeux du roi . comme dans l'année 1784. La chambre avant arrêté. le 2 février, deux résolutions en ces mots : « Que a c'est l'opinion de la chambre que la présente

« situation difficile et critique des affaires demande " l'effort d'une administration ferme , étendue , « efficace, unie, ayant des titres à la confiance

« publique, et telle qu'elle puisse mettre fin aux « divisions malheureuses, et aux désordres de ce « pays, et que c'est l'opinion de cette chambre que

« la continuation du pouvoir des ministres actuels, « après la résolution de cette chambre, est un · obstacle à une administration ferme, efficace,

« étendue et unie, senie capable de sauver le pays, » le jour suivant, la chambre vota « que lesdites réso-« lutions seraient bumblement mises devant Sa « Majesté par ceux de ses membres qui se trou-

« Majesté, » Les chambres du parlement se sont quelquefois adressées au rol par voie de représentations, et quelquefois par voie de remontrances. Ces formes

ne différent de celles d'une adresse qu'en ce qu'elles sont moins respectuenses. Les autres actes par lesquels une chambre intervient dans les affaires du ressort de la puissance exécutive, sont les accusations,

Quant aux affaires judiciaires, la chambre agit

tantôt comme juge, tantôt comme accusateur : comme juge quelquefois en matière civile, mais er n'est jamais qu'au sujet d'élècetions contestées, la chambre ayant toujours regardé comme un principe sacré qu'elle seule a le droit de décider les dissutes élevées sur les élections.

Quelquefois dans le criminel, comme torsqu'elle ponit une atteinte portée à ses priviléges par la violation de la liberté des étections, par la détention d'un des membres de la chembre pour cause de dettes, etc., on en panissont les membres de la chambre eux-nêmes pour quelque irrégularité; mais quand même elle considerait en expressions équivalentes au crime de trahison, elle ûn pourrait être du ressort d'auteme autre juriléticion.

rait eure ou resion't auschine autre gubinetous. Nous avons dejs dit que les seules pantitions que la chamber puisse employer eurer ses membres, acte d'empléer pas que le membre cacelu ne sois eligible, ou par ses constituants, ou par d'autre électeurs qui ne croient pas que l'animatération de la chambre suffise pour Jui refuser leur confiance.

Quant à des personnes qui ne sersient pas membres de l'assemblé des communes, la brumbre ne peut infliger d'autre punition que l'emprisonnement; et et emprisonnement ne peut durer que pendant la session du parlement. Car, du moment où l'assemblée est provogée, la personne détenue a droit d'être relabete; et si elle fait valoir en justice son droit d'Andera corpura, les juges divent donner des ordres pour son clargissement. La chambré des communes paratt comme partie

accusante dans les improchements parlementaires. Dans le cas ols les behande des communes gense qu'une poursuite devrait être lustituée, mais sans que l'importance nout assez grande pour qu'elle que l'importance nout assez grande pour qu'elle confiniement au roi une aircese, à l'effet qu'un confiniement au roi une aircese de l'est de l'est

durante de la companie de la configuración de la configuración de la configuración de la companie de la configuración de la configuración de la companie de

s La direction d'un Impenchment est toujours conduite par un comité de la chambre des communes : et chaque

nécessaire, mais pensant en même temps que la

proposition n'en serait pas agréable au roi. La chambre des pairs rempli des fonctions judiciaires, 1º comme cour d'appet d'es cours de la chancellerie, du bane du roi, de la chambre de l'échiquier et de la cour de l'échiquier du côté de l'équité, sinsi que des cours suprêmes de justice on Écosse.

2º Dans les cas d'atteinte aux priviléges des pairs.
3º Dans les jugements des pairs et des pairesses, dans les délits espitaux où il y a citation personnelle.

4° Dans le jugement drs impeachments poursuivis par la chambre des communes.

## Sur les comités des chambres du parlement.

Comme il y a besucoup d'affaires dans le parlement qui ne pourraient pas s'expédier dans une assemblée nombreuse, ou qui absorberaient le temps des chambres, si elles-mêmes s'en occupaient, telles que la rédaction des adresses , la détermination de eertains faits par l'examen des témoins, ou par l'inspection des papiers , souvent la chambre établit un comité composé seulement de quelques-uns de ses membres, pour quelque objet particulier exprimé dans la résolution qui les nomme; comme pour préparer et rédiger une adresse en réponse à un discours du roi, découvrir des exemples (précédenta), c'est-à-dire pour rechercher ce qu'a fait la chambre dans d'autres circonstances pareilles à celles sur lesquelles il faut prendre une détermination, pour examiner l'état du commerce d'Irlande. pour savoir quelles sont les lois qui sont près d'expirer : pour faire des enquêtes sur la cause de la guerre du Carnatic. Il y a ordinairement plusieurs de ces comités en fonction dans le même temps t, Les comités sont de trois sortes :

Les comités choisis, les comités ouverts, et les

comités secrets.

Un comité choisi n'est composé que de ceux que

la chambre nomme expressément pour en être membres.

Un comité ouvert est non-seulement composé de cenx que la ebambre nomme pour le former, mais aussi de tous les membres de la ebambre nuigent à propos d'y sassister lorsqu'il a componencé ses fonctions, et il est tuujours exprime dans l'artéc qui clabili este capée de comité, que toul se membres de la chambre qui s'y trouveront y auront voix.

bill, agrès aveir été lu denx foia, c'est-à-dire soumis à drux discussions, cel référé à un comité de toute la chambre. Les comités secrets ont quelquefois pouvoir et quelquefois des ordres de la chambre, de ne premettre à personne, pas même à d'sutres membres du parlement, de s'y trouver en qualité de spectateurs de leurs opérations.

Le nombre des personnes qui doirent composer un comité n'est pas déterminé; mais dans ebaque circonatance la chambre en nomme natant qu'elle juge convenable d'après la nature et l'importance des matieres à examiner, on desaffaires à expédier : cependant, en général, le nombre est de 12 à 24.

La manière de former ces comités n'est pas non plus toijours ls même. Mais ebaque fois la chambre adopte la méthode qu'elle juge la plus couvenable. Il n'y a cependant que deux manières de nommer ces comités : la pennière par une motion générale, la seconde par le ballottage ou scrutin t. Quelquefois la chambre arette que tous les mem-

bres qui foemeroot le comité secont nommés l'un après l'autre; quelquefois aucun n'est désigné en particulier, et il est simplement arceté « que le « comité sers composé de tous les membres de la « chambre qui itennent au barreau, ou de tous les » membres qui représentent l'Écosse, etc.

Los ponvoirs et les fonctions de ces comités dépendent toujones des instructions particulières et de l'antorité que leur donne la cosmbre. Lorsqu'elle nomme un comité, elle fait toujours un accèté particulier, par lequel elle décide qu'il sues tel pouvoic, ou que tels ordres on instructions particulières lui secont donnés. Ainsi, quelquefols il n'est chargé que de dressee le rapport de certains faits, c'est-à-dire le résultat des témoignages qu'il a recueillis, et quelquefois ces témoignages eux mêmes dans toute leue étendue : quelquefois il est chargé de rapporter les faits avec des observations générales, ou bien avec des observations relatives à certain objet particuliee; quelquefois de faire espport des opinions des membres du comité, et quelquefois de faire, de temps à sutre, des rapports. Quelquefois les comités sont chaeges de s'assembler nonobstant l'ajournement de la chambre ; quelquefois aussi de sièger où ils jugeront à propus 3 : en général, la chambre autorise les comités à faire venie et à examiner les papiers et les personnes qui peuvent leue fournie des éclaireissements.

Quoique la chambre donne toujours des instrue-

I Dans la premier cas, 'l'auteur d'un bill nomme hoimente les pronoces dont il dérir que son camilé suit camponé: la liste étaol les, charco peut faire ser objections sor les ou el membre, et car proporer un aure à la proces produit querquefou des schess qui dégréérent ne presonalités, qualque cestiqui propose la liste ait, engénéral, apporté le plus grand soin à lossiquer des personnes acceptibles aux deux paris. — Les incomrécients de ce mode tiona à sea comités, loraquelle en fait la nomination, elle peut cependan leur donner, et souvent elle leur donne des instructions ultérieures pendant que les comités sont notation. Il arrive netme que ces instructions additionnelles changent totalement la nature d'un comité, et qu'on le charge d'enquêtes bien illérentes de celles pour lesquelles il avait été primitirement (abbli. Ainsi, en 1882, un comité choisi de la chambre

des commons fui nommé pour prendre en consideration l'état de l'Aminiantation de la justice dans les provinces de Bengals, de Babar et d'Orisas, et pour en faire cappent, en y ajoustate peropers observations. Quelque temps ayets, ce comité requi de la chambre une instruction pour considerer de la chambre une instruction pour considerer avec par les pour prendre de l'aminiant de la chambre une instruction pour avec la plus pratide accurité et le pius grand avantage pour ce pays, et quels fuient les meilleurs propress de procurre le bondreu de insighens.

Outre les comités susmentionnés, il 7 a enoce tes comités d'éction, ils sont només pour prenonces sur les réclamations de exux qui prétendent varie été légitiment dus, quojou'ils n'ainet pas cié déclarés lels. Ces comités sont particuliers aux communes, et différents, à plusiers égards, de autres comités. La manière de les nommer, les parcieles, sont parientement les mènes, et a dépracieles, sont parientement les mènes, et a dépradant pas d'un arrêté particulier de la chamber. Total cris est régle par un acte du parlement, passé la sistime samée du règne de George III, et passé la sistime samée du règne de George III, et por deux actes parletieurs.

Jusqu'à cette époque de l'an 1270, toutes les décisions consciente distant déclétes par un comité des des décisions experient de loute la chambre : mais comme on s'apreçut que ces décisions derensient piutoi des affaires de parti que de vrais réanitats judiciaires, on passu un sette pour nommer des comités d'élection à l'instart des tribunaux de judiciature, sembalbes, en quelque faços, à cettu des jurdes, et par le moyen desquels la justice seesit rendue avec impartialité.

Pour assurer cette impactialité, les comités d'élection sont choisis d'une manière différente des autres comités; on the au soet, et les parties contendantes ont le deoit d'effacer les noms d'un certain nombre

final sourcest recourt's Planter cells do scruttz. Addieur.

1 Veradorio il ole comité régerationaremoné est aux des l'actions de la comité régerationaremoné est aux des la tienancia la chambre. Min si pout devenir occessiré outre remplice ses fonctions dans un aux der local par cessurile, lorsqu'il doit examiner des papiers voluments, un pour d'aranter autons, dans, les membres du comité l'assentie de la cité de la cumpagnie des locis, tersqu'ils sont chargés d'impreçée et d'aranter salons. Auti, les membres du comité l'assentie de le la cumpagnie des locis, tersqu'ils sont chargés d'impreçée et d'aranters alons categories de le cité ou page de la contraction de la con

de ceux sur lesquels le sort tombe, lorsqu'elles leur soupçonnent de la partialité. La manière d'opérer dans cette occasion est la suivante : Les noms de tous les membres présents, qui doivent être au nombre de cent, avant que la chambre puisse procéder à la formation du comité, sont écrits sur des billets séparés et jetés dans un vase. Ensuite le clrre de la ebambre tire ces noms l'un après l'autre, et lrs remet à l'orateur qui en fait lecture à baute voix , jusqu'à ce qu'il y ait quarante-neuf noms de sortis. Ces quarante-neuf noms sont alors écrits, et les listes en sont délivrées à la personne qui réclame contre l'élection , ainsi qu'au membre de l'assemblée contre lequel cette réclamation est dirigée. L'un et l'autre effacent alternativement les noms de ceux qu'ils jugent à propos d'exclure, jusqu'à ce que le nombre soit réduit à treize ; ensuite chacune des parties nomme un autre membre de la chambre pour entrer dans le comité; ce nouveau membre s'appelle le nommé (nominée) de la personne qui l'a choisi ; et ces quinze personnes composent le comité.

Ce serait peut-tire perfectionner cette espèce de comité, que u'en retrancher les nommérs, ou de leur ôter le droit de roiter. En riflet, des personnes sins élurs se croient communément obligées de rempilr des fonctions qui sont incompatibles, savoir. celles de juge et d'avecat. Cela ne saurait pourtant alterer l'impartialés de la décision, puis-qu'il y au n nommé de chaque côté, et que la décision apportirant à la majoriét du comité.

Lorique les comités d'élections neut en fonction pour juger, on observe dans leurs opérations diversers formalités qui s'out lieu dans aueun de autre consillée. Choque membre hist serment de dans controllée choque membre hist serment de controllée de la commentation de la commentation de la controllée de la con

Un nouveau comité est eboisi pour ebauue

1.1a mosse est toujume portée devant l'oratere, quand l'extent des hambes ou qu'il en sort. Capendant elle Osparation pas à lai, mais à la chambre. Jans, quand elle or l'est est agres par les chambre. Jans, quand elle or l'est dans l'est de l'

élection contestée. Il y a quelquefois trois ou quatre comités d'élection en fonction à la fois,

Outre les comités déjà mentionnés, qui ne sont composés que d'une partie de la Chambre, il y a sourcet, dans les deux chambres, des comités de la chambre entière. Ces comites travaillent toujours dans la chambre même, tandis que tous les comites qui ne comprenent qu'une partie de la chambre siègent ordinairement dans les diverses salles attemantrs à la chambre, el purent, avec sa permission, travailler dans toute autre place.

some an outer date of the counter place.

In the counter date of t

Les avantages qui résultent de discuter une matière dans un comité de toute la chambre plutôt que dans la chambre même, sont les suivants : 1º que dans un comité chaque membre peut parler aussi souvent qu'il le juge à propos dans le même débat; 2º que la question peut être soumise à la discussion, quand ce ne serait que sur la demande d'un srul membre : car une motion faite dans un comité n'a pas besoin d'être secondée : 5º que cette forme donne birn des facilités pour la discussion des matières avant qu'elles soient adoptées par la chambre : en effet, la question peut être débattue sur la proposition que la chambre se formera en comité; sur des motions proposées dans le comité; sur cette question, si la chambre recevra le rapport du comité ; sur la proposition , si la chambre adoptera le rapport du comité : et si , à la présentation de cette dernière motion , la chambre est d'avis que l'objet doit subir une discussion ultérienre, elle renvoie le tout ou la partie du rapport au même comité, pour y être examiné de nouveau 1. Les

no mot, ni même faire nne motion, ou fodiquer ooc question que l'orateur puisse adresser au témoin.

26. à l'examen du rapport du comité des subsides, il est juné applient d'augmenter la somme accordée, ou la taze impace, l'esage uniforme de la chambre est de renveyer la rapport au comité. Cependant, sans le lui renveyer, la chambre peut distribuer la somme proposée at àliégar ainsi la charga imporée sur le peupla. avantages qu'il y a d'examiner un objet de cette manière sont ai considérables que, lorsqu'une affoire de grande importance est proposée à l'une des chambres, c'est la coutume qu'elle se forme en comité de toute la chambre, pour la considéra sous ce mode, avant de passer à aucune résolution.

Ainsi, le 28 Ferrier 1782, une proposition ayant de finie dans le chambre des comments, et la motion syant en pour objet «qu'il fitt permis de et conclusion para de la commentation de la conclusion que de la commentation de la Samara suitant. En consequence, ce jour-ta la proposition, et la même jour, le president al description de la commentation de commentation de la commentation de l

Ainsi, dans quelqurs occasions extraordinaires, les chambres se forment en comité pour prendre en consideration l'état de la nation, comme il arriva au mois de l'évrier 1718, dans la chambre des communes, durant la dernière guerre, et comme ont fair récemment les deux chambres pendant la maladie du vol.

un bill.

En vertu d'une résolution de la chambre des communes, aucum ention e relative à des subsides, à des tares, ne peut être faite que dans un comité de toute la chambre. Par un hautre arrêté de la même chambre, aucum bill relatif à la religion ou au commerce ne peut être proposé que la question n'ait êté considérée d'abord dans un comité de toute la chambre.

Outre les comités mentionnés ci-dessus, qui ne ont cubils qu'accidentilement, et pour des objets particuliers, ily a, pour le chambre des communes, de consités générat qui sont permanent et nommés su commencement de chaque session, comme les grands comités pour la religion, le commerce et les cours de justice; les comités des privilgres, des gréss, des moises des privilgres, de gréss, des moises des privilgres, de gréss, des moises et de privilgres de gréss, des moises et de privilgres autres, porticulièrement les dous derniers, sont des comicés de toute le chambre.

Quoique drs comités pour la religion, lrs cours de justice et les griefs, soient établis régulièrement à chaque session, il arrive cependant arenursi qu'ils aient occasion de travailler. Mois, sous le règne de Jacques le et de Charles le, avant que la constitution fût fixée, lorsque l'administration de

BESTEAR. - TORE S.

la justice était souvent partiale et corrompne, lorsque la molandre Innovation, ro fixit de religion, était regardée comme dangrreuse à l'État, lorsque la couronne exceptil des pouvoirs dont les communes disputsitent la légalité, ces comités étaient souvent en fonction, et c'est là que la ry principal les plus importants de la constitution britannique furrent discutés et établis.

L'usage du comité drs subsides et de celui des noies et moyens n'a pas cessé: ils sont, de temps à autre, en fonction durant la plus grande partie de chaque session.

Les fonctions du comité des subsides sont d'examiner la quotité des subsides à accorder à la couranne.

Les fonctions du comité des voirs et moyens sont de trouver des moyens de lever les subsides que la chambre a accordés, et de déterminer sur quels objets particuliers les taxes seront perçues.

quels objets particuliers les taxes seront perçues, C'est du premier de cra comités que doivent sortir toutes les concessions d'argent, et du second toutes les impositions rt l'rs taxes.

Les pairs n'ont point de comités du même genre, parce qu'un bill relatif aux subsides ou aux taxes ne peut prendre naissance dans leur chambre.

Il y a Joss a'ms siècle que les communes ont constamment soutene et que les spirion d'reconne, par la pratique, que la chambre batte non-eutlement a'u pas le droit d'entemer, sais internequ'ille n'a par crisi d'amender aucun bill passé dans les communes, et qui, dans la ferenne de taxes positives out d'amende pécuniaire, ou sous quelque autre forme que ce soil, pourrait être considéré comme une imposition directe ou indirecte sur le peuple. Les auis n'en d'autre alternative une treite de la considéré comme de la considéré comme de la considéré comme une imposition directe ou indirecte sur le peuple.

Les pairs n'ont d'autre alternative que ile rejeter entièrement le bill ou de l'adopter sans amendement.

Orpendant ce principie n'est pas poussé au point érimpécher les pairs de corriègre une erreur retbaté dans un bill de secours ou de subsides qui turre et caverp per les communes. Nais quand les pairs out fait un suemblement de crite espère, els commades soit contre particulièrement sur les ammadement soit contre particulièrement sur les unitre la nature, et que cet réample ne de les conséquences.

une concession de subsider, pasis qui de laissent penple, comme pas d'imposer des charges sur le penple, comme dans ceux pour l'entretien on ji a construction des routes et des parés, au moyenvies péopes et larifs; dans ceux qui infiligent de samendes, les pairs penventiàrie des amendements, pourru, erpendant, que ces sumendements ne portent aucum espèce

-

<sup>1</sup> W'ays and means. L'équivalent en français sersit le comité des ressources : an reste , voyez plus has.

d'atteinte aux tarifs des péages et aux amendes <sup>1</sup>. Quand les comités de subsides et celui des roies et moyera sont formés, et que les résolutions du dernier pour la manière de percevoir l'argent

dernier pour la manière de percevoir l'argent accordé dans le comité des subsides ont recu la forme du bill de taxe et ont passé en loi, la chambre des communes arrête un bill, et les différentes concessions faites dans le comité des voies et movens de la taxe territoriale, de la taxe sur la drèche, de la taxe pour le fonds d'amortissement, etc., sont récapitulées et classées de manière à être employées aux objets de service dont les fonds ont été accordes dans le comité des subsides de cette session. Les sommes consenties pour ebaque espèce de service sont spécifiées. La somme à payrr à l'échiquier, pour les acquitter, est désignée ; et il est statué que les subsides ne seront employés à aucun autre objet qu'à ceux mentionnés dans l'acte.

Les comiés qui ne sont composés que d'une partie de la chambre, diverta s'assembler et travailler avant l'ouverture de la clambre. En effet, c'est une loi prénciel dans les commans, que le sergent d'armes (qui est l'officier de la chambre; doit, avant que la chambre us commence la prière qui précible toujours l'appartions de l'orsterre dans les labelles de la chambre de commence la prière le labelles de la chambre de la chambre de en fonction que la chambre va prière, et qu'aims toute les operations de somités sont finées.

Des consiés de toute la chambre ne peuvent jumais entre, no fonction que la chambre ne soit assemblée régulièrement et v'ait pris une résolution de se furmer en comité. Quel que paisse éte le travail du comité, la chambre doit reprendre son assemblée régulière, et l'Orsteur reparaître sur le siège, avant que les membres se séparent, ne fisit ce

stege, avant que tes memores se separent, ne rut-ce que pour ajointer la chamilre. Les comités qui ne sont composés que d'une partie de la chambre choisissent leur propre président, ainsi que les comités de toute la chambre, Ils sont accompagnés d'un de ses clercs, et tiennent

On procède sux affaires dans les comités, ainsi que dans la chambre, par la voic des motions et des résolutions.

des minutes de leurs opérations.

Mais aucun de leurs procédés , pas même eeux d'un comité de toute la chambre , ne sont couchés

<sup>4</sup> Quand les pairs fant quelque changement dans un bill, ce bill est loujours rejeté par les communes forsqu'ou le lenr rapporte; expendant, at les communes pennent que cet autrendement est raisonable, elles propocent nedunairement

sur les journaux, à l'exception de leur rapport, lequel ini-même serait omis, s'il ne consistait que dans l'exposé des faits ou iles témoignages; mais si le rapport ne contient que les résolutions du comité, et qu'il sit ét erçu par le abambre, il est imprie dans ses journaux, quand même son résultat n'aurait pas été adopté sur la clambre.

Des rapports contenant des faits ou l'exposé des témologanes, quoque aon imprimé dans les Journaux, an hissent pas, quand ils concernent des dels importants d'être imprimés prodre de la thamber. A l'usage des members, ordinairement tett gris en consideration par le benaber. Si les informations existences dans le rapport sont d'une grade disportance, et telles qu'éles puissent être utiles pour l'avenir, la chambre orijonne qu'elle soviet imprimées dans la même forme que les journaixes no registres, afin qu'elle saient consercentisses au l'active de l'indice comisse un les affeirs de l'Indic.

Des remities qui ne sont composés que d'une partir de la chamber visjournent de temps en temps, jusqu'il es qu'ils aient prepuré un rapport. Les passibles qu'ils aient prepuré un rapport. Les passibles un comité de toute la reminie de pout se contra le chamber que le contié prend son sjournent et als maistre dont et comité prend son sjournement etal saintant : Le président rapporte à la chamber que le comité à fait quelque proprié dans les la chamber que le comité à l'att quelque proprié dans le la chamber alle comité es étament ma papert quelconque à la chamber, le comité est ferme. Il est a chamber alle que les membres qui persenti que le comité en doit par continner ser opérations le causait d'unage que les membres qui persenti que le comité en doit pas continner ser opérations de la maissi des moissis, pour que le préviolate qu'inte

Le risport il l'un considé est tosjours présenté à le schumbre par le président, et jor écrit, Voici la manière de faire extre présentation : Le président se place à la barre de la chambre, son rapport à la main l'avoteur, le vojent, lui desanule ce qu'il tient main l'avoteur, le vojent, lui desanule ce qu'il tient frosteur desmalté à la chambre si del juge bon que le rapport soit présenté, et cette motion passant à faffirmitre, l'ordiner enjoist an president d'apporter le rapport ; ce qui se fait. Le rapport es porter le rapport ; que qui se fait, Le rapport en consideration.

un naureau bill semblable au premier, en conservant le changement fast par les pairs. Le bill passe par les formes nauluaires, et il est renvoyé à la chambre haute comme un nouveau bill.

# TRAITÉS

# SOPHISMES POLITIQUES

SOPHISMES ANARCHIQUES.



,

## DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Après avoir gardé cet ouvrage par devers moi près do deux ans, après l'avoir refait en grande partie, j'ai été tenté do l'abandonner, comme l'auteur avait abandonné l'original.

M. Bentham avait borné son travail à un objet particulier. Avant observé quels sophismes s'élevaient habituellement dans le parlement britannique quand on proposait quelque réforme, il pensa à les ranger en front de bataille, à les attaquer tous ensemble, et à trinmpher de ces ennemis de la raison dans un seul combat et par une seule victoire. Il résulta de ce plan, qu'ayant toujours en vue le parlement britannique et des questions britanniques, son ouvrage en avait enntracté un earactère de parti qui devait même nuireà son effet; car le reproche de sophisme, devenant presque personnel, place les accusés sur la défensive; ils ne voient plus dans l'auteur un philosophe qui les instruit, mais un antagoniste qui cherche à les humilier.

Les questions parlementaires auxquelles l'ouvrage original se réfère continuellement auraient, pour la plupart des becteurs étrangers, un autre défaut que le manque d'intérêt : elles sont peu cannues, et il faudrait, pour les rendre intelligibles, accampagner chaque article d'explications fort détaillées.

Je métais appliqué à faire disparatire ce caractère de controvera anglaise, et à liter de mon auteur un ouvrage applicable à peu près à toutes les assemblées politiques. Le sentais bien que cette matière était de beaucoup la plus arté de cedies que l'avait articles d'appes les manuscrits de M. Bentham; mais je me flutais de pouvoir, dans une seconde révision, la de pouvoir de la manura de la présent que de la prés un de la partie des débats du partienne in a dequelque autre assemblée. Je ne me suis point trouvé capablo de ce nouveau travail qui, d'aillears, a vais se inconscients, et peu suisfinit de mos succès, j'assissitate, de mos sussissité de mos succès, j'assissité de la complete conscient de la complete conscient de la conscient de la complete conscient de la conscient de la complete colui de la Tactique, tous deux la forme des délibérations, l'autre sur leur suississité de la complete colui de la Tactique, tous deux la forme des délibérations, l'autre sur leur suississime de la complete conscient de la complete conscient de la complete de la complete de la conscient de la conscient de la complete del la complete de la complete del la complete de la complete de

Je dirai pourtant qu'il me paralt avoir un grand intérêt pour une classe particulière de lecteurs : les membres des assemblées délibérantes. Ce livre sort pour eux de la sphère des études spéculatives; il a un attrait de vie réelle et d'utilité pratique. Les uns reconnaîtront ces sophismes qu'ils ont vus si snuvent paraltre à la tribune et qu'ils ont sonvent combattus avec plus ou moins de succès. Les autres auront leur ennscience palitique mise au confessionnal, lorsqu'ils verrout signaler, parmi les instruments d'erreur, des arguments qu'ils ont souvent fait valoir, quand l'intérêt de leur cause les disposait à tromper nu à être trompés. Tous, en voyant défiler ces sophismes en revue. pourront reconnaître un enmplice ou un ennemi. Ce livre, en un mot, sera pour eux ce que serait pour des officiers l'ouvrage d'un militaire sur les campagnes qu'ils ont faites, ou la descriptina des farteresses et des arsenaux d'un pays qu'ils doivent attaquer.

Pendant que M. Bentbam était occupé de ce sujet, M. Malone fit paraître un ouvrage posthume de M. Gérard Hamilton, intitulé Logique parlementaire. Le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage amorcèrent la curiosité du nublie. Il y avait quelque chose de mystérieux sur cet écrivain. L'opinion la plus commune lui attribuait les Lettres de Junius, Il avait joné un grand rôle dans le parlement d'Irlande, Transplanté dans la chambre des communes d'Angleterre. il n'y avait parlé qu'une seule fois. Ceux qui l'avaient entendu étaient frappés de la ressemblance de son style avec celui du fameux anonyme. On crut que son silence avait été acheté. Quoi qu'il en soit, il en a conservé le surnom d'Hamilton single-speech.

Lorsque Swift, sous le titre d'Aris aux domestiques, rassembla toutes les fautes, les sottises, les infidélités qui appartiennent à cette condition, ceux mêmes auxquels il adressait ees conseils ne pouvaient pas s'y ménrendre. Son but n'était pas de les corrompre. Il voulait leur montrer, dans cette ingénieuse satire, que leurs vices étaient connus, et que leurs prétextes n'abusaient personne.

L'objet d'Ilamilton est tout différent. Son livre est une école où l'art de soutenir ce qui est vrai et ce qu'on sait être faux, l'art d'appuver une bonne mesure ou d'on défendre une mauvaise, est enseigné avec la même franchiso, le même zèle none le succès. Ce n'est noint une ironie; e'est le résultat sérieux de l'expérience et de la méditation.

Son caractère politique, tel qu'il a été esquissé par lui-même et achevé par M. Malone. son panégyriste, neut se renfermer dans un seul trait. Déterminé à s'attacher à un parti, et toujours au parti dominant, quel qu'il fût, il avait pris pour maxime que toutes les mesures étaient indifférentes, qu'on ne pouvait point crrer avec la majorité, et que toute la logique parlementaire devait se borner à éluder les argnments des antagonistes, et à contribuer à la victoire de son parti, sans aucun égard ni aux principes ni aux movens.

Celui de ces movens captieux qu'il explique avec prédilection et auquel il donne la palme, consiste à falsifier les opinions de son adversaire. Démosthène, interrogé sur ee qui lui paraissait le point le plus important pour l'orateur, répéta trois fois de suite que c'était l'action. Dans ce recueil d'environ cinq cents aphorismes, Hamilton en a consacré tout au moins quarante à recommander la falsification.

Il n'était pas simplement dans un état d'indifférence entre le faux et le vrai. Il donnait une préférence décidée à la défense d'une mauvaise eause, parce qu'elle exigeait plus de dextérité, et qu'une fois blasé sur l'amour du vrai, on se fait un mérite de savoir décorer le faux sous des couleurs trompeuses.

Les Mémoires de Dodington (lord Melenmbe) sont regardés en Angleterre comme l'ouvrage où la corruption politique se montre avec le moins de déguisement : mais, quoique l'auteur n'annonce aucune prétention à la vertu, il garde une sorte de pudeur dans l'aveu de ses bassesses. Le vice y est couvert d'une gaze. D'ailleurs il raconte, et n'enseigne pas. C'est l'histoire d'un courtisan; ce n'est pas uue théorie politique. Hamilton, au contraire, rédige les maximes de la mauvaise foi avec une précision recherchée; il en fait un code portatif; il les recommande à tous ceux qui veulent s'avaneer dans la carrière publique.

Je ne suivrai pas M. Bentham dans toutes les observations qu'il avait faites sur cet écrit peu eonnu: mais je dois, d'après lui, parler de l'auteur qui a été son devancier et son modèle. Le nom d'Aristote vient se placer comme de luimême à la tête d'un ouvrage sur les sophismes. C'est son domainc et sa création. Il a empreint cette partie de sa logique du sceau de son génic.

Onel que soit aujourd'hui notre dédain pour des formes cantieuses de raisonnement, il paralt qu'au temps d'Aristote il v avait des hommes qui en tiraient gloire. La Grèce, ou du moins Athènes, abondait en beaux esprits qui ouvraient des écoles pour la jeunesse, et qui cherchaient à l'envi à se distinguer par des subtilités syllogistiques. Un sophiste qui inventait une nouvelle forme d'argument en faisait sa propriété, et lui donnait un nom caractéristique, comme le chevelu, le tortu, le noueux, le lutteur, ou telle autre dénomination bizarre. Aristote, trop supérieur à ces charlatans pour les imiter, examina toutes ces énigmes et en donna la solution.

Il faut avouer toutefois que de ces dix-neuf sophismes, si l'on en excepte deux, Petitio principii ct Non causa pro causa, les autres ne paraissent pas des instruments d'erreur bien dangereux. Ils emblent plus fais pour embarrasser des enfants que pour tromper de bommes. Ils n'out d'autre résultat que de produire un certain degré de confusion dans l'exprit. Ils ne coulent gière que sur l'emploi ambigu des termes. On vous présente une proposition qui, iben loin de vous paralter convinciente, vous paralt fasses au premier sapect; mais vous ne paralt fasses au premier sapect; mais vous ne saver pas démetér d'abord en quoi gil la faiblesse de l'argument; vous sente le piègeau de la distinction de l'argument; vous sente le piègeau; qu'ilse, virian qui assentius, milli communion separts; qu'ilse, virian qui assentius, milli communion se passit, qu'ilse, virian qui assentius, milli communion et mino, et vitien qui assentius, milli communion et mino, et vitien abort qui revenus. Sence.

Ce que fil Aristote pour détruire les movess de trompres et peu de choes en comparaison de ce qu'on a fait pour les enseigner. De nombreux traités de l'art notoire, composés par des écrivains du premier ordre, renferment les instructions les plus médiodiques, les plus rallinées sur l'art de ménager les passions, de gagner les cours, de présente une cause sous l'aspect le plus faverable, de produire enfin sur l'esperi l'artifere.

Il est vari que ces granda maîtres d'éloquence us sont point, comme M. Géral Illamilton, des professeurs d'innorosité. Ils ne veulent des professeurs d'innorosité. Ils ne veulent et de l'effect d'effect de l'effect de l'effect d'effect d'effect de l'effect de l'effect d'effect d'ence uverze.

Après unt de beaux esprits qui ont enseigné indifférement l'art d'instruire et l'art de séduire, le temps est venu de soumettre tous ces iooyens oratoires à l'examen de la ssine morale, de signaler tous les artifices qui ne tendent qu'à égarer la raison, et d'assurer aux délibérations politiques la dignité et l'utilité qu'elles ne peuvent recevoir que de la vérité et de la vertu.

Il no s'agit done plus ici de ces sophismes de muts qui nesont des pièges que pour des novices ; mais de ces sophismes de principes qui ne conservent que trop un empire de préjugé on d'habitude sur des hommes faits. Les premiers ne peuvent servir qu'à la dispute dans les écoles, et o'entralenci point d'erceurs de pratique. Les autres sont des instruments de partit dans les assemblées délibérantes, et ils influent sur le bonheur des oations.

l'entends les railleries des prétendus agesformer une assemblé d'orateurs ason sophismes, de bous logicieus; élever un corps ombreux à un degré de raison de lée perfection qu'on n'attend pas même d'un individu; supposer que l'amour de la justice peut l'emporter sur tous les intérêts; n'est-te pas là évidemment vouloir l'impossible et se lister éblouir d'un beau idéal? Je pourrais répondre avec llorace;

Non possis oculo quantum contendere Lynceus, Non tamen ideiroò contemnas lippus isungs.

Mais n'y a-t-il pas en morale enmme eo physique des erreurs que la philosophie a fait disparaltre? Ceux qui nient tout progrès de la raison contredisent les faits les plus évidents. lls ne s'accordent pas mieux avec eux mêmes; ear pourquoi se donneraient ils la peine d'écrire + et de raisonner, s'ils pensaient que les opinions fussent inaltérables? La bonne logique est au sophisme ce quo la chimie est à l'or faux. Il est possible de décrier de faux arguments, au point qu'ils n'oseot plus se montrer. Je n'en venx iei pour exemple que la doctrine si longtemps fameuse, même en Angleterre, sur le droit divin des rois, et sur l'obeissance passice des peuples : celui qui la soutiendrait de nos jours scrait plutôt un objet de pitié que d'indignation. Il en est de même de plusieurs faux systèmes qui out eu leurs jours de splendeur et qui sont maintenant tombés dans l'oubli. Mais si je prolongeais ees réflexions contre un des sophismes les plus dangereux, je m'écarterais de l'objet d'une préface et j'anticiperais sur l'ouvrage même.

Une des plus grandes difficultés que j'éprouve dans les publications successives des écrits de M. Bentham, c'est de les rendre indépendants les uns des autres, sans nuire à leur elarté. Mais on ne peut réussir à cet égard qu'imparfaitement. Un écrivain méthodique avance régollèrement dans ses recherches. Ses premiers principes une fois posés, il ne fait que les développer dans ses productions subséquentes; il suppose que ses lecteurs sont déjà en connaissance avec lui; il ne revient pas sur des preuves établies; il admet beaucoup de choses sons-entendues. C'est ainsi que, dans les Traités de législation, le premier livre expose le principe de l'utilité générale comme le seul principe de raisonnement en morale et en jurisprudence; il contient la véritable logique du législateur, et il est terminé par un chapitre sur les fausses manières de raisonner en matière de législation. L'ouvrage que je publie aujourd'bui n'en est qu'une suite ou qu'un développement; et, quelques efforts quo j'aie faits pour me passer de renvois, je sens qu'un lecteur qui n'aurait aucune connaissance de ce traité préliminaire pourrait souvent trouver quelque chose d'obscur ou d'incomplet dans celui-ci. Telle est la liaison qui existe dans les œuvres d'un génie philosophique. Ce ne sont pas des fragments isolés, ce sont des parties d'un même tout. Plus on cousidère leur ensemble, plus on y découvre de correspondance et d'union.

Lorsque je publiai à Londres, en 1811, la Théorie des prince et des récompenses, M. Bentham exigea de moi de déclarer, dans la préface, qu'il no voulait en aucune manière être responsablo de ces ouvrages, extraits de manuscrits qu'il n'avait ni achevés ni revus. Je dois à n'ous forte

raison, le libérer de toute responsabilité sur ces deux traités, que j'ai travaillés sur des essais plus incomplets encore : j'ai changé la forme du premier et la distribution du second. J'ai traité chaque partie avec la même liberté dans le détail que si le fond m'eût appartenu. Ce n'est pas par un sentiment d'amour-propre, mais par nécessité que je me suis attaché à ce mode de rédaction. Je n'aurais pas besoin d'apologie à cet égard auprès de ceux qui anraient vu les originaux qui ont servi à mon travail; je n'en aurai pas même besoin auprès de ceux qui ont lu les ouvrages que l'auteur a publiés. Ils ont la preuve toute acquise que, pour les rendre accessibles à un grand nombre de lecteurs, il fallait leur donner des formes moins austères, moins didactiques, et les traduire dans un langage plus familier que le sien. Admirable dans l'analyse, admirable dans la justesse et la précision des idées, tout ce qui sort de ses mains porte le caractère d'un génie créateur. S'il attribue aux lecteurs plus de force, plus de persévérance qu'ils n'en ont dans la poursuite des vérités abstraites, s'il leur four nit plus de pensées qu'une attention commune u'en pent digérer, et dans une forme peu attrayante, parce qu'elle est toujours démonstrative, c'est un objet de regret sans doute : mais il n'appartient qu'à un esprit supérieur de tomber daus ce défaut, et on l'explique facilement de la part d'un penseur qui s'est voué depnis longtemps à une solitude laborieuse.

## INTRODUCTION.

#### 1. DU SOPHISME EN GÉNÉRAL.

Le sophisme est un argument faux revêtu d'une forme plus en mains capiteises. Il y entre toujeurs quelque iléée de subtilité, quoiqu'il n'implique pas nécessairement celle de mauvaise foi. On peut l'empleyer en se trompant sol-même, comme en peut débiter de la fausse mommie que l'en croit bonne.

Entre creur et sophisme, il y a nue difference facile à haisir. Errera désigne insulpement une opision facile des spohéme désigne insulpement une opision facile sophisme désigne anna une opinione fausse, mais denten fait un meyen peur us but. Les ophisme est un occurre peur influer sur la personaien d'autral et peur occurre peur influer sur la personaien d'autral et peur occurre peur influer sur la personaien d'autral et peur occurre peur influer sur la personaien d'autral et personne qui entreticat une opinion fausse; le sophisme est un lustrument d'erreur.

Parier du bon vieux temps, croire que les suciens, comme auciens, étaient plus asges, plus habiles que les bemmes d'aujeurd'hai, ce sera, par exemple, une erreur vulgaire. Se prévaleir de ce préjugé, s'en servir poor combattre des innovations utiles ou pour défendre des institutions vicieuxes, ce sera un sepaisme.

Charge sophisme a no caractère particulier, mais inset tous nus caractère comman, ceils d'ivte térantie en tous nu caractère comman, ceils d'ivte téranportispe, doit toujeurs être celle-el La meure procee et de los nomes mais el 17 siglé de calculer porti prodiver a seixol de Meus, a situat d'argamente a a fever; anunt de mars, a mais d'argamente confreelle. Le sphimme silique pour ou contre une los teuts elle. Le sphimme silique pour ou contre une los teuts elle. Le sphimme silique pour ou contre une los teuts elle. Le sphimme silique pour ou contre une los teuts elle. Le sphimme silique pour ou contre une los teuts elle. Le sphimme silique pour ou contre une los teuts elle. Le sphimme silique pour ou contre une los teuts elle. Le sphimme silique elle elle

exemple tiré do barrean. Dans nue cont de justice, où la question serait l'innocence on le crime d'un accusé, le sophiste, au lieu d'examiner les preuvre du fait, se jetterait sur l'auciennet de la famille de l'individu, sur tes services de sea anchtres, sur la geler dout lis se sont couverts, sur la fertane qu'il possede et l'anage qu'il cu a fait, sur la fever de l'opinien publique, sur les rua fait, sur la fever de l'opinien publique, sur les ru-

l Voyez Traités de législation, Des fausses manières de raisonner en matière de législation, p. 50 de ce vel. commandations du prince, sur les erreurs des tribunaux, sur l'incertitude des preuves en général; et il composerait na plaideyer tiré de considérations dent aucuno ne se rapporterait directement au fait dont il s'agit.

D'après ce curactère, commun à tons les sophismes, on peut anticiper les conclosions soivantes, qui soront justiliées par l'examen de chacun d'eux en particulier.

4. Les sopbismes fournissent une présemption légitime contre ceux qui s'en servent. Ce n'est qu'su défaut de bons arguments qu'on peut aveir receurs à cenx-ib. 2. Par rappert à de bonnes mesures, ils sent insulies;

du moins, ils no peuvent pas être nécessaires.

3º Nen seulement on peut les appliquer à mauvaise fin, mais c'est leur destination la plus commune.

Ils entrainent toujoors one perte de tempe et
 an affaiblissement d'attention pour les ebjets que l'on

5° lis supposent, de la part de ceux qui les empleient on qui les adoptent, un défaut de sincérité ou un défaut d'intelligence.

6º Plus ils sont suspects de mauvaise fei, plus ils ent, si je puis m'exprimer ainsi, une propriéé irritante. Ils prement sou vent un caractère de mépris et d'insuite, et tendent à produire des débats plens d'aigreur.

Le mai des sophismes pent se diviser en deux branches, mai spécifique, mai général. Par le mai spécifique, j'entends l'effet immédiat de tel sophisme contre uno bonne mesure ou en faveur

d'une manvaise.

Par le mai général, j'entends cette dépravation morale on lateilectuelle que produit l'habitude de raisenner

sur de faux principes, eu de se jouer de la vérité même, en pervertissant la plus neble faculté de l'homme. S'agti-il de délibérations qui aient de la poblicité, le mai du sophisme ne se borne pas à son espératies sur

mai du copaisme ne se norne pas a son escraties sur l'assemblée : il en réculte de plus m mai externe, colui qui se répand dans le public, selon le degré d'influence que le sephisme exerce. Le résultat s'offre do ini-même. A proportion de ce

qu'on fait pour détraire on affabilir ces moyens d'erreur, en denne à l'intelligence publique un plus haut degré de ferce, et à la merale publique une plus grande pureté. On placo toutes les institutions utiles sous la sauvegarde de la raison, et l'on prépare pour le gouvernement le succès de toutes, les bonnes mesarres,

### H. CLASSIFICATION,

Une classification des sophiames présente des difficities considérables et peut-être invincibles. Ceux qui viennent se placer sous un geure peuvent, dans plasieurs cas, se ranger sous na suire, et l'on retombe dans le vice des divisions arbitraires.

4" La première methode, qui se priesante est de les classer rédon les partie polliquese, Este division avanti donné, à Rome, les sophimes des particiones et cera des phéchemies, » D'abrence, com des Moire et cans des Blancs; — en Angleterre, ceux des B'ight et ceux des Blancs; — en Angleterre, ceux des B'ight et ceux des Chypnestions; mais quand on vondrait mettre ceux des Chypnestions; mais quand on vondrait mettre ceux des Chypnestions; mais quand on vondrait mettre ceux des chiefs des parties des des participats des participats des participats de participats des participats des participats de la constant de la

return.

The control of the control

3º On peul enfin les diviser en considérant leur destination ou leur hut spécial. Les uos sont destinés à écarter une question sans l'examiner; —les autres à la differer pour gagoer du temps;—les autres à l'obscureir, si on ne peul se dispenser de la traiter. J'appelleral les prenières, spoblèmens d'autorité ou de préguges; les so-

Ora affection on passion ont tories un num proper en françasi; mais on a petidos de la claurer dans une tampus morte, hazionede la clarif et das la braireria qui en relutera. La moderitie, l'ammer de repos, la presenza, fu crimita, la apertillión, l'Orguezi, la haizer, l'amilia!. Permic. La moderitim, propuezi, la haizer, l'amilia!. Permic. La moderitarge qu'il massitanta, et su disperamenta des conciones majories qui importament l'exprit dans les recherches de esci mature, no a suiti l'exemple de Loke; il a fini usuge de dénomnations bitues pour quaire espèce d'irrespecti.

1. Ad verecundiam; 2. ad ignorantiam; 5. ad kominem; 4. ad judicium.

Ad marque pius nattement le but que la préposition

s Cet arrangement n'est pas celoi de M. Bentham. Il svait ringli les sophimes sont troit cisses; 1 eccut, qui sont propres au parti ministériel; 2º ceux qui sont propres au parti de l'apposition; 3º ceux qui sont communs aux deux partis. Il recommissail toutelos que cette designou n'avait pas le vrai caractère d'une ciassification logique; les sophimmes qu'il svait ranged dant l'ima de cevelanes surassont conda, sophismes dilistoires; les troisèmes, sophismes de confuelon. Je me cale attaché à cette distribution, non comme satisfainante à tous égards, mais comme moins défectueuse que les autres : elle m'a présenté un fil qui conduit assez neturellement d'un ophisme à l'eutre, et donne une facilité do plus pour les reteurs.

Itseral hiera dedirer qu'on pôt trouver un nom propre, un nom caractéristique, qui servit à signaler chaque sophime, et qui pet entre dans la langue commane; ou marsi recolu par la un service (minest à l'art de proposition de la langue commane; proposition de la langue commane; proposition de la langue commane; partieulter de réprobation. Mais je u'u pas ou de basarder des désonnatation nouvelles, et jui dér féedal à déciguer pissieurs sophimes par des circonicontions imperafaise 3.

Pris aéparé nne elesse de sophismes que l'on peut appeter austrehiques, parce qu'ils ont une tendance à détruire toute espèce de gouvernement. Ils appartiennent à la troietune classe des sophismes de confinsion et d'obscurité; mais ile ont ce denger de plus, de preparer

la dissolution de toute couterié régiel.

La plaquet de caraphiture out et primaligate solonLa plaquet de caraphiture out et primaligate solontitue. La plaquet de caraphiture d'un de primaligate solonlitue. Le autre sophiture s'out janué d'é régigé ou 
l'autre. Le autre solonique s'out janué d'é régigé ou 
Protées, et le cetraire d'une mane de désha était un 
restaut lout nouver. Mais pour ce sepleme suscribiterrait lout nouver. Mais pour ce sepleme suscribiforme permanent ille out été proclaimés; ils evreut de 
frame permanent ille out été proclaimés ils evreut de 
prémaheir àux colonistiques. Le autre espoisance 
ne sout que d'en creurs individuelles jes soloiseurs 
ne sout que d'en creurs individuelles parachée de 
justification.

pn également se placer dans son saite. Más l'avais une action au glast pour se pas sen conferent à ce pieze. Non objet était d'effacer la coutiere des padentajos augitis ogli demonali dans flowrag est leit old demonali dans flowrag est des 2 Parasa, es conséquence, traité tous est suphismes comme ausant d'articles lodgenodants jures su aux tér-éclarés (M. Saismont) jure d'articles notaments de l'articles notame

dens lapseite (out 'eti jakee'.

1. Evateure agiga in harsielli jakee'ille ja

## TRAITÉ

# SOPHISMES POLITIQUES.

## PREMIÈRE PARTIE.

DES SOPHISMES DE PREJUGÉ OU D'AUTORITE.

Ceux qui, dans une assemblée politique, ont un grand inferêt à ne pas souffrir Feaumen d'une question, s'efforcent de mettre le prijugé seul à la place du risionnement. Or, le prijugé, en matière d'opinion, se réduit tonjours à l'autorité du jugement d'autrin, qu'on veut représenter comme étant décisire sur le point controvené, saus aucun appel ultériur à la raison.

Il faut done commencer par analyser Tautorité
même, en distinguant les eas où elle est une base
légitime de décision, et ceux où elle ne l'est pas.
Par rapport à ceux ei, nous verrons que le sophisme

revêt les formes suivantes : 1º L'autorité fondée sur l'opinion positive de nos ancètres, « Voilà ee qu'ils ont fait, Nous devons

« faire comme eux. »

2º L'autorité fondée sur l'opinion negative de nos ancètres. « Ils n'ont pas fait ce qu'on nous « propose; nous ne devons pas le faire. »

3º L'autorité renforcée par l'objection générale tirée du danger des innovations.
4º L'autorité portée à son plus haut terme par des lois déclarées irrévocables, e'est-à-dire par des

lois qui enchaînent la postérité. 3º L'autorité qu'on veut donner à la généralité, en considérant le nombre de ceux qui entretiennent une opinion comme une marque de sa vérité,

6° L'autorité qu'un individu veut donner à son opinion personnelle,

#### CHAPITRE PREMIER.

SOPRESNE OF L'AUTORITÉ.

1. Vue analytique.

J'entends iei par autorité l'opinion de tel ou tris individus qu'on présente comme suffisant par ellemème, indépendamment de toute preuve, pour servir de base à une décision.

Il est des cas où il est nécessaire de s'en référer à l'autorité: ce sont ecux où on ne saurait obtenie des arguments directs pour ou contre une mesure. Hors de ces cas nécessaires, l'emploi de l'autorité ne peut qu'être rangé parmi les moyens trompeurs de persussions.

L'autorité ayant une influence tantôt légitime et tantôt Illégitime, il nous importe d'examiner les eireonstances qui constituent la raleur d'une opinion, e'est-à-dire l'opinion de la personne ou des personnes dont l'autorité est alléguée.

La valeur d'une opinion s'estime d'après les considérations suivantes :

1° Le degré d'intelligence de la personne en question; 2° son degré de probité; 5° la conformité des deux eas, c'est-à-dire celui dont il s'agit et celui où l'opinion alléguée a été rendue; 4º la fidélié des intermédiaires qui l'unt trausmise; fidélité qui consiste dans un rapport exact et complet de cette opinion.

Telles sont les circonstances dunt dépend la force légitime de l'autorité : telles sont les sources où l'on puisr les raisons pour ou contre.

L'incliligence paraîtra en defaut ,— s'il y a eu i- insuffisance par rapport aux movins d'attention; 2- insuffisance par rapport aux moyens d'information; — si, à raison de la distance des trmps ou des lieux, la personne que l'on cile comme autorité s'a pu acquérir une instruction complète, relative à la chose,— etc.

La probite parolite no défuu, ou même elle sera superet, si la pracome était sousine à l'indiscese de quéspie intérêt séducteur : car alors on peut presumer que no nojation declarée a était jan conforme à son opiation réelle, sou que cette opiation production de la conforme de la constitución de la l'intérêt cen effet, des qu'il y un intérêt solucteur qui opère, l'intelligencen legit plus importialement; elle ne considére plus le deux cétés de la quession aree la nome attention; elle rejette les faits et la gragments qu'il l'impolitent, et ne étactete qu'il annue se consulté de l'intérêt de l'intérêt de gragments qu'il l'impolitent, et ne étactete qu'il dans exens qu'on a très lien dit «que l'exprit est et dupe de ceurs et dupe de l'exprit est et l'exprit

Pour ce qui concerne l'instruction on ls connaissance sur un objet donné, il est prohable qu'elle sera d'autant plus exacte et d'autant plus complète que l'individu aura eu plus de moyens et plus de motifs pour l'acquérir.

For cra deux raisons, l'autorité la plus probanes cui l'autorité professionnelle ou scientifique, c'està-inire celle des bommes qui ont fait l'ur ésts, leur profession d'un art ou s'inne science. Ils outs, en genérals, les plus puissants motifs d'intérêtt, d'homeure et d'infession pour ne arighée autom des moyens d'acquérir les commissances relutires à leur recomme pour les, prut filer une heriche à leur réputation, et par li même nuire à leur avancement dans le monde.

Au second degré de cette échelle le place l'autorité qui est dérivé du pouroir. Plus un individu possède de potroir politique, plus l'autorité de son opinion dans les matières qui le concernent se rapproche de l'autorité professionnelle, eu égard aux facilités que sa situation îni fournit pour obtenir les informations nécessairs.

Au troisième degré, vient l'autorité qui dérive de l'opulence. – L'opulence étant un instrument qui facilite, à tout âge, les moyens d'information, donne naturellement du crédit aux opinions de la classe qui en jouit.

Vient ensuite l'autorité dérivée de la réputation; je n'entends pas la réputation spéciale, relative à un art ou à une science qui n'est autre que l'autorité drs experts, mais la réputation générale, celle de quelque mérite supérieur qui est une des causes

naturelles de respect.

Observer que de ces autorités, la première est la seule qui possèle une force persuasive légitime, c'est-à-dire qu'elle seule, par rapport à l'information, reinni le motifs et les mogens, Dans les autres cas, quets que soient les mogens que possèle un homme, en vertu de sa situation, il ne écnauit pa qu'il ait en les motifs, c'est-à-dire des motifs asset forts, asset perséverants pour se metire en possers,

sion des moyens.

Au contraire, plus un individu g'élère dans
l'échélie da pouvoir ou de l'opulence, plus il est.

l'échélie da pouvoir ou de l'opulence, plus il est.

grif à bloiser mine au-dessous du niveau commun, par rapport aux notifs de travail et d'appiltention. Pourquad à Cest supe plus il possèle, plus

ses désirs sont dans un état de saturation, a l'ose

ses désirs sont dans un état de saturation, a l'ose

resident de l'action no natisfaits qui potent sur

l'esprèt en qualité de motifs, qui lui servent d'ai
guilles pour vianer es déficultés de l'etiale.

Mais si l'opinion drs experts forme une base légitime d'autorité, c'est toujour dans la suposition d'une probité parfaite de leur part, de cette branche de prolité qui consiste en sincérité : toujours dans la suposition qu'il n'estise point d'intérêt oblique, agissant sur leur opinion pour la pervertir.

Dans le cas contraire, l'entendement de l'individu étant soumis à l'influence d'un intérêt séducteur, plus la masse d'information qu'il posède est grande, moins son opinion doit avoir d'autorité. Si elle doit servir de guide, ce n'est que daus un sens inverse.

Supposer, par exemple, une quesion relative aux salaires ou aux récompenses pour les services publies, l'opinion de tout boume acinellement en office ou en attente d'office, non-seulement n'est pas égale en autorité, mass elle est inferirure à l'opinion de tout individu sans intert persoune à la question. L'autorité des inféressés n'est pay, dans le laucage mathématique, égale à 0 : elle est noristive, et le sa un elessa de de 0 en tant ou'elle.

fournit une raison en faveur de l'opinion contraire. Supposez, de mème, une question relative à la réforme de la procédure, tendant à la rendre plus expéditire, plus économique, moins retatoire; l'opinion d'un bomme de loi qui s'enrichit par les vices du système judiciaire, n'est pas égale à 0; mist dans un sens mathématique, elle est négative, elle est au-dessous de 0 <sup>s</sup>.

Observons toutefois que ce qui détruit son auto-

"Ouderbons toutends que en gratectur s'où antarist, c'est que son opinion marche dans le mèter
sers que son intérêt; car, s'il opinist contre son
intérêt, can autorité prin ser-ajung plus grande,
intérêt, no autorité prin ser-ajung plus grande,
ce qui constitue les bases d'un jugement échiré,
quant un bomme de cette classe se montre supérieur aux intérêts personnels, la probabilité en
féverir les no opinion, toutes choses d'ailleurs
égales, set comparativement plus grande.
Cet d'autre ce unricues, fondé sur l'expérience,
Cet d'autre ce unricues, fondé sur l'expérience,

que nos cours de justice ont établi une des règles les plus raisonnables et les moins sujettes à exception dans la procédure. La preuve la plus faible, est le témoignage d'un homme en sa propre faveur; la plus forte, c'est son témoignage contre lui-même.

Que fera-l-on en conséquence? Doit on exclure, dédic-or rétuer d'ontendre les hommes qui, par état, posiciont les meilleurs moyers d'information, parce qu'ils not cupued à l'infantere d'un intérêt que parce qu'ils not cupued à l'infantere d'un intérêt que par les commes les sons, con est de distinction : expolect commes les sons, cu retrus le leurs connaissances rédaires, de fournir tous les arguments perions, toutes les deplicellons directes contre la memor, toutes les déplicellons directes contre le memor, toutes les déplicellons directes contre les memors, toutes les déplicellons directes contre les memors, toutes les déplices des directes raisons, qu'il d'y or a pintit le hommes à all'eguer contre elle, qu'il d'y or a pintit le hommes à all'eguer contre elle, avenue de définir.

Nons avons dit, de plus, que, pour estimer la valeur d'une autorité, il y avait deux autres circonatances à considérer, la conformité des cas, et la fidélité des intermédiaires. Ceci ne demande que peu d'explication.

Relativement à la conformalé, il ret clair quios «in peut juny par aucune righe giorders. Chaque can requiert un extamen particulier, une contrain raime detaille pour appecier le ressemblances raime detaille pour appecier le ressemblances question, et le sujet passé apport l'autorité en parporte. Je me borne à obsorrer que cet extamen fournira souvent le moyen le plus sits de ruiner le popite. Je me borne à obsorrer que cet extamen fourment de la companie de la companie de la companie de position de l'autorité. Plus sa circamanes servont bien considèrées, plus on trouvers que cettes qui reversitant de base à l'optionna Hégine ne sont point conduire que autorité. Cett souvent faire le contraire de ce qu'on cetti mitter.

• Molière, dans le Marjage forcé, a signalé cet intérêt téducteur par une expression que sa vérité a rendue proverbiale. — Monsieur Jusse, vous êtes orfévre. Quant à la fidelité des intermediaires par lesquels l'opinion a été transmisé, on ne fini mention de cette circonstance que pour la rappeler. Il n'est pas besoin d'en prouver l'importance. Qui peut lignorer par combien de causes le rapport d'une opinion s'altère on se dénature en passent par différents canaux? La force de l'autorisé, en s'éloignant de as source, va en décrossant de la même manière que dans le cas d'un témojrange jurisdique.

#### 2. Réfutation de ce sophisme.

Nous avons vu qu'il est des cas où l'autorité constitue une base raisonnable de décision. Quel que soit le sujet en question, il n'y a point

de sophisme à citer des opinions, à rassembler des documents et des faits, lorsqu'ous se propose par là decuments et des faits, lorsqu'ous se propose par là de faurair une instruction plus complète. Ces citations, ces decempeta ne sont point donnés comme faisant autorité par eux-mêmes; ils ne sont point censés avoir une valeir indépendante de celle des arguments qu'on en peut tirer; ce ne sont que les matériaux de la pensée.

Sagil-id un nujet hors de la compétence de exux qui sont appelés à décider, d'un sujet appartenant à une profession, il n'y a point de sophisme à se réferer à l'opinion des reperts, seuls juges capables. On ne surait procéder autrement dans les cas qui concernent la science médicale, la chimie, l'astronomie, les arts libéraux ou mécaniques, les diverses branches de l'art militaire, etc.

Mais il y a sophisme lorsque, ilons une assemblée politique, compétente pour former un jugement éclairé, on a recours à l'autorité pour exclure tout argument spécifique ou comme faisont par ellememe une base légitime ile décision.

Le sophisme est à son plus haut point dans le cas où l'autorité qu'on veut donner comme probante n'est autre que l'opinion d'une classe de personne qui, par leur état même, sont sous l'influence d'un intérêt séducteur opposé à l'intérêt public. C'est renverser le principe de tous les tribunaux qui permettent de récuser un juge quand il a un intérêt personnel dans la cause.

Dans toute question concernant le convenue d'une foi ou d'inse foi ou d'inse persique châtile, c'est-de qu'en se séciée sur autorité doit admettre l'une ou l'autorité c'une du le configuré de l'autile, c'est-d-dire l'influence d'un acte sur le bonbeur de la gréeration présent, n'est pas la règle d'après lapselle on doit se gourrener; on de la regulation de la régle d'après lapselle on doit se gourrener; on de la régle d'après lapselle on doit se gourrener; on comme des marches l'une, ou flyaison et de ranches l'une, ou flyaison et de ranches l'une, ou flyaison et des preuvre conclusaties qui dispensent se raisonner.

S'il admet la première de ces propositions, en qualité d'homme publie, il trabit les intérêts du publie, il tourne lo puissance qu'il a reçue contre ceux qui la lui ont donnée, et prouve qu'un intérêt prirél'emporte, dans son esprit, sur l'intérêt général.

previation de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de

Ĉelui qui, à l'occasion d'une loi proposée, veu tout référer à l'autorité, ne dissimule pas l'opinion qu'il a de ses autilicurs. Il les croit incapables de former un jugement sur des preuves directes; — et s'ils sont disposés à se sommettre à cette insulte, ne peut-on pas présumer qu'ils en reconnaisseut la justice?

Il semble d'abord que cette infériorité avouée devrait ovoir pour compagne inséparable la modestie et même l'humilité; mais si on y regarde de plus près, on verra que les plus zelés pour l'autorité d'opinion ont toujours été les plus intolérants, L'arrogance et la servilite ne sont pas incompatibles; au contraire, il n'est point de dispositions qui s'accordent mieux ensemble. Celui qui s'humilie devant un supérieur compte bien s'en dédommager par lo soumission qu'il impose à d'autres. Ce qu'il veut, e'est d'infuser dans l'esprit des bommes une faiblesse onalogue à la faiblesse physique de l'enfance, pour les conduire par des lisières. Les penseurs les plus libres, ceux qu'on accuse le plus d'être entêtés de leurs opinions, se montrent, quand ils sont contredits, moins irascibles, moins impatients que cea espèces de dévots politiques qui, ayant renoncé à la faculté de l'examen, ne veulent l'accorder à personne. Selon eux, l'appel à la raison est une témérité odieuse ; offrir et demander des arguments, c'est une présomption intoléroble.

Woh sinct toute cette violence? Uniquement de cup und except interestes di sel codus, ne poursont les justifier par le principe de l'utilité, ont recours de cophisme de l'autorité, qui ne fournit aueun créfére pour distinguer chirement le bien du mai, qui prête can pagil da tout, aut intitionion les plus justifier de la comme au plus mutilités. Laiva-cles l'utilités comme aux plus mutilités. Laiva-cles l'utilités comme aux plus mutilités. Laiva-cles l'utilités a mutire en morale, en législation, en religion, lis a mirre en morale, en législation, en religion, lis un creatigne tipla d'être troulété dans le possession un craignent plus de la possession un craignent plus de la possession un craignent plus de la possession un craigne plus de la possession un cra des abus; tout restera comme il est : il n'y aura plus d'appel à l'utilité générale.

C'est par l'autoritéque se soutirment, depuis tant de siècles, les systèmes les plus discordonts, les opinions les plus discordonts les opinions les plus monstreusess. Les religions des larames, de Fo, de Mahomet, n'ont pas d'autre appui. Si l'autorité a une force imprescriptible, geure humain, dans ces vastes contrées, n'à pas l'espoir de sortir jamais de ses téchères.

Le chel-d'auvre à cet épard fut de créer l'opiion d'une nativité infallible. Avec un pareil instrument, c'en était fait de la literté du genre lumain. In homme jusqu'abro douer est le conrage revague inconcevalde d'en appeler à la raison pennée, et a logic une révolution dans l'Europe. On peut tori dans les écrits de Bossent et d'Arunald are qualet dopuente, avec quel art is on inférnald ce sophisme de Pautorité contre les protestats; et d'autre l'autre d'autre d'autr

Ce fut por une suite du movement imprimé à la premie qu'un leis les cluites de Tatorité d'Aistot et de Piston. Bocon, dats les matières de 
proposition de la laction de la committe de 
proposition de la laction de la committe de 
proposition de la committe de 
proposition de la committe de 
proposition de la committe de 
papir à marcher seul. Locke ons se servir de la 
papir de marcher seul. Locke ons se servir de la 
print houssis. Mais quotique ces grouds hommes 
membre de committe de prégiegés doutinents, lis n'amental combitatre de prégiegés doutinents, lis n'amental combitatre de prégiegés doutinents, lis n'ala part des gouvernements : la puissance politique 
resta neutre dans setté controvers.

Le grand Horvey, qui a'est illustré par la découverte de la circulation du sang, a consigné dans ses écrits que, pour avoir méprisé l'autorité des anciens, il fut regardé comme un novateur téméraire, et beaucoup moins consulté qu'auparavant.

Tout a bien changé. Dans la physique, dans l'astronomie, dans la chimie, l'autorité a perdu son empire. Les grands noms ne tiennent point litu de raison. La médecine a été la dernière science sonnise à ce joug; maia elle en a seuli l'ineptie, et les médecins de Molière ont à peu prés dispan.

Ouvez les vieux auteurs de jurisprindence, les commentatiens de Justinien. Que trouvez-vens dans ces énormes recueils l'7 rès-peu d'arguments et force citationa. Ils suivent tous le même plan. A propose quelques vagues conjectures; B ne manque pas de les transcrire avant d'y ajouter les siennes proques. C ne rous donne son opinion qu'après avoir rapporté tout ce qui o été dit par A et par B. Ceux qui suivent se Acappent toojunes et tout re enti réeède, et la masse de l'érudition va grossissant comme celle d'une avalanche 4.

Il nois reste encore à développer quelques considérations importantes sur ce sophisme de l'autorité; mais elles apportiennent plus particulièrement à l'autorité des aracétres. Cest une espéce comprise sons le genre. Le sophisme sous cette forme a un si granil ascendant qu'il demande un examon séport.

## CHAPITRE II.

CELTE DES ANCÊTRES, OU ARGUNENT DANS LE MODE CHANGES.

Get argument consiste à rejeter la mesure proposée, comme étant contraire à l'opinion des hommes qui ont habité le même pays dans les temps passés : opinion que l'on recneille soit des termes formels le quelque écrisain distingué de ces temps-là, soit des lois et des institutions qui existaient alors.

Nos agges ancélres, — la sagesse de mo péres, — le bon sens du tieux lemps, — no péres, — le bon sens du tieux lemps, — de extrérable antiquité; voilà les termes dominants des propositions tendant à rijeter une meurs per posee, par la seule raison qu'elle évente des anciens usages. — Nous ne somme pas venus — monde, dissil Balzec, pour faire des lois, mais — pour obéri è celles que nous avons trouvece.

- « nous contenter de la sagrase de nos pères, » comme de leur terre et de leur soleil. »
- Ce sophisme présente un exemple frappant de deux practipes contradictoires, réunis dans les mêmes têtes, sous l'influence conciliante de la coutume, c'est-à-dire du préjugé.

En effet, ce sophisme, si puissant en matière de loi, est en opposition formelle arec un principe nniversellement almis dans tons les autres départements des connaissances humaines; principe auquel nous devons tous nos progrès, tont ce qu'il y a le raisonanble dans le conduite des hommes, L'expérience est la mère de la sagense; c'est là une de ces mazimes que les siècles se sont tres, la une de ces mazimes que les siècles se sont tres.

mises l'un à l'autre, et qui passeront de l'âge présent aux âges futurs.

4 On peul leur appliquerce que Voltairs, dans le Temple du Goots, met dans la bouchs des érudus de profession;

> Pour néus, messieurs, nous avons l'habitude de rédigre su long, de point en point. Ce qu'on peuss ; mais nous se peosons point.

on ne reol pas nier qu'il n'y ait eo, parmi les anciens.

Non, dit le sophisme, la réritable mère de la sagesse n'est pas l'expérience, mais l'inexperience.

L'on phanelité si manifeste se réfute d'elle mame.

Une absurdité si manifeste se réfute d'elle-même. Examinons à quelle cause on peut attribuer l'ascendant qu'elle conserve en législation.

1º Érreur de langage. Une idée fausse a produit ane expression incorrecte, et l'expression devenue familière a perpétué l'erreur.

On a tout ilit en faveur du sophisme, quand on a dit le vieux temps : et ce qu'on appelle le vieux temps est en effet ce qu'on devrait appeler le jeune temps. Entre Individus contemporains placés tlans la

même situation, le plus âgé possède naturellement un plus grand fonds d'expérience. Mais entre deux génératious, il en est autrement; celle qui précède ne peut pas avoir autant d'expérience que celle qui la suit.

Bonner aux âges antérieurs le nom de vieux temps, c'est donner le nom de vieux honme à un enfant dans le herceau.

La sagesse de ce prétendu vieux temps n'est donc pas la sagesse des chereux gris : c'est la sagesse de

l'enfance 3.

2º Seconde cause de l'illusion. Préjugé en faveur des morts.

On sait que, alans les temps de l'ignorance primitire, ce periging à contribuir plus que tout entre chore à ce qu'on appelle l'idoldirie. Les morts sont decenns facilitement des dieux. La superstition invoque, elle entre en correspondance avec ent, a celle attache das vertus surnaturelles à leura relique elle elle attache das vertus surnaturelles à leura relique propries de l'international propries offirir au culte du peuple.

Si ces erreara grousières ont cessé, le préjugé, même qui leur donna naissance n'est pas détuit. De mortuis nit nist bonum. La raison dit qu'attagore me tree viant, écst le blaser un être vianttagore me tree viant, écst le blaser un être nonmal. L'adage, tout absurde qu'il est, n'en est pas moins répété comme une maxime de sentument et de morale.

Ce préjugé en farcur des morts est principalement fondé sur ce qu'un homme qui n'est plus, n'a plus de rivaux. A-t-il été distingué par son génie, ceux qui n'ont jamais éleré la voix en sa farcur, et même ses adversaires, changeant tout à coup de langage, se donnent, en le louant, un air de justice

des bommes émicents par leur génie. C'est à eux qu'on s dà successirement lous les progrès de l'espèce hausine. Nais leur géoir n'à pu s'appliquerqu'aux léées alors requé-, st se développer qu'à proportion des moyens existants. It et peut pas faux sulornié pour un état de choise qui ne ressemble co fren à chait-sit. et d'équité qui ne leur coûte rien : au contraire, ils satisfont par là cette passion maligne dont on a si bien dit :

#### Triste amante des morts, elle hail tes vivants.

L'envie, en effet, n'exalte les uns que pour déprimer les autres. Elle ne veut que décourager les efforts généreux, en représentant une dégénération graduelle dans l'espèce humaine; en substituant, autant qu'elle le peut, des regrets qui humilient, à des espéramees qui animent.

Les mêmes individus qui, sous le nom de sageste des ancêtres, exaltent des géoérations ignorantes et inexpérimentées, ne parient jamais de la génération présente, c'est-à-dire ile la masse du peuple, qu'avec le plus profond mépris.

Aussi longtemps qu'ils se renferment dans ces déclamations générales, qu'ils placent dans deux groupes distincts, d'un côté nos sages ancètres, de l'autre le peuple de nos jours ignorant et stupide, il est possible d'en imposer jusqu'à un certain point.

Mais qu'on assigne un temps posidif pour cette époque de sagresse supérieurs, qu'on la prenne où l'on voudra dans les régnes passés, et que l'on compare classe à classe les hommes de ce temps et ceux du nôtre, la supériorité doit nécessairement papartenir à ceux qui ont eu le plus de moyens d'instruction. Si vous remonter à une époque qui ait précédé l'engimeire ; vous trouverez même que les classes inférieures de notre temps l'emportent sur les classes sur les classes de un les classes un prévieures du temps passés.

Prenez, par exemple, les dix premières années du cègne de Henri VIII. La chambre des pairs était alors, sans contredit. In partie la plus éclairée de la nation. Il est de fait que plusieurs des lords larques ne savaient pas lire; mais accordons-leur à tous la connaissance de cet aet, qu'en auraientils fait , relativement à la science politique? Onels etaient les livres où ils auraient pu en puisee les éléments? L'économie politique, la loi pénale, le droit ecrlésiastique, le droit international, loin d'exister comme sciences, avaient à prine un nom qui les désignat. Ce qu'on pouvait prendre dans les ouvrages d'Aristote ou de Cicéron , n'était point applicable aux temps modernes; et, d'ailleurs, ces sources de science ou de prétendue science n'étajent accessibles qu'aux érudits, L'histoire d'Angleterre n'était composée que de maigres cheoniques, il'une seche nomenelature de traités, de sièges, de comhats, de fomlations de couvents et d'abbayes, de cérémonies, de fêtes et d'exécutions, sans aucun détail sur les causes , sur les caractères, sur le véritable état du peuple.

Passez au règne de Jacques I<sup>er</sup>, célèbre par son savoir et son éloquence. Ses livres sur les apparès,

tions, sur les soeciers, sur les diables, sur leurs opérations et leurs différents pouvoirs, prouvent que ces notions extravagantes n'étaient pas moins le partage des hommes les plus élerés, que celui du peuple. Le seul privilége de ce monarque, le Salomon de son temps, était de pouvoir tourmenter et brûfer ceux qui avaient le malbur de ne pas control de la contro

autre aussi bien que hai l'essence de la nature divisc. Sous Cabrell 31, mêm e paris que Bono eut tracé le plan de la saine philosophie, ne vit-on pas une premier siège de justicento piricosoulité, encore piage falle, qui ne savait pas défair, comme il le dit hi-mêmer, e qu'était le fazrite, mais qui avait trop bien ce qu'était le sortilege, et qui, pour ces deux délia, commanni des hommes à mort anns sucun serupole, su milleu des applicalissements un mainreade des sarates et des ignorants de ce homs mainreade des sarates et des ignorants de ce hom mairreade des sarates et des ignorants de ce hom autrereade des sarates et des ignorants de ce hom productions de la commanda de la commanda de la commanda production de la commanda product

La liturgie des catholiques contient, sous le nom d'exorcisme, une forme de procédure pour expulser les diables qui se sont emparés du corps humain : bien entendu que cette opération ne pouvoit réus ét qu'entre les mains d'un opérateur dument privilégié.

De no jours, on exi parsens à se procurer une cultire stérée dours toutes les paissones infernites, par un moyen plus simple et moins colirext, and par les parties par les parties de la partie de la parpirea, les sorciers out pris la fittle pour ne plus rereirs. Mile especée de apprectitions un inassistent control de la partie de la partie de la proteirs de la partie de la partie de la partie pour pour renapir la vie de terreurs, out celé au même la partie de la partie de la partie de la partie de cea abaurde opinions adent pu trouver créante cea plus de la partie de la partie de la partie de partie set condictors temporées et privisable.

Sil est rilicale de vancer la sagresse des succions que, se la cesta moins de celèbrer leurs vertura. Nos anerteres nous onit eté inférieurs en provide comme en tous le reste. Plus on regarde on arrières, plus on irovare d'alons dans la religion et dans le gouverarement : c'est à violence de ces abus qui a probiait les deprés comparatifs de réforme dont cons sommes ai fier. Il a failse committe que remons sommes ai fier. Il a failse committe de particular de la comme de

On se laisse enthousinsmer par quelques beaux traits, par quelques grands earactères; mais on est illipe d'une illusion d'optique historique. Ces beaux traits, ces grands earactères semblent se placer tous ensemble pour nois donner une idée très-fansse de leur nombre et de leur contiguïte. C'est ainsi que, de loin, on croît voir une forêt touffue où on ne découvre, en approchant, que des arbres dispersés à une grande distance.

Mais faut-il done agir et raisonner comme si n'avions point eu d'ancètres? Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pensé, doit-il être compté pour ricn? Derons-nous mépriser tous leurs exemples, et nous considérer comme si nous étions au lendemain de la création?

Crtte manière de raisonner scrait encore plus absurde et plus dangereuse que celle que je combats. Nos ancêtres ont été ce que nous sommes , ils ont senti les maux, ils en ont cherché les remèdes. Leur pratique forme une grande partie de notre propre expérience. Ce qu'ils ont trouvé de bon en tout genre est notre héritage; et surtout les bonnes lois qui, en vieillissant, acquièrent un mérite de plus, celui d'etre mieux amalgamées aux mœurs, aux habitudes nationales, et d'avoir leur preuve toute faite. Mais dans les âges précédents comme dans le nôtre, et plus encore que dans le nôtre, tous ceux qui avaient en main le pouvoir s'occupaient plus de leur intérêt personnel que de l'intérêt public; ils ne trouvaient pas dans une opinion éclairée un frein puissant. Les causes d'abus et de corruption étaient les mêmes, et l'antidote était beaucoup plus faible.

Les matériaux uites que fournissent les anciens temps ne sont pas les opioions, ce sont les faits L'instruction qu'on peut tirer des faits est indépenatante de la sagesse des opioions; et même ce celles-ci, les plus folles sont peut-être les plus celles-ci, les plus folles sont peut-être les plus instructives. Une opinion insensée conduit à actions insensées, et les désastres qui en résultent produisent les arritissements les plus salutais produisent les arritissements les plus salutais et produisent les arrities et produisent les arritissements les plus salutais et prod

La folie de nos ancètres est donc plus instructive pour nous que leur sagesse : et cependant ce n'est pas à leur folie, mais à leur sagesse que nous réfèrent, pour notre instruction, les prétendus sages de notre temps.

Blain en supposant que nos anoêtres fussent aussi hous juges de lura inferêts que como les ommes des nôtres, c'ensiti-il que leur opinion doire faire antorite pour nous. Vam, pringer des c'hats ploist antorite pour nous. Vam, pringer des c'hats ploist des lois pour eux, ils n'ont pas pu inseginer quelles rerineles les circonissecs on nous serious placés. La comanissance des falls est la première laus d'un pour jugement, et cette laus musque à notre les inductions qu'ou veut inre de l'autorité. Vooloir faire comme un voyageur qui, pour alter de Paris à l'ione, alimerait mieux se fier à un tinéraire du doustien sièle qu'ul tire de poate le pair érent.

SENTUAR - TORY I.

# CHAPITRE III.

SOPHISME DU VETO UNIVERSEL.

# I) n'y a point d'aptécédent.

L'argument consiste à alléguer contre une mesure proposée qu'elle est nouvelle, et que, sur le point en question, il n'y a pas d'antécédent ou d'exemple d'après lequel on puisse se conduire.

Une telle observation, Join d'être condamnable on celle-même, et al, so contrior, "une très-grande utilité : elle sert à fixer l'attention sur le sujée, et à rappeter à l'assemblée toutes les précutions se-cessaires quand on entre dans une route qui n'expasse more frayée. « Considèrez mêmement ce qu'on en une propose ci il n'y a point d'antécédent qui nous serre de règle; vous alles faire une expérience. User de votre jugement.

Quel est donc le sens dans lequel cette observation se range parmi les sophismes? C'est lorsqu'on prétend l'employer comme une raison suffisante pour rejeter la mesure qui a ce caractère de nourecuté.

C'est une branche du sophisme précédent. On disait par l'un : « Nous voulons maiutenir tout ce « qui a été établi par nos ancêtres; » on dit par celui-cl: « Nous refusons de faire ce que nos ancê-« tres n'ont pas fait. »

Il est clair que cette objection, réduite à ellemème, a's rien de commun avec le mérite ou le démérite de la mesure; elle conclui à la rejeter saneazame. Arec un tel argumen, on aurait condamné tout ce qui a été fait jusqu'à présent; on combamerait de même tout ce qui a été fait dous les la suite. Une maxime qui serait fatale à tous les progrès de l'espoit bunnain dans tous les arst, dans toutes les sciences, peut-elle être bonne en politique, en législation?

uniue, en negasianour 

"Mais, a dira un raisonneur subtil, « ce qui 

nous porte à condamner une mesure qui n'a 
point d'antécielent, e'est qu'il est à présumer 

que si elle cût cié bonne, elle se serait deja 
présente. Sa nouveauté est contre elle, parce 
qu'on n'aurait pas attendu jusqu'à présent à 
trouver ce qui est vrainneut utile. »

Rien de plus faible et même de plus faux qu'une telle présomption. Combien n'y a-t il pas d'obstacles, soit politiques, soit naturels, qui ont pu empécher la mesure, quuique trés-convensible en elle-même, d'être présentée au législateur?

1º Si , toute bonne qu'elle est pour l'intérêt général , elle ne s'accorde pas avec les intérêts

--

prirés ou les petijugés de ceux qui gouvernent, loin de s'étonner qu'elle c'àit, gas été proposée plus tot, il y aurait lieu d'être surpris qu'elle out enfin se produire. Est il besoin de demander, par exemple, pourquoi la traite des nègres a été soufferte si longtemps? Ne doit-on pas admierer, su contraire, que, malgret tant d'intérêts opposés, son abolition sit été sollicitée avec une persérérance indigable et offin victorieuse?

2º Si la meutre proposée est du nombre de edles qui supposent un ectrain progrè dans les lumières publiques, ou un degré particulier de science, d'appliestion et de talent, cette circonstance suffit pour rendre compte de ce qu'elle se présente si unt. la capacité de l'esprit humain s'étend par toutes ses décurrettes, et puis if faut de connaissances ou de génie pour l'accomplissement d'un objet, moins il est probable qu'on ai pu' atteinde dans une époque

passée. Le développement du génie a trouvé plus d'entraves dans la législation que dans toutes les autres sciences; ce serait là un beau sujet à traiter, mais il menerait trop loin. Il faudrait montrer qu'à chaque pos l'esprit humain a eu à Intter , avec des forces inégales, contre le despotisme d'une part, et les préjugés religieux de l'autre. Il faudrait montrer surtout que les hommes de loi ont été, en général, ses plus grands ennemis; leur intérêt particulier les portant sans cesse à s'opposer à l'établissement d'un système elair et préeis, uniforme et certain, par la même raison que les ouvriers s'opposent à l'invention des machines qui abrégent le travail , et rendent la main-d'œuvre moins chère.

## CHAPITRE IV.

LA PEUR DE L'INSOVATION.

Le sophime précédent teul à rejeter tout ensure nouvelle comme superflux. Cella-ir y jouir l'idée de langer. Changement et un terme autre. Il de l'anger et l'anger et un terme autre qui celle et l'anne et l

tion évoque des spectres, et la raison ne pent plus agir.

Exposer la nature de ce sophisme, c'est le réfuter.

Si la seule nouresuité d'une menure est une raison pour la condamner, cette même raison sursi du faire condamner tout ce qui existe. Dire qu'une chose est mauvaise parce qu'elle est nouvelle, c'est dire que toutes les choses sont mauvelle, c'est dire que toutes les choses sont mauvaises, du moins à leur commencement; cer ce qui est ancien a été nouveau : tout ce qui est clabilizement a été innovation à été misonation.

En abspitat e préventa regament, rous tombemille fois par jour ne contradicion avec vous-arben, Vous creyz le parlement nécessaire su mainten de la liberte; insuis, sous Herri III, rous suriez condame l'institution des communes. Vous profeser un grand zele pour le réformation; mais, sous Élisabeth, vous l'autrez comistatue de toutes participates de la commune de la commune de la sous Élisabeth, vous l'autrez comistatue de toutes abstat à la revolution qui mil faulle present de la trôce; mais vous suriez défendu avec zêle la décietable cause de Josepus II, ctc., ctc. 4

Il faut observer toutefois que ce sophisme n'est pas faux sous tous les rapports. Il y a , dans la plupart des changements, un mai certain qu'il est nécessaire de demèter.

Les chores établies vont, pour ainsi dire, d'ellemèmes. On ne les change piots tans un certain terrail. Une loi nouvelle ne post qu'éprouver quoigne résistance de la paris de cort qui ne se des choss d'opinion, et, séolo la nature de la réhosue espéc affigiation politique, qui trouble pour un moment une harmonie apparente, et peut aller junqu'à produire des antimonistes personnelles. Il junqu'à produire des antimonistes personnelles. Il produ à neur auraguelt il import de nouveaux decrets, et qu'il applie à sortir de leur routine.

Il y a souvent un mal ultérieur et plus grave. La mesure, bonne dans sa totalité pour le public, peut nuire à quelque intérêt privé, actuel on contingent, à des jouissances ou à des espérances. C'est là particulièrement le cas de tout ce qui tend à réformer

des ahus.

Si la mesure ne porte point de compensation, ou si compensation est incomplète, cela seul est une rais-copietime, sinon pour la rejeter, du moins pour y ajouter une indemnité suffisante. Un srgument tire de cette source n'a rien de commun avec le sonbisme !

Mais quand la réforme proposée est telle qu'on aurait honte de s'en plaindre, quand l'abus attaqué

Voy. Théorie des peines et des récompenses , ch. xii.

est si criant qu'on n'oscrait le défendre d'une manière ouverte, quel autre recours peut-on s'oir que le cri valgaire de l'innovation? C'est le mot de ralliement de lous ceux qui ont quedque intérét clandesin à saver, et iles espris faibles qui faute de réfléchir, sont déjà prévenus contre tout ce qui porte ce nour réprouvé.

Parmi les anecdotes du barresu on connaît le trait d'un procureur qui, pour défendre son client d'une fausse obligation, lui conseilla de faire une fausse quittance.

C'est ainsi qu'en lieu de combattre le sophisme en question, on lui a quelquefois opposé un contresophisme. « Le temps lui-même est un grand inno-

- sophisme. « Le temps lui-même est un grand inno-« vateur. Le changement proposé n'est point une « Innovation : au contraire, il n'a d'autre objet
- « que de prévenir le changement ou de rétablir les « choses dans l'état où elles étaient. En un mot,
- ce n'est pas innovation, c'est restauration de l'état
   primitif. »
- Ce contre-sophisme n'est pas si dangereux que précédent; miss ce n'est pas moiss un sophisme, 1\*parce qu'il ne fournit sucun argument spécifique sur le mérite ou le démérite de la mesure proposée, et qu'il est, par conséquent, étranger à la question ; 2\*parce qu'il miglique une sorte de concession qui ménage et protégé le sophisme opposé, adunctatique si la mesure était une innovation, elle mêtation que si la mesure était une innovation, elle mêtation.

rsit, à ce titre seul, d'être rejetée. Récapitulons, Il n'y a point d'inconvénient spécifique allégué contre la mesure; car, s'il y en avait, l'objection ne serait alors plus un sophisme.

Tout ce qu'on allique, c'est qu'il en résultera un mai; — et pourquoi? Parce que la mesure est nouvelle. Or, si c'est la ma ragument, il s'applique également à toutes les mesures passées, préenties et futures, à out ce qui n'ét fait, à tout ce qui peut se faire dans tous les lieux et dans tous les pays. Ce propos, dans une bouche vulgière, peut passer pour de l'ignorance; mais de la juart d'un politique. Cest inméeillié out hypocrisie.

J'ai oublié le nom de ce magicien qui, par le simple attouchement de sa baguette, forçait les possédés de confesser la vérite, et de déclarer le nom du demon svec lequel ils avalent fait un pacte. Que de curieuses découvertes produirait exte

baguette entre les mains d'un membre d'une assemblée politique !!

On se peut pas donier qu'il n'estre beancep d'appocraise dans la terreur de l'aunoration; c'est le cri de l'antérit personnel quand il se seut en opposition avec l'intérit public. Mais, après les maibreurs iconomirables d'une révolution qui arast covert la plus belle carrière à l'expérance, on doit quedque induspence à coux qui se défiend des promesses et qui ont associée las jéer d'éponyation.

SOPHISME DES LOIS IRREVOCABLES, OU SOPHISME OF CEUX OUI ENCHAINENT LA POSTÉRITÉ.

> . . . . Sedet uternamque sedebit Infelix Thomas. Vise.

#### Observations générales.

CHAPITRE V.

Ce sophisme, considéré dans son influence sur le malbru rie homme, et dans le nombre de caux le malbru rie homme, et dans le nombre de caux dont il affectele sort, a élève infiniment, dans l'échelle de l'importance, au-lessus de tous les autres. Il n'opère pas seul et par lui-même pi en réunit plusieurs, et agis il ser une force composée. Ce que nous arons dit du culte libilityque des ancêtres es s'applique de se signit, La doctrine le la prepticulié d'une loi est, en effet, ce même sophisme porté au plus baut dereit de force innaisaire de

Il s pénétré, plus ou moins, dans toutes nos législatious; mais c'est parmi les peuples de l'Orient qu'il s établi son c'est parmi les peuples de l'Orient dans un asservissement dont on conçoit à peine comment ils pourront sortir.

Ce qui nous en reste en Europe n'est qu'une ombre, en comparaison; cependant, jusqu'à co que cette ombre soit dissipée, elle servira de prétette pour conserver des institutions unisibles, et repousser des sméliorations afecessiers : elle barrassera les esprits faibles, et fournirs un moyen de plus à ceux qui reuleut les tromper.

Quand on considére ce que la raison a fait dans nos diverses contrées, et ce qui lui reste à faire, on en troure une image dans ces êtres à demi éclos qui n'ont pes achevé leurs métamorphoses. La lête se montre déjà hors de la chrysalide; les ailes se dégagent du fourreau; mais on voit encore toute le charpent de la prison où ils ont été renfermés,

Ceux qui ont enchatné la postérité par des lois irrévocables ont ils prévu les mans alont ils sersient les auteurs? Je ne le pease pas. On peut les justifier par une méprise d'intention. La même excuse ne s'applique pas à ceux qui, après l'expérience, veulent prolonger cette servitude.

et de danger. Je ne puls que les renroyer à un onire onrrage de M. Benhim, où il a exposé i osu les calcult à faire arand d'honer dou les lois, et tous les égards dus aux institutions existantes. S'il combit la peur de l'unoration, ce n'est qu'agrés avoir combattu les impéries et tes égarements des innovateurs. Voyex Traités de légistation.

#### aviston du sujet.

Ce ehef présente deux sortes de sophismes : le Sophisme des lois irrévocables.

2º Sophisme des vœux. Tous deux doivent être considérés conjointement;

comme garant de l'engagement.

leur objet est le même ; la différence n'est que dans le moyen.

Les premiers fondent la perpétuité des lois sur l'idée d'un contrat. Les seconds appellent à leur aide un pouvoir surnaturel, qu'ils font intervenir

## 1. Sophisme des lois irrévocables,

l'ne loi (n'importe quelle loi) étant proposée à l'assemblée législative, et ayant pour but de corriger une institution vicleuse ou un abus quelconque, le sophisme cousiste à la rejeter sous celte forme d'argument: « Je rejette cette loi, non parce qu'elle

- « est mauvaise, car je ne me permeta pas même « de l'examiner ; je la rejette parce qu'elle est con-
- « traire à une loi que nos prédecesseurs ont déclarée « irrévocable. J'admets en principe que le législa-
- « teur passé a eu le droit de lier les mains du légis « lateur futur ; que le législateur actuel doit se « considérer comme entièrement privé de son pou-
- « voir, par rapport à cette branche de législation ; « et que, s'il osait l'exercer, l'acte résultant ne serait
- « point obligatoire pour les sujets qui doirent, dans « ee cas , adhérer à la volonté du souverain mort, « en opposition à celle du souverain vivant, »

Pour peu qu'on y pense, on comprendra bientot que profond respect pour les morts, pour ceux à qui nous ne pouvons plus faire ni hien ni mat, n'est qu'un vain prétexte quand on l'oppose au bien-être de la génération actuelle, et que ce prétexte couvre quelque autre dessein.

Envisageons d'abord la question sous le point de vue de l'utifité.

A chaque période donnée, le souverain actuel a tous les meyens de s'éclairer sur les circonstance et les besoins qui peuvent requérir telle ou telle loi, Relativement à l'avenir, il s'en faut bien qu'il ait en némes moyens d'information. Ce n'est que par conjecture, par une vague analogie, qu'il peut furmer un jugement sur ce que les circonstances

pourront estger dans dix ou vingt ans; et qu'est-ce que ce jugement pour une époque plus reculée? Or, pour tout eet svenir sur lequel la prévoyance a si peu de prise, voil à le gouvernement transféré de ceux qui auront tous les moyens possibles de

de ceux qui auront tous les moyens possibles de bien jugger, à ceux qui ont été dans l'incapacité d'y connaître! Nous, les hommes du dix-neuvième siècle, su

lieu de consulter nos propres intérêts, nous nous laisserons guider aveuglément par les hommes du dix-hullième.

us-nameme.

Nous, qui avons la connaissance des faits et tous
les moyens de former un jugement éclairé sur
l'objet en question, nous nous soumettrons à la
décusion d'une classe d'hommes qui n'ont pu avoir
autune des connaissances relatives.

Nous, qui avons tout un siècle d'expérience de plus que nos devaueiers, nous renoncerons à avaulage, et nous nous rangerons gratuitement sous l'autorité de ces mêmes devanciers, qui, avec cette expérience de moins, n'ont eu aucune supériorité d'un autre genre pour compenser ce défaut.

Accordons, si l'on rent, qu'il son téle no supérrieur en intelligence, en grênte; à ensité, i pour cela, qu'ils doirent ette les arbitres el norte sort ? Ontait possocié une autre qualité non moins nécessaire pour nous gourerner, quant il ne sont plus? Peut-on leur supposer un zéle égal pour nos interéts? Ne se sont-ils pas occupés el leur bien-étre plus que du notre? Ont-ils simé la genération présente autant qu'elle s'aime elle même?

Voils pourfant les aburdités qu'il faut dévorer dans ce système. Croyez à cette tendre anxiété de ces prédecesseurs pour le honheur des temps à venir. Croyez à leur intelligence supérieure, à leur prévoyance infinie. Croyez qu'ils ont pu juger mieux que vous de vos intérêts, sans connaître les circonaînaces où vous seriez blacés.

Il ne semble pas possible de se refuser à l'évidence de ces réflexions ; et, expendant, c'estidence de ces réflexions ; et, expendant, c'estisuspériorité prétendue de nos anettres, c'est leur us attention au bien-être de leur chère postériet, ser il sert de base à l'argument de nos segrs, pour lier et les mains de nos législateurs, et pour faire de nois d'éternels pupilles qui doivent toujours se laisserquider par esv vénérables tuteurs, et ne lamais

penser par est-némer.

Mais i les homes du dit-institéne siècle ont pa
faire des lois irrevocables, cent du dis-nesvième
nois le même droit à l'eur tour. Il n'il a ploint de
nois le nême droit à l'eur tour. Il n'il a ploint de
aux, autres. El qu'elle en est la coméquence T'est
aux, autres. El qu'elle en est la coméquence T'est
pion arrivé à une période où l'eurer de la l'égislation, tout anticipée, ne prut plus s'exreres un
rier. Tout est régle, tout est déterminé d'avance
por des législateurs plus étrangers à nos affires en
reules des loctectures, que les habitants
en une reules la loctectures, que les habitants

Cette loi irrévocable, bonne ou mauvaise à l'époque où elle fut consacrée, devient-elle funcste dans la suite, il n'y a plus de remêde. Elle pèse sur toutes les cénérations qui se succèdent.

Le despotisme, fût-ce eclui de Caligula ou de

Névon, ne saurait jamais produitre des effets aussi pernécieux qu'une loi irrévoagable. La crainet apprudence, le caprice, la bienveillance même (car il n'y a point de tyran qui n'ait ses moments de bienveillance), peuvent engager le despote vivant à révoquer de lois oppressives. Mais le despote mort, que peut-il? et quel accès peut-on avoir dans sa tombe;

Observez que ce sophisme, comme tous les autres instruments de déreption, ne peut jamais être employé que pour défendre de mauvaises lois ; car si la loi même est bonne, c'est son utilité qui la soutient. Forte par elle-même, elle n'a pas besoni d'être appuyée par des erreurs et des mensonges.

Mais est-il possible d'imposer la contrainte d'une loi perpétuelle à des millions d'hommes vivants, au nom d'un souversin qui n'est plus, au nom d'une législation dont tous les membres ont disporu de la terre? Un système de servitude où les vivants sont les esclaves, où les morts sont les tyrans, n'est-ce pas une trop grande invarisemblance.

Si un parell système peut se soutenir, il est clair que ce n'est pas pri contrainte, puisque les morts n'ont aucua pouvoir; r'est unique ment par la force de la persussion, par la force de quelque argument qui égare la raison publique; c'est en présentant sux hommes le nothome de quelque ma limaginaire c'est c'est sans doute aussi par le métange de quelque c'est sans doute aussi par le métange de quelque c'est, sans deute aussi par le métange de quelque c'est, sans deute aussi par le métange de quelque c'est, sans deute aussi par le métange de puelque c'est, sans lequel il n'y aurait point d'illissou. On peut réduire à deux chefs les moyens emplorés pour donner de la force à ce système.

1º La loi sera nulle : voils l'expression dont se servent ses antagonistes. La loi sera nulle, puisqu'elle est contraire à une loi déclarée irrévocable, à une loi que nous considérons comme fondamentsle, à un droit que nous appelons imprescrip-

tible, etc. 4.

Ceux qui disent d'une loi qu'elle est nuile, ne peuvent avoir en cela qu'un seul but, celti de disposer le peuple à se soulever contre elle. C'est le seus de ce mot, ou il n'en a aucun, il a une tendance purement absorbique. C'est un sophisme sorti du même moule que les droits de l'homme, quiqu'il soit mis en œurre par des hommes bien différents, et qui ne se proposent point d'en tirer parti pour sabretri le constitution de l'État,

Si le peuple doit considérer la loi comme mulle, elle ne doit être à ses yeux qu'un acte de tyrannie voilé sous le nom de loi, un acte injuste et oppressif, que ses chefs n'ont pas eu le droit d'exercer. Il doit l'envisager comme l'ordre d'un brigand, suquel on obeït quand on est le plus faible, en attendant le moment où l'on pourra le désarmer.

2º Le second moyen pour maintenir l'immutabilité se tire de la connention, c'est-à-dire l'on engagement entre deux ou plusieurs parties contractantes. La fidèlité dans l'exécution des contrats est une des bases les plus solides de la société; et un segument tiré de ce principe incontestable ne

saurait manquer d'être plansible.

Mais entre parties intéressées, le contrat n'est pas par lai-même le ôut; il n'est qu'un moyen pour un but : et ce n'est qu'autant que ce but est le bonheur commun des jardies contrestautes (el Polsservation du contrat est désirable et conforme à la raison.

Considérons d'abord les diverses espèces de conventions auxquelles on a voulu donner ce caractère de perpétuité.

1º Les traités de souverain à souverain, par lesquels chacun d'eux s'engage lui-même, et engage tout son peuple.

Mais, par rapport à ces traités, le dogme de la perpétuité n's jamis produit d'incoménient poliique. On a bean déclarer ces traités perpétuels et irrévocsbles; la plainte générale tombe bien plus sur la pernicieuse disposition des deux parts à les enfreindre, que sur une adhésion trop scrupuleuse.

à les obserrer.

2º Concession de privilèges de la part du souverain
à tonte la communanté dans le estractère de sujets.
3º Concession de privilèges de la part du souverain à telle portion de ses sujets, formant des com-

munantés partielles.

4º Distribution de pouvoir ou arrongements politiques entre les différentes branches qui composent

la souversincté. 3º Actes d'union de différentes souversinctés qui se réunissent sous un mêmechef, ou pour ne former qu'un État.

Qu'on prenne tel ou tel de ces contrats, aussi longtemps qu'il résulte de leur observation un effet lots! avantageux à la communauté, il n'y faut faire aucus changement. Si, au contraire, il en résult un effet désavantageux en total, il a raison de l'observer cesse, et il y faut faire les changements requis par les circonstances.

Il est vrsi que, un l'alarme et le danger qui résultent naturellement de la rupture "ûne contrat où le souversin est partie, tout changement porterait l'apprehension publique au plus haut degré, si le plus fort des contractons obtenist, par là, quelque avantage aux dépens du faible, ou s'il n'y avait pas une parfaite compensation.

Le principe de la mutabilité des contrats est sans danger, pourru qu'on n'en sépare point l'obliga-

Cette fiction de nullité sera plus particulièrement examinée dans les sophismes anarchiques.

tion de compenser. Mais on suppose iel, pour losse de l'Operioni, on probiet et non l'improbile; la de l'Operioni, on le probiet et non l'improbile; la rérezide et to no le mensione; on suppose que le rérezide et de la mensione; on suppose que le la compensatione des complétes en na primer ment apparente ou nominale. Si vous faites une suspossition contraire, ai vous partes de l'âbet que certa qui gouverneux ne mérilent aucune condinace, il ne le violent que donne mue compensation inégale. Si la colta de la violent de la violent de la violent de l'estre, il na esteroi par releura par le contrat. Il ne fait point strette contre cut. La seole starété ern fait point sisredet contre cut. La seole starété en la contre la compensation par l'active par la contre cut. La seole starété erne l'active l'

Appliquez maintenant ce principe aux casénoncés ci-dessas. 1º Les privilèges accordés par le souverain à tous

ses sujets.
Si, dans le changement supposé, les nouveaux
Priviléges sont d'une valeur égale à ceux qui sont
abrogés, il y a compensation. S'ils sont supérienrs,
il y a une raison évidente en faveur de la mesure.
Le contra ets changé, mais non violé.

2º Les priviléges accordés par le souverain à une

portion de la communauté. Si les priviléges en question sont utiles au petit nombre et musibles à la société en général, ils n'autraient jamais dù être accordés.

Cependant il ne faut point les révoquer sans une compensation aussi complète que possible aux parties intéressées. Leur hombeur fait partie du bonheur public, autant que celui de tont autre nombre égal d'individus 4. 5 Nouvelle distribution de pouvoirs politiques

entre les différentes branches qui composent le pouroir souverain. Si le changement doit produire une augmenta-

Si le changement doit produire une augmentation sensible et réclle dans le bonheur public, l'arrangement antérieur ne doit point opérer en qualité d'obstacle.

Ce n'est point ici un cas de compensation. Les membres de la souvreainet ne sont pas propriétaires du pouvoir politique; ils ne sont que des agents filuciaires; ils ne la possèdent qu'en dépot. Rien ne leur est du quand on en change le distribution : rien à titre de dette; mois, selon les cas, il peut être prudent, pour faciliter Profession, de leur accorder une inslemuité plus ou moins grande. 4 Actes d'amoin de souvresintets qui se récine

nissent sous un même chef, Ce cas présente plus de difficultés que les précèdents, Lorsque deux États (nous n'en supposons que deux pour ne pas trop compliquer la question) riennent à se réuuir sous le même chef et la même législature, ils ne laissent pas de rester enence étrangers et indépendants à certains égards.

Quand on meteir réunion no multimie d'homme, qui out des habitudes diverses, if lout compter sur des jalousire, des defances, des soupcons refepoques, Si l'inéglié est grande, l'État supérieur en force et en réchesses voulra conserver une infinence proportionnelle à sea sumanges, 1.État inférieur voit existence de la compte de l'action inférieur voit existence de l'action de la compte public, ou qu'on ne le tyrennue dans sez coistumes nationales, dans sa religion, duns ses lois civiles, etc.

Si vous ne faites aucun pacte, voilà la nation la plus faible exposée au danger de l'oppression, au mal de l'insécurité.

Si vous faites une convention qui apécifie des privilèges, qui limite les pouvoirs de l'État prédominant, tôt ou tard, par le changement des circonstances, ces clauses restrictives deviennent autant d'obtacles au bien publie, et produisent des inconrénients intolérables à l'une ou à l'autre des parties interserés, ou à toute les feude.

Heureusement, la durée même de l'union prépare un reméde à ce mal. Les deux pruples, par l'habitude d'obéir au même chef et d'agir de concert, assimilent leurs sentiments et leurs intérêts. L'expérience à tout au moiss affabil leurs apprébensions réciproques, et les barrières de séparation ne paraissent plus autent nécessires.

Si, au moment de l'union, il y avait, dans l'un ou l'autre des États contractants, des hommes ou des corps en possession de quelque privilége abusif, ils mettront tout en œuvre pour le faire reconnaître dans cet acte solennel et lui donner un caractère de perrétuité.

Lorsque l'Union se fit entre l'Angleterre et l'Écosse, les torys, partisans de l'épiscopat, ne manquèrent pas és asisir cette circonstance pour affermir le triomphe qu'ils avaient dejs ubtenu sur les presbytériens anglois 9.

Hans les traités entre nations, si l'une fait une concession à l'autre, il est d'unege, pour sauver le point d'honneur, de donner oux articles un air de réciprocité. L'objet serait-il, par exemple, de permettre en Augleterre l'importation des vins de France, on silquetait que les vins des deux contrées peuvent récipropuement s'importer, en payant les mêmes droits.

Les auteurs de l'Umon, après avoir très-juste-

<sup>1</sup> Théorse des récompenses, liv. 11, chap. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Par l'acte de l'uniformité pasté sous le règne de Charles II.

ment stipulé la conservation de l'Église presbyté- l rienne en Écosse, pour rassurer les quarante-eiuq membres Ecossais contre les einq rent treize Anglais, procedèrent avec un air de candeur à stipuler reciproquement la conservation de l'Église anglicane, pour rassurer les cinq cent treize Anglais contre les quaranto-cinq Écossais.

Quelle crainte pouvait-il exister pour l'Église anglicane? Aucune de la part du monarque, trèsintéressé à maintenir l'épiscopat ; aueune de la part des quarante-cinq Écossais, Mais les torys, qui dominaient alors, craignaient de ne pas dominer tonjours, et ils profiterent de ce moment de pouvoir pour lier la postérité par un acte considéré comme indissoluble 1.

Dans l'article xix de l'acte d'Union, l'objet des Écossois était de conserver leurs lois et leur procédure, et de ne pas tumber sons le système légal de l'Angleterre. Mais, dans toute sa teneur, on y observe une attention soutenue à ne pas priver l'Écosse du bénéfice éventuel des réformes. Voilà le modèle à suivre. On doit, dans de pareils actes. ménager au plus faible toute la sécurité nécessaire. sans nuire à son intérêt futur.

Résumons. On pourra faire des lois perpétuelles quand on sera parvenu à un état de choses perpétuel : on pourra prendre un engagement perpétuel quand on aura la certitude que les eireonstances où on le prend seront perpétuelles.

Mais les lois, et surtout les lois politiques, ne sont-elles pas, par leur nature, des dispositions faites pour l'avenir? N'est ce pas leur principal mérite de fixer l'inconstance des hommes, et de leur donner cette sécurité qui ne tient qu'à la permanenee?

Oui, sans doute, et l'appréhension de l'instabilité des lois est un sentiment très-raisonnable comme très-utile. Il est la sauvegarde naturelle de tout ee qui est bon. A l'exception des règlements temporaires, les lois sont faites dans un esprit de perpétuité : mais perpétuel n'est pas synonyme d'irrévocable. Dans la langue des lois et des traités. on entend par là une perpétuité éventuelle et eonditionnelle, qui signifie qu'autant que les raisons qui ont servi de motif à la loi subsisteront . la loi devra subsister de même. On ne prevoit point de ehangement ; mais, des que l'état des faits sera altéré, c'est-à-dire dès que la raison de la loi aura cessé et fait place à des contre-raisons prépondérantes, la loi devra subir un changement. Durante ratione, duret lex. Cessante ratione, cessel lex 2. - One la raison de la loi n'existe plus et que la loi dure . est une absurdité françante.

Ce n'est pas en déclarant les lois immunbles qu'il faut ehercher à leur donner de la stabilité. Une telle déclaration ne peut que faire naître le préjugé

le plus légitime contre elles. C'est presque un aveu que ees lois ne peuvent os être défendues par leur propre mérite, et que, laissées à elles-mêmes, elles ne subsisteraient pas tongtemps.

Il y a un autre moyen qui a une tendance bien opposée, une tendance à exclure les mauvaises lois et à conserver les bonnes. Je l'appelle justification. La justification de la loi consiste à lui annexer les raisons sur lesquelles elle est fondée.

Pour faire des lois bonnes en elles mêmes , c'està-dire pour lesquelles on puisse assigner de bonnes raisons, il faut que le législateur ait conçu le principe de l'utilité dans sa plus grande étendue, et qu'aucun iutérêt séducteur ne l'ait fait dévier de son but : en un mot , il lui faut autant d'intelligence que de probité. Mais pour faire des lois sans raison, et pour les déclarer irrévocables, il ne faut que de la puissance.

L'auteur d'un code de bonnes lois pourrait éprouver un légitime orgueil à la pensée d'enchainer les générations futures : son triomphe serait de leur laisser la liberté de les ebanger et de leur en ôter le désir. 9. Sophisme des vœux.

Han and for ever!

Le sophisme est le même que dans les cas précédents. Toute la différence est dans le moyen. LA, une loi irrévocable était fondée sur la force du contrat. lei, elle est fondée sur la force du serment. L'homme s'est engagé avec Dieu même. Le lien est indissoluble.

L'absurdité de ce raisonnement n'est pas difficile à demontrer. Le serment pris , le formulaire prononcé, - l'Être tout-puissant devient-il garant de l'exécution? Est-il tenu de punir l'infracteur, ou ne l'est-il pas?

De ees deux propositions contraires, quelle est celle que vous adoptez? Si Dieu n'est pas tenu, l'obligation n'a aueune force , le serment ne donne aneune sûreté de plus.

Si Dien est tenu, observez la conséquence. La anglicane l'article de la damnation solverselle pour le

erime d'être né, c'est-à-dire né en péché originel, -l'Union, selon Bixekstone, serait exposée à un danger imminent ! . Voyex Traités de tégistation, 211. Promutgation des

raisons des tols.

<sup>1</sup> Voir Comm. de Bixekstone, 1, pag. 97, 98, La conservation des deux Églises lui paralt si nécessaire qu'on ne pourrait changer, dit-il, la liturgie de l'une ou de

l'antre, sans exposer l'Uoion même à un grand danger.

St, par exemple, on voulait supprimer dans is liturgie

puissance divine se trouve liée, et par qui? De tous les insectes qui rampent sur la terre sous la figure humaine, il n'en est pas un qui ne puisse, de cette manière, imposer des lois au Créateur de l'uniyers.

Et à quoi est-il teuv — A maintenir les obserrances les plus firioles, les plus licompatilies, infinies en nombre, absurdes et unisibles dans infinies en nombre, absurdes et unisibles dans législateurs, à des tyrans ou à des fous d'assipitif les hommes à des serments, c'est-sidie d'assujettir la sagesse éternelle à exécuter leurs canniers.

L'obligation qu'on impose à la Birinité n'est, il faut l'avouer, qu'entuelle. Aussi longtempe le vœu est gardé, Dieu o'est appelé à aucun exercice de sa puisance. Mais dès que le vœu es carrier, il faut que Dieu agisse; et cette action consiste à indiger à l'infracteur des pusions qui ne produisent rien pour l'exemple, puisqu'elles sont secrétes et invisibles.

La prine, dira-t-on, étant infligée par un juge infailfible et tout-puissant, sera exactement proportionnelle au delit.

Oui; mis à quel délit? — Ce n'est pas celui qui constite dans l'acte problic par le vaus, car et acte problic peut être en lui-même non-seulement innocent, mis méritoire; et is et acte est crimient, il est let doit être puni comme let, indépendamment du serment. Aimis le délit rest autre que la profanation de la cérémonie; profanation qui est la même dons tous le cas, dans ceux où le veu était salutaire, comme dans ceux où il était persi-

Tout ee qui précède revient à ceci. Il est absurde de penser que Dicu, dont les lois immunbles sont celles de l'intelligence et de la justice, puisse être soumis par les hommes à user de son pouvoir pour ètre garant des lois absurdes, contradictoires et malfisiantes qu'il leur plait d'appayer par la sanction du serment.

El comme il est prouré que l'institution des lois irrévocables est une des plus funcites intentions du despotisme, il s'ensuit que l'application de la sanction religieuse à est lois est un délit contre la religion; car le délit contre la religion consiste à employer cette force coutre l'intérêt de l'humanité!.

- Les bhéologiens et les moralistes ont toujours rangé les sermants défendus sous trois étauxes: Enux serments, serments téméralers, sermosts criminels. Cett dont il est question et sout toujours léméraires et peurent soutent devenir etiminels.
- 100 empine le mot émanciper pour abréger : l'emporté la suppre-sion des los pénales contre les catholiques, et leur

Je passe maintenant à l'examen d'un cas partieulier.

Parmi les statuts du premier parlement de Guillaume et Marie, il en est un intitulé: Acte pour instituer le serment du couronnement.

La cérémonie est ainsi reglée. L'archerèque adresse au monarque certaines questions prescrites, et ses réponses également prescrites constituent son serment.

- Jose serman.

  La troisième est dans cette tencur : « Youlez-roux e de tout rotre pourroir maintenir les lois de libeu, la traise profession de l'Évanglie et la religion protestante réformée, établie par la loi ? Et roulez-rous conserrer aux érêques et au elergé e ce royaume r1 aux églises commises à leur charge tous lis droits et de priviléges qui l'enre charge tous lis droits et priviléges qui l'enre charge tous lis droits et de l'entre de le conserve aux est priviléges qui l'enre
- appartiennent et leur appartiendront également
   à tous et à chacun?
   Il cst des personnes qui ont prétendu que, por ectte élause du serment, le roi s'était mis dana

l'impossibilité d'émaneiper 3 ses sujets catholiques qui composeut plus des trois quarts du royaume d'Irlande, aussi bien que de réformer l'établissement ecclésiasique protestant. Si la cérémonie du serment pouvnit avoir l'effet

Si la ecérimonie du serment pouvrait avoir l'étée qu'on lui sittible, si, en prononquai est mots : feprometa, je jure, un roi se mettait dans l'obligation d'exerces sa pércogaire d'une mairer absolument contraire au bien de ses peuples, en opposition avec lous leurs sentiments, - ne eraigonos pas de le dire, - un utel serment serait un erime.

Si une cérémonie de cette nature est obligatoire

dans un cas, elle l'est également dans tout autre. Henn' VIII, à son couronnement, syant juré de maintenir la suprématile du pape, n'à Jamais pu faire un seul acte légitime pour la reformation. La religion cataloque doit être encore la religion nationale. La volonté de la nation n'à jamais pu légaliser le parjure de ce monarque.

Mais préter au serment es sens anarchique, supposer qu'il a été institué pour mettre le roi dans l'Impoissance de conseniir à une loi qui lui est présentée par les deux chombres du corps légibalir, imaginer qu'on a voulu renfermer dans cette clause le germe d'une guerre civile, e'est raisonner contre l'évidence.

Il est évident que le parlement, en rédigeant ce

admission à tous les mêmes draits evilla et politiques que les protestants. Sous le rèpes actuel, les lais péraltes out été appointantes, aus que personne ait songé à alloctre le serment du rouronnement. Mais quand les calholiques ont récipué l'admission à tous les érois, au a précine du versement y metitait un nobstacle invocrible. Cette objection o'2 jamais été faite dans les deux chambres du partiernes!. serment, n'a pas roulu ancântir as propre puissance, ni renire le roi indépendant et le mettre dans l'obligation de maintenir des lois contre le vœu général. Il n'a voulu attacher cette obligation au monarque que dans sa capacité exécutive, et non dans sa capacité exécutive, et

Si, par la troisième clause, il est interdit au roi de connentir à un bil qui ai hêrit la constitution de connentir à un bil qui ai nêtrat la constitution cecleissistique, il lui est donc interdit, par la première, de connentir à un bill queleconque : car il jure solennellement, par cette première clause, e le gouverne le pupule selon les statuts du par-le lemeut, selon les lois et les coutumes établies, ». Mais comment peutil connentir à des lois nouvelles sans en altérer d'anciennes, sans abroger ou changer des contiunes?

Il est vrai que cette interprétation serait trop abunte pour en imposer à personne. Il est clair que l'objet n'était pas de restreindre le monarque dans son autorite l'égislaire, et, par conséquent, de paralyser celle des deux chambres, mais de le guider dans l'exercice de son pouvoir exécutif, or, si c'est là l'intention manifeste de la première clause, pent-on en supposer une autre relativement à la troisière.

Mais voulez-rons forcer la conscience du souverain? Quel que soit le sens que vous donnez à cette clause, voulez-rous lui otter le droit de l'entendre dans le sien? Exigez-rous de lui le sacrifice de son jugement, tandis que vous réclamez la liberté du votre?

Non; mais faut-il qu'en alléguant sa conscience, on obtienne un pouvoir absolu, et, en partieulier, celui de maintenir des lois réputées perniciouses?

Le serment, selon les termes dans lesquels it est conçu, est un frein ou une permission. Souvent c'est une permission sous l'apparence d'un freio: un frein dans la forme, une permission dans la réalité.

Ce sont des chaînes qu'on ilonne au pouvoir, Oui; mais des chaînes comme celles qui figurent sur le théâtre, des chaînes qui font du bruit et qui ont de l'éclat, mais très-légères pour celui qui les porte. Ce sont des décorations plutôt que des gênes, puisque c'est lui-même qui a choisi les liens qu'il lui convient de porter.

Le roi s'engage à ne rien changer à l'ontre celesiastique. On paralt limiter son pouvoir; point in tout, on l'étend si on lui donne ainsi la faculté de se réfuser au vœu de la nation. Le pouvoir qu'il a perdu est précisément celui qu'il ne veut pas exrecer, et la gêne apparente du serment est précisément un mopen de despoissee.

Si un roi d'Angleterre se croyait lie par son

serment à réfuser une loi qui serait jugée nécressire par les deux chambres et par le veu national, la constitution donne heureusement des mopens de sortir du labyrinthe. Il ne trouverait plus de ministres, ou ces ministres ne pourraient plus obteni le molification donne pour serait per cune mesure. Le roi serait réduit à céder ou à abdiouer.

#### CHAPITRE VI.

#### OHILI THE TH

DE L'OPINION DU GRANO NOMBRE CONSIDÉRÉ CHIMIE AUTORITÉ.

## Que d'éches comptés pour des hommes

Si l'on considère l'opinion d'un seul individu pris dans la masse comme ayant un certain degré l'aive torité probante, la force de cette autorité doit s'accrottre avec le nombre des individus qui ont la même opioion, et cet accroissement est indéfini comme celui de la multitude.

Mais ai, dans la theorie, vous attribuez le plus petit degré de force aux monales élémentaires qui constituent ce corps d'autorité qu'on appelle opinion publique, ou si, en d'autres termes, vous considérez le nombre de ceux qui entretiennen une opinion comme une preure qui dispense ale Fexamen, la conséquence en devrait être une entire subreveison de l'ordre établi.

to STI n'était pas bien entenduq que la distance, en fait de lemps, diéruit la force probante de l'autorité du nombre, il écnsuivrait que toutes les anciemes erreurs devraient etre établies, pare qu'elles ont été universelles : il écusivirsit que la religion catholique devrait être remise en vigueur alars les États profestants, que les lois de tolérance derraient être abolies, et qu'on devrait prononcer un veto absolu contre tous les changements imaginables.

2º Si la distance, en fait de lieu, n'était pas considérée comme détruisot la force probante de l'autorité du nombre, il s'ensuivrait que la religion mahométane devrait être substituée à la religion chrétienne, ou la religion de la Chine à l'une et à l'autre.

L'autorité du nombre, ra matière d'opinion, prise ra elle-même, indépendamment de toutpreuve, est donc un argument sans aucune force. Si on voulait lui donner de la valeur dans quelque faible degré que ce fût , on serait d'abord conduit

à l'abourde 1. Je ne veux pas dire par là que le législateur ne doive avoir égard à l'opinion du grand nombre,

même indépendamment de toute raison. S'il ne la considere pas comme bonne, il doit la respecter comme forte. Si elle n'est pas pour lui, elle sera contre lui. Si elle n'est pas son plus puissant auxiliaire, elle sera son plus formidable antagoniste.

Il doit faire le bonheur des hommes; et on ne ferait pas leur bonheur, même avec de bonnes luis, quand elles blesseraient leurs opinions.

Si la mesure proposée, toute bonne qu'elle soit, a contre elle l'opinion du grand nombre, ce n'est pas une raison pour y renoneer, mais e'en est nne pour différer ; e'en cet une pour éclairer les esprits, pour employer tous les moyens légitimes de combattre l'erreur. Mieux fait donceur que violence. u Je suis fille du Temps, dit la Vérité, et j'obtirns « tout ile mon père. »

Il y a done sophisme à eiter l'opinion du grand nombre, comme faisant preuve pour le logicien ; mais il n'y a point sophisme à la eiter comme faisant raison pour le législateur. On a traité ailleurs des égards dus aux institutions existantes, aux préjugés dominants; et on a tracé la marche qu'on devait suivre, non-sculement pour faire le hien, mais pour le hien faire 2.

Il ne faut pas tout efois oublier : 1º que eeux qui allèguent l'opinion contre une réforme proposée, s'en servent suuvent comme d'un prétexte ou d'un faux certificat qu'ils ont fabriqué pour le service du moment ; et 2º qu'en général l'utilité publique est, en matière de législation, le meilleur critérium de l'opinion publique.

Oue ne nouvoos-pous voir ca qui se passe daos l'esprit des bommes torsqu'ils choisissent une opinion! Ic suis sur que si cala était, nous réduirions le suffraga d'une infinité dagens à l'entorité de deux on trois persoones , qui, ayant débité une doctrine que l'un supposait qu'ils avaient examinée à fond , l'ont persuedée à plusiaurs autres par le préjugé de leur mérite, at ceux-cl à plusiours autres qui not trouvé mieux leur compie, pour leur peresse naturalle, à croire tout d'un caup ce qu'on leur disait, qu'à l'examiner sérieusement. De sorte que le nombre des secteteurs crédules et paréssens augmentent de jour en jour, a été un nouvel angagement aux entres hommes, da se détivrer de le peine d'examiner une opinion qu'ils voyavent si générala, et qu'ils se persuadajent bonnement n'êtra devenue tella que par la solidité des raisons desquellas on s'était servi d'abord pour t'établir. Et, enfin, no s'est ve réduit à la nécessité de croire ce que tout le moude croyait, de peur de passer pour un factieux qui veut lui seut en savoir plus que tous les entres, et contredire la vénérable entiquisé : si blen qu'il y a an do mérite à n'exemioer plus rian et à s'en rapporter à se tradition. Jogez vous-même si cent millions

#### CHAPITRE VII.

AUTRE SOPHISME D'AUTORITÉ , CHALE OU'UN INDIVIDIC VEUT SE DONNER A LUI-MÊME.

Rien n'est plus commun dans la société que le stratagème de l'amour-propre d'un individu qui. pressé par quelque argument, cherche à s'y dérober en faisant valoir son opinion comme faisant autorité par elle-même. La vanité prend, à cet égard, deux tournures bien opposées, celle de l'hypacrisie et celle de la franchise. Par la première, on eherehe à affaiblir l'argument de son adversaire, en feignant de ne pes l'entendre ; par la seconde , on se place immédiatement à une hauteur d'où l'on prend tous ses avantages contre lui.

Ce genre d'artifice et d'arrogance n'est point étranger aux assemblées politiques : on y voit souvent des individus se faire un moyen imposant de leur ignorance affectée, ou de leur supériorité prétendue.

## 1. Sophisme de l'ignorance effectée.

Un homme élevé en dignité se lève contre une mesure proposée, contre un projet de réforme en matière de lois civiles ou pénales. Il ne l'attaque point directement; il se borne è une insinuation oblique. Il prend un ton plus que modeste pour declarer qu'il n'y entend rien , que l'auteur est sans doute plus habile que lui, qu'il n'a pas pu pénétrer le sens de la loi en question ; qu'en un mot , il ne saurait former un jugement sur la convenance de la mesure.

d'hommes engarés dans qualque sentiment de le manière dont je viens de le représenter, peuvent le rendre probable. Souvenez-vous de certaines opinions fabuleuses à qui l'on e donné la chasse dans ces dermers temps, de quelque grand nombre de témoins qu'elles fussent appuyées, parce qu'on a fait voir que ces témoins s'étant copoés les uns les autres, ne devasent être comptés que pour un ; at sur ce pied-là, concluez qu'encore que plusieurs nations et pinniours siècles s'accordent à occuser les comètes de tous las désastres qui arrivent dans le monde après laur apparition, ce n'est pourtant pas un sentiment d'une plus grande prohabilité qua s'il n'y aveit que sept ou hust personnes qui en

Bayus. Pensées diverses sur les comètes, t. 1, p. 10. L'auteur s'attache, en plusseurs endroits, à combattre l'argument tiré du consentement général comme marque de la

vérité. 1 Voyez Trailés de législation, art. Maximes refatives à la manière d'innover dans les lois, et de l'influence des temps et des lieux en matière de légis-Inlian.

Jusque-là, dira-t-on, où est le sophisme? Un tel aveu n'est-il pas franc et modeste? Oui, si celui qui parle ainsi n'entendait pas que cet aveu d'un homme comme lui dût former une présomption contre la mesure, et entraîner sa réjection sans examen. « Si moi, constitué en dignité, moi supérieur en lumières, j'avoue mon incapacité, que devez-vous penser de la vôtre? » Voilà ce qu'il veut foire entendre. C'est une manière détournée d'intimider c'est de l'arrogance sous un mince voile de modestie.

Un homme de bonne foi, dans cet état d'ignorance qui l'empêche de juger, pourrait-il raisonnablement demander autre chose que du temps pour s'éclairer? N'entrerait-il pas dans les détails de la mesure, pour montrer ce qu'elle a d'obscur et ce qui requiert des explications?

Avec un vrai sentiment de son incapacité, on ne prendrait aucune part au débat; mais celui qui ac fait fort de son ignorance prétend condamner la réforme proposée, sans allégner aucune raison; et ce prétexte est un aven tacite qu'il n'a point de raison à donner contre elle. Il veut éviter la discussion , dont il ne sortirait pas à son avantage , et il

se réfugie dans cette prétendue ignorance sur laquelle il est bien sur de n'être pas pris au mot. Malheureusement, c'est la le symptôme d'un mal incurable; car, selon le proverbe : « Il n'v a point « de plus mauvais sourd que celui qui ne veut pas e entendre. »

L'autorité qu'on donnerait à ce sophisme est fondée sur ce que des hommes de loi sont plus compétents que d'autres en matière de loi, Ceci demande une distinction : ils connaissent mieux la loi telle qu'elle est ; et a'ils n'ont point d'intérêt séducteur, ils sont plus à portée de inger de ce

qu'elle doit être : mais s'ils n'ont étudié la loi que comme un métier, s'ils n'ont songé qu'à tirer parti de ses imperfections , bien loin d'être plus capables que d'autres de diriger le législateur, ils sont plus propres à l'égarer.

Qu'uu homme qui a vieilli dans une rontine légale s'avone incapable de saisir d'autrea idées. ce n'est pas tonjours un prétexte fanx. Toute sa sagacité s'est épuisée à étudier le système qu'il avait intérêt de connaître : il ne trouve ni facilité ni plaisir à combattre ses babitudes et à donner à son esprit une direction toute nouvelle. Il ne serait pas étonnant qu'un militaire qui a passé sa vie dans les combats ne fût point propre à changer de service et à panser les blessés. C'est une industrie toute différente. Téléphe n'a point laissé de successeurs : sa lance qui faisait les blessures et qui les guérissait, ne s'est point retrouvée dans les curiosités d'Herculanum.

#### 9. Soubieme du nanéevriste de lui-même.

Je ne parle point ici de l'innocente vanité qui se préconise elle-même sous le rapport des talents : e'est une faiblesse qui ne se montre guere impunément dans une assemblée, et pour laquelle le mérite le plus distingué est à peine un titre d'indul-

Mais on peut aignaler sons ce chef les prétentions de reux qui, dans l'exercice de leurs emplois, réclament de la déférence pour leurs opinions, de la confiance dans leur conduite, à raison de leur caractère et du respect qu'ils ont pour eux-mêmes ; respect dont ils se font une défense contre la critique et l'examen. Leurs assertions sont des preuves et leurs vortus sont des garanties. Qu'on propose des réformes, qu'on attaque les abus, qu'on demande des précautions, des enquêtes, des moyens de publicité, ils font entendre une voix de snrprise et presque de douleur, comme si on doutait de leur morale, comme si leur honneur en était blessé. Ils mèlent adroitement à quelques objections le panégyrique de leur probité, de leur désintéressement, de leur dévouement au bien public ; et une question politique se trouve toujours ramenée à leur amour-propre personnel.

De telles considérations sont des sophismes. non-seulement comme étant étrangères au mérite de la auestion , mais encore parce nu'elles renferment implicitement des assertions qui ne sont point d'accord avec la nature de l'homme : elles vont contre les faits les mieux établis sur les motifs qui déterminent le cœur bumain : elles nient l'influence d'un intérêt personnel dans les cas on on peut présumer qu'il agit avec le plus de force,

Jusqu'à ce qu'il soit donné à l'homme de lire dans les cœurs , l'bypocrite pourra parler comme l'homme de bien; et même, moins la vertu gouverne ses actions, plus il a d'intérêt à l'étaler dans ses discours. Celui qui remplit tous ses devoirs par un sentiment babituel, accoutumé à cette probité qui ne le quitte point, ne pense pas plus à s'en faire honneur aux yeux d'autrui qu'aux siens mêmes, L'ostentation est presque tonjours l'emprunt d'une qualité qu'on n'a pas

Il faut donc compter parmi les sopbismes cet appel à ses vertua de la part d'un bomme public qui veut faire juger de sa conduite par son caractère, et non de son caractère par sa conduite.

S'il y a un principe certain en politique, c'est qu'il n'y a point de vertus dans les gouvernants, qui puissent tenir lieu des sauvegardes d'une bonne loi 1.

1 Je puis citer à l'appui de ce principe une autorité bien

imposante, et, quoique le trait doot il s'agit soit généralement conou, il s'applique trop bien à ce sujet pour craindre de le répéter.

- de le répéter.

  Voiti comme il est rapporté par madame de Stati dans le narré de son séjour à Saint-Pétersbourg.
- « L'empereur me parla avec enthousiazme de sa nation et « qu'un monarque absolu de de coul eq qu'elle était capable de dérenir. Il m'axprima « faut pour juger le des; pue desir, que tout le monde tul consaix, d'améliorer l'état ànnée d'ezif, pag. 313.
- des payans soons avanis à l'enclarage. Sire, lui disje, et nitrecaractére est use constitution pour vaire empire et voire conscience on est la garantie. — Quand ceia serait, une répondit-iit, je ne serais jamais qu'un accident besreva. Beits parioles, les premères, je crais, de ce genre, qu'un monarque alorie de premères, je crais, de ce genre, qu'un monarque alorie di production de la crattu si fasta poor juger le despoisme en étant despote : a Diac

## SECONDE PARTIE.

SOPULSMES DILATORES.

Lorsque les antagonistes d'une réforme proposée ne peuvent réussir à la repousser par les sophismes d'autorité ou de préjugé, il leur reste la resource d'en remoyer l'examen à un autre sémps. Ils se président de tous les moitis qu'on peut liere de l'indolence, de la crainte, de la baine, de la défance, pour exciter une prévention countre la mesure sans altorier la question même. Voici les différents soubismes uvio peut trange souse cheft.

1° La mesure n'est pas nécessaire; elle n'est pas réclamée; il n'y a point de vœu publie énoncé, point de murmure; on peut donc rester tranquille. Sophisme du quiéliste.

2º La mesure peut être bonne, mais le moment n'est pas venu. On en trouvera un plus favorable. On peut y penser à loisir. Sophisme du temps plus opportun.

5° Si on adopte la réforme proposée, il faut du moins ne l'exècuter que par parties; il faut procèder lentement. Sophisme de la marche graduelle.

4º On ne peut pas réunir tous les avantages à la fois, et le mai des uns est compensé par le hien des autres : considération dont on tire un prétexte pour ne pas soulager des souffrances réelles. Sophisme des fausses consolations.

5° Cette mesure est un premier pas qui engage on ne sait à quoi. Ceux qui la proposent ne disent pas tout, Ils ont d'arrière pensées. Sophiame de défiance. 6° Ceux qui la proposent sont des honumes dan-

gereux : il ne peut rien venir de bon de leur part. Sophisme des personnalilés injurieuses.

7° Ceux qui la combattent sont rertueux et sages; leur desapprobation est une raison suffisante pour ne pas s'en occuper. Sophisme des personnalités adutatoires.

8º Enfin, on peut rejeter cette mesure, car il entre dans nos intentions de proposer quelque chose de mieux. Sophisme de diversions artificieuses.

## CHAPITRE PREMIER.

SOPHISME DE QUIÉTISTE.

Tost est tranquille. Point de murmore.

Dana le cas où on propose une meure de réforme relative à quelques alus dont l'existence n'est pas contestée, le sophisme en question consiste à la repousser comme n'étant pas nécessaire. Et pourquoi n'est-elle pas nécessaire? C'est qu'il n'existe point de páinte à cet égard, point de rou public, point de pétition. « Dans un gouvernement libre,

 où l'humeur ebagrine est un des caractères de la « liberté, où l'on se plaint si souvent sans cause, « on se plaindrait, à plus forte raison, s'il y avait « quelque souffrance réelle. » L'argument revient done à ceci : Personne ne se plaint, donc perdone à ceci : Personne ne se plaint, donc per-

sonne ne souffre.

Cet argument est plausible, et le sersit hien plus sif leisti usus sie d'obtenir l'attention du gouvernement sur un grief que de s'en plaindre; si on a vait une grande chance de succès en lui faisant ennnature le mal; al le silence de ceux qui soufirent n'était point la reisignation du dévouragement fondée sur fundifile éjrouvée des réclamations et des plaintes.

Combien de maux ne souffre-t-on pas en silence, parce que le recours à l'autorité ne pourrait s'obtenir qu'arce des frais, des sons, une perte de temps et des difficultés infinies, au point qu'il est inacressible à des individus placés dans les elasses inférieures, et même dans les elasses moyennes!

Combien de maux encore ne souffre-t-on pas en silence, parce qu'il faudrait altaquer des hommes acerédités et puissants, s'exposer à des inimités redoutables, risquer d'empirer son état en cherchant à l'améliorer!

Dans un gouvernement où la presse n'est pas filsre, où il n'y a point d'assemblée représentative, le prétexte ex silentio n'a pas même une faible coolers de vérié, quoiquit la coit pas moins familier-ber ceux qui pourrement. Li, le lines de ceux qui souffrent se prouve souvent que l'exessi de l'oppression. La plainte se serzit pas simplement insulié; etle serait s'olitièmes. Il n'y a que le désentant de l'oppression La plainte se serait pas simplement insulié; etle serait s'olitièmes. Il n'y a que le désentant de l'oppression de la continue de l'oppression de la continue de l'oppression de l'oppression de la continue de l'oppression de l'oppression de la continue de la continue qui en est l'antislot et l'article de l'oppression de la continue de la continue

## Le silence du peuple est la leçon des rois.

Ce sophisme renferme une espèce de revo contre toute les meutres qui tendent à prérent l'existence d'un mal, Il établit en politique un principe absolument contraire à celui de la prudence la plus commune dans la vie prirée. Il interdit de poser des garde-fous sur un pont, avant que le notubre des accidents ait exiét le daneur publique.

Si on veut torijours attendre la plainie pour y remedier, on oist pas même sir que le remid-soi efficace; car on aura laissé fomenter un levain d'humeure qui ne es dissipera pas asirement, «q qui se porters aur d'antres objets. An lieu de faire an merite au gouvernement d'une réforme volonitée, on fait d'une réforme forcée une victoire pour les mecontents; et le oncession ainsi arrachée non-seniement perd la grée-ce du bienfait, mais elle prend le caractère de la faibliesse.

## CHAPITRE 11.

SOPHISME D'UN AVENIR PLUS OPPORTEN.

Le moment n'est par renn

Ce mode d'objection est la ressource de ceux qui, voulant faire échouer la proposition, n'osent pas la combattre ouvertement. Ils ont presque l'air de la favoriser. Ils ne différent que par rapport au choix du monant. Leur intention réfle est de la faire tomber pour toujours ; mist, pour ne point abarmer, pour ne point donner de prise contre cux, ils se bornent à demander un simple renvol. C'est en

maière de législation un procédé semblable à celui d'un plaideur frauduleux qui cherche à lasses ou à rainer sa partie adverse à force de délais et de vexations. Les temporiseurs savant bien qu'entre exqui défendent les abus et ceux qui les satuquent, il y a une grande différence : les premiers formaneire; les parties de la company de la company de la company de la partie de la company de la company de la partie de la company de la company de la partie de la partie de la company de la parti

ment de concert, et se laisseut faeilement rebuter. Une réfutation sérieuse d'un prétette s' flaux si frirole serait un travail en pure perte. L'obstacle n'est pas dans la raison, il est dans la volonté. Or, quand il est trop tôt pour faire le bien aujourd'hui, il sera tron tôt demain. ou il sera tron taut

« Est-il permis de faire du hien un jour de subbat ?? » Telle fut la question des bypocrites pharisiens à Jésus-Christ. Ni son exemple, ni sa reponse n'ont corriga les scrupules de leurs successeurs. Fontenelle dissist one, s'il tensit dans sa maio

Fontenelle disait que, s'il tenait dans sa main toutes les vériés, il se garderait bien de l'ouvrir tout d'un coup. Mais s'il y avait tenu le soulagement de tous les maux, sa prudence aurait été le comble de l'inhumanité!

Observons toutefois que, s'il s'agissait d'une grande réforme, le délai pourrait bien être conseillé par un ami de la mesure. Je ne saus s'il en sera autrement dans un siècle ou

deux; mais, Jusqu'à présent, il me paraît que le lort în peuple n'est pas tant ile murmurer contre des griefs imaginaires, que d'être insensible à de vrais griefs, insensible non au mat, mais à la cause du mal. Il souffre et il ne sait à quoi attribuer sa souffrance, ou il l'attribue à des causes qui n'y ont point de usert.

Or, en maière de législatino, il est beaucoup de griés frès-rèche t très-senils, per rapport auxquès une mesure de réforme serait prémisturée : pourquoi? Parceque le peuple, qui est la steime du mal, ne se fait auseune idée juste de sa cause. Dans et cital d'avenjelement, il ne verrait qu'avec indifférence tous les efforts qui auravaien pour lat de le soulagre; il méconnaitrait son bienfaireur, et reponsserait la main qui veut le guérir.

## CHAPITRE III.

SOPRISME DE LA MARCRE GRADEFILE.

On propose un plan de réforme ou d'amélioration qui, pour produire son effet total, requiert un cer-

4 Saint Mathieu, chap. x41.

tain nombre d'opérations qui peuvent se faire tout à la fois ou successivement, sons intervalle ou avec de courts intervalles. Le sophisme consiste à jeter à la traverse l'idée d'une marche graduelle, à vouloir séparer ce qui devrait faire un tout, à rendre la mesure nulle ou intéfisce en la morcelant.

in fective quarted in methods or in subsectant, so that so tha

Dire que des opérations doirent se suivre graducliement, c'est dire qu'élles doirent se suivre dans un ordre led qu'élles s'appuient et se facilitent réciproquement : é'est dire qu'on doit comment un chiffee par la base et non par le sommet. Reprocher en ce sens à des opérations politiques du utétre pas graduelles, c'est faire l'objection la plus raisonnable ?

Quelle est donc la nature du sophisme en question? Il consiste à abuser de la juste faveur attachée à ce sens du mot graduel, pour tiere de ce mot scul une excuse, un prétexte pour ne pas faire ou ne pas finir des opérations contre lesquelles on n'a rien de soluée à objecter.

Suppose cinq ou six ahus qui ont tous besoin d'être réformés avec la même promptitude et qui peuvent tous l'être à la fois. Le sophisme, sans autre raison que la magie du mot graduel, permet de corriger l'un, et ne souffee pas qu'on attaque les autres.

La justice à laquelle le riche et le pauvre doirent avoir un droit égal est mise, par les frais de procédure, hors de la portée des neuf dixièmes du peuple. Yous proposez la suppression des taxes juridiques. On ne conteste pas le mai, on ne conteste pas le remédie. Mais avec le charme de trois syllabes, avec le simple son di most graduet, on réduira d'abord la reforme à la suppression d'un dixième de ces frais insultes, et cessuite d'un autre

ut dixième, de manière que, dans un siècle ou deux, ec la justice sera enfin accessible à tout le monde. Vons avez peut-être dans votre code cent modi-

Your arcz pent-erre cans votre conc cent mounfactions de della portant des peines capitales qu'on n'exécute jamais. On vous propose de passer l'éponge aut toutes exe lois d'un tempa d'ignorance et de barbarie. Le sophisme ne permet de les attaquer que l'une après l'autre, afin que rous soyez cent an à mettre ros lois au niveau de votre civilisation actuelle.

Suppose an homme à qui sa fortune ne permit plus d'articteria in usui cheval sun se'nalciter, mais qui citai accontumé à en avoir dis. Pour transfiere, aure chétic dourstique, la agesse et le teachet du système graduri, recommande un le devez de la companie de la companie de la éconsaitre quel est editui de ces chevans dont vous devez d'albed vous défuire; l'amost usivante, si consulter quel est editui de ces chevans dont vous devez d'albed vous défuire; l'amost est usivante, si d'onno cui devaz : la, prèse avoir entire cabili voire d'un oui de devaz : la, prèse avoir entire cabili voire d'un oui de devaz : la, prèse avoir entire cabili voire d'un oui de devaz : la, prèse avoir entire cabili voire d'un oui de devaz : la, prèse avoir entire cabili voire d'un oui de devaz : la, prèse avoir entire cabili voire d'un oui de devaz : la, prèse avoir entire cabili voire d'un oui de devaz : la, prèse avoir entire cabili voire d'un oui de devaz : l'apprès avoir entire cabili voire d'un oui de devaz : l'apprès avoir entire d'un oui de l'apprès de l'apprès d'un oui de devaz : l'apprès avoir entre d'un oui de devaz : l'apprès avoir entre d'un oui de l'apprès d'un oui d'u

Cau qui sont gagnés par es esphánne se laisect tromper per quelque comparision, par quelque métaphore qui leur présent l'image d'une calastraphe physique, resittant d'une exte de célerité; atraphe physique, resittant d'une exte de célerité; char emporté dans des précipiers par des convières hongueux; un visiones subtourés pour vair déploye trop de voiles dans un temps d'orage : mais figures peuvenis se récorquer contre cux, qu'élla la se fout pas attention que toutes ces apressions figures peuvenis se récorquer contre cux, qu'élla suite l'application d'une de ces métaphores, son shourifie serai démontée.

absurdité serait démontrée. Les amis d'un plan de réforme savent très-birn tout ce qu'ils ont à eraindre du mot graduel; et c'est souvent une affaire de nécessité de se prêter à la faiblesse du grand nombre. en morcelant des

opérations pour en assurer le succès.

Vous aurez, par supposition, dix abus à attaquer: les dix abus auront, chacun dans le siège même de la législature, leurs protecteurs intéresses. Attaquez-les en phalange, tous se réquier

<sup>1</sup> Telle fui la granda erreur des révolutionnaires français. Ils commendèrent par décréter ce quits appeialant des principes, et lis se pouvaient plus ravenir un l'eurs pas pour organiser la gourancement. Hodérmassent l'order joulcier avant d'eu avaier établi un nouveau. Ils abolissaient les supois avant d'avair pourre à tans remplacement, etc., atc.

Je me promenais au Palais-Royal avec un des normbres les plus célèbres da l'assemblée constituante. Notre attention vitais facé un moment devant un magazio, Acondéret la exvariété des podules ai de l'exer ormenois embécaniste. Une de ces figures représentant le Temps, lenans la fanc d'une main ai une desparés de l'autres. Avous avenu ca a priz se faux, une dei-il d'un ton d'impiré, mais nous de n'avons par peir son Arotège. O Cétait le conduit d'impère, ou l'avon par peir son Arotège. O Cétait le conduit Mirabous qui pronospit ca jugument sur l'assembiés, cortron deux mos avant sa mort. sent contre vous, et triompheot. Attaquez-les séparément, la victoire devient possible.

Possible 1 out, mais probable? Passe change harnche de servier, il y a des lommes qui out des intérêts obliquer à soigner et à couvrir; cels établis enter ens une affaition naturelle qui y a toujours, et et se conserve interêt au travers même des demêtes personnels. Die qui fruit d'avex est altaspe, tous le joignent. Chacuns et trouve à son poste, et le coancet est parfait. Cest une testique où personne ent est parfait. Cest une testique où personne et et alprafait. Cest une testique où personne et ministrat qui d'a passai-rien su de plus, qui n'en saurai jussié destruite.

## Hoe discunt ownes ante alpha et beta puetil.

S'il est un eas où il soit raisonnable d'accéder à une marche leute, e'est celui où elle est une condition nécessaire pour obtenir le concours des membres indépendants de l'assemblée.

Cette classe renferme Leunemup d'hommes opparient. Ces bommes opparient. Gen Leune genéralement leure de le comme de le comme

CHAPITRE IV.

## SOPOISME DES FAUSSES CONSOLATIONS 1.

Dire qu'il faut supporter certains maux, à raison des avantages superieurs qui on résultent; airc des avantages superieurs qui on résultent; airc vais, pour faire une juste balence, ce n'est par là ce que l'appelle le sophisme des fausses consolations : c'est, au contraire, la seule consolient solièle qu'admettent les affaires bumaines dans la vie publique ct pricée.

Mais quand on propose de soulager un mal, de réformer un abus, de faire ecsser une oppression qui tombe sur quelque classe de la société, il n'est

s Voyez Théorie des peines, att. des Peines vicaires. On pourrait due de même : Conzolations vicaires, pas rare, dans une assemblée politique, de voir quelque ennemi intéressé de la mesure qui eberéa à l'écarter adroitement, ou à l'affaiblir, en opposant au tableau de ce mal ou de cette injustice, soit le bonbeur du peuple en général, soit ses avantages, comparativement à d'autres nations. « A quoi pen-

- « sez-vous de produire ees plaintes amères! Yous « vous faites tort à vous-mêmes, vous ne rendez « pas justiee à votre beureux gouvernemeot. Jetez « les yeux sur la condition de vos voisins. Consi-
- « dérez combien voire état est préférable au leur. « Voire prospérité, voire liberté, voire commerce « vous rendent un objet d'envie; et quand on reut « donner des leçons aux autres peuples, e est vous « qu'on prend pour modèles, »
- C'est ainsi qu'on parvient trop souvent à donner le change à une assemblée, à la rendre indifférente sur des maux réels, à détourner soo attention d'un objet qui l'humille pour la diriger vers un tableau plus agréable et plus flattenr.

Aucuo argument n'est plus étranger à la question. Si je souffre d'un mal qu'on puisse faire cesser, le bonheur universel du genre humain ne serait pas une raison pour me laisser en souffrance. L'individu qui se paye si færlement de cet argu-

ment, quand il sigit d'autral, le recervai-il pour lui-mène? Procer forateur qui vient de le soutenir, ct qui en paralt si sistifait. — Que son fermire, ne lui payant pas a rente, prétendil le consoler par la prospèrité générale du pays, sersit-il disposé à secepter et mole de remboursement? Use dirient un juge si, dans une action pour dommage, un avocat opposait les benifices d'un tiers, comme un moyen de non-receroir? As partie l'récè, ce doit pas être indemoirée, pare que Pet l'é cont co gain,

Si er raisoonement sersit impertinent dans unemotore cour de justice, que doité lêtre dans une assendaies législative? De que le commree sur la plus grande échelle est su plus petit trafe, a rest qu'une faible lange de l'importance comparaire des besois pour lesquels on s'afresse un législateur qui réfuse une loi convenable, pujustice du législateur qui réfuse une loi convenable, est à écelle du juge qui réfuse de juge; qu'este ait à écelle du juge qui réfuse de juge; qu'este une hamqueroute générale au refus de payer nocedétte seriée.

On ne surrait imaginer un cas possible, oñ l'on plut liere de cet argument une objection sérieuse contre la plus petite amelioration, ou le soulsgement dus plus petit mais. Supposer un projet de foi pour assundre une route ou en ouvrir une nouvelle. Petu-il entrer dans la tête d'un homme, en son bon seans, de a's poposer sans allégiere assume autre raisen que le grand nombre ou la bonté des routes dejà établis ?

Le boo Samaritain versa de l'huile sur les plaies

du pauvre voyageur. Le prêtre et le lévite, en passant auprès de lui, se consolèrent par l'agréable réflexion que ce mai n'était pas lombé sur euxmêmes 1.

## CHAPITRE V.

SOPHISME DE DÉFIANCE.

On me voit per tout. Cente mesure ceche d'urrilles-negation

Le sophisme de défance consiste à interjeter, au lieu d'une objection spécifique contre la messer proposée, un soupçon insidieux qui donce à entendre que cette mesure en prépare beaucoups d'autres qui sont en arrière, qu'elle est le conmencement d'un plan que l'on exchet qui se développera par degrés selon le succès. » Le ne prétends » pas condammer la mesure actuelle, dil l'antagoniste qui fait valoir es ophisme. Si c'était là cont, il n'y aurit pas de quoi s'adarmer ; prise tont, il n'y aurit pas de quoi s'adarmer ; prise d'a

en elle-même et isolément, elle peut être bonne; mais soyez sur vos gardes, cette mesure n'est pas seulc; on ne vous dit pas tont ce qu'on veut

« faire, et vous ne savez point où l'on vous mêne. « Arrêtez-vous à temps, ou vous irez par degrés » plus loin que vous ne voulez. »

On voit que ce sophisme s'appuie sur un autre, sur la hônie de l'innocation. Mais il est plus adroit, il élude mieux toute réplique ; il n'oogage point le combat, car il n'attaque pas la meure; il tendseulement d'écentre ou à lo différer sans bruit, en l'exposant à une défiance vague qui ne fournit autune presure.

Cet argument, si on peut lui donner ce nom, renferme une contradiction manifeste. Il commence par admettre la convenance de la mesure en question, en la considérant seule et par elle-même,

<sup>1</sup> C'est saos doote uo caractère très-aimable que celui de l'unimite qui, au lles do l'affiger d'uo mai impossible al guérif ou à prévent, diriga aussible sus imagination ver les côtés les plus favorables de la vie, et nublic ce qu'il a perda pour mous, jouir de ce qu'il possède.

Mai II or fant par combonite er carasites arec esta ide er (poises que fonessen a deplesia, s. pasibles sur ten injustices publiques, al bruyant su monindre tort qu'on leura fait, et qui or gardero leura philosophie qu'assis logoshie manele, dont en maximen resemblent et res de grand montel, dont en maximen resembles et rese de grand montel, dont en maximen resembles et rese de grand montel, dont en traite de la contra del la contra

et cependant il conclut à la rejeter. L'absurdité n'est-elle pas du même genre que celle du juge qui déclarerait un homme innoccot, et qui, en même temps, prononcerait sa coodannation?

Supposons deux mesures qui ne sont pas liées l'uoe à l'autre. Bésignons-les par A et B. A est bon , B est mauvais. Rejeter A à cause de B, ee serait une conduite qui aurait plus l'appareoce du esprice que de la raison. Mais le sopbisme dont il s'agit va beaucoup plus loin. Les deux mesures présentées ne fournissent ancune objection positive; cependant, il tend à les faire rejeter sur deux présomptions : l'une, qu'elles seront suivies d'autres mesures : l'autre , que ces mesures seront mauvaises, En comparant encore ce cas à celui d'un juge . il revient à condamner uo inoocent à raison de ce que d'autres pourront, dans la suite, se rendre coupables d'un délit. Ce sophisme est si vague, si déraisonnable, qu'on le croirait inventé comme un exemple imaginaire d'absurdité. Point du tout : il se produit et se reproduit dans toutes les assemblées politiques : il s'y montre avec orgueil et avec succès : il v exerce un grand ascendant. Quand on s'adresse à la défiance, on est presque toujours sûr de se faire éconter. Les uns s'y rendent par timidité, les autres pour faire honoeur à la sagacité de leur esprit.

Si cet argument peut servir de motif à rejeter une mesure, il peut servir à les rejeter toutes : car quelle est la mesure dont on peut affirmer qu'elle ne sera pas suivie de quelque autre qui sera jugée mauraise?

Hérode est accusé d'avoir détruit une foule d'innocents, pour exterminer un individu qui lui était suspect. Les sophistes dont nous parlons ne peurent qu'approuver cette politique d'Hérode, et, à sa place, pour être conséquents, ils auraient dû agir comme lui.

Il n'est point de sophisme qui annonce plus de mépris pour ceux à qui on l'adresse. Il semble qu'on leur tienne à peu pris ce langage : « Messieurs, il y a une chose qui vous manque, c'est la « loot le moode, parce qu'ils oe se saucicol de persone ;

• qui, autourd'une bonne lable, soulienneut qu'in n'en pas vrai que le peuple ail fain; qui, je goussel bren garai, l'euvreet fort mavais qu'ou déclame en faveur des pauvres; qui, de leur misson liten fremés, verrajeut voier, e piller, égorger, massacrer loui je goore humain asse se p plaisabre, allesous que Divu les s'doné d'une douceur et irès-mérissire à supporter les mathemrs d'autrus. » Lettre à d'Alembert, sur les Speciales.

Si Bousseau est: ajouté que en partrait était celui d'ao bomme publie, d'un bomme spécialement chargé de soulagre ces must, de faire cesser ces loquisiees, il aurait suaciement défail l'espèce de sophiste dont il est ici question.

.....

faculié de discenner. Si vous acceptez cette premèter meutre qui est bonne en elle-mètne, vous voilà comme pris dans un filet et engagés à en recevoir d'autres qui sevont mauriaies. Condamnez indistinctennet tout ce qui vous vient ousse cearnetère suspect de réforme : ne vous fiez pas à vousmèmes pour prodre le bien et rejeter le mai ; c'est un acte de raison dont nous vous déclarons inexables.»

Que pener d'une assemblée qui se soumet avec patirence à un argument si injurient ? Chaupu patirence à un argument si injurient ? Chaupu buil-metre? Cette bumilléi n'est gubre à présumer. Si on pene bien de soi, serait-ce qu'on pensit mal de la majorité de ses collègnes? Cette supposition est moiss invraisemblable que la première : et quand on roit une assemblée aquejuser da une insulte, on serait porté à soupçonner qu'elle y recounaît une sorte de justice.

## CHAPITRE VI.

#### PERSONNALITÉS INJURIEUSES.

Je rassemble sous ce chef un groupe de sophismes si intimement liés entre eux, que les mêmes réfutations s'appliquent plus ou moins à tous :

- tions s'appliquent plus ou moins à tous 1° Imputation de mauvais dessein :
- 2º Imputation de mauvais caractère;
- 3º Imputation de mauvais motif; 4º Imputation de variations;
- 5° Imputation de liaisons suspectes. Noscitur ex ceiis; 6° Imputation fondée sur des dénominations de

parti. Noscitur ex cognominibus.

Tous ces arguments ont pour objet de donner le
chasge à la diseussion, en la dirigeant non sur
la proposition, mais sur l'homme qui propose, de
manière que le préjuge qu'on élève contre la personne devienne un préjugé contre la mesur.

L'argument mis en forme logique revient à ceci : L'auteur de la mesure a un mauvais dessiei, une mauvaise réputation, un mauvais moit : donc la mesure est mauvaise. Il a sontenu sur ce sujet un opinion différente; il a des lisisons avec des hommes suspects; il embresse les intérêts d'une secte qui a soutenu auterfois des principes dangereux : donc la mesure en question est mauvaise.

Ces six espèces d'arguments forment une échelle. Chacun, dans son ordre de succession, s'appuie sur celni qui précède, et en tire sa preuve; en sorte que leur force probante va toujours en diminuant, ou, en d'autres termes, le premier est le plus fort de tous; et, s'il ne vaut rien, la conclusion se tire d'elle-même contre les autres.

On n'est embarrassé que dans le choix des rai-

sons pour démontrer leur futilité.

1º lls ont le caractère commun à tous les sophismes ; ils sont étrangers à la véritable question,

celle du mérite intrinsèque de la mesure; ils ne tendent qu'à l'éluder. 2º Ils sont inconcluants au plus haut degré. S'ils avaient quelque valeur, ils n'iraient pas moins à faire rejeter la meilleure proposition que la plus

mauvaise.

5º Dans une assemblée nombreuse où il entre un mélange de tous les caractères et de tous les capris il y aura, dans les partisans de chaque mesure, des hommes moraux et immoraux à divers degrés. Or, si une mesure est bonne, devient-elle mauvaise,

parce qu'elle est soutenue par des hommes improbes? Si elle est mauvaise, devient-elle bonue, parce qu'elle est soutenue par des hommes probes? Après ces observations générales, entrous dans quelques détails sur ces différents chefs.

#### I. Imputation de mauvais dessein.

Observons bien ici que la mesure en question n'est pas attaquée comme ayant une tendance à produire du mal. Si elle était combattue sous ce

rapport, il n'y surait plus de sophisme.

Le mauvais dessein imputé n'est donc pas dans la mesure actuelle: l'imputation porte sur quelque mesure utlérieure qu'on suppose par anticipation devoir être nuisible.

Il faut donc prouver: 1º que l'auteur de la mesure actuelle, contre laquelle on n'objecte rien, projette en effet des mesures ultérieures qui seront mauvaises; 2º que si la mesure actuelle, qui est innocente, est admise, les mauvaises mesures contingentes le seront aussi.

On voit que ce sophisme est absolument le même que j'ai déjà comhattu sous le nom de sophisme de défiance. Vayez chap. V.

#### 2. Imputation de manyais caractère.

Je suppose ici que l'auteur de la mesure proposice est unlarcable sous le rapport de la réputation. Celui qui, sans attaquer la proposition nême, l'attaque obliquement dans le caractère de son auteur, cherche à le faire envisager comme un homme qui a probablement de mauvais désestins, c'est-de qui projette quelque mesure contingente d'un genre pernicieux. Ce n'est donc que le sophisme de défiance, rendu plus plausible à proportion de ce qu'il existe plus de préjugés contre l'individu en question.

Il faut observer que plus on se laisse gouverner

question.

Il faut observer que plus on se laisse gouverner
par cet argument, plus on se met au pouvoir des
hommes qu'on mésestime.

Dès que vous prenez pour votre règle de vous conduire en sens contraire de tel ou tel individu, il devient le maître de toutes vos démarches. Il vous cipette sur un écueil en l'éviant. Il vous éclogne du port en y entrant lui-même. Vous lui donner sur vous, par votre aveugle antipastile, le même empire que vous donneriez à vos amis par la plus entière déférence à leurs volonés à leurs volonés.

Cette folie, qui n'est pas sans exemple dans la viete rivée, a souvent prévalu chez des nations entières. On ne voulait pas adopter telle foi, telle mesure saintaire, parce qu'elle était établie chez des voisins odieux. Ce n'est pas ainsi que se coudussient les Romains. Fas est et ab hoaste doceri.

#### 3. Imoutation de maurait motif.

D'un mauvais modif, on reut conclure à un mauvais dessein. Ce n'est done neore que le sophisme de défiguece, mais extrêmement faible, 1º parce que les modifs se cachent dans les replis du cœur humain, 2º parce que, si la mesure n'est pas mauvaise, le modif de son auteur, fût-il puremorrationel, ne fournit aucune raison pour la rejeter.

Direz-rous que les molifs personnels sont mausais? Yous direz une absurdité : c'est de leur uinfluence, c'est de leur ascendant que dépend la conservation de l'espèce bumaine, et celle de chaque individu. S'ils cessient un moment d'apir, tout tomberait dans l'uertie, et hientôt dans le néont.

Mais il in mesure passe, celui qui la propuse ou qui la défend y trouvers son avantage personnel, son avantage pétunière. Soid. C'est une raison de plus pour l'examiner. Mais, ai vous n'avez point d'autre objection contre la mesure, devient-elle mavarsie à raison de ce motif Polici-lle en dire considérée avec moins de faveur? En perd-élle un grain de sa boutle? Tous au contraire, elle a fen grain de sa boutle? Tous au contraire, elle a fen public que de la somme des avantages indivi ducis?

Ce sophisme a ceci de particulier, c'est qu'il porte sur une base absolument fausse. Il suppose l'existence d'une classe de motifs auxquels on

peut légitimement appliquer l'épithète de mau-

Qu'est-ce qui constitue un motif? L'attente éventuelle d'un plaisir ou de l'Exemption d'une peine : or, comme en soi il n'y a de hon que le plaisir ou l'exemption de la peine, il s'ensuit que, philosophiquetente parlant, il n'y a point de mauvai motif. Chaque espèce de motif peut produire, selon les circonstances, elso actions homes et mauvaiges 1,

## 4. Imputation de variations.

Le fait des variations étant admis, l'argument qu'on en veut tirer contre la mesure en question, n'est encore que le sophisme de défiance.

Il faut convenir toutefois que des variations tranchantes et soudaines présentent un indice trèsdéfavorable et même concluant, par rapport au jugement ou au caractère d'un individu.

Si, par exemple, il a combattu la mesure en question quand il disti de son instrite de la combattre, et qu'il la socilience quand il lui convient de la souterier; sil d'apit d'um fait qu'il ain sie dans une occasion où il lui importat de le nier, et qu'il Taffarne lorquil lui on avantageut de l'affarne r'a il cherche à courrie de mèpris ceux qui chasent autreitois les objette de son administrat, s'il insulte materiels il es objette de son administrat, s'il insulte chalters, course ces variations ne peurent qu'opére chalters, course ces variations ne peurent qu'opére de la prepublic, à moins qu'il ne le cargilique d'anne manière saistisiasante, et ne les justifie par la diversité des circonstantes.

La présomption qui en résulte contre l'individu, tonte forte qu'êtle est, n'a cependant aucune valeur logique contre la mesure en question. Tout ce qui doit en résulter, c'est d'affaiblir l'autorité de la personne, dans le cas où cette autorité aurait opéré en faveur de la mesure.

## 5. Imputation de liaisons suspectes, Noschur ex socils.

Admettant le fait que l'auteur de la mesure est lié avec des personnes d'un caractère suspect, l'argument qu'on en veut tiere contre la mesure même, n'est autre que le sophisme de défiance, c'est-à-dire la présomption d'un mauvais dessein ultérieur.

Mais, pour donner quelque couleur à cet argument, il y a trois faits preliminaires à établir: 1º que les associés dont il s'agit sont suspects à bon droit, comme ayant des desseins pernicieux; 2º qu'il existe une véritable intimité, une association entre eux

ch. vm, De l'influence des molifs sur la grandeur de l'alarme. et l'auteur de ls mesure, car il y a des liaisons de tous les degrés possibles; 3° que la mesure en question est le fruit de ectte association, et n'aurait pas eu lieu sans cela.

La preuve de ees faits dépend des eirconstances particulières du cas. Mais il faut faire ici une observation générale. Il n'en est pas des liaisons politiques comme des liaisons privées. Dans la vie privée, l'influence des liaisons sur la conduite et les opinions d'un individu, est une présomption établie par une expérience journalière. Le proverbe qui nous apprend à juger d'un homme par ceux qu'il fréquente, est, dans ce cas, d'une vérité reconnue: mais il n'a pas, à beaucoup près, la même force quand il s'applique à des liaisons formées pour un objet politique. Là , il faut s'unir avec des individus ulus par nécessité que par choix. On est déterminé à agir de concert , sans consulter les ressemblances morales dans les dispositions. Tous les partis sont des agrégations miscellanées; on y trouve des hummes de tous les earactères. La seule nécessité de recucillir des informations sur des faits peut produire des rapprochements qui ont toute l'apparence d'un commerce social entre les personnes des inclinations les plus opposées.

#### Imputation fondée sur une identité de dénominat on. Noscitur ex cognominibus.

Dans l'argument précident, l'auteur de la mesure était représenté comme suspect, à raison de ses liaisons avec des personnes vivantes. Dans l'argument actucl, il est représenté comme tel, à raison d'une certaine identité nominale avec des personnes qui ne virent plus, mais qui ont eu, dans leur tenns, des desseins susprets on pernicleux.

« Voità ce qu'ont fait des hommes qui portaient la même dénomination que vous portez aujourd'hui : voità ce qu'on pourrait attendre de rous. Il faut juger de vos desseins par la conduite de vos prédécesseurs. »

Il est vesi que si l'espit n'est pos changé, si les inirètes sont les mèmes, on petr tonchere de la comammanté de nom il 10 comammanté de dessein. Misi, dans ce cas, c'est la comammanté de dessein. Misi, dans ce cas, c'est la comammanté de d'antéret qui est le vrai lien de l'union; la commananté de nom n'en cat que le signe et non pos la cause. Les Romains de nos jours quint-ils de comamna avec les Romains d'antéréois? Persent-ils à réchaure l'empire du monde?

Ceux qui jugent d'une classe d'hommes par les excès de leurs devanciers, oublient toujours une circonstance essentielle, cette anclioration graduelle dans les caractères et dans les principes depuis les âges de l'artiorie jusqu'à nous. Les sectes qui conservent le même nom n'ont plus le même esprit. Le dogme a perdu, et ls morale s gagué. L'individu diffère moins de la jeunesse à ls vicillesse, qu'une socte d'un siècle à un autre.

Refusez de donner à cette considération tout le poids qu'elle doit avoir, vous arrivez à des consé-

quences aussi désastreuses qu'absurdes. Cequi à cit ne pouvant esser d'être, le nombre des genérations qui se succèlent ne peut apporter aucun changement à leur égard. Les mesures plus plus rigoureuses qu'on ait pu prendre contre les ancêtres égarés ou coupsides, doivent être ou continuées contre leur postérité jusqu'à la fin des siècles.

« Mes haines sont mortelles, mes amitiés immortelles, » Ce mot d'un sage a été justement applaudi. Le sophisme que nous réfitions recommande, au contraire, la perpétuité des baines.

C'est surtout en matière de religion que ce sophisme exerce l'empire le plus funeste.

En France, les ennemis de la tolerance argumentaiente ontre les protestants d'après les guerres civiles, d'après les temps de troulde et d'anarchie, où des chefs de porti formaient un État dans l'État, et où les peuples ne reconnaissaien plus leur souverain dans un roi qui voulait forcer leur conséience.

En Angleterre, on refuse encore d'accorder aux eatholiques tous les droits que possedent les autres citovens , parce que leurs prédécesseurs , dans des circonstances tontes differentes, ont cherché à renverser l'Église qui avait supplanté la leur. « Vos ancêtres catholiques ont allumé des hûchers; ils ont prétendu avoir le droit du glaive contre les hérétiques. Vous done qui êtes catholiques, vous allumeriez de même des bûchers, si vous aviez la force en main : yous useriez du droit du glaive pour nous fsire périr. Vos ancêtres, il y a cent cinquante ans, s'étant trouvés un moment les plus forts, firent un massacre affreux de leurs concitoyens protestants : donc vous n'attendez qu'une occasion favorable pour vous souiller des mêmes harbaries. En un mot, vos ancêtres ont été nos ennemis, et il a fallu les désarmer et les enchaîner : ilone nous devons vous traiter en ennemis, et tous les droits que vous réclamez ne seraient dans vos mains que le droit de nous nuire. .

On oublie, dans tout ce raisonnement, que la religion cabbique a renoncé à ses maximes sanguinaires, que les foudres lu Vatican se sont ceitnets; que dans la Saxe, dans l'Autriche, dans la Françe, les protestants jouissent, sous des sonterains cabbiques, de la même acécurité que leurs sujets estholiques. Tout a change à cet égard depuis ciquante ans. Le throit que prétendaient avoir les

ment de fidélité envers un roi hérétique, a été solennellement nié par toutes les autorités ecclésiastiques de cette religion 4.

## CHAPITRE VII. PERSONNALITÉS ADULATORES.

Ce sophisme est exactement la contre-portie de celui que nous venons d'exposer; mais, quoiqu'il puisse avoir les mêmes nuances ou les mêmes modifications , il n'est pas nécessaire de les examiner en détail, parce que l'argument qu'on veut en tirer n'a pas, à beaucoup près, la même force.

Dans le cas précédent , il s'agissait de déerier une mesure de réforme par le caractère de ses partisans ; il s'agit ici de la faire écarter comme inutile à raison des vertus de ceux qui gouvernent. Cette réforme leur déplait, donc elle est mauvaise ; ear il est dans leur nature de vontoir tout ce qui est bien , de préférer l'intérêt public au leur, de ne considérer en toute chose que l'avantage de la communauté. La réforme proposée scrait à leur égard un acte injurieux de défiance. Les précautions ne sont nécessaires qu'autant que le danger existe; et, dans ce cas, les dispositions morales des individus en question sont une garantle suffisante, une sauveganle supérieure à toutes les autres, contre tous les dangers possibles.

Le panégyrique s'élère graduellement des rangs inférieurs aux classes superieures, constituées en autorité. Les ministres, comme placés plus haut dans l'échelle, sont plus éminents en talents et en vertus; et quand l'argument s'applique au chef

4 el li serait abancile de décimer anjour d'hui la Sorbonne. parce qu'elle présenta requête autrefois pour faire britier Is Pacelle d'Orléans; parce qu'elle déclara Beori III déchn du droit de régner, qu'elle l'excommunia ; qu'elle proscripit le grand Henri IV. On oe recherchera pas sans doute les autres corps du royaume qui commirent les mêmes excès dans ces temps de frénésie; cela serall nou-seulement injuste, mais il y aurast autant de folie qu'a purger tous les babitants de Marseille, parce qu'ils ont eu la peste eo 1720...

« La fureur qu'inspirent l'esprit dogmatique at l'abus de la religion cheéticane mat entendue, a répandu autaot de sang, a produit autant de désaures en Allemagne, en Angleterre, et même en Hollande, qu'en France : cependant aujourd'hui la différence des religions ne cause aocun trouble door cer États. Le juif, le catviniste, le grec, le Inthérien, l'apabaptiste, le socialen, le memnouiste, le

pontifes de Rome , de délier les sujets de leur sersuprème de l'État, il acquiert une force proportionnelle à sa dignité.

1º Cet argument a le caractère général du sophisme. Il est étranger à la question. La mesure doit avoir quelque chose de hien extraordinaire en elle-même, s'il n'y a pas de moyen plus sûr de juger de sa convenance que par le esractère général des membres du gouvernement.

2º Si la bonté d'une mesure a été prouvée par des arguments directs , l'accueil qu'elle recoit est un meilleur critère des dispositions des hommes en place, que celui qu'on peut tirer de leur morale supposée et des éloges qu'on leur donne,

5º Si cet argument est bon dans un cas, il est bon dans tous; et s'il est admis, il ne tend à rieu moins qu'à donner aux personnes en pouvoir un veto absolu sur toutes les mesures qui seraient contraires à leurs inclinations. 4º Quand le législateur confie un pouvoir, il doit

supposer, de la part du dépositaire, une disposition à abuser de son dépôt pour son avantage personnel. Cette supposition, appliquée à tous les individus, n'est injuricuse à aucun. Vailà le priucipe : et la conséquence pratique est de prendre, contre les abus de pouvoir, toutes les précautions compatibles avec son plein exercice. Ainsi ces arguments tirés des vertus de ceux qui gouvernent, sont en contradiction avec le fondement même des lois 2

5º Ou'une mesure soit proposée par l'homme le plus probe, il n'en doit résulter aucun préjugé en sa faveur. Il peut être homme de bien et ignorant. Nul homme plus vertueux que Thomas Morus, le chancelier d'Angleterre : nul individu qui ait été plus dangereux par son fanatisme. Le vertuenx Las-Casas n'eut pour objet que de soulager la misère des malheureux Indiens, lorsqu'il proposa de leur substituer, pour les travaux des mines, les robustes Africains; et avec la meilleure

morave at tant d'autres, vivent en frères dans ces contrées. et contribucut également au hien de la société,... La philosophie, cette sœur de la religion, la philosophie a desarmé des maios que la superstition avait si longlemps ensangianices, et l'espeit humain, su sortig de son ivresse , s'est étoopé des excès où l'avait emporté le fanatisme, « Voltaire. tom. 111, De la Tolérance , chap. 111.

2 « Choisissons de boos magustrate et brélons pos lois, » J'ai entendu cas propres paroles, proponcées par un homme respectable, dans le copreil représentatif d'une république. Ceux qui applaudusaient à cs sentiment ne considéraient pas qu'il ne sendail à rien moins qu'à établir l'antorité arbetraire sons le nom d'autorité paternelle. Ces sortes de bergeries politiques sont un phiet de dégoût pour ceux qui savent que les bonnes tois seules font de bons magistrats, et que le premier soru d'un bon magistrat est de no gouverner que d'après de honnes lois.

intention du monde, il fut l'auteur du plus grand de tous les maux , la traite des nègres.

Observations générales sur les sophismes tirés des personnalités,

Observous que ces sophismes sont souvent cemployée comme moyant de défense, lis servent à requesser d'autres sophismes; et, dans ce cas, lis opération ne tend qu'à détruir le successifique, d'une meurer laurité d'au grand one, il est d'une meurer laurité d'au grand one, il est raisonne de la comme de la comme de la comme de la raisonne de la comme de la comme de la comme de la raisonne de la comme de la comme de la comme de la raisonne de la comme de la comme de la comme de la raisonne de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme de

L'autenr d'une mesure veut-il la faire valoir par une prétention de désintéressement personnel, il sera très-loisible de mettre au jour l'espèce d'intérêt séducteur qui peut être le motif de son action. Les variations d'un individu ne prouvent rien

Les variations d'un individu ne prouvent rien contre la mesure qu'il soutient, mais elles prouvent contre lui; et si son autorité personnelle de rang on de talent lui donne un ascendant illégitime, il n'y a pas de meilleur moyen de l'affaiblir que de le mettre aux prises avec lui-même.

Ainsi, dans le cas où l'un de ces sophismes est le control de l'un dur sophisme. Il devican légitime d'en user; mais il ne faut s'en servir que pour amener la question à son vrai point, celui du merie intrinsique de la mesure, indépendament de ces considérations étrangéres qu'on peut opposer sons fin les unes aux autres.

Causes de leur ascendant.

Les sophismes de cette elasse ne sont si fréquemment employés qu'à raison de leur succès. Mais ce succès, à quoi peut-on l'attribuer? N'a-t-on pas assez d'expérience pour se déficr des personnaties soit injurieuses soit adulatoires? N'e sent-on pas qu'elles sont citrangères à la question, et ne tendent qu'à la courrir d'un érais nuage?

Leur succès n'est dù qu'à l'ignorance et aux passions.

1º Pour appliquer à une question des arguments pertinents, tiréeds usejet méme, il fiste avoir fail une étude profonde de ce sujet, et posseiler la faculté de raisonner. Mais, pour employer des personalités, il ne faut ni prine ni recherche. Le plus ignorant est à cet égard de nieux urec le plus savant, si même il ne lui est supérieur. Rien de plus commode pour ceux qui veulent parler sans avoir la fatigue de penser. On reproduit sans cesse les mêmes idées, et l'esprit ne s'exerce qu'à varier les tournures.

les tournares.

2º Des arguments pertinents n'ont en général que peu de pries sur le passions; ils tendent que peu de pries sur les passions; ils tendent les personnalités en jeu : celui qui attape trouve dans la censure personnelle un attrait d'indépandence et de libert, ou la jouissance d'humiller des supérieurs , et ne pouvant atteinfre à la grandeur, il ex reup par en melirie, - Célui qui boue se platif h'aire cause communes arec de plas tour les des parties de la commune avec de plas et que peu par les départs qu'il leur prodices et par les départs qu'il leur prodices de la cetta per les départs qu'il leur prodices.

L'ignorance et l'indolence, la baine et l'amité, le indérêta commun et contraires, la scritie dépendance et l'indépendance jalouse, tont concourt à donner aux personnalités cet ascendant si général. Plus ou est soumis solomené a ces passions, plus on est porté à éroire à leur indisence sur les autres ; le préjugé le plus legitime contre un individu, est celui qui résulte de son penchant à user de personnalités injurieures et inflammar à user de personnalités injurieures et inflammar du sur de personnalités injurieures et inflammar.

toires. Ces injures politiques tournent souvent au tromphe de l'homme ferme et modéré qui sait les repouser avec diguité. Frappe, dit-il, mais écouté. Les personnalités qu'il dédaigne retombent sur l'antsgoniste imprudent qui se sera blessé de ses propres armes.

#### CHAPITRE VIII.

SOPHISME DES DIVERSIONS ARTIFICIEUSES.

Ce mode d'argumentation frauduleuse s'expliquera mieux sous la forme d'une instruction pour l'employer

Propose-t-on quelque meure qui ne s'accorde pas avec votre intérée ou voir se infaite que s'in efficient ou serie infaitation, mais qu'il ne vous parait pas prudest d'attaquer de font et de represente comme absolutent persistent et de la commentation on non à selle que vous voulet fuilor, et aignisses rivaites rares elles « Pourquoi exte meure, — et pourquoi pas celle-ci ou telle autre ? Per ce mogre vous operez une direvision, vous découract Taitention du projet qui vous contrarés, de la commentation de projet qui vous contrarés, de directe de la commentation de projet qui vous contrarés de directe de la commentation de projet qui vous contrarés.

Ce mode d'agir ne pourrait point se ranger dans la classe des opérations sophistiques, dans le cus où la mesure proposée en substitution de la première, serait réellement d'une utilité plus immédiate.

Quelquefois on jette en stant ces mesures rivales sans les converte en propositions distinctes; on ne veut que suspendre ou destret la première question. Et quolque cette espèce de diversion paraisse tris-faible, tous ceut qui ont l'habitude des assemblées politiques avent que ce moyen est très-efficace, qu'il déroute les idées, et qu'il peut consumer des sénoces avant qu'on puisse se rallier su point en question. si même il est possible d'e v revenir.

On se sert encore plus ingénieusement de ces dirersions en introduisant une contre-mesure, soit tout à fait étrangère à la question, soit analogue, mais inférieure. S'agit-il, par exemple, d'un plan de réforme ou d'économie, le parti hostile lui oppose un plan rival qui limite la réforme ou l'économie à quelque objet minime 4.

Cependant cela même est encore un sacrifice d'intérêt, suquel on ne se résout qu'à la dernière

Le grand point est de susciter une contre-mesure unt s'ait d'aragère, qui l'asse une diversion complète, et qui occupe un temps considérable. Les évènements publics en fournissent souvent l'occasion ou le prétexte; et l'on se saisit, dans cette rue, des moindres incidents, surtont des personalités, pour donner un sutre cours sux débats et aux affaires.

Mais cofin, NI n'y a pas moyen d'éluder entièrement la mesure, ai la nécessité d'un sacrifice cité d'un sacrifice cité, le premier objet, pour vous, doit être de vous emparer du plan et des one écution, d'annonce vou vous êtes prêt à offirir vous-même un projet relatif; et quand vous avez game e point qu'un parin ministériel est toujours sûr d'emporter, on ne surait vous refuser le temps nécessière pour le surait vous refuser le temps nécessière pour le su-

1 Ceci n'ess pas, à proprement parler, un sophisme; mais comme il y a une grande connexion entre ces deux strata-

parer; your prenez you engagements pour la session

suivante, et vous voilà tranquille. La session suivante est arrivée. Le commencement n'est pas favorable pour proposer votre

projet : on s trop d'affires courantes et urgentes à expédier; vous avez ensuite les chances des circonstances imprérues, mais s'il n'est pas prudent de le renettre, vous le proposez à la fin de la session. Il faut nécessiriement l'ajourner à la session suivante; voità du temps agané, et vous n'est encouru aucun blâme; ce que vous aviez promis, vous l'avez fait.

Votre mesure est-elle enfin sur le tapis, vous avez à choisir entre deux plans d'opérations, celui des détais, celui d'une réjection totale.

Celui des délais sera naturellement préféré : tant que vous pouvez les prolonger, vous ne pretirien ni pour votre objet ni pour votre réputation. L'extrème importance et l'extrème difficulté de la mesure sont des topiques merreilleux et que les échos de la salle répétent merreilleux ent

A-t-on épuise le fonds des délais, la question estelle en débat, il y a des moyens qui ne son point trop inconnus pour faire naître une opposition secrète à la mesure même qu' on propose; mais sans aroir recours à ces moyens, on peut toujours compter sur les adversaires naturels de toute innovation, de toute réforme.

Après tout cels, que la meure soit relative à la jorque, à la boir deile, à la precedure, ou à tout suire objet important, vous surire joué d'un grand mibbers, al la réforme d'élèced projecée d'une maint ou dans celles d'un comité favorable, à que'que modification d'abus presque insignifiante, à quedque fregir changement, à que'que minima consome, à que'que empire superficielle; et à l'a conomic, à que'que empire superficielle; et à l'a fort rel de vore interêt, un accrisiscement de réputation dans le caractéré de réformataire.

gèmes, qui ons également pour objet d'opérer une diversion, on a cru que ces observations ne paraîtraient pas déplacées.

### TROISIÈME PARTIE.

SOPHISMES DE CONFUSION.

Les antagonistes d'une mesure proposée sont-ils forcés dans leurs retranchements, n'ont-ils aucun moyen d'éviter la question, il ne leur reste d'autre parti à prendre qu'à répandre sur la matière qu'on traite une obscurité profonde. Ils peuvent espérer de se sauver dans les ténèbres.

C'est à ec chef qu'on peut rapporter les sophismes

1º L'artifice de présenter les arguments de ses antagonistes sous un faux jour, soit en dénaturant les fsits, soit en faisifiant les opinions, soit en exagérant ce qu'ils ont dit pour se donner l'apparence d'une réfutation victorieuse.

2º La théorie tournée en reproche; le ridicule jeté sur les idées de perfectionnement; le mépris affecté pour la philosophie appliquée à la législation. Sophismes des antipenseurs.

3º La confusion des causes. Ils attribuent les heureux résultats du gouvernement à des institutions qui, loin d'y avoir contribué, n'ont pu faire que du mal. Sophisme de l'obstacle pris pour la cause.

4\*La confusion de la partie svec le tout. Ils rejettent une réforme proposée, pour quelque lègre riccorrénient qu'il serait sisé de faire disparaitre. Sophisme des inconvénients remédiables présentés comme moyens concluants contre la mesure.

8-La confusion de l'abus avec l'usage. Ils veulent les représenter comme inséparables, ou ils s'efforcent de protèger l'une par l'autre. Sophisme de partialité avouée.

6º La confusion des mots ou l'emploi des termes ambigus. Ce sophisme se subdivise en plusieurs branches.

7º La confusion des individus qui eomposent le gouvernement svec le gouvernement même. Ils s'identifient svec lui , et disent : « Qui nous attaque ,

La langue anglaise a un mot propre pour ce geure de faux : Misrepresentation. — Cet article est nouveau; je

attaque le gouvernement. » Sophisme qui protége les prévaricateurs officiels.

8º La confusion des hommes et des mesures. La saine raison dit que les hommes qui gouvernent doirent être jugés per leurs mesures. L'espeit de parti a pour maxime de juger des mesures par les hommes. Sophisme d'opposition générale et personnelle.

### CHAPITRE PREMIER.

SOPRISMES DES FAUX EXPOSÉS.

Quand on se sent pressé par la force des foits ou des raisonnements, au point se serais qu'une reponse direct ext impossible, le premier authorité producte est impossible. Le premier authorité producte de la commandation d

Ce sophisme régne particulièrement su barrea ; éest là oi il se présente gaiement et effroniément comme l'auxiliaire de toutes les mauraises causet. Éluder les faits, les ceber, les tramposer, les faitier, prouver longuement ce qui rest pas nie, supposer comme admis ce qui est contesté, ne pas comprendre ce qu'on a le mieux compris, ne pas savoir ce qu'on sait le mieux, changer l'état de la

n'ai fait ici que développer une note qui se trouvait dans la première édition. question, brouiller toutes les voies pour metter son adversaire nédiant, écut la cyuño appelle de l'art, un art dout on se fait un mérile, et que le public voi a ver trop d'induleçue, puisque le public voi a ver trop d'induleçue, puisque le public voi a ver trop d'induleçue, puisque le public de la companie de la companie de la companie un rele obligé, et qu'on lui parionne des fauxfuyants, des détours qui ne semblent avoir pour objet que la drécute de la partie to suppose encore que le juge est sur ses gardes, qu'il ne crois conditér comme que talent, qu'il ne crois conditére comme que talent,

Ces faibles excuses ne s'appliquent pas à l'erateur politique. In er repriente point une autre personne, il ne parle qu'en son propre nom, il vent qu'on croite às saincérite; si on se premrettai de lui témolgner le moluire doute à cet égard, il s'en liendral pour offensé, et avec raison ce s'all est une position où l'on soit plus particulièrement teun d'être rai, oil soit plus honteux de ne l'être pas, c'est celle d'un mandataire public, organe de la patrie dans un conseil national.

Les faux exposés, dira-t-on, sont plus propres à réussir dans une controverse par écrit que dans une assemblée délibérante, Celui qui lit n'a pas toutes les pièces en main pour verifier les assertions, les citations et les faits ; des affirmations tranchantes passent aisement pour des preuves ; mais ceux qui ont entendu un discours, s'aperçoivent d'abord qu'on travestit les opiniuns de l'orateur, et les témoins du délit en sont les premiers juges, J'en conviens, et c'est là un avantage bien marqué des débats publics; les fausses représentations de faits et d'opinions y sont plus rares parce qu'elles sont exposées à une réfutation immediate ; mais tel est l'effet de l'esprit de parti, que celui qui sait employer babilement ces moyens frauduleux, n'expose pas autant qu'on pourrait le croire sa réputation morale. Convaineu aux yeux des uns , il reste innocent aux yeux des autres; et dans le cas même où il est mis hors de combat, les désaveux et le prétexte des erreurs involoutaires lui fournissent des moyens faciles de retraite.

Heursusement toutefuis un oraturu de ce caractère, de quelque talent qu'il brille, ne figurea jamais en première ligne dans une assemblée; il peut éblouir, il peut surprendre, il peut avoir un succès passager, mais il n'inspire aucune confiauce, même à ceux qu'il défend; et plus on a l'expérience des assemblées politiques, plus on sent combien

Cicéron était fondé à définir l'orsteur : Un homme de bien versé dans l'art de la parole : Vir bonus dicendi peritus !.

Toute la réfutation de ce sophisme consiste à rétablir les faits altérés ou les propositions dénaturées: mais on sera aidé dans cette opération en distinguant quatre modifications principales du faux exposé: 1º le faux en degré; 2º le faux eu égard aux trmps relatifs; 3º le faux par omission; 4º le

faux par substitution.

Je ne saurais mieux expliquer les variétés de ce sophisme qu'en les présentant sons la forme de maximes pour les employer; et ces maximes, je les trouve dans la Logique partementaire de Jt. llamilton, ce code de fausset politique dont on a expliqué le lut et la nature dans le discours préliminaire de ces traités 4.

### 1. Fausse représentation en degré.

Maxime 279. Exagérez et aggravez ce qui a été dit contre vous, et alors vous serez en état de prouver que cela n'est pas vrai; ou adoucissez et réduisez les faits, et alors admettez-les en partie et avec apologie.

238. Il est rare qu'il n'y ait pas quelqu'un qui , dans le cours du délat, mette en avant quelque chose d'outré, de risieule et d'insoutenable; avec un pen d'art, vous représenterez cel comme étant l'oninion cummune de tout le surti.

526. Admettez et exposez avec un air de candeur comme le point en question le plus fort contre vous, ce que vous êtes sûr de pouvoir réfuter.

#### 2. Faux eu égard sux temps relatifs.

207. En changeant l'ordre chronologique des évenements, vous pouvez changer non-seulement leur apparence, mais leur nature.

### 3. Faux par omission.

473. En faisant un exposé, supprimez quelquesunes des circonstances les plus défavorables, mais retenez-en suffisamment pour ne pas rendre l'imposture manifeste.

161. Si le total de la question est contre vous, ne parlez que d'une partie comme si c'était le tout.

168. N'omettez pas entièrement, mais placez svec plus de force, il teur prétait son étoquence. Celle candeur déposail à écouter sa réponse avec plus d'intérêt, et

il s'est souvent fait des amis de ceux qu'il svait combattus d'une manière si franche et si noble.

2 Voyez page 450 de ce volume.

<sup>9.</sup> J'ai parié de M. Fox sous le rapport des bisso-éances et des ménagements contoures pag. 302, chap. xx de ce vol. it étai encres pleus emarqualité sous celus de la honne foc daos la réfutation; il ne se bornau pas à représenter les arguments de ses antagonistes que fieldité; souvent il les renaiements de ses antagonistes que fieldité; souvent il les renaiements de ses antagonistes que fieldité; souvent il les renates de la compartie de la compar

utopien.

dans l'ombre les eirconstances essentielles qui sont contre vous.

217. En prenant seulement une partie de ce qui a été dit, le commencement et la fin, et en omettant les chainons intermédiaires, on peut rendre un bon argument entièrement ridicule.

348. Si le point principal est fortement contre vous, considérez ce qui est le plus à votre avanlage, et ce qui prendra faveur : insistez là-dessus et tou-

chez le reste légèrement 4, 366. Une définition est une énumération des principaux attributs de la chose; énumérez ceux qui conviennent à votre but, et supprimez ce qui serait contre vons.

550. Notez soigneusement les endroits faibles de vos adversaires, répondez-y et ne faites aueune attention aux arguments les plus forts.

### 4. Faus par substitution.

558. Si vous ne pouvez pas embrouiller l'argument dès le début, a risez à changer la question en introduisant dans le cours du débat quelque chose qui lui ressemble.

429. Pour attaquer ce qui a été dit ou défendre ce que vous avez dit vous-même, ajoutez ou substituez quelque terme plus doux ou plus fort, selon voire convenance.

444. Si vous ne pouvez pas réfuter un fait, ne le falsifiez qu'autant qu'il faut pour vous mettre en état de le réfuter.

#### CHAPITRE II.

SOPHISMES DES ANTIPENSEURS.

La raison est-elle en opposition avec les intérêts d'une clause d'hommes, ils front naturellement d'une clause d'hommes, ils front naturellement tous leurs efforts pour attaquer la ficulté même de raisonner, pour la rendre un objet de erainte ou de mépris. Leurs asreassnes, leurs phrases favorites portent l'ironie une la pense même, comme ai une penseur était, à ce titre seul, un être imparisable, et tranger aux faffieres, dangereux à écouter, et préalablement auspeet.

18- A la simple ouverture d'un projet uni ne leur.

convient pas, le plan d'attaque le plus facile est de le qualifier de spéculation. Ce terme beureux, très-

 Nonnunquam tamen querdam benc contemnuntur, vel tanquam levia, vet tanquam ad causam nil pertinentia. Sed hæc simulatio interim huc usque procedit bien entendu des leurs, emporte que le projet ne mérite pas d'être diseuté, qu'on peut s'épargner la peine de le combattre par des objections raisonnées: projet spéculaif, projet inadmissible à l'hon-

neur de l'examen.

Ce mot est souvent remplacé par des synonymes qui, en se multiplant, paraissent former un crescendo d'objections. Le projet sera déclaré théorique, visionnaire, chimérique, romanesque,

2º Il y a des eas où une distinction est admise, et où l'on cède quelque chose. Le plan est bon en théorie, dira-t-on, mais it serait mauvais en pratique. 3º Il y a d'autres eas où l'on va plus loin en-

3º II y a d'autres eas où l'on ra plus loin eacore. Le plan eat déclaré trop bon pour ôtre praticable. C'est alors sa perfection qui le rend inadmissible.
4º Enfin l'on est arrivé au point que le mot plan.

a zunn voi est arrive au point que le mot plan a été séricusement représenté comme une raison suffisante pour rejeter un système de mesures. Les mots perfectionnement, excellence, ont été mis en défaveur comme devant éveiller la défance et le délain.

Quoiqu'il y ait une lisison intime entre tous ees moyens de déception, il y a cependant entre eux des différences qui les rendent susceptibles d'être réfutés séparément.

### 1. Abus des mots spéculatif, théorique, etc.

Je ne condamne pas l'usage de ces mots, mais leur alsus. On, il y a abuz touten les fois que dans une discussion séricuse, sans alléguer aucune objection spécifique, on prétend faire rejeter une meurre en lui papiliquant une de ces épithètes de réprobation. Supposez, en effet, que la mesure en question

soit telle, qu'on puisse justement la qualifier de visionnaire, romaneague, chimérique, il aviaonnaire, romaneague, chimérique, il aque les idées d'un bomme soient bien confuses et son rocabulaire d'une pomme rétrécie, il îl ne present par faire entendre ce qu'il y trouve de mauvais qu'en lai appliquant des épithètes injurieuses qui ont si souvent servi è jeter du blâme sur tout ce qui s'est életér au-dessus des notions vutgaires.

La peur des théories a un fondement dans la raison.

Il y a une propension commune de la part de ceux qui adoptent une théorie, à la pousser trop loin, — c'est-à-dire à mettre en avant telle proposition générale qui n'est vrais qu'après qu'on en a ut quer dicendo refutare non possumus quasi fac-

tidiendo calcemus.

Quist., I. V. c. xiii.

duire.

déduit ecrtaines exceptions ; à la mettre , dis-je , en avant , sans égard à ces exceptions , et , par conséquent, à s'écarter proportionnellement de la vérité. Ce penchant à abuser des théories a été la source

Ce penchant à alsuser des théories a été la source d'une foule d'reveurs dans toutes les sciences; mais quelle est la conclusion qu'on en peut, justement iter? Ce n'est pas de rejeter comme faussers toutes les propositions théoriques, mais c'est de n'en admettre aucune, dans un cas particulier, sans avoir bien examiné s'il û y'a point d'acception à faire dans la maxime générale pour la tenir dans les limites de la révité et de l'utilies.

La raison, l'intelligence, les connaissances d'un individu sont exactement proportionnelles à l'étendue et au nombre des propositions générales qu'il a formées sur de bonnes preures : en d'autres termes, l'étendue de sa théorie est l'étendue de son savoir.

Conclure d'un exemple de fausse théorie que toutes les théories sont fausses, c'est eonelure qu'on doit mal raisonner parce qu'on raisonne, ou qu'on doit parler faux parce qu'on parle. On dirait qu'il existe un préjugé secret contre

la petate, qu'alle n'est pas une chose tont à fait innocente et qu'on ou avouer. Nombre de gens ont une disposition à s'en défendre et à la renier. à le ne donne pas dans les spécialisons, le ne suit pas pour les théories. Mais spécialison, thorier, est-ce autre chose que penuée, ou da moins penuée un peu an-leasun des penuées commonts penuée un peu an-leasun des penuées comservant de la préchaire, le thorier peut au leasun des penuées comsers adjurer la feuir les aprechaires, le thorier, ce n'est pas li ce qu'on vent dire, on ne dis absolument rien.

Il faudra done, pour échapper à l'imputation d'être un théoriste, un homme dangereux, renoncer à tout ee qui nous élève au-dessus de la classe ineulte qui ne pense point.

« Le plan que rous proposez, je le rejette parce que l'objec ne est maurais, ou ai l'objet est bon, les moyens ne sont pas propresà l'atténdre, « - Si c'est la ce que rous entendez, ne pouvryes pas le dire? Cette manière d'objecter ne serais-cile pas phis utile, plus franche, plus bonnette, plus d'accord avec le bon sens, que ce vain reproche de spéculation et de théorie?

#### 2. Utopie.

Il y a un cas où le mot utopie peut être employé, à juste titre, dans un sens de réprobation, lorsqu'on

<sup>4</sup> Alnsi, does son Télémaque', Fénélon fait une description charmante du bouheer de la Bétique, foodé sur la communauté des hiens, c'est-à-dire sur la plus puisible de toutes lestottilutions, Dans Saleute, il met tout le commerce s'en sert pour caractériser un plan dont on promet les plus heureux effets, sans qu'il renferme aucune cause équivalente pour les produire.

cause équivalente pour les produire. L'Utopée de sir Thomas Morus représente un gouvernement imaginaire où le bonheur publie est porté au plus haut degré que l'auteur eût pu

concevoir.

En considérant le siècle où il a écrit et l'espèce de religion qu'il professait avec un zèle si honnète et si opinistre, on peut hien présumer que les institutions politiques dont il faisait dériver de si beaux effets, n'étaient point eapables de les pro-

Il en est de même de tous les autres romans de félicité politique. Le romanier fait les hommes comme il les veux ; il dispose des circontaines comme il lu controite; il écarré à son gré les obtaicies; il ne cherche point de rapport entre le hut et les moyeus, carre le hombeur qu'il décret et les une terre majeine qu'il décret et les une terre majeine qu'il décret et les moissons sans une terre majeine qu'il décret et les moissons sans entiture, on, pour mieux dire encore, c'est une entiture, on, pour mieux dire encore, c'est une terre qui porte du frompante do na mendé l'Trivai .

### 5. Son en théorie, maurais en pratique.

Rien de plus commun que cette expression, et rien de plus faux que l'idée qu'elle énouce. Un ropojet plausible, et même très-plausible, peut échouer dans l'exécution, sans qu'il y ait de la faute des hommes. Pourquois ('Cest qu'il y avait quelque erreur eachée dans la théorie.

Que dans le nombre des circonstances qui doivent concourir au succès d'un plan, l'inventeur en ometic quelqu'une dans le calcul des effets, son plan se trouvera défectueux dans la pratique, et d'autant plus défectueux, que la circonstance omise sera plus importante.

Il y a quelques années qu'on fit beaucoup de bruil à Londres d'un projet pour échiere toutes les rues de cette immense ville avec le gaz hydrogène. L'antieur, tout occur de act calculs de profit, offrait des résultats superbes, mais il avait entièrement onhié l'article de la dépense, en particulier celle des tubes pour conduire le gaz.

A quelque point qu'on est été trompé dans l'exécution de ce plan, aurait-on eu le droit de s'en prendre à la théorie en général? Non, car la condition essentielle d'une bonne théorie est de présenter distrement tous les arantages et les désarantages, tous les items de perte et de profit, ou ,

entre les mains du gouveroement, c'est-à-dire qu'il attribue la prospérité de cette ville oaissante au régime qui anraît été le plus propre à la détruire. du moins , de u'en omettre aueun d'uue importance maieure.

La plupart des plans adoptés par les gouvernements pour encourager l'agriculture, les manufatures, le commerce, n'ont point eu le succès qu'on en attendair; mais à ils ont dét maurais dans la pratique, c'est qu'ils étaient faux dans la théorie. Dans le caleul de perte et profit, on n'avait tenu aucun compte de diverses circonstances d'où dépendait l'avantage final de la mesure.

On n'avait point considéré, par exemple, que les gouvernements étaient besucoup moins propres à juger des honnes entreprises commerciales, que les individus eux-mêmes; et que celles qui requièrent des prohibitions ou les encouragements sont ordinairement celles qui, abandonnées à elles-mêmes, ne seraient bas avantazeuses.

Les administrateurs qui se sont laissé chlonir par des projeteurs spécieux, sont très-disposés, pour venger leur amour-propre, 3 accuser la théorie en général. Mais ils ne devraient secures que leur ignorance, puisqu'ils et démontré depuis longtemps, pour tous les hommes instruits, qu'en économie politique il y a beaucoup à apprendre et peu à faire.

### 4. Excellence impraticable.

Dire qu'une chose est trop bonne pour être praticable, c'est employer une expression qui semble contradictoire : et toutefois il y a un cas où elle est très-juste, lorsque le plan proposé, bon en lui-même, ne peut s'accomplir que par le sacrifice volontaire des intérêts d'un individu ou d'une classe d'individus, sans leur présenter aucun motif proportionnel pour les y déterminer. Si le dévouement en question n'était attendu que de la part d'un seul ou d'un très petit nombre , le succès du plan ne serait pas hors de la sphère des possibilités morales : une disposition de cette nature , toute rare qu'elle est, n'est point sans exemple. Les sentiments religieux , le patriotisme. Is bienveillance, le désir de gloire, une ambition serrète, peurent produire et out produit souvent eette espèce de miracle, ces traits d'hérotsme dans lesquels la nature humaine se montre sons son plus heau point de vuc. Mais ce aublime moral n'appartient qu'à des ames d'élite, ou n'est qu'un élan passager dont toutes les passions vives sont capables. Ousud il s'agit d'une multitude d'hommes pris an basard, ou d'un corps politique, celui qui compterait sur un tel sacrifice habituel, donnerait précisément dans les illusions de l'utopie.

Dans ce cas, dire qu'un plan est trop bon ou

trop hean pour être praticable, ce n'est point dire une chose contradictoire : l'objection ne porte que sur l'insuffisance des motifs ou des moyens, « Votre « plan présente d'heureux résultats, mais son succès « suppose de la part des hommes un renoncement à

enix mêmes que rous n'arez pas drois d'esperer. -Ce n'est pas dans ce sens raisonande que cette phrase est genéralement entendue par ceux qui s'en servent. Qu'un plac contrisse à leurs indérets leur déphaise par sa bonté mème, ce qu'its eraignent le plus, c'est qu'on fexamine; et ne pouvant pas l'attique par des objections directes, ils cherchent insidiensement à en fire un objet de mèpris; ils veulent le pendre par une lousage qui le tourne cu ridicule; ils le représentent comme incrécutable.

par la peur qu'ils out de le voir exécuté. Voyez aces quelle complaisance un politique superficiel, un bomme qui aux rietit dans la rouman de la complacation de la complacation de la complacation par qu'une inété chiercher, réplies anna conse que'ques observations triviales sur des pregles dont no avait convu qu'entre le grandes que'agnes de qui n'ont point reussi Cet exode abroit n'a pour but que plantique de la complacation de la complacation plantique de la conservir est peut pour extraordinaire. L'attaquer, ce aexist provoquer l'examen et le servir. Le che-d'accurre et de l'éconduire tout thonement, de l'écentre suns appet, l'exament le servir. Le che-d'accurre et de l'éconduire tout thonement, de l'écentre suns appet, l'exament le servir public en si ferre nouve le

« Pen conviens: au premier coup d'eżil, tout cela est plausible; et si rous n'étiez sur ros gardes, cous seriez tent de rous enfoncer dans ces recherches : mais au fond, il n'y a rien là de praticable. Ce sont de creuses apéculations; épurprae-vons la peine de les approfondir : ce serait du travail en pure perte. »

II) s'a noire axionique, une grinare particulière composite d'un troupe mulicioux et d'un presentiment timiné, qui s'emprevia ur la physionoux composite d'un troupe mulicioux et unique, qui s'emprevia ur la physionoux des abus, las directors souvent une securité qu'ils n'ont pas. Ils veulent jouve le mépris, mais leur n'ont pas. Ils veulent jouve le mépris, mais leur de leur préduit de magnetie de mépris de la préduit de le proposité prégrades on mulieu de leurs disputes béologiques, il aurait pu leur donner l'auvention de ce sophisme et les préduite avenue de l'auventification de ce sophisme et les préduite avenue de la principa et le préduit de l'auventification de ce sophisme et les principa execution de ce sophisme et les principa execution de ce sophisme et les principa execution de ce sophisme et les principa executions.

Virtutem videant, intabescantque relicts.

Pour bien employer ee sophisme, il faut savoir

Voyez Théoric des peines et des récompenses.

en varier l'expression, selon l'espèce d'hommes avec lesquels on a affaire; l'accompagner ou d'un air de triomphe sociol ou d'un ton d'hypocrite lamentation.

Il y a des prophéties qui ont pour objet de conrilleur à leur prope accomplissement ce sophisme renferme une prophétie de ce genre. N'avez-rous point d'objection soille, celle-ci sa une dermiter ressource. Quel dommage qu'un si beau plan soit imparticable l'ous aggne ses pertisans mêmes, to tous rous rangez à eux pour les attière à vous. C'est le le langage d'un fourbe qui vous abandonne san meilleur ani, feignant qu'il n'y a aucun moyen de le défendre.

On n'oscra pos ilire dans un discours sérieux. an unifica d'une assentiere polisique, que event un mai milen d'une assentiere polisique, que event un mai milen d'une assentiere pour les controlles de l'estre d

Que répondre à ces ennemis du mieux? Si on tradui littéralement leur pensée, elle revient à ceci : « La misée humaine est un spectacle qui me plaît; je ne venx pas qu'on me prire de la moindre partie de la jouisance que J'en retire. Autant de retranché aux peines des autres, autant d'ôté à mes plaisirs. »

Pour être conséquent, l'ennemi du mient doit se déclarer contre tout ce qui peut sjouter à la prospérité de son pays; il doit voite uniformément contre les nouvelles routes, les nouveaux canaux, les noureaux brerets infraention; il doit arrêter, autant qu'il lui est possible, tous les progrès des seiences, tous eeux de l'agrientlure et des manufactures tous eeux de l'agrientlure et des manufactures.

Mais non: le mieux que ces hommes-là baïssent est celui qui s'applique aux lois, celui qui a pour objet de iliminuer des abus dont ils profitent, celui qui tend à augmenter les lumières publiques, et à rendre le peuple plus respectable à ses chefs.

Si vous disicz à cet homme qui se prétend chrictien, que le fondateur de sa religion à la pasment eru à la perfectibilité de la nature bumaine, mais qu'il a fait un devoir positif à aspiere à la perfection, et à la perfection la plus éminente, vous pourriez peut-tère, pour un moment, le réduire an silence; mais vous ne le changeriez pas : un mort re-susseit de nouvrait pas le curvainere.

l.cs sophismes que j'ni combattus dans cet ar-

ticle ont un attrait particulier pour trois classes d'hommes : 1º Les gens frivoles et paresseux d'esprit qui ont acquis une place dans un corps politique comme une propriété personnelle, et qui la considérent comme une décoration plutôt que comme un office laborieux. 2º Les ignorants : je n'entends pas par là des hommes d'une ignorance absolue, mais eeux qui n'nnt pas une instruction appropriée aux affaires politiques et législatives. Incapables de juger d'une question d'après son mérite, ils se saisissent avidement de ces objections qui les dispensent de l'examen, et dont ils font la sauvegarde de leur réputation. 3º Les hommes stupilles qui ont pent-être lu, étudié, rempli leur tête de fatras, mais qui, n'ayant jamais pu parveuir à se faire des idées elaires, regardent leur entendement comme la mesure de l'entendement humain, et rejettent tout ee qui n'entre pas dans la sphère de leurs idées.

Voità les ennemis naturels de la pensée. Il faut se venger de celui qui vent troulder leur honorable inertie et la douce sécurité de l'ignorance. En le renroyant dans la haute région des chimères, ils ont la satisfaction de tourner en dérision sa supériorité même.

### CHAPITRE III.

L'OSSTACLE PRIS POUR LA CAUSE.

Je vais expliquer ce sophisme en le présentant

sous la forme d'une instruction pour s'en servir. Je suppose que vous appartenez à un système politique où, à côté de parties très-défectueuses, il y en a d'excellentes. Le malbeur yeut que yous trouviez votre intérêt à défendre une des institutions les plus abusives. Si on vient à la réformer, vous risquez de faire une grande perte en dignité ou en profit. Quel est le moyen le plus propre à parer le coup? Commenerz par faire un tableau brillant du système politique dans sa totalité : étendez-vous sur les heureux effets qui en résultent et que personne ne conteste; et de là , passant aux abus que vous cherehez à protéger, ne manquez pas ile leur attribuer, en tont on en partie, l'existence de ces heureux effets. Cum hoc, ergo propter hoc, Il en résultera une confusion d'idées dans la tête de tous ceux qui n'ont pas un prisme pour les séparer.

Dans tout système politique qui existe depuis longtemps, qui s'est forme peu à peu, sans auenn plan général et selon que les événements faisaient prévaloir tels ou tels intérêts, un observateur qui veut se rendre compte du résultst actuel, distingue les cirronstances sous trois rapports: 1º celles qui ont opéré comme causes du hien; 2º celles qui ont opéré comme obstacles; 3º celles qui n'ont eu aucune influence.

Dans tel système donné, quels que soient les abus et quels que soient les heureux résultats, les abus ont opéré par rapport aux heureux résultats, non en qualité de causes, mais en qualité d'obstacles.

Si vous parvenez à donner le change à cet égant, Palos est à couvert, Maissi ette entreprise et est ropdifficile, efforcez-vous du moins d'attribuer ces burreux résultats, non à leurs véritables caussi mais aux circonstances indifférentes, à celles qui n'ont point eu d'infilience; car si on voit clairement les causses qui ontamenel les effets prospères, on revraclairement aussi celles qui n'y ont point eu de port.

clairement aussi celles qui n'y ont point eu de part. Le vrai savoir est votre plus dangereux ennemi. Or le vrai savoir consiste à démèler, dans chaque occasion, les causes promotives, les obstacles et les circonstances indifférentes. Cherchez done à confondre toutes ces choses.

Ce sophisme est un des plus communs : il est appelé au secours de tous les abus , same accepter les plus odieux. Qui pent douter qu'un inquisiteur, dans le cabinet de son souverain, ne sût lui représenter le salut de l'État comme dépendant de l'existence d'un tribunal qui veillait sur la pureté de la foi? Les moines et tout le elergé de l'empire gree

n'attribuaient-ils pas les invasions des harbares et la défaite des armées qu'on leur opposait, à la seandaleuse tolérance du gouvernement pour telle ou telle hérésie? Il était bien reconnu dans l'empire de Montézuma.

Il était bien reconnu dans l'empire de Montézuma, qu'on y surpassait tous les États voisins en vertu et en sagesse. D'où nous vient cette glorieuse prééminence?

demandait un Mexicain au grand prêtre. Où voulezvous en chercher la cause, répondit le pontife, que dans les ruisseaux ale ce sang précieux, ce sang des innocents qui coule tous les jours sur les autels et qui avaise les dieux irrités?

Tous les progrès de la raison humaine, en matière de gouvernement, ne s'opérent qu'en détraisant quelque branche de ce sophisme, c'est-à-dire en parvenant à démèter les reales causes de la prospérité, à les séparer il'avec les obstacles ou d'avec les eirconstances indifférentes,

Dans l'économic politique, combien n'a-t-on pas pris l'obstacle pour la cause! Les monopoles, les probibitions, les priviléges, ont été regardés comme la source de la prospérité du commerce. Les jurandes, les lois sur les apprentissages, les règle-

ments des manufactures, ont clé santée comme la cause du progrès des arts ; à peu près comme si l'on avait cru que la vie d'un individu tient à l'existace du tiein, qui se nourrit de sa plus pure substance. On se ressent espece de mille manières de la digret tous conservations de la maintain de peut suite de l'acceptant de la mainde d'autrer. On en que il qu'an stant de la mainde d'autrer. On en que di pei l'autre de cent autres lois pour le règlement des manufactures. L'ouvrage d'atten Smith. Sur la richease des unitors, est un traité dont tout l'abjés peut le renule par exte ou traité dont tout l'abjés peut le renule par exte ou l'air prendre se obstacles pour les causes.

# CHAPITRE IV.

SOPRISME QUI CONCLUT A REJETER AU LIEU D'AMENDER.

Enconvénient remédiable ou inférieur présenté comme objection concinante.

Hest tille question qui, vue d'un obté evalement, c'est-à-dire sons le ripport de ser savantages, parall entièrement résolute dans un sens; mais critisque d'un antre côte, 'est-à-dire sons cledi des objections, elle paratt se résondre dans un sens tout different. Cest i equi artire dans les cas disdifférent. Cest i equi artire dans les cas disdifférent. Cest le capit artire dans les cas disdifférent. Cest le capit artire dans les cas distipor de la cest de la capital de la plus ou moiss paur ou contre, sebu qu'il a été plus ou moiss par que contre de son expérience par les avantages ou les inocorrédients. La question du ditrece est pes-detre de cegers. La diférente d'opirare est spe-detre de cegers. La diférente d'opi-

nion peul exister sons manvaise foi d'aucune part. Il n'en est pas de même dans le sophisme dont il s'agit ici. La mesure proposée, bonne sons des rapports essentiels, présente un inconvéhent qu'on ne nie pas : ses antagonistes, s'attachant uniquement à cette objection, la font valoir comme un argument condunat pour rejeter la mesure.

Il est clair que c'est donner à l'objection un effet qu'elle ne doit point avoir.

Ce sophisme se réfute par deux dilemmes. L'avantage de la mesure étant établi, l'inconvénient allégué sera prépondérant ou non prépon-

Dans l'un et l'autre cas, il sera remédiable ou non remédiable.

Dès que l'inconvénient n'est pas préponilérant, la mesure doit être admise. S'il est remédiable, l'objection ne doit que servir de base à un amendement. Cette distinction, tonte facile, tont évidente, voulées, n'empèche pas ce sophisme des reponduire sans cesse dans les débats législatifs. Chez les uns, il y a défaut de discernement pour la sissemant dans les cas particuliers. Chez les autres, il y a défaut de candeur; et c'est la un genre de cataracte qu'ausen couliste ne peut guérir.

Co sophisme se montre assez souvent dans un parti d'opposition, sous une forme de lieu commun déclamatoire contre toute création de place ou d'office nouveau, sans aucun examen préalable de

son utilité.

Dans ces cas, on fait valoir deux objections générales, l'une tirée du besoin d'économie, l'autre du danger d'accroître l'influence du gouvernement.

Ces deux objections ont chacune leur force, et une force prépondérante, quand il n'y a point de raison supérieure. Le sophisme consiste les employer comme des arguments concluants pour rejeter une mesure qui ne présente aucun antre inconvénient que ceux-là.

S'en tenir à ces deux moyens d'attaque, c'est moins combatter l'établissement proposé que fair l'attaque noins combatter l'établissement proposé que l'attaque l'attaque de son mérite. En effet, celsi qui suraita-drait-l'à celle-ci, qui s'appliquent à tous les emplois circitate, l'à celle-ci, qui s'appliquent à tous les emplois existants, à tous ceux qui persent exister, cut sistants, à tous ceux qui persent exister, et détruireient le système entier du gouvernement si on leur donnait que force pérentoloire?

S'agit-il d'un office à eréer, il sera exposé aux attaques par un autre paralogisme, On le dénoncera comme une place parasite, comme une affaire de faveur; on tournera en objection contre le plan le bénéfice qui doit en résulter pour un ou plusieurs individus.

Or la circonstance de ce hénéfice individuel, considérés estel et indépendament de toute autre objection, bien loin de constituer un argument contre la mesure, est, au contraire, un argument adhitionnel en sa faveur. La mesure est-elle homae en totalité, elle derient meilleure par les profits individuels qui en résultent. Est-elle mauvaise en totalité, le profit individuel est autant de soustrait à la somme du mal qu'elle fait sand au la somme du mal qu'elle fait salor.

En principe, rien de plus clair : mais la passion obscurcit l'évidence même. Voit-on ce profit individuel, il sert d'abord de préjugé, et bientôt d'argument contre la mesure.

Il n'est pas difficile de remonter à la source de ce sophisme, et d'expliquer son ascendant. L'envie qui dénonce est toujours sôrte de plaire à l'envie qui écoute; et ce sentiment agit avec d'autant plus de force, que ceux qui l'éprouvent peuvent souvent le méconnaire. En parlant de cette passion si odieuse dans ses excès, je ferai une observation qui, au premier moment, aura l'apparence d'un paradoxe. Je pense que ses effets, pris dans leur totalité, sont plus utiles que pernicieux.

Je ne crois pas qu'il fût possible à aucune société de se conserver sans la défiance et la vigilance, qui ont pour première cause cette passion toujours secrète et toujours active.

Le législateur qui serait déterminé à n'employer à son service que les motifs sociaux, les motifs de pure bienveillance, trouverait bientôt ses lois sans force et sans effet.

Le juge qui ne voulrait recevoir que des dénonciateurs anients par des moitis pars, serait bientôt sans emploi, relativement à toutes les fraudes sur le rerenu, et à tous tes délits qui n'affecteut que le public en général. S'il ne voulait écouter de témoins que ceux qui lui seraient amenés par le pur amour que bien publie, il serait bientôt réduit à abandonner

son tribunal. Le législateur ne peut faire concourir les hommes à ses vues qu'en intéressant leurs affections et leurs passions. Les motifs qui les font agir sont personnels ou sociaux, ou antisociaux. Son premier objet sera non-seulement d'employer à son service tous les motifs sociaux qui sont déjà en action, mais encore de les cultiver, de les fortifier, de leur donner toute l'étendue possible 1, Par rapport aux motifs personnels, il elterchera à les limiter, à les réprimer, sans leur imputer un blame qu'ils ne meritent point. Par rapport aux motifs antisociaux. il ne se servira jamais de ees dangereux auxiliaires que par nécessité; il ne les mettra point de luimême en mouvement, mais comme ils existent, il s'efforcera de diriger leur influence vers le bien public : il laissera surtout la concurrence libre dans les carrières des honneurs et de la fortune, afin de

### CHAPITRE V.

convertir l'envie en émulation.

SOPRISME OF PARTIALITÉ AVOCÉE.

Examen d'une maxime qui représente la partialité comme louzble.

Il ne faut pas, dit-on, argumenter de l'abus contre l'usage. Il ne faut pas conclure qu'une

4 Voyez Traités de législation, pag. 201, chsp. xvi de ce volume, Culture de la bienveillance. chose soit mauraise, a raison du maurais usage qu'on en fait. Cette proposition est spécieuse: elle peut s'expli-

quer dans un sens raisonnable; mais elle est fausse en elle-même et dangereuse dans les conséquences

qu'on veut en tirer. S'agit-il d'examiner une institution , tous les bons

effers qui es résultent, constituent ce qu'on appelle son usage: tous les maurais effets qui en dérivent, non par accident, mais par la volonté des hommes, constituent ce qu'on appelle son abus.

On ne doit juger de la bonté d'une institution que par une comparaison exacte et complète entre l'usage et l'abus. 1º Lo maxime peut signifier qu'en faisant le bilan

il'une institution, il ne faut pas conclure qu'elle soit mauvaise, parce que ses effets sont en partie mauvais. Ce sens présente une vérité trop incontestable pour avoir besoin d'être prouvée, mais utile et

mème nécessaire comme avertissement, puisqu'elle a été souvent oubliée ou volontairement méconnue par des écrivains amoureux du paradoxe. Cette maxime, apulquée aux circonstances pecuniaires d'un individu, revient à ecci : — De ce cuniaires d'un individu, revient à ecci : — De ce

qu'un homme a des dettes, ne concluez pas qu'il n'a point de propriété. 2° La maxime peut signifier qu'en faisant l'exa-

men en question, il ne fallait passer en ligne de compte que les bons effets, et omettre tous les maurais.—Ce qui revient à dire qu'il est bon de se tromper soi-même et de tromper les autres.

Ce sophisme implique la crainte de l'examen et le sentiment confus d'une mauvaise cause. Il est nuisible dans tons ses effets.

Si la partialité est reconnue, non-seulement elle détruit la confiance, mais elle fail naître des songçons qui vont souvent au delà du mal qu'on a voulu déguiser. Si elle n'est pas découvrete, elle perpéne les abus qu'un examen judicieux aurait fait cesser. Elle entreitent dans l'espeti public exte apièce de faiblesse intellectuelle qui tend à confondre le faux el te van Les prejugés nationaux ainsi flattés peuvent premier un degré de force et de violence qui conduit aux puls grantle mableurs,

I Bouble declare, dans son Mishibre de l'Égline, qu'il a supporté into et qu'il parail contribue à l'homore de la religion, et imperint fonct e uni pouvait noureré à ab bout. Le religion, et imperint fonct e uni pouvait nouveré à ab bout. Des sa Préparaile n'émplique, un des ouvrages les plus savais et les plus souprés que l'antiquait nous ait blaide, le traite phante dans l'entre pour être propie tous canadisses : « Comment II pout être légitline et couvenaitée d'emplique la fouvaité nouve une médicine et pour le bien de ceux qui ont besoin d'être trompie. Le cétôtie historie Gabon, dans su Métraer, pa, 152.

Il y a deux elasses d'écrivains à qui l'on peut partienlièrement reprocher soit une partialité d'intérêt, soit une partialité de prévention : les historiens et les jurisconsultes; les uns en faveur de leur patrie, de ce qu'ils applelent sa gloire et sa grandeur; les autres en faveur du système de lois qu'ils entreprenent d'expluence.

Mais ce sophisme a été particulièrement enrôlé au service de la religion. La notion la plus commune est qu'on ne saurait montrer trop de partialité en sa faveur. Il ne faut prendre les témoi-

gnages que d'une part.

Datters de extre maxime, quel qu'il soit, avait une tré-mauvaise opinion ou de la réligion ou des hommes : de la religion, s'il estimait qu'après un dédic calori de se offets, la bolance tournerait dédic calori de ses offets, la bolance tournerait de la religion serait démontree par son résultat, il est jugeant incapals de saiul recte révité, et pensait qu'on dút les trompre comme des cuffans: opinion qui, pour le dire na passar, doit aboute projetion qui, pour le dire passar, doit aboute radicalement incepables de bien juger de e qui un convient, cutou liberté lucer et misthe, jouite une convient, cutou liberté lucer et misthe, jouite de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient, cutou liberté lucer et misthe, loute de la convient lucer la convient liberté lucer et misthe la convient lucer la convient lucer

connaissance est un piège de plus.

Pour déguiser cette partialité trop marquée, on a eu recours à un expédient. On a créé une autre entité abstraite qu'on a dévouée comme le houe expiatoire, et qui est chargée de tous les mauvais effets : on l'appelle tantôt superstition , tantôt fanatisme. La superstition fait tout le mal : et tout le bien, on l'attribue à la religion. C'est une espèce de manichéisme avec son bon et son mauvais principe. Pour faire une balance exacte et importiale, il foudrait senarer ce uni appartient aux differentes sanctions qui influent sur la conduite des hommes, ouvrir un compte pour tont ce qui se fait par la sanction naturelle, par la sanction politique, par la sanction de l'honneur (ou sanction morale); et quand on aurait vu ce qu'elles penvent produire par elles-mêmes, conjointement ou separément, on verrait ce qui reste à la sanction religieuse, ce qui lui appartient incontestablement; et l'on aurait alors tous les éléments d'une discussion candide et instructive 1.

counter area bearcoup in force on their point and a mark cherch is pulsar cells preferred of bands. It is no managed on the cherch counter, and the cherch point of the preferred bands of the finite point of the create products taken, as cells of Colors par Selfator, avec un respect plus a cerpoter, to the cherch point caree, as cells off Colors par Selfator, avec un respect plus a complete, to the relevant part of the colors par Selfator. Selfator caree a saming part to cell vision called pure selfator cells as marity as deep consistent cells as a saming part to cell vision called pure the colors part to the color

#### CHAPITRE VI.

SOPHISMES DES TERMES ANNIGUS.

#### \_\_\_

La centrariété tient souvent su langage. On pout s'entendre moine, formant un même son, Que si l'un parlait hangur et l'notre bes èvetse. Enzantes.

1. Pétition de principe cachée dans un seoi mot.

La patition de principio su le cercie vicieux est un de suphimes le plus comus, unem de ceux qui r'un pa fait une étude particulirie de la legique, qui r'un pa fait une étude particulirie de la legique, en a fait una fei de la legique de la comparticul de la

Dans la nomenciature des êtres morsuz, il est iles ilénominations qui présentent l'objet pur et simple, sans y ajouter sucun settiment d'approbation ou de désapprobation. Par exemple: désir, disposition, habitude, caractère, mobif. l'appelle ces lermes, neutres.

Il en est d'autres qui , à l'idée principale, joignent une idée habituelle d'approbation. Honneur, pièté, générosité, gratitude. D'autres joignent à l'idée principale une idée

bablituelle de désapprobation. Libertinage, ararice, tuxe, cupidité, prodigatité. Si l'on formait un estalogue des plaisirs, désirs, émotions, affections, peuchants, etc., on en trou-

versit qu'ulque-sum qui sont pourrus de ces trois depois les vient Requist, our y avries qui être poulquelques assectées enferen en la pairceire, et mos assens qu'elques assectées enferen en la pairceire, et mos assens et alle suppérée du même de ces hommes colten-y-void à veut intervênces qu'el pe resider de inter interve d'intervent en l'est par le resider de intervient en l'entre retres faisest amprentes frequell et d'estaintance, l'autre principé d'étaire, acrespé c'esbasses, il autreil que l'estaire se l'estaire de l'estaire de l'estaire et l'estaire de est, qui déglorte inveniblément et eules religies. No la libere, et certaire pe puissais soir qu'elle autre l'éterne hommes, il no des meyens les ples diffuses de l'éterne hommes, il no des meyens les ples diffuses de de particulaire de l'estaire de l'estaire autre qu'elle autre la libere hommes, le no des meyens les ples diffuses de

corruptions des âges suivants peus être justement attribuée à celle criminalle dissimulation de l'Histoire eccléssastique. « Lee fahles, dit l'abbé Fleury, se découvrent idt ou tard; » at, alors, elles dupnent occasion de sa déder de tout, at

SENTENE. - Your L.

espèces de dénominations, mais en très-petit nombre. Pour les uns, vous n'avez que des termes approbatifs; pour d'autres, et c'est le grant nombre, vous n'en avez que de désupprobatifs. Par dénominations. Fjortenis celle qui ne consisteut que dans un seul not; car, avec des phrases composées, ou peut exprimer tout ce qu'on reut.

Beaucoup de termes, neutres dans l'origine, est pris par degrès une treinte de blaime ou de loumage, si neutre que les sendineuts moraux se unst dérepospe par les propris de la chilistian. Tyran s été un terme neutre. Le moi pirate fut employe per les méetes mois un terme houvantel, jusqu'il ce qu'emin îl n'a plus exprime qu'un delit. Titum, dient qu'elpue s'évandogistre, n'exprémia qu'un delien qu'elpue s'évandogistre, n'exprémia qu'un delin qu'elpue s'évandogistre, n'exprémia qu'un delin qu'elpue s'évandogistre, n'exprémia qu'un en proposition de la companie de la companie de la companie de proposition de la companie de la companie de la companie de tre a s'raico di menuiblemente changé de ligitalisation. un fonds de recherches currieures el interesantes.

Venons maintenant à notre objet, le sophisme qui se cache sous ces mosts. — Ces termes morsus qui ont pris ce caractère déterminé en bonne ou on mauraise part, ne sont point des termes simples. Ils renferment une proposition, un jugement. Le mot seul, et par lui-nême, affirme que l'objet auqual on l'applique est un objet d'approbation ou de désapprolation.

Une ilénomination partiale ajoute ilone à la proposition primitive une propositiou seconilaire; et cette addition se fait d'une manière imperceptible,

cette addition se fait d'une manière imperceptible, ou du moins cachée <sup>2</sup>. En parlant de la conduite, ou des penchants, ou des motifs de tel individu, vous est-il indiffé-

rent, vous employez le terme neutre. Youlez-vous lui concilier la faveur de ceux qui vous écoutent, vous svez recours au terme qui emporte un accessoire d'approbation. Youlez-vous le rendre mépri-

 de combalire les vérités les mieux établies, » Premier discours sur l'Bist. ccol., peg. 16.

L'abbé Fiser; est expendant l'homme qui a le plocalitée l'histoire dans le rens indiget par Eusèn. Il sopprime d'one réalise audique tous les miracis rélicuies qui l'annéest rendre suspecte, du lapagar d'on axist toute ameriume, de sa conduit toute vidence. La comparaison, anofer pur année, de son Bistoire à cells de Raynaldes, qui lui a servi thare, ast son constant commonalar sur ce dessuire.

Dans la première édition, j'avais hasardé, d'après mon autres, deva termes nouveaux, eutopistique et dyfogitique, aymogrume a'approbatif, et desapprobatif, on m'a objecté qu'ils n'étinent pas asses nécessares pour justifier le noblogiame. Je les et sopprimés.

« En termes de logique, la proposition primitiva est le anjel: la seconde est le prédical. Ce prédical est on jugement d'approbation oo de désapprobation sur l'acte, ou le motif, ou l'infention dont il s'agit.

21

sable ou odieux , vous usez de celui qui emporte un accessoire de blâme 5.

Pour employre ce genre de sophsime, il n'est pas besoin de l'avoir étudié. On y tombe tout naturellement; on en fait usage sous s'en apercevie. Moière dit qu'un gentilhomme sait tout sans avoir rien appris. Tout homme est gentilhomme par rapport à ce sophsime. La difficulté est de désapprendre. Dans d'autres cas, on cuseigne; dans celui-ci, il faut désenseinner.

Toutes les fois qu'il s'agit d'estimer si la chose mérite blâme ou louange, celui qui ne veut employer qu'un terme pertiai cherche à éluder la preuve, et à faire passer pour vrai ce qu'il sait être faux. C'est une pétition de principe.

Il s'agit d'une mesure politique à discuter. Changement dans la loi est un terme neutre. Perfectionnement, amélioration, sont des termes de fuveur : innovation est un terme de défaveur.

Il ne sera pas rare, dans un debat, de voi restrois nouts, mis arrottu les ducas demiriera, appliqués à la même mesure par les deux partis, aveclirateinos de prolinie un effet par la seule force du mat. Cetal d'Invasoration, qui semble y nourpament maurais, du moins asspect, lanovation emporte l'idée d'un changement téméraire ou ment maurais, du moins asspect, lanovation emporte l'idée d'un changement téméraire ou merit martie, c'ail pa avec les focuses existantes. Cetal qui ne reut point éconter ou all'egart érainon : et qui assuré boute de réjete un mesure améliorative, la réjette, sans exerquiel, sous le nom générale contre le meure revouver.

Tous les sophismes suivants renferment la pétition de principe, et précisément celle qui est cachée dans le mot; mais ils ont quelque circonstance qui les distingue.

CHAPITRE VII 8.

SUITE ; SOPHISMES BES TERMES AMBIGUS.

Si en n'est toi , n'est deue ton febre , Ou bien quelqu'un des tions. Fable du Lonp et de l'Agness.

Qui classifications entassantes.
 Ce su phisme consiste à attribuer à un individu

ou à une classe d'individus une identité d'opinions <sup>2</sup> Culte, dogme, sont des termes neutres ; religion, piété, dévotion, sont pris dons un sens d'étoge; superstition, cré-

<sup>2</sup> Culte, dogme, sont des termes neutres; religion, piété, dévotion, sont pris dens un sens d'étoge; euperatition, crédulité, fanatiene, sont pris dans un sens de blûne. Rien de plus commun que l'application de ces divers noms sue mêmes. ou de dispositions avec d'autres individus, uniquement parce qu'ils sont liés par une dénomination commune, et sans faire attention aux circonstances qui établissent entre eux des différences essentielles.

essentielles. Ce sophisme peut opérer dans les deux sens, Cest-à-dire qu'on peut s'en servir pour créer des partialités soit farorables, soit défavorables; mais comme il est plus nuisible quand il propage la malveillance, c'est sous ce rapport qu'il est plus important de le considèrer.

Il a déjà été signalé dans cet ouvrage comme faisant partie du sophisme des personnalités injurieuses. Naccitur ex cognominious. Mais il est convenable de le ranger sous un chef à part, ne fût-ce que pour faciliter les moyens de le recon-

Les prérentions qu'on reçoit sur le caractère des différentes nations, sont des exemples vulgaires de cette erreur. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? disaient les Juifs en parlant de Jésus-Christ.

Rien de plus commode pour les passions que ce mode de raisonner. La plus faible analogie prend le esractère de l'induction; une ombre paralt une substance.

Dans la fureur de la révolution française, lorsque le vertueux et infortuné Louis XVI éditcentre la vie et la mort, entre autres moyens paur étouffre la conscience publique, on ent recours à cetui de répandre avre profusion des pamplétes inflammatoires : un de ceux qui circulérent le plus était initulé : Par crimes des rois.

Les matériaux pour un tel ouvrage ne pouvaient pos manquer, puique les rois, étant hommes, étant bommes, et sujets aux mêmes erreurs, aux mêmes faildesses, aux mêmes tentations que tous les hommes, nois que le commun des hommes à l'égard de certains délits, mais plus qu'exu à l'égard de quetou délits, mais plus qu'exu à l'égard de quetou autres, à raison d'une plus grande facilité à s'y litrer.

L'auteur de ce libelle oditeux ne se propossit pas un examen imparità du cracater de ser soi. Il voulait tirer, de cet sunsa d'imputations vraies on fusses, na nagument qui n'ausait pas laissée urle terre un seul bomme en sóreté. « Les criminels doirent être punis [ser sois sont criminels. Louis est roi, donc Louis doit être pani. » Cette [orjaue des passions semble n'apparetair qu'à des momenta de frénrise; mais elle est beauconp plus commune qu'on ne penne.

choses, seton les vues de ceux qui parlent. Ce qui est religion aux yeux de l'un, est superstition aux yeux de l'antre. 5 Ce sophisme et les quotre suivants se rangent sons le précédent, comme des espèces sons le genre. Pendant qu'on agitait en Angleterre la question de l'émancipation des catholiques, savoir si le quart de la nation, composé de catholiques, devait étre tenn plus longtemps dans un état de dégradation sons la religion dominante, un de leurs alversaires publia un ouvrage intitulé: Cruantés des catholiques.

L'anteur, quoique mant de la même logique que celai dont nois renons de parler, n'avait piont la même intention. Il ne voulait point provoquer de vengeance contre les catholiques; son hut elai seulement de justifier des lois qui les excluent de plusieurs offices eivils et politiques, et qui leur impriment un caractère de réprobation. S'il n'avait pas ce lust, il bre navait aucuer.

On ne peut se faire une idée juste de eet argument qu'en considérant ses conséquences dans la pratique.

D'aprèt cela, quel que soil le caractère des catholiques prisents et futurs, ils doirent être jugés sur les crimes de ceux qui, dans les siècles passes, ont porté le même nom. L'oppression doit être éternetle. L'amendement le plus parfait leur sersit inutile, Qu'importe ce qu'ils peuvent devenir, puisqu'ils ne peuvent anéantie le passé, et qu'ils seront toujours responsables de ce qui s'est fait avant en y?

Il est certain que si les estaboliques, en vertus d'une doctrine authentique, es croyaient dans l'obligation de persécuter tous ceux qui professent lune religion différente de la leur; et si dessentis récents demontraient qu'ils persistent dans ce principe, on serail justement fondé à prendre toute de prendre contenties mesures de streté nécessaires pour se garantir des effets de cette intolèrance.

Si les catholiques d'Irlandeet d'Angleterre reconunissient et côrt du pluire contre les protestants , s'ils professient cette doctrine intolérante, il ny auralt rien que de juste et de léglième dans l'arquement qu'on en tirerait contre cux : mais , dans ce cas, à quoi servirait d'alléguer la doctrine et la praisque des temps qui ne sont plus? Ce prétendu argument ne s'applique à rien ça ri în e s'agit pas de savoir ce qu'ont été les morts , mais ce que sont les virants.

En Irlande, où les cabbiques forment les trois quarts de la population, il ny a pas d'exemple, de mémoire d'homme, qu'ils aient maltraité les protestants, comme protestants, quiqu'ill'à sient cét tenus par eux dans un état d'oppression bien propre à les irriter. Mais cel argument pourrait ne pas paratire concluant : s'ils ne l'ont pas fait, diraiton, c'est qu'ils n'ont pas pu le faire avec innunité.

Il fant donc voir ee qui se passe dans les pays où

Ils dominent : il faut olserver l'esprit du gouvernement en France, en Allemagne, relativement aux protestants : c'est là un moyen de juger les dispositions actuelles des catholiques bouscoup plus suir que celhi qu'on reut tiere des éviennents passes, a une époque qui fournirait de quoi faire le procès à toutes les dénominations du clivitatismisme. De renvoie à ce qui a été dit au sophisme des perzonmalités.

### CHAPITRE VIII.

SUITE : SQUUSMES DES TERMES ANDIQUS.

Natra soulleur h gage Su garge du vapeurs, n'aufia comma no hallou Fable de Phébus at Boris,

3. Des vagues généralités.

Il y a une espèce de sophisme qui eonsiste à employer des expressions vagues et indéterminées dans le eas où la nature de la question admet des

termes propres et spécifiques. Une expression est vague et ambigué lorsqu'elle désigne un objet qui , considéré sous certains rapports, est bon, et sous d'autres, maurois. S'agit-il d'examiner si eet objet est bon ou mauvais, c'est tomber dans le sophisme que d'employer ce terme

ambigu, sans vouloir reconnaître cette distinctiou.

Prenez pour exemple les termes gouvernement, lois, morale, religion, — termes si généraux, qui embrassent tant de choses, et, par conséquent, très-susceptibles d'être convertis en instruments

d'erreur.

Le genre compris sous chacun de ces termes peut se distinguer en deux espèces, l'une bonne, l'autre maucaise.

Qui peut nier, en effet, qu'il n'y ait eu et qu'il n'y ait encore dans le monde heaucoup de mauvais gouvernements, de mauvaises lois, de mauvaise morale et de mauvaise religion?

Cela étant ainsi, cette seule circonstance, qu'un homme attaque le gouvernement, la loi, la morale, la religion, ne fournit pas la présomption la plus legère d'un acte à blamer. Si son attaque n'est dirigée que sur ee qui est mauvais en ce genre, il peut faire du hien, et beaucoup de hien.

One fait le sophiste? Il écarte avec soin cette distinction essentielle; et il impute à celui qu'il combat le dessein de miner, d'attaquer ou de détruire le gouvernement, la loi, la morale ou la religion.

×1\*

Dans ee cas, le sophiste ne présentera pas son argument d'une manière directe : il procédera par insinuation, sans rien affirmer positivement. Propose-t-on la réforme de quelques abus dans le système actuel du gouvernement, de la religion ou de la loi, ce sophiste évasif vous régale d'une helle oraison, nú il exalte la nécessité ilu gouvernement, de la religion ou de la loi. Ouel est le but de cette amplification? Le but est d'insinuer que la mesure proposée a une secrète tendanee préjudiciable à l'un ou à l'autre de ces obiets de notre respect. Il éveille le soupçon sans énoncer rien de positif. S'il eut fait une assertion directe, on se serait attendu à quelque raisonnement en forme de preuve; mais où il n'y a point d'assertion, il n'y a point de preuve à offrir, il n'y en a point à demander.

De toutes ces démoninations abstraites et ambigues, il n'en est point qui plane plus baut dans este atmosphère d'illusions, que le mot ordre, le boo ordre. Ce mot est d'un usage merveilleux pour courrir le vide des idées et pour donner à l'orateur un air impoant.

Celui qui parle du bon ordre, qu'entend-il par là? Rien de plus qu'un arrangement de choses auquel il donne son approbation et dont il se déclare

le partisan. L'order à rest que l'arrangement qui existe dans l'objet que l'on considère; le don nortre est celui qu'on appreuxe. Qu'étaile-eq que le bon nortre aux religion appreuxe. Qu'étaile-eq que le bon nortre aux religion propriet de l'order à point de police génante, point de règles tyrnatique, point d'emprisonement a s'hattiere, qui alter demprisonement a s'hattiere, qui alter de considerés par le despote comme nécessires su bon ortre, et quisifiés comme tels par les escèures du pouvoir. L'ordre ext le mot favori chan sières su bon ortre, et quisifiés comme l'apreuqui l'arrante, l'arrange l'arrante par l'est pripartice et applicable su bien camme u mai ja pare qu'il qu'il est pripartice de l'arrante l'arrante par l'estaproposition.

Au mot ordre, ajoutez social. L'expression paralt un peu moins sague, un peu moins arbitraire. Le mou social prisente à l'esprit un etat de chose considéré comme favorable au bombeur de la société mais sourrent il m'est employé que pour désigner l'état actuel dans lequel la société existe. Cette guerre, connue dans l'histoire romaines sous le nom de guerre sociale, p'était pas considérée comme

» Finaleurs persones ichs-inchrement atteldes aureite angliene, repredent ireit defants à l'établissement actionaries angliene, repredent ireit defants à l'établissement de l'estatique. I'U'extrêma indegitté des saluirers. Freche et le discrici.—U'exch indu dictemers le eccléssariqueur des montre de leur professons, nt angage, comma une loterit, un irequirend nombre de persones à courier cette chonce. Le déstit repossee de cet état les sujets les plus propes à la bier complir, on le revolt encapsitée de le rempiler comme il faut.

contribuant beancoup au bonheur publie ; mais elle n'en était pas moins appelée la guerre sociale.

o'ce della jes mona spiede le guerre sociale. Intérd, fion delle, condeux, fiels public, utilide fraired, fous cet termes et d'autres sembbles conducient nutrellement l'espir à l'Alde d'un lant, d'une règle. A'un principe, et même du soul prindition et le constitution de la constitution de la conbilité de la constitution de l'autre de la contitution de la constitution à l'étai de chesse en question. Mis le mot ordre la 'point d'iblé accessire de cette nature qui justic importente un despote. Il d'or résulte aucune indication qui serve à guider le jugement.

En Angleterre, le mot établissement (ecclésiastique) est souvent enrôlé pour le même service. Ceux qui ne veulent attaquer que ses défauts, sont accusés de vouloir renverser l'établissement même 1.

### CHAPITRE IX.

SUITE : SOPHISMES DES TERMES AMRIGUS-

An oriful manager that crept between His friend and shows and was a kind of occurs. Pore.

4. Des termes imposteurs.

Tout ce que nous arons dit du sophisme préciciont s'applique épalement à celui-ci, c'est qu'il en diffère très-peu. La seule diffèrence est qu'il s'applique à dec sa oil Polyte, sous on vrai nom, serial clairement injunifiable. Il faut donc avoir recours, pour le justifier, à quelque terme déceptif deur signification plus étendue et qui embrasse d'autres objets que le public est dispose à approuver.

Avec cet artifice, an lieu l'exciter le liégoût et l'aversion par l'emploi du mot propre, vous parvenez à vous faire écouter sans répugnance et à envelopper le mai avec le bien.

Le mot persécution n'est pas dans le dictionnaire des persécuteurs. Ils ne parlent que de zéle pour la religion. — Lorsque l'abbé Terray faisait une banqueronte aux eréanciers publics, il lui donnait le nom de refenue.

- 2º Le mode du salaire. La dima opère comme un découragement pour l'agriculture, et prodoit entre les ecclésiastiques et les paroissiens les dispositions las plus propres à maire au minisière des premiers.
- So Les formes d'admission. L'obligation de aigner on formulaire de foi, est imposée à tous cenz qui entrent dans les ordres. Leur première démarche est du llar ieur croyance par no rerment tout au moins téméraire.

Dans l'emploi de ee sopbisme, il y a deux objets à considérer : 1º Un fait, une circonstance qui, vue dans son état naturel et désignée par son vrai nom, serait peu bonorable on peu agréable et qu'on a besoin de couvrir ou de déguiser. ( Res tegenda.)

2º La dénomination particulière à laquelle on a recours pour servir de voile ou d'enveloppe à l'idée qui déplatt, ou même pour lui concilier quelque faveur à l'aide d'un beureux secessoire . (Tegumen.)

Si le terme apologétique est heureusement choisl, tous eeux qui , par intérêt ou par préjugé, pensent favorablement de l'objet que vous défendez, approuveront, à la faveur de l'équivoque, ce qui est justifiable et ec qui ne l'est pas. Il est vrai que si on les pressa vivement, si on établit clairament la distinction qui sépare le vrai du faux, si on leur ôte, en un mot, le subterfuge, et que le voile soit déchiré, ils peuvent se trouver dans la nécessité ile limiter leur approbation à la partie louable, et d'abandonner ee qui ne l'est pas.

Mais aussi longtamps que la distinction n'est pas mise en évidence, il axiste un prétaxte pour donner à l'objet en question un suffrage qu'on n'oserait pas hasardar si la ligne de démareation entre le mal et le bien était elairement tracée.

Appliquons ecci à un des termes les plus communs et les plus équivoques dans la langue politique.

### Exemple : Inflocace do gouvernement.

L'influence du gouvernement est un ile ces termes ambigus qui fournissent nne grande matière aux débats, soit pour l'attaque, soit pour la défense. Sous le nom de corruption, peu oseraiant la justifiar ouvertement et sans réserve : mais aussi longtemps qu'on se sert du terme générique d'influence , il n'est pas un être pensant qui voulût prononcer à cet égard une condamnation absolue.

Le mot influence, relativement au gouvernement, e'est-à-dire au roi et à ses ministres, ren-

Prenons en exemple familier. Le terme galanterie ast pris en deux sens. Dans i'un, il exprime la disposition du sexe le plus fort à témoigner, en toute occasion, ae ples fathie, ces éganis, cette affection, cette déférence, qui forment le caractère distinctif de la civilisation et son ples bean titre do sepériorité sur la vie sauvage.

Dans l'antre sens, il est synonyme d'aduttère, mais non pas tellement synonyme qu'il n'y ajoute une idée accessoire. Ce terme, employé sonvent dans en sens nit il emporte approbation, en conserve une teinte fiatteese qui adoucit l'idée qua présenterait le mot propre,

Mais de on prenns l'homme le moins scrapelees on même

ferme deux espèces d'influence; l'une, qu'on ne peut condamner sans condamner en même temps toute forme de gouvernement monarchique, et que, par conséquent, on ne peut vouloir détruire qu'an voulant détruire la monarchie ; l'autre, qu'on peut condamner et qu'on peut aspirer à supprimer sans avoir la moindre pensée de condamner le gouvernement monarchique, ou de lui porter

atteinte. Influence de volonté sur volonté ; influence d'entendement sur entendement, voilà la distinction radicale , la ligne démarcative entre ce qui est en ec genre injustifiable ou fustifiable, utile ou

nuisible.

L'influence d'entendament sur entendement est une influence à laquelle il ne faut donner aueune gène, qu'il faut laisser régner dans toute son étendue et dans tous les eas, et ile la part de tous et envers tous : à plus forte raison , de la part du gouvernement par rapport au pemple et aux représentants du peuple.

Ce n'est pas à dire que cette influence soit toujours salutaire : elle peut produire de mauvais effets et ilans tous les eas et dans tous les degrés imaginables ; mais ôlaz cette influence, il est impossible de produire aueun bien ; laissez-la subsister avec une liberté entière, le remôde est toujours à côté

du mal. L'influence d'entendement sur entendementn'est,

an un mot, autre chose que l'influence de la reison humaine : guide qui peut, comme tous les guides, manquer sa route par erreur, ou égarer frauduleusement, mais guide unique et nécessaire, auquel on ne peut rien substituer.

L'exercice du pouvoir exécutif suppose nécessairement l'influence de volonté sur volonté; car, sans cela, le mot autorilé n'aurait aucun sens, et e'est là précisément ce qui distingue un ordre d'avec un simple conseil : un conseil opère par l'influence d'entendement sur entendement : un ordre, par l'influence de volonté sur volonté,

Jusque-la, et tant que cette influence ne s'exerce que sur les personnes qui doivent y être soumises, elle ne peut être exposée à aueune objection raison-

la pius giorieux de ce qu'il envitage comme les triomphes da son mérite, il se gardera sorguensement de les désignar par des termes aexidecia ses aediteurs attachent un sens de réprobation. Pour ménager le sentiment morai et les hienséances du langaga , il cherche une expression détouraée qui , loin de rappeter en acte défendu, présente, au contraire, des associations avec des qualités almahies et brillantes. La dictionpaire de biros devient celui de l'homme à honnes fortenes.

ti y a plus. Il attend les mêmes égards de Inet le monde. Parlea-jei de ses adeltères, il pourra se croire Insulté. Mara si voes lui parlez de ses galanteries on de ses succès, il n'y verrage en compliment très-flattaur.

nable : elle est légitime, ou le mot légitime doit être effacé du dictionnaire.

être effacé du dictionnaire.

Mois dans un État libre, par exemple, dans la constitution britannique, quand cette influence s'applique, soit à des membres du parlement, soit

à leurs électeurs, peut-elle être considérée comme légitime?

Non, sans donte, disent cess qui le condamente; car à proportion que cette influence est exercée et qu'elle est efficace, la volonté que professe l'homme qu'ellone tan viac l'act point en état sa robinté, qu'ellone tan viac est point en état sa robinté, qu'ellone tan viac est point en est pour nombre du parlement, por exemple, c'aist sommis et cette influence, et sommis saus exception et sans rivierre, le gouvernoment ne serait plas une momerbie limitée, mais serait, dans le fatt, une monarbie limitée, mais serait, dans le fatt, une monarbie limitée, mais serait, dans le fatt, une monarbie limitée, mais serait, dans la forme, une his double : limitée setélucent dans la forme, managente le youlentité aims.

monarque le voulrit ainsi. Les fonctions d'un membre du parlement peuvent se ranger sous trois classers législaires, colletter se ranger sous trois classers législaires, contra despuelles els que membre , sil le veut, prend part à la contrait de la partie de la collette de la

tution. Mais supposons le cas extrême qui s été décrit ei-dessus, toutes ees fonctions sont également illusoires. Toute loi qui plait au gouvernement sera non-seulement présentée, mais acceptée : toute loi qui lui déplait ne sera pas même présentée. Aucon jugement ne sera rendu que conformément à ses vœux. Chaque enquête qui lui convient se fera de suite : toute enquête qui ne lui convient pss sera supprimée : ct, en particulier, quelles que soient les malversations des officiers de la couronne, à moins que le roi n'y consente, il n'y aura plus d'appel au roi pour leur renvoi, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'appel; car si le roi est mécontent d'eux, il les renverra de lui-même, et s'il ne l'est pas, tonte plainte ne serait que du temps perdu.

Parvenue à ce point extrême que f'ai supposé, l'influence de la couronne serait universellement considérée comme une influence assistre : il n'y a pas, peut-être, un scul individu qui osât ouvertement énoncer une opinion contraire.

Mais entre les membres du parlement, il en est plusieurs (et e'est un fait incontestable) sur qui cette influence est exercée : ear, qu'elle produise son effici ou non, elle est topjours exercée tur en hin pi postède une place lecratic qu'on peut lui der gliscon mieux, elle s'exerce d'elle-mème, et d'autant plus sorement, qu'il rès pa besoin, de la part du ministre, qu'il fasse un setce exprés, ou qu'il significat un volonté à un individu place dans de telles circonstances. Si docilité est sous-entendue; et le mémosimes est s'autant plus parfait, qu'il n's pas besoin d'être remonté par une main étrangère.

Voiri done la grande question en dispute. Selon les uns, de toute cette influence de rolonté sur volonté exercée par le ministère sur un membre du parlement, il n'y en a pas une soule particule de n'ecessire, pas une d'utile, pas une qui ne soit permécose; et, en conséquence, ils la désignent constamment sous le nom de corrantion.

He nest d'autres qui pennent, ou du moins qui sontiement que cette influence , soit en totalité, soit en partie, n'est pas seulement innocenée, mis qu'élle cet utile, et non-senlement utile, mais alsoolument nécessaire pour maintent le constitution dans un état de vigueur; et parmi les abbérents de cette derièrie opinion, se trouvent naturellement tous ceux qui ont part aux avantages alont cette influence ac compose.

Voici done l'usage et l'application de ce genre de sophisme.

Le mot corruption ayant un sens de hlâme, ne sourait être employé par ceux qui défendent la chose même sans leur donner un sir de contradiction on ile paradoxe. Ainsi, pour ne pas choquer les sentiments reçus, il faut la désigner tout au moins par un lerem neutre, cic e treme est influence.

En effet, l'influence, prise eu général et sans la distinction que nous avons faite, ne peut pas être condamnée d'une manière alsolue. Celui qui veut défendre le tout ensemble, bon et mauvais, doit done s'arrêter à ce terme commode, et ne point sortir de ce retranchement.

### CHAPITRE X.

SCITE : SOPHISMES DES TERMES AMPIGUS.

Co que l'on diffeed sous un nom Est sourcest permis sous un autre.

5. Distinction simulée.

Quoique ce sophisme soit du même genre que le précédent, paisqu'il tient à l'ambiguité des termes. il en diffère toutefois par la forme. Dans le précédent, on cherche à étuilre une distinction, à confondre, sous un même mot, des choses très-différentes. Dans celui ci, on cherche à tromper par une distinction simulée. Mais on fera mieux counattre la nature de ce sophisme sous la forme d'une instruction pour l'employer.

## Enseignens à donner des mots pour des raisons.

Avez vous à soutenir un système trop manyais pour être défensible en son entier. - on avez-yous à combattre une mesure trop évidemment bonne pour l'attaquer de front dans sa totalité, - appliquez-y, si le cas le permet, une distinction simulée, par Inquelle vous placerrz sous un nom favorable tout le bien dont la chose est susceptible, et sous un nom defavorable tous les mauvais effets qu'elle pent avoir. Si la distinction n'est que nominale ou si elle est très-confuse, vous vous en faites un retranchement dans lrauel vous ne pouvez pas être foreé. Vous ne paraissez point vous opposer à la réforme proposée; au contraire, vous l'approuvez sous un nom, mais vous la combattez efficacement sous un autre.

### 1º Exemple : Liberté et licence de la presse.

La presse a deux usages distincts . l'un moral . l'autre politique. L'usage moral comprend tout ce qu'elle peut faire pour améliorer la vie privée , par l'instruction ou l'amusement. L'usage politique comprend tout ce qu'elle peut faire pour améliorer le gouvernement, ou pour s'opposer aux fautes et aux erreurs des hommes publics : ce qui se fait en donnant à ces fautes et à ees erreurs ee degré d'évidence et de publicité qui les expose à un blâme proportionnel de la part de la communauté on'ils gouvernent. Si les fautes des hommes publies ne sont pas

soumises à ce frein , il s'ensuit que hors des eas où elles se rangent dans les délits positifs , elles n'en out aneun; et que s'ils sont à couvert des peines légales, ils peuvent exercer un ponvuir arhitraire sans contrôle et sans examen. Le champ est libre pour l'incapacité et pour l'injustice. Il ne faut pas oublier que, par rapport à ces

malversations qui, si elles étaient prouvées, les exposeraient à des peines légales, ces hommes publics ont une sécurité qu'ils doivent à leur situation même, par la difficulté de les poursuivre, par leur crédit personnel, on par un système de procédure si long , si ruineux , si vexatoire , qu'il rend le temple de la Justice inaccessible à des individus opprimés et isolés. Mais en même temps , la presse ne saurait être

absolument libre sans donner lieu à des abus. Sous pretexte de relever les fautes des hommes publies, on leur en attribuera qu'ils n'ont jamais commises ; et quand les imputations sont trouvées fausses, il est très naturel que nun-seulement celui qui souffre, mais encore tous ceux qui sont instruits de cet excès, le caractérisent par le terme de licence.

lei se présente le dilemme. Un choix à faire entre drux maux : - admettre toutes les imputations, on les exclure toutes.

Crpendant si l'on trouvait un moyen de prévenir les imputations injustes sans donner l'exclusion à celles qui sont justes, on aurait gagné un point essentiel. Mais jusqu'à ce que ce moyen soit trouve, tout ce qui restreint la liberté de la presse est plus nuisible qu'utile 1.

Ce moyen, qui préviendrait le mal sans porter attrinte au bien , ne peut exister que par une détermination précise, une définition claire et complète du terme, quel qu'il soit (libelle on autre), par lequel on désigne l'abus ou l'usage pernicieux de la presse.

La fixation du délit n'appartient qu'à ceux qui ont l'exercice du pouvoir suprême. Mais ils n'ont jamais donné cette définition , et on

ne saurait rassonnablement l'attendre de leur part, puisqu'elle tendrait à diminuer leur pouvoir. Jusqu'à ce que cette definition soit donnée, la licence de la presse est la révélation de tout abus

qui peut nuire aux interêts des personnes constituées en autorité, ou les exposer à quelque honte. La liberté de la presse est la publication de tout ce qui n'affecte ni leur interet ni leur honneur. Si jamais la définition du délit existe , alors on

Pourra s'opposer à la licence de la presse sans s'opposer à sa liberté. Jusque-là, il est impossible d'attaquer la première sans attaquer la seconde.

Après cette explication , il est facile de concevoir l'usage sophistique de cette distinction simulée.

Le sophisme consiste à employer la feinte approbation qu'on donne au service de la presse sous le nom de liberté, comme un masque ou un mantean, pour convrir l'opposition réelle qu'on lui donne sous le nom de licence.

### 2º Exemple: Réforme tempérée et intempérée.

Le langage ne fournit point de terme propre et unique pour désigner une espèce de réforme politique qu'on veut représenter comme excessive ou perniciouse : il faut , ilans ce cas , avoir recours à iles épithètes, telles, par exemple, que viulente, intempérée, etc.

1 Cect sera prouvé dans un autre article. Voyez Sophisme qui protège les prévarienteurs officiels, chap. xu.

Si, à la farcur du subterrige que fournissant est terme désappeoblis, un bomme se lirre à l'Inshitude de réprouver toute réforme, assa specinée eq u'il blant, on prut enouter, en géurial, avec certitude, que sa désapprobation réelle et son opposition ne se bornet pas à le degré, à telle circonstance de la réforme, mais qu'elle s'étend à sa suletance et à sa toublié, ou, en d'autres turmes, qu'il ret déterminé à soutenir de toutre re-forers l'abut entire, et qu'il et siet auss essréforers l'abut entire, et qu'il et siet auss ess-

Ainsi, ces grands ennemis des réformes prétendurs intempérées sont presque, sans exception, des ennemis de toute réforme.

Qu'ils soient intéressés dans un abus, roilà une raison suffisante pour protégrr tous les abus ou presque tous. Ils savent que l'on ne saurait toucher à l'un sans mettre les autres dans un péril plus ou moins immiernt.

Mais, quoique bien déterminés intérieurement à s'opposer à tout reforme, s'il sur parait pratedur de sauver les apparences, ils adopteront crite marche faliacieuse des distinctions simulées; ils parieront de deux ceptess de réformer, dont l'une est un objet d'éloge, l'autre un objet de blâme : l'une est tempéré, modérée, pariechable l'autre est exersiser, extravagante, outrée, pure innovation, pure sociouloin, etc.

Chercher à pénétre le vrai sens caché sous ces mois. Il y a deux espèces de réforme, l'une qu'ils appronrent, l'autre qu'ils désapprourent : mais l'espèce qu'ils approuvent est une espèce qui ne renferme rien, idéale, vide, ne contenant aucun être individuel; ce serait, en bistoire naturelle, l'espèce du péénix.

L'espèce de réforme qu'ils désapprouvent est an contraire celle qui ent féconde, celle qui renferme un genre réel et des individus réels, celle qui s'applique à des abus existants, celle qui se réalise en effets distincts et palpables.

#### CHAPITRE XI.

observations sur les einq sopribres précédents.

Les sopbismes de cette classe consistent tous dans le même artifice : éluder la question; s'en tenir à distance; substiture des termes généraux à drs termes particulires, des termes ambigus à des termes clairs; ériter e qu'on peut apprier un combait en champe los avres ons afternaire. Dans les autres sophienes, l'orgument est étemgre à question maisi y à toujeurs une replece d'argument par l'equel on cherche à produire une rerrour. Dans les sophienes de cette classes, illi y a point d'argument. Sunt eurôn et rocces, prostereques addit. Le risolaneure vous chestape d'une ai frendue, qu'elle embranse le bien et le mal, ce que vous approuvent et eque vous condamnes. Il se refuse à toute distinction, on il vous embarrasse pru un distinction animale. Cest un seconde de balton métaphysique par lequir il a viètre dans les more; à l'abordane.

Ce mole de combattre appartient également à des hommes habiles et à des nos, Mais il n'est mit de sommes habiles et à des nos, Mais il n'est mit de sophisme moins danngerrux que celui-ci entre les mains d'un homme sans talent. Telum imbelle mie iclus. Cest pour la rhétorique un ample magasin de l'esux commune qui fournissent à un grand crattur des draperies éclatantes, et à un mauvais parleur de vielles nippes délabrées.

Le mode opposé à ce mode aérien de contestation est celui qu'on appelle argumentation serrée.

Ce mode suppose que pour ehsque objet dont il s'sgit, on emploirra de préférence l'expression la plus particulière que le suige fonnisse; la question sera présentée avec toute la clarté possible; et on en écartrra soigneusement tout ce qui ne lui appartient pas.

L'homme qui aspire à ee genre de mérite, pénér de cette vérité fondamentale, qu'en matière de législation les idérs exactes sont la sruic base des bonnes mesures, chrechera d'abord à élasser les divers objets selon leur nature, et à les exprimer par une nomnelature correcte : unique moren d'ésiter la confusion et de distinguer ee qui appartient à échaque sanjet.

Ainal, per spipert aus délits, après avoir silerminé leur crasteric commun, luur définition générale (actes aussibles d'une manière ou d'une active au béendré de la communation (), il chercient de la communation (), il chercon faire des classes; et, après avoir placé dans chappe dans tous ceux qui sont unis par des peoprétés semblables, il verra clairement en quoi la se resemblent, en quoi il different, leur partié comparaire, le traitement qui l'eur consient, le propriéere et les rendrés qu'en post y possiblers :

appaquer.

Il verra les délits se diviser en quatre grandes elasses: 1º les délits prirés, eeux qui affectent un individu assignable, et qui produisent un mal individu assignable.

ou envers soi-même; 3º les délits demi-publics ou coutre une portion particulière de la communauté; « les délits publics qui, sons affecter aucun individu plus qu'un autre, nuisent à l'intérêt général. Les délits pricés se subdivisent en délits contre

la personne, contre la réputation, contre la propriété, contre la condition <sup>6</sup>.

Je me borne à cet exemple; mais il suffit pour montrer comment une bonne el assification et une bonne nomenclature qui en est la suite, sont absolument nécessaires pour probluire sur chaque objetu une argiumentation serrée. Jusque-là, on raiopue en l'air avec des mots vagues et des notions confuses.

Voyre, par exemple, dans le code nuglais, comment les delits sons frompés on platoj dele pelemelt eson de décominations qui n'enseignent riena in une leur leur taute en un leur gerzité. Les Frohlanus, aune leur leur leur au un leur gerzité. Les Frohlanus, ademonnaurs, — qu'apprennent ces noues? Colddemonnaurs, — qu'apprennent ces noues? Coldde transition donne une faible heure sur la nature de l'offense : mais les pifonies et les premunurs non de singles, ou si ces termes contiennent une indication, c'est platoit celle d'une certaine priete que d'un certain delle, Four les médamenpetes que d'un certain delle, Four le médament priete que d'un certain delle, Four le consprend tous les définies des médaments de l'oue le conservation de l'accomment de l'est suitres.

Si vous demander ce qui a pu produire une clasfication ai observe, ai pen instructive et même si trompeus, è répondrai qu'il faut idistinguere deu trompeus, è répondrai qu'il faut idistinguere deu l'arter à su conservation. Son origine remmet a des saècles d'ignorance où l'espetti bansain n'exist pas quale de l'inneur. Les trabinous, les réfonites sont des importations normandes et l'écolere, neis sont des importations normandes et l'écolere, réglione chettenne, conervice en instrucas de pouvoir dans la man de ses ministres, a fait natire la dimitación des dellas avec lergie et aus elergie; et sous le règie d'Édoural III, d'autres alons, et sous le règie d'Édoural III, d'autres alons, partiel les promuneure.

Dans les âges suivants, les bommes de loi syant trouvé ce système établi, n'on point eu de raison pour s'en départir : au contraire, plus il et obsear, plus il les favorise; plus il laisse de latitude aux tribunaux, plus il read difficile de juger de la convenance ou de l'inconvenance des lois pénales. Sous ces dénominations générales, en particulier sous

celle de félonie, on entasse tout ce qu'on veut, les actes les plus ducordants, des délits graves et des délits mineurs, même des delits de mal imaginaire. C'est un déale où les législateurs eux-mêmes n'osent pas pencirer, et dont toutes les routes aboutissent au nouvoir artitiraire des juges.

C'est dans le même esprii qu'ons procedé les trédacteurs des nouveaux colos, avec leurs divisions de foutes, de contraventions, le délite, de crimes, qui forment atuatu de classes auccodantes dans une céchelle de sérviité; dénominations ragues et arbitrisiers qui ne coractérisent point la nature des dells, qui incluiquent point la qualité et la quantité dumal, et, perconséquent, ne mettent point en éridance la raison de la print.

Cet exemple, pris dans la fausse nomenelature de ces législateurs, est le plus frappent que je puisse trouver pour éclaireir cette espèce de sophisme qui consiste à passer d'un genre a un autre.

Ranger les délits sous leurs véritables classes, c'est indiquer, par cela même, la propriété nuisible qui les constitue comme délits et qui les rend punissables. Les ranger sous des genres fictifs ou sous des genres si vagues , qu'ils penvent embrasser toutes sortes d'actes qui n'ont rien de commun entre eux, c'est favoriser le despotisme ou donner aux lois l'apparence du despotisme, parce qu'on ne voit plus leur raison. Le mal fait à des individus par tel ou tel acte, le mal fait à soi même par tel ou tel acte, le mal fait à une classe particulière de la communauté par tel ou tel acte, le mai fait à la communauté entière par tel ou tel acte, ce sont la des idées claires; et ce mal est une qualité visible et manifeste qu'il n'est pas au pouvoir de la tyraunie elle-même de communiquer à un acte inno-

Vaci done en quol consiste l'artifice que je roomin mottre dans tout sou jour. Dorqu'il d'entre pas dans les vues du pouroir asprème de donner anséptie par extemple, aut défait jour extraple, aut défait jour est pour le leur nous propre et particulier, que fait-ou? D'an leur nous propre et particulier, que fait-ou? D'an l'entre l'erreur no la méprie que le nom propre bien choisi aurait prévenue; ctr, quodipiren chame grout les nouss, on ne change pas la nature des choses, on probint une expèce d'illusion; et de crecice de pouroir qui, désigne par an varia nous, cerencie de pouroir qui, désigne par an varia nous, chance d'etapepr à chiliter à la faveur d'un terme qui en dégaire la nature.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yoyez Traités de tégislation, page 119 de ce volume. Classification des délits. Avantages de cette classification.

<sup>2</sup> Voyet pag. 157 de ce vol., chap. III, De la prescription en fait de peines.

#### CHAPITRE XII.

SOPHISME QUI PROTÉGE LES PRÉVABICATEURS OFFICIELS.

Qui sosprise Carle a'estimo pelar soa coi, Et o'o, celon Carle, si Direc, ai fei, al lai.

# Nous attaquer, c'est astaquer le gouvernement.

Ce sophisme consiste à considérer toute censure des hommes en place, toute dénonciation des abns, comme étant dirigée contre le gouvernement Inimème, comme ayant pour effet nécessaire de l'avilir et de l'affaiblir.

Cette maxime est de la plus grande importance. Cetx qui la sontiennent savent bien e qu'ils fout. Si elle est une fois établie, tous les abus le seront aussi. Cetx qui en jouissent n'auront plus à craindre d'être troublés dans leurs jouissances. L'impunité sera pour celui qui fait le mal, et la peine pour celui qui fait le mal, et la peine pour celui qui le révèle.

Les imperfections d'un gouvernement peuvent se réduire à deux chefs; 1° la conduite de ses agents; 2° la nature du système lui-même, c'est-à-dire des institutions et des lois.

Or, qu'on insulpe le système en général on la conduite de ses agents, ces inculpations ne peuvent que les déprécier plus ou moins, selon leur gravité, dans l'estime publique. Voilà ce qu'on ne peut iet. Mais que s'ensuil-il? De conséquences muisibles pour le gouvernement, ou des conséquences avantageuses? Telle est la question à examine.

J'obserre d'abord qu'il est hien injuste de confondre une attopue contre ceux qui gouverneux ou contre des institutions abusires, avec me inimité contre le gouverneux est est planté la preuxe d'une disposition contraire : c'est parce qu'on simle gouverneuxent qu'on deise de le voir dans des mains plus habiles et plus pures, et qu'on sombaite de perfectionne le système de l'administration.

" Une censure, dit Rousseau, n'est point une conspiration. Critiquee ou blamer quelques lois, n'est pas renverser toutes les lois. Autant vau-

« drait accuser quelqu'un d'assassimer les malades, « lorsqu'il montre les fautes des medecins, « Lettres de la Montagne, 6°.

Si je me plains de la conduite d'un individu alons le coractère de tutteur, ayaut le charge d'un miture un d'un insensé, pourrait-on en conclure que je veux attaquer l'institution de la tuttelle Entretal clans l'aparit de personne que telle fôt ma secréte pensée? Et si je montre les imperfections de la relative aux tuttelles, cet-ce à dire que je ne veux point de loi de tuttelle?

Dire qu'on attaque le gouvernement en censurant set agents ou en relevant des abus publies, c'est dire qu'on ébranle les fondements de l'ubéissance, et qu'on prépare la révolte ou l'anarchie.

Mais on connaît hien peu les principes suc lesquels repose la soumision des peuples, si l'on pense qu'elle chancelle au moindre souffie de l'opinion publique, et qu'elle dépende de l'estime ou de la mésestime qu'on peut avoic pour tel on tel ministre, pour telle on telle loi.

Ce n'est point par égard pour les personnes qui gouvernent qu'on est disposé à leur obéri; c'est pour sa propre sûreté que chaque individu désire le maintien de l'autorité publique; c'est par le sentiment de la protection qu'il en reçoit contre les ennemis intréfeurs et les ennemis étrappers

S'à etait antene dispose à reiner son obétisance, par exemple, à ne pa poyr les taxes, ou à ce pas pour estre taxes, ou à ce pas es soumettre aux ordrec des tribusmus, il sent bien que ce ne seveil qu'un reus implassant et que sa resistance serait une folle, à moins que la même produce de la compartir de la compartir

pans batterne.

The description of the property of the propert

Quand ceux qui pourroient détruire les aluts me le reuleut pas, y n-t-il quelque autre moyen d'y remédier, violence à part, que d'éclaire le puble, en exposant l'incepacité on la currupion de ceux qui gouverneut, et, pur conséquent, en les depréciant dans l'r-simation genérale? Préferez-rous un cita de choses, qui, en alentitant les gouvernaits avec le gouvernement, produine enfin un despotisme alsolus?

solu? Non, dira-t-on. Si les censures étaient instes et modéries, elles seraient un bien. Ce sont les abus de cette liberté qui la rendent intolérable.

Le point de perfection serait sans doute que la censure ne fût jamais înjuste ni exagérée; mais cette perfection n'appartient pas à la nature humaine. Il faut nécessairement prendre un parti, admettre tontes les accusations ou n'en admettre aueune.

On n'a que le choix entre ces ileux maux : les admettre toutes, et par là en admettre d'injustes; les exclure toutrs, et par là en exclure de justes. Prenez le parti de l'exclusion, qu'en résulte-t-il?

Des qu'il n'y a plus de frein, les abus iront toujours en augmentant jusqu'à ee qu'on arrive à l'excès du mal. Les hommes en place doivent se corrompre de plus en plus, des qu'on ôte à leur intérêt personnri le contre-poids de la censure ; et l'administration doit se détériorer à proportion de leur incapacité et de leurs vices.

Prenez le parti d'admettre tontes les imputations justes et injustes, le mal qui en résulte est si lèger, qu'à peine peut-il porter ee nom,

Avec les imputations iniustes, n'admettez-vous pas en même temps les défenses? et dans ce cas-ci, comme on l'a dit ci-dessus, tous les avantages ne sont-ils pas du côté de celui qui se défend? N'a-t-il pas pour lui l'autorité de sa place, la protection de ses collègues, la connaissance plus exacte des faits, la facilité d'obtenir toutes les preuves ? et si le talent lui manque, n'a-t-il pas à sa disposition toutes les faveurs du gouvernement pour engager dans sa cause les défenseurs les plus habiles?

Dira-t-on que des hommes il honneur ne doivent pas être exposés à de telles persecutions; que s'il en est qui paissent s'y prêter, il en est d'autres pour qui elles seraient insupportables, au point qu'à une telle condition, ils ne pourraient se résondre à servir l'État?

Est-ee sérieusement qu'on tient un pareil langage? La censure est un tribut imposé aux emplois publics et qui en est inséparable. S'il s'agissait de places sans émolument, sans récompense, tout en peine et en travail, pour lesquelles il fallût enrôler par force, l'objection pourrait avoir quelque fondement ; mais elle est nulle pour des emplois qui conférent tout ce que les hommes désirent avec le plus d'ardeur

Un homme d'honneur, dit-on! je trouve ici contradiction dans les termes. Rien ne serait plus justement suspeet que l'immueur d'un homme qui n'arcepterait une charge publique qu'avec la condition de n'être pas soumis à la censure. Le véritable honneur appelle l'examen et defie les accusations. Celui qui accepte un emploi civil sait qu'il s'expose à des imputations parmi lesquelles il peut y eu avoir l'injustes, comme celui qui entre dans le militaire sait qu'il s'expose à des dangers personnels ; et l'on peut penser de l'honneur du premier, s'il veut être affranchi de la censure, ce qu'on penserait de l'honneur du second, s'd se refusait aux périls de

son état.

D'ailleurs , la loi protége l'homme public contre la calomnie. La fausseté constitue un délit : l'acensateur convable de témérité doit être puni, et s'il est compable de manvaise foi , la peine doit être bien plus severe. Ainsi, une attaque injuste contre des fonctionnaires publies, des qu'elle est punie, ne tend qu'à donner au gouvernement un nouveau legré de force.

Autant est salutaire , en qualité de frein et de motif. l'habitude de scruter sévérement la conduite des hommes publics, autant est nuisible la disposition servile à les louer sans objet, à tout présumer en bieu de leur part, à déguiser ou pallier toutes leurs fautes : e'est ainsi qu'on tend à les affranclor de leur responsabilité, et à attacher à la place le respect qu'on ne doit qu'à la manière dont elle est rejuplie.

Si nous passons de la théorie à la pratique, si nous considérons l'Angleterre, nous y verrons les résultats d'une censure parfaitement libre, et même d'une censure régulière, assidue et constitution-

Les plus zélés défenseurs de l'administration ne se font aucun scrupule de représenter l'opposition parlementaire comme un ressort aussi necessaire à l'artion du gouvernement, que le régulateur l'est à une pendule. Mais l'opposition peut-elle agir autrement qu'en cherchant à déprécier ceux qui gouvernent, en exposant aux regards iln jublic toutes leurs fautes réelles on supposées, en eensurant leurs mesures? Et l'opposition, en agissant ainsi, n'a pas plus le projet de dissoudre le gouvernement, que le mécanicien n'a celui de désorganiser l'instrument dans lequel il introduit un balancier.

En Angleterre, la disposition à l'obéissance est singulièrement indépendante de l'estime pour les membres de l'administration, c'est-à-dire très-indépendante des opinioos politiques et des partis; et plus cette independance est complète, plus la stabilité de l'État est assurér. Dans la divergence infinie des idécs, tout se rallie pour le maintien des

lois. C'est ici un des avantages éminents de la constitution britannique, et on ne saurait l'envisager sous un point de vue plus intéressant. L'existence de la monarchie y est plus indépendante qu'en tout autre État, des qualités personnelles du monarque et de l'estime où il est dans l'esprit du pemple. Pourquoi? C'est qu'avec un régulateur placé dans l'intérieur du système politique, pour prévenir les

écaris du pouvoir, on a besucoup moins à relouter tes viers personnels du chet supérme. Sa puistance pour faire le mai est, comparairement, peu de chose. Aussi a-to-on vu souvreil le monarque expaséaux censures les plus libres et même aux satires les plus audaécuses, sans que le respect pour la ropatif en ait reçul amoinfer atteiné.

Chacus sait combien la représentation nationale, en Angleterre, a été vivenent attaquée. La chambre des communes n'a pas hésité à recervoir des pétitions qui vensient de toutes parts pour solliciter ce qu'on appelle la réforme paricmentaire; et en cela, elle faissit très-asgement, car le refus de ces pétitions ott prouvé ou elle carámait l'onoisino mubilional.

Ces pétitions n'ont rien de dangereux. Elles tendent, dit-on, à dégrader la chambre des communes dans l'estime du peuple. Mais si les imputations qu'elles renferment sont fondées, si la chambre des communes est devenue trop dépendante par rapport à la couronne, trop indépendante par rapport an peuple, ou si seulement il y a une forte tendance vers cet état, le changement demandé, sous le nom de réforme, ne peut être que désirable, et comment peut-on l'amener qu'en dépopularisant le système actuel d'élection? Si, au contraire, le public est plus frappé des inconvénients du changement que de ses avantages, si la chambre des communes ne devient pas impopulaire, si elle possède, en un mot, la confisnce ile la nation, les pétitions tombent d'elles-mêmes, la plus libre censure n'a fait aucun mal; et même elle aura toujours produit up effet très-salutaire, en conservant dans cette assemblée le sentiment de sa responsabilité et de ses devoirs.

On trowr partont, mais principalement dans classes supprierrees, sele personnes qui, anna desapprouver la censure en géorral, la condamnent presput toujours anna les cas particuliers. Lurr plainte babituelle contre les censeurs est qu'ils mettent troy de cabieur, trop de vissolé, trop d'aigreur dans leurs attenues, qu'ils cherchent à trirret le public plus qu'il récluer; et la biblioment cutte vollence, nous-seniencest comme indécente, cut de vision de la contre la presente de la contre la forte de particular de la contre la forte de la contre la con

Voilà un reproche auquel les censeurs politiques n'échappent que bien rarement. Il est sourent mérité, j'en conviens, et c'est un grand mal; maia aussi c'est une fonction bien difficile à remplir, quand on s'y porte avec sincérité et avec zèle.

Qu'on expose des abus dans les termes les plus décents, mais sans atténuer le vérité, la plainte est toujours amère à ceux qui en soot les objets : on ne saurait dire d'avance avec quel strie on peut échapper à leur l'Alme en blessant leur amourpropre on leur intérêt. La cause de l'irritation est moins dans la forme que dans la sulstance. Si la politesse et la moderation du censeur sont des moyens la produire un plus grand effet, cette politesse et cette modération blesseront d'autant plas la semblifié de cexa quoi actque. Le ton injurieux d'ograde cethi qui s'en sert. On est plus offensé quand on a roit usus prièes arec des personnes décentes et mesurées, qu'avec des adversaires grousiers qui affablissent leurs reproches saires grousiers qui affablissent leurs reproches

par la violence et l'exagération. D'ailleurs, quand on a besoin de l'opinion publique pour influer sur le gouvernement, pour vaincre une opposition intéressée, on sent la nécessité de prendre un langage adapté à la multitude. Un simple exposé de l'abus, un argument froid et abstrait, ne produiraient aucun effet sur le public. Il faut quelque stimulant dans l'expression ou ilans le fond, pour le révelller. Il faut sortir des idées générales qui le toucbent peu, et les lui rendre sensibles par des applications personnelles. Or, dès qu'on se livre à cette éloquence populaire, des qu'on attaque les abus ilans ceux qui en jouissent, on s'expose presque nécessairement au reproche d'animosité et de violence. Le pas est glissant, Le zele contre les abus peut ressembler à la malveillance contre les personnes. Il y a tontefois des caractères par lesquels on peut distinguer l'un de ces sentiments d'avec l'autre.

Il est des eas où le langage de la raison pure peut suffire : ce sont ceux où il n'y a point de passion , point d'intérêt à combattre : mais des qu'il s'agit de grands abus à réformer, il y a une phalange d'intéressés qui s'y opposent; et même, à parler en général, les gouvernants ont toujours un certain intérêt à conserver les choses comme elles sont. Tout projet de réforme trouve d'abord un premier obstacle ilans leur indolence : ils redoutent une surcharge d'occupations ou des occupations d'un genre nouveau, qui les obligent à sortir des ornières de la routine. Un second obstacle se présente dans la jalousie du pouvoir et l'orgueil des hommes en place : ils s'irritent de recevoir des conseils, et n'aiment point à favoriser des mesures dont ils ne sont pas les auteurs. Si elles ont un plein sueces, l'honneur n'en est pas pour eux ; il est ponr un rival dont la reputation s'élève aux dépens de la leur.

Telles sont les difficultés qui se rencontreut lans le pénible service du censeur politique. Il faut lans le sonnaisse pour apprendre à les vaincre; mais il faut aussi que le public les apprécie, et qu'il sache equi est du fiencouragement et de reconssissance à ceux qui se dévouent, pour le servir, à une tâche sussi incrate eus périlleuse.

### CHAPITRE XIII.

SOPHISME QUE TEND A CONFORDER LES MONMES ET LES MESCRES.

Les plans d'attaque et de défense doirent porter sur les mesures, et non sur les hommes. Cette règle, diamétralement opposée à celle que suit l'esprit de parti, est fondée sur deux raisons

principales:

1º Il est plus aisé ile jugrr du mérite de telle ou
telle mesure particulière, que de juger du mérite
de tel ou tel parti, soit celui des ministres, soit celui
de l'opposition. Une mesure proposée est un objet
fixe et conno. Un parti est un être d'imagination

auquel on prête aisément toutes les qualités qu'on veut. 2º Le plan d'attaque qui porte, non sur les mesures, mais sur les hommes, suppose une babliude continuelle de prévarication et de fausseté.

D'après toutes les notions de morale généralmeut reçues, il est eontre la droiture, dans un membre de l'opposition, de combattre une mesure ministérielle qui lui paratt bonne, ou de soutenis une mesure de son propre parti qui lui paratt mauvaise. Il ne peut ni partie ni votre courte son opinion, sans s'ecterte des règles de probite les plus non, sans s'ecterte des règles de probite les plus

vaise. Il ne peut un parter ni voter contre son opanion, sans s'écarter des règles de probité les plus incontestables. Comment s'y prend-on pour justifier ce système de mauraise foi?

1º On pretend qu'un parti est le seul moyen d'agir, d'étable une surreillance, de donner une marche constante et régulière, soit au ministère, soit à l'opposition. — Ce qu'on prouve très-bien, c'est qu'il résulte d'un parti plus de force et plus de pracéréance pour atteindre de son but; mais on ne prouve pas que cette force et cette persérérance tournent au bien public.

L'histoire des partis, soit dans les républiques, soit dans les États mixtes, serait une réponse bien forte à ces assertions.

2º Aprés avoir posé en principe qu'un parti est nécessaire, on fait aisément une vertu de ce qu'un appelle fidébité à ce parti: en sorte qu'un individu n'est plus jugé par sa conduite, par sa sincérié, par l'indépendance de son opinion, mais uniquement par sa constance à soutenir ceux arec lesquels il fait cause commune.

3º On affecte de regarder la véracité en politique, comme une morale de petit esprit, comme une preuve de simplicité et d'ignorace du monde : et in crainte qu'ont tous les bommrs de passer pour dupes, leur fait adopter, relativement à leur con-

duite publique, des maximes qu'ils réprouvent dans toutes les actions ordinaires de la vie.

On serai un peu moins fer de cette fishilité à un parti, si on considérait de quoi ce actiment a se coupose : l'indifférence sur les moyras, la dépendance dans les opinions, l'habitude de parler contre sa pennée, l'emploi habitude du sophisme : voili ce qu'il faut pour bien remplir le rôte de parties. Il n'exige sucune étude, sueune consaissance el Phomme en général, sucune de la législation : moins on a de printipes généraux, plus on est propre à soutenir ce facile personnage.

Pour embrasser ce plan de guerre personnelle, on n'a qu'à suirre la pente de son intérêt particulier ou de ses passions. Tout ce qu'il faut de raisonnement se borue à se demanuler : Ai-je à gagner ou à perdre en combattant pour ou contre ? Cet homme me plati-il ou me idplati-il ?

Mais, dira-t-on, si je n'attaque pas, dans tous les points, le plan de mon ennemi, je le laisserai «socerediter, se fortifier dans son poste, et usurper de la réputation par quelques mesures comparatirement insignifiantes, qui, même en faisant un certain bien, ne servent qu'à trousper le public.

Soyons justes : arosons que pour un homme qui aime sincèrement son pays, et qui désire la réforme des abus, il doit être penible de conecurir, en certains points, arec un ministère qui lui paratt moins capable qu'un autre, et qui, en conservant le pouvoir, prire la nation des services supérieurs d'un administration plus patriolique et plus éclaires.

administration plus pairsolague et plus echaree. The autre consideration à faire, quoiqu'elle trècloppe que trop, l'argin de parti, c'est qu'on c'est qu'on l'argin de l'argin de l'argin de l'argin de et que les mavraises meures fois estuel les mauvais ministres. Si ceux que rous combotte son test que vous les suppours, il su et arpirecte par vous fournir iets occasions de les combottre son soncu prégulacé à votre sinéraire. Se se occasions légitaines vous manquent, l'imputation d'incapacié legitaines vous manquent, l'imputation d'incapacié legitaines vous manquent, l'imputation d'incapacié maistre.

S, purmi ex meures, il en ext plus de mavriare, que de homes, répaison publique de lot teurer nécessairement en voire faveur. Car en ne sursai neducer qu'une navaira nemeur en sei heureup plus facile à tituquer qu'une home. La meure proposée par le ministre est-elle home, on ne peut la comfait est est pour purité de son certifie. Est-elle mauriarie, nous-estiment on ne risquer rais se déchere contre elle, mais encore confeil. Est-elle mauriarie, pos-settement on ne risquer rais se déchere contre elle, mais encore financer. Si so vibiliset très inmédiatement sur les votes de l'assemblée, on oblient beauseup en se rendant plus pepole : on ne recueille aucun

succis momentané, mais on sême pour le futur; c'est le gain d'un poste d'où fon combat arec plus d'avantage. Le ministère, tout victorieux qu'il peut citre dans le réullats, ent hiere eq qu'il peut l'opinion : ses amis se réfroidissent, et ses antagenites prennet courage. Il pourra dire, comme Pyrrbus : » Eucore une victoire comme celle-ci, et nous sommes perdus. »

En attaquati de bonnes mesures, un partí court le rique utilierium de contrairer se supportes fina. Il se met dans une espéce d'impuissance de faise un destance de rique utilierium de le bien qu'il a reposse qu'and il ciuti offert par ses ennemis. Vienn-il à succéder à son poutroi, il se rouver enbarrasse par ses opinions anterieures, et souvent forcé de se controller. El controller en dolgé, par exemple, de maintenir des modes en des controllers de la controller en de la controller de la controller en de la controller en en reproches auters attaquels di controller en delicité de récombre, en controller en de la controller en de difficilé de récombre, en controller en de la con

Tout beine examine, la cancierr est la plus saine politique, celle qui sert le plus à longue. Louer an adversaire quanul île antirie, c'est acquerir un quanul île ame dian son tort. Les couperfront plus d'impression quand île se erront pas portes à Parenture. On estella souvent dire en Angletere : Parenture de la constante de la complete de frait ce qu'elle blâme : a le ministère câsit à la plus de l'opposition, n'attaspueraire qu'ile plus plus de l'opposition, n'attaspueraire qu'il justific. Ce jugement, plus on moins trais, se fait comme présentation de la companie de la constante présentation de la comme de la constante présentation de la constante de la constante présentation de la constante de la constante présentation de la constante présentation de la constante présentation de la constante plus de la constante pour la constante plus de la co

I a-d-a quelque raison particulère en Angleterre qui necessir l'existence d'un posit et fune conjunction de caparit, son contre telle so telle mesure, que son contre telle so telle mesure, que son trainer de la solonie mentante qui en peuraria revisonire qui en peuraria revisonire qui en peuraria revisonire qui en caminante si l'influence regule est porte trop di en solonie nationale. Quand on en conclurait à la solonie, a l'est pour régire politique, missi que c'est un remode necessaire dans l'état actuel des refusit de la consideration de la c

Quand on adopte, en système, le plan de guerre personnelle, on dirige ses attaques non vers ce qui est le plus pernicieux, mais vers ce qui est le plus impopulaire.

On bisse en repos les grands abus, les mauraises lois, les institutions défectueuses, parce qu'il y a peu de popularité à espèrer de ce genre d'attaque : mais on se jette sur den accidents malheureux, sur de petites tranagressions, sur ués fautes d'imprudence ou d'ignorance, sur ce qui peut exciter l'antipathée contre des individus.

Un parti est, sous nn point de rue, un gardien très-rigilant et très-actif; mois si son principal objet est de succèder an pouvoir, il ne voudra pas diminuer la raleur de la succession. Il aura un intérêt dans le patrimoine des abus, et les regardera d'avance comme le fruit de la victoire.

# OUATRIÈME PARTIE.

### DEDUCTIONS GENERALES.

### Causes des sophismes.

Nous arons, à chaque cophisme, indique la source dont il dérire, c'ests-duire l'especé de henoir qui occasionne la domande, la cause qui détermine les uns à l'employer, les autres à le recevoir. Passon maintenant à la recherche des causes générales qui font recourir à ces moyens trompeurs de persuasion, et qui leur donnent de l'ascendant. On peut les rangers sous quatre chefs:

1º Un intérêt séducteur reconnu pour tel par celui qui s'y abandonne.

2º Des préjugés fondés sur un intérêt qui agit à l'insu de celui qu'il gouverne.

3º Des préjugés fondés sur l'autorité.
4º La défense de soi-même ou l'utilité supposée du sophisme.

## CHAPITRE PREMIER.

PREMIÈRE CAUSE DES SOPRISHES. — INVÉRÊT SÉDECTECE RECONNU POUR TEL PAR CELUI QUI S'Y LIVRE.

Un homme public est continuellement soumis à l'influence de deux intérêts distincts, l'intérêt général et l'intérêt privé.

L'intérêt général est constitué par sa participation au bonheur de la communanté entière : l'intérêt pirie, par la part qu'il a dans les avantages d'une fraction de la communanté. Cet intérêt privé peut aller en se resserrant jusqu'à n'être que son intérêt personnel.

Or, dans un grand nombre de cas, ces deux intérêts ne sont pas seulement distincts, ils sont entièrement opposés; au point que le même individu ne peut s'attacher à la poursuite de l'un qu'en faisant le sacrifice de l'autre. Prener pour exemple l'inicrét pécuniaire. L'homme paulé qui acute se mains la fiquejoition du rerenn de l'État trouverait son intrêt personnel à augmenter, autant que possible, le produit des impots, et à le tourner à son avantage : l'inférêt général, au celui de la communauté, demande que les impots soitent résuits à le term mointe terme, et que leur administrateur a'en puisse pas détourner la plus fibile porte à son avantage personnel.

Protte pour nutre exemple le pourvoir. Jacomes poulée, en anui que prince, ministre un magistra, trouverait son inécret prive et personnel, à l'extence sin de as poissance, aux dépens de la litereir publique, jouqu'un point où toute résistance à son de sa poissance, aux dépens des litereir publique, jouqu'un point où toute résistance à montraire, voquerja celui de agruntermais eux-mémes, en tant qu'il est uni à celui de la commante, ent de limiter le pouvoir le jous qu'il est un possible, sans muire à son difficiellé pour faire le possible, sans muire à son difficiellé pour faire le service de la litere limit inducté.

A considerer, non un certain moment de la vie d'un individu, mais sa totalité, on peut affirmer qu'il rést point d'unume qui, autant que le chose dépend de lui, ne aestriée la part qu'il à dans l'inctérét genéral à son intérét prire on personnel. Tout ce que peut l'homme retroueu, l'homme staché sincérement su bien pablic, c'est de s'arranger de manière que son intérét personnel soit d'accord avre l'intérêt général, ou du moins anssi peu contraire que possible.

Si c'est la urai sujet de plainte et de regret, si cet ascendant de l'intérêt priés sur l'intérêt public est un mil, il e roe et pas moins important de le consultre, paisqui' estate, et que les lamentations des moralistes ne changent point la nature des choses. Il importe surtous au législateur de ne pas se tromper sur la disposition naturelle du courr humain, de prendre ses mesures sur ce qui cut, et de calculer la résislance qu'il doit visiener, est, et de calculer la résislance qu'il doit visiene.

Mais plus on se forme des notions justes à eet egard, plus on est convaincu que cet ascendant de l'intérêt personnel sur un intérêt plus étendu. n'est point un sujet légitime de plainte. Tout au contraire, car la conservation de chaque individu est attachée à ce sontiment de préférence qu'il se donne à soi-même. La nature a voulu que l'intérêt personnel fût notre premier régulateur, C'est lui qui veille à la sureté de chacun en particulier : c'est lui qui fait aller de concert les besoins et les soins pour y pourvoir ; e'est lui qui nous fait sortir de la dépendance d'autrui, et qui exécute spontanément cette multitude infinie de mouvements nécessaires, qui cesseraient à l'instant, si ce ressort

venait à s'arrêter. Supposez, pour un moment, un ordre de choses contraire à celui qui existe , c'est-à-dire où chacun voulût préférer le public à soi-même, la conséquence pécessaire conduit à un état aussi ridicule en idée, qu'il serait desastreux dans la réalité,

Le mal est que, dans plusieurs cas , l'intérêt personnel prévalant sur l'intérêt général, produirait des effets nuisibles jusqu'à l'excès : e'est là ce qui nécessite l'intervention du législateur. Il crée , par l'application des peines et des récompenses un intérêt factice qui l'emporte sur l'intérêt naturel.

Ouelle est, en effet, la supposition de la loi? La loi suppose que, de la part des individus, il y a un intérêt personnel qui, mis en coneurrence avec l'intérêt publie, l'emporterait sur ce dernier, si on ne donnait à celui-ci l'appui de la force légale.

Si on agissait d'après une supposition contraire à celle-là, quelle en serait la conséquence? C'est que l'emploi des peines et des récompenses serait un moyen inutile et superflu , et qu'an lieu de lois appuyées sur une sanction pénale, de simples conseils, de simples recommandations suffiraient touiours pour déterminer les hommes à obéir au légis-

Il s'ensuit de là que dans toutes les circonstances où une elasse d'hommes est intéressée à la eréation on à la conservation d'un système d'abus, quelque eriant qu'il soit, on peut prédire, sans erainte de se tromper, que cette classe d'hommes sera toujours portée à étendre ee système et à le maintenir ; que ce sera le but constant de ses efforts, et que, dans le choix des moyens, on n'aura égard qu'au succès qu'ils promettent, sans aucun autre serupule de sincérité ou de probité que ce qu'il en faut pour ne pas exposer sa réputation, ou ne pas provoquer une trop forte résistance.

Cette ligue, produite par une communauté d'intérêt dans un abus, est de toutes les ligues la plus naturelle et la plus difficile à rompre. Elle se fait sans négociation, elle se maintient sans correspon-

dance. Il n'y a point de chef, et tout suit la même impulsion. Tons les atomes du parti s'arrangent vers ee centre par une attraction commune.

Ceux uni composent cette lique pe se hornent pas à défendre les abus dont ils profitent : ils se portent également avec zèle à en défendre plusieurs dont ils ne retirent aueun profit immédist. Ils ont un Instinct qui pressent le danger avant qu'il les menace personnellement. Ils sentent que tel abus est une pièce de fortification pour tel autre.

Mais quel que soit un abus, un de ses caractères est d'avoir besoin de faux reisonnements pour se soutenir. Ainsi, l'intérêt de tous les confédérés sera de donner cours et activité aux sophismes, non-seulement à ceux dont ils peuvent tirer un service immédiat , mais à tous en général. Ce qui leur importe, e'est de tenir l'esprit humain dans un état où il ne puisse pas distinguer le vrai du faux.

Le point le plus désirable pour l'intérêt privé des gouvernants, e'est l'admission d'un principe général, à l'aide duquel ils puissent donner aux ahus une étendue illimitée, sans eraindre aueune opposition.

Il n'y a guère plus d'un siècle qu'un principe de cette nature était en pleine vigueur, même en Angleterre , et qu'il y préparait l'asservissement de l'État : je veux parler du principe de l'obéissance

passire, ou de la non-résistance. Ce principe fut fortement combattu par un petit nombre d'hommes éclairés : ils ouvrirent les yeux de la nation sur ses conséquences, et aujourd'hui il est décrié au point qu'il n'ose plus se montrer. La

grande partie de l'Europe.

même révolution dans les idées s'est faite dans une Le principe qui rapporte tont à l'utilité générale réunit secrètement contre lui tous ceux qui ont quelque intérêt contraire au bien public.

S'ils n'osent pas l'attaquer de front, ils l'attaquent, d'une manière indirecte, en cherchant à faire prévaloir l'autorité de la coutume ou des usages établis. Ils s'efforcent en toute occasion de représenter la pratique comme la seule mesure du bon, du vrai, de l'utile, comme la senle base solide sur laquelle on puisse s'appuyer. Ils ne soutiendront pas, peut-être, que tout ee qui est, est bien; mais ils défendront la totalité du système actuel, sans réserve et sans distinction , et réuniront leurs efforts pour placer les institutions ahusives sous la protection des institutions salutaires. La eoutume a suffi , diront-ils , nour nous guider jusun'à présent. Pourquoi ne nons guiderait-elle pas toujours? Pourquoi aurait-on recours à une autre règle? l'ourquoi lèverait-on eet étendard de l'utilité générale? Pourquoi la routine ne suffirait-elle pas pour

conserver ce que la routine a fait? Si l'on veut tout soumettre à l'examen de la raison, on va tout exposer. On ne sait ce qui restera. Le principe de l'utilité sera donc représenté comme un principe dannereux.

Le me résume. Taot qu'il existera des inatitutions abustives que beaucoup d'indiridus sont intéressés à minitenire et à défendre, ils auront recours à des moyens sophishiques; et particulièrement ils se freont une arant-garde le ces sophismes généraux qui réndent tout prohlématique en matière de législation, et qui tendent à exclure le rais sonnement pour lui substituter l'autorité et la couture. 5.

If an inforcement de cette purité des manuerités de Membra, ju presençue qui appurat de técner feperverset sit su dépui, introducibre, et le rangement parais restre son mittel part, dans tout les couls on para le faire impendences; il n'y a donc pont de trera parais les bombans, et comme coulselé para et al. plaisers égards, que la société d'ut qu'un manuel para et le control para que la société d'ut qu'un manuel para et la control para et la control d'un parais et la ferce publique est y que parais l'ambans au la ferce publique est y que proposit, l'ambans au l'arma nascelé para douis coutre quergarissi les juscens d'arma nascelé par douis coutre que proposit, formes au l'arma nascelé para douis coutre proposits. Il parais en l'arma nascelé para douis coutre proposits. Il parais en l'arma nascelé para douise coutre parais d'arma sur l'arma nascelé parais parais parais parais d'un parais de l'arma nascelé parais parais parais d'un parais d'un parais d'un parais de l'arma nascelé parais parais parais d'un parais d'un parais d'un parais de l'arma nascelé parais parais d'un parais d'un parais d'un parais d'un parais d'un parais de l'arma nascelé parais parais d'un parais d'un parais d'un parais de l'arma nascelé parais d'un parais d'un partie de l'arma nascelé parais d'un partie d'un parais d'un par

La prééminence de l'intérêt privé sor l'intérêt public paralt, en effet, une proposition bien dure et bien affligeante. mais il faut faire attention à tont ce qui la restreint : 1º L'auteur a justement observé que, dans le plus grand nombre des cas, chaque individu, eu donnant la préférence à son intérét privé, contribuait plus efficacement an bieu public que s'il le cherchait directement. Chacun veut pourvoir à sa submitance, sans s'embarraiser si les autres ont leur ration, et ce soin individuel remolit infiniment mieux sou objet que si tous voulaient se charger du soin de tous. Chaque négociant fait le commerce pour son intérêt privé .. et le fait ansoi bien, qu'il le ferait mal, s'il était conduit par des vues de bienveitlance gratuite envers le public. 2. Coux mémes qui ont un intérét dans la conservation des abus . ont aussi un intérêt dans le hien-être de l'État : ils veulent que les lois soient assez fortes pour réprimer les délits, que le gouvernement soit assez puissant pour se maintenir contre des equecosis extérieurs ; en sorte que s'ils sont mauvais citoyens, sous un certain rapport, ils seront bons citovens à d'autres égards : de là ce métange de bien et de mal qui constitue si souvent la moralité humaine. 3º La force de l'antérêt privé est muigée dans presque tons les cas par quatre principes tutétaires, indépendamment des lois-Ces principes tutélaires sont la prudence, le désir de l'estime, la hieuveillauce, la religion. La prodence nous fait sentir notre faiblesse et nous porte à chercher, dans notre commerce avec nos semblables, la ligne de moindre réalstance, c'est-à-dire celle où nos intérêts se coucilient le mieux avec les leurs ; nous les ménageons pour en être ménagés. Le désir de l'estime est encore une balance de perte et de profit. La hienveillance s'élève plus baut ; elle jouit de son dévouement et de ses sacrifices. Mais autant elle est commune dans les relations privées, autant elle est rare dans les grands rapports politiques. La religion, quoiqu'elle puisso receroir

STATULE. - TONE I.

#### CHAPITRE II.

SECONDE CAUSE DES SOPRIBMES. — PRÉJUGÉS FONDÉS SER UN INTÉRÊT SÉDUCTEUR QUI AGIT A L'INSU DE CELEI QU'IL GOUVERNE.

Si notre intérêt influe aur nos actions, il n'influe pas moins aur notre entendement: mais cette influence n'est pas toujouras in maniferse lanse se scond cas que dans le premier. Un moif séducteur me porte à faire une mauraise action que je reconnais pour telle: un motif séducteur me fait adopter une

une illrection bleu opporée au principe de l'utilité, est le plus souvent d'accord avec la morale, et lui prêto un nouvel appui.

Voil les freins moraua qui ajoutent leur force à celle des

lois pour tempérer l'intérél privé: mais sa préémmence n'en est pas mons étables par toute l'histoire. S'il eur était autrement, il y aurait donc beaucoup de despotes qui auraient employé lens puissance à limiter paulorité absolues péaucoup de satrapes qui auraient mieux almé donner à une nation des droits permanents qu'exercer serv. memers une trannent basadère: haucoup de wrêtres mes memers une trannent basadère: haucoup de wrêtres par le proposition de la comme de sur le partie de sur le partie de la comme de sur le partie de la comme de sur le partie de la comme d

exa-mémes uno tyronne panaspire; hauscomp de prétre des Transer reglies qui arratent de disquisiquement autotion de l'autorité de l'autorit

Dès qu'on conneil la constitution d'un Étatet les intéréts qui prétominent dans telle ou felle classe, il ne faut qu'une sagacité commune pour deviuer une grande partie de son bistoire.

Voss savea qu'à Rome, la nation était divisée un patriciens et en plébèliens : rous consaissez l'intéré de ces éeus ordres, vous pressentires les lettes qui devrent natire, et rous anticiperes l'arrivée du tyran qui doit les subjuguer tous tes deux.

Triste vérité! dira-t-on ; déplorable révélation de la nature humaine i Je conviens qu'elle n'a rien de flatteur pour l'amour-propre, mais elle ne conduit pi à la misanthropie ni au découragement, puisqu'on voit que la plus grande partie des actions bumaines est conduite innocemment et utilement par le seul intérét privé, et que, dans la plupart des cas où il serait dancereux, il est contenu par les lois, par la prodence, par la bienveillance, par la religion. Qu'it y all des bommes poissants qui, an lien de détruire les abos, ne s'appliquent qu'à les maintenir ; qu'il y ait des corporations ou des classes dont l'existence est attachée à des institutions maifaurances, c'est un grand mai sans doute; mais ce n'est point un mai sans espoir. Son remède est dans le progrés des lumières, et dans une législation qui, en s'éclairant, tend sans cesse à mettre plus d'barmonie entre l'intérêt public et les intérêts privés. Voyez, sur la perfectibilité, Traités de législation, art. l'ue prospective , etc. opinion erronée que je prends pour vraie. Il n'y a point de méprise dans le premier cas; il y a méprise dans le second. Mon entendement est dans un état d'erreur.

d'erreur.

Mais se pent-il que les motifs qui agissent sans cesse sur l'esprit d'un homme, soient un secret pour

lui-même? Oui, certes, cela se peut. Rien de plus aisé, rien de plus commun : disons plus , ce qui est rare , ce n'est pas de les ignorer, c'est de les connaître. Il en est de l'anatomie et de la physiologie de l'âme, si je puis parler ainsi, comme de l'anatomie et de la physiologie du corps. Il y a aussi peu de personnes instruites dans l'une de ces sciences que dans l'antre; et même la science qui concerne les fonctions intellectuelles est bien moins étudiée que erlle qui s'attache à l'organisation physique. La physiologie du corps a ses difficultés sans doute, mais ces difficultés sont bien peu de chose, si on les compare à celles qui s'elèvent de toutes parts pour retarder nos progrès dans la physiologic de l'ame.

Entre deux individus placés dans un état d'intimité, chacun d'eux denuéle mieux pent-être les vrais motifs qui font agir son associé, qu'il ne péuêtre les siens propres. Combien de frammes connaissent mieux les mouvements les plus caches du ceutr de leur mari, qu'elles ne se counaissent elles-mêmes!

Tout cela s'explique aisément. Nons avons un intérêt trés-vif à bien discerner les modifs qui gouvernent les personnes dont nous dépendons plus ou moins pour le bonheur de notre vie.

Avona-nous le même intérêt à discerner nos propres molifs? Non, cela ne mêmeria à riem, ni pour la profit, ni pour la jouisance. An contraire, cel examen serait plus sourent une source de mortification que de satisfaction, même pour na individu dont la conduite morale est au uiveau de la vertu commune : car un lonoma pertres est forcé de se faire un masque pour lui-même comma

pour les autres.
D'où vient donc que l'étinde de nos vrais motifs nous serait en général d'eagraible? C'est que, dans la société, les motifs personnés sous consistament l'objet du blime, ou du moins ils n'oblément presque jamais de l'approbasion. On la réserre toute pour les moifs sociaux ou demi-sociaux 1, Cenx-en comporant le fond de tous les panégriques; c'est lis ce que l'apron exalte tel ou tel caractère; c'est lis ce qui concilie la faveur et l'abmiration. Veut on

peindre des hommes estimables et admirables, totostes leura science sont attribuées à la hierari-lance, à l'espat pubble: l'Élège de leur desinterrement ot dans unsaites les hondres. Leur vie n'est celui des sutres. Vout-on décrier un lindrivait, est colle des sutres. Vout-on décrier un lindrivait, est confident parcet al fauer des rattes, d'un controuver des motifs quit leur pour lisi-notate. Il s'ai cui veu que son proper azin-notate. Il s'ai cui veu que son proper azin-notate. Il s'ai cui veu que son proper azin-notate. Il s'ai cui veu que son proper azin-

D'après cette distribution de la louange morale, la "ensui qu'un minishu orlinaire, qui veut vixa que la plus gelie partie de se describe qu'il u'y a que la plus gelie partie de se actions qu'il puise de bonne foi rapporter à ces moifis aimables, à ces principes exalité, à ce dévouwent généreux qui tâti les belles âmes : et bientôt il repousse avec répugnance un moirei qui, su lieu de lui présenter des traits radieux, ne lui offre qu'une image de luimême asser pue attravante.

Il y aura saus doute à cet égard beaucoup de différence entre différents individus.

1º L'égoste, Cest-dier Thomme qui, en s'observant lui-même, ne peut rapporter aucune de se actions à des motifs purement sociaux, sera trèsdisposé à croire que ces mollés a cisitent point, et que tout ce qu'on en di l'est qu'illaion on lypocrisie. Ne trouvant aucune source de satisfaction dans l'examen de son ceur, il è on déolommage en applandissant à son intelligence. « Tous ceux qui « agissent por d'autres considérations que le moi » agissent por d'autres considérations que le moi

- \* agnacent pair a univer committeration up to it more sont des dupes et des imbéclées : bonnes gens, qu'il est utile de loner tout haut et dont il faut se moquer tout bas. Nous autres nous sommes les sages, les labbies de cr monde, »
- 2º Penze un homme du vulgière moral, écut-àdre ludisulcificame puorente par de motis personnels et antisocium, mais avec un melany et consente de la missione de la missione de la processión de la missione de la missione de la mora de la missione de la missione de la disposi à laisser dans l'embre toute cette puricie et à regarder avec complaisance celle qui en sersi la toute de la missione de la missione de la missione de la collette la financia et en modi ainable qui concilient l'affection et l'estime. El cette première vue du li-misme arrepolablement la dervière, Pourquoi rival of plus foin? Pourquoi et disserbiter de la financia de la missione de la missione proposi l'avai de la missione de la missione de la titte verife qui l'hamille, à une demis-verife qui le

flatte?

3º Dans le eas d'un individu sur qui les motifs
sociaux ont assez d'empire pour l'emporter fréquem-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. Traités de législation, ch. von. De l'influence des motifs sur la grandeur de l'alarme, page 125 de ce volume.

ment sur les moits personnels, l'analyse morale de ses actions his causera moins de répagnance. C'est-à-lire que plus un individu est vertuera, plus il aura de goul pour l'étude qui métie si bien ce en om par excellence, l'étude de l'homme. S'il porte la sonde dans son caure, elle ne toehte point une partie gâtée, elle ne le blesse point, La vertup parait donc étre une condition nécessaire pour se plaire à c'unifer les premiers ressorts de nos actions.

Il s'ensuit que des intérêts séducteurs gouverreroont, même à leur insu, les idées de la plusteur des hommes; que le sophisme qui les favorise aura re pour eux tous les caractères de la raison, et des l'y a guêre que l'homme de bien accoutumé à réfléchir, à décomposer les moits de ses opinits de ses qui puisse s'élever au-dessus de ces préjugés d'intérêt.

# CHAPITRE III.

TRONSIÈME CAUSE DES SOPRISMES. — PRÉJUGÉS EUNDÉS SUR L'AUTORITÉ.

On appelle préjugé une opinion traie ou fausse adoptée sans un examen suffisant, adoptée avant la preuve, et par conséquent sans preuve.

Beaucoup de préjugés sont des opinions saines. Ce sont des résultats d'une expérience générale et antérieure à nous. Ils nous conduisent comme ferait la raison même. De la naît un préjugé légitime en fayeur des préjugés.

En effet, la disposition à recevoir sur la parole d'autrui non-seulement des faits, mais des opinions, est un de ces penchants universels qu'il n'est pas besoin de prouver : penchant absolument nécessaire à la nature humaine et le résultat de notre faiblesse et de notre ignorance : car la somme d'ulées que chacun peut aequérir par lui-même, ou vérifier par sun propre examen, est toujours très-petite, en comparaison de celle qu'il a recue des autres et qu'il prend sur leur autorité. Nous vivons d'héritage et d'emprints, fort pen de notre manufacture et de notre fonds. Vent on examiner ces idées d'adoption, c'est un travail au-dessus de la capacité du grand nombre; et c'est, même pour les plus capables, une opération laborieuse qui répugne à la paresse de l'esprit humain.

Voilà, dira-t-on, une excuse naturelle pour toutes les erreurs. C'est donner gain de cause aux préjugés contre la raison. Ce peut être une excuse pour le tulgaire: ce n'en est pas une pour les hommes publics: ce n'est pas du moins une justification, dans le cas où ces prejugés sont des sources d'erreur.

prejugés sont des sources d'erreur. C'est qu'en effet de tels préjugés sont ordinaire-

ment fondes sur quelque intérêt sédutetue; c'est là ce qui dispose à les recevoir saus preure sur la seule force de l'autorité. On a même plus loin ; on veut les soustraire à l'examen; et ce qui commence à prourer la mauvaise foi, c'est qu'on est porté à les soutenir de toute la puissance du gouvernement.

Si, dans une assemblée délidérante, vous trouvez une disposition générale à se laisser gouverner par des préjugés d'autorité, vous en découvrirez facilement la cause en étudiant la constitution de cette assemblée.

assemblée. Toos verrez geut-tire que les membres se entient révitablement indépendants du peuple; que la plus la maisse de la companya del la companya de la companya de la companya del la companya

Dans cet état de choses, ily aura un grand nombre d'hommes opolents et timides, qui auront l'habitude de se laisser gouverner, par des chefs dont les indréts sont semblables aux teurs. L'ignorance du peuple est passire ou attenéra: l'ignorance du classes supérieures a un caractère différent : elle est disposée au mainten de tout ce qui existe. Plus on est ignorant, plus on a la tête remplie de tous les proviunés étables.

Le mot ignorance, appliqué à cette classe

d'hommes, ne doit pas être entendu comme exchiant l'éducation commune, D'ailleurs, dans une société civilisée, il y a, pour ainsi dire, une portion flottante d'instruction mélée de faux et de vrai, à laquelle chacun participe, et qui s'infuse dans l'esprit par une respiration insensible. Sans songer à s'instruire, on saisit toujours dans la conversation quelquesupes de ces idées qui circulent, L'ignorance dont je parle est relative aux études qui appartiennent à l'homme public, à ces études qui exigent de l'attention, du travail, de la persévérance, et qui supposent des motifs proportionnels aux difficultés à vainere. L'ignorance n'est pas seulement relative à la quantité d'information, elle l'est aussi à la qualité. La qualité est ce qui rend un individu propre à une situation. Le plus habile naturaliste, le plus savant mathématicien peuvent être, dans ce sens, les membres les plus ignocapts d'une assemblée législative.

Dans un corps politique ainsi composé, la majo-

cité sera persone toujours conduite par des préjugés d'autorité.

### CHAPITRE IV.

OUNTRIÈME CAUSE DES SOPTISMES. - OFFENSE OF SQI-MÊME, OU UTILITÉ SUPPOSÉE-

On peut êtce réduit à employee sophismes contre sophismes, à se servie poue sa défense des aeguments ad hominem ou ad populum; et si cela est permis poue soi, à plus focte caison le seca-t-il pour le bien public. « Telle est la natuce de l'homme .

- « dira-t-on, que ces acguments fallacieux sont « peut-êtee ceux qui peodnicont suc l'espeit public « l'impression la plus salutaire. Toute erreur est
- « nuisible en génécal et dans une longue ducée : « mais si une erreue tout établie peut conteibuce
- « au salut public, il ne faut pas hésitec à s'en secvic.
- . La mesuce que nous combattons est pernicieuse.
- « Ce secait imbécillité et même erime de notce pact « que de pe pas tentec, pouc la faice échouce, des
- « moyens qui, sons être absolument innocents, ne « sont pas eciminels pac eux-mêmes. Il y a long-
- « temps qu'on a donné au sage le conseil de cé-
- « pondre au fou selon sa folie, » Il faut avouce que eette apologie secait admis-

sible si ces acguments sophistiques, ees appels aux perjugés et aux ecceurs, étaient employés simplement comme auxiliaires; s'ils étaient intcoduits à la suite et non à la place des acguments légitimes.

Mais, dans ce cas même, la sincécité requiert ces deux conditions : 1º que les acguments directs et pertinents soient placés en peemièce ligne, et qu'on déclace d'avance que c'est pac leuc seul mérite qu'on roudeait décidec du sort de la cause; 2º qu'en peésentant ces faux acguments, on ne dissimule point leuc faiblesse intrinsèque, et qu'on donne à entendre qu'on ne s'en sect qu'à regeet.

Si ces deux conditions ne sont point cemplies, l'emploi des sophismes, même en faveur d'une bonne cause, est une forte présomption d'improbité on d'ineptie : ineptie, si celui qui s'en sert n'en voit pas la faiblesse ; impeobité, si, connaissant leuc tendance nuisible, il checche à les accréditec de tont son pouvoic.

#### CHAPITRE V.

USAGE DES SOPHISMES POUR CEUX QUI LES EMPLOIENT CEUX QUI LES RECOIVENT.

Après avoic considécé ees sophismes réduits à l'expression la plus simple, dépouillés de tous les ocnements de l'éloquence et séparés des ciceonstances dans lesquelles on les fait valoie, le leeteur, qui n'auca vu dans les uns qu'un amas de conteadictions, et dans les autees qu'une apparence de caison qui s'évanouit au premier examen, aura peutêtce quelque peine à concevoir quel est leur usage, quel est le pacti qu'on peut en tirer.

Se pent-il que les politiques qui les emploient n'en aient pas reconnu l'absuedité? Se peut-il que ceux qui les eccoivent n'en aient pas senti le néant?

Non. Cette supposition est teop invraisemblable pone être admise. Il y a peesque toujours feinte des deux pacts. Tout eet appareil de fausses raisons, faussement données, faussement coçues, ne se soutient que par une convenance cécipeoque entre des hommes qui veulent s'entendre et se menager. Leur jeu est de se protéger les uns les autees contce l'imputation de n'agic que pour leuc intérêt propre, sans aucun égard pouc le bien public. C'est un voile spécieux sous lequel on se cache. On prétend avoir des opinions qu'on n'a pas. On prétend agie de honne foi en consequence de ces opinions. On est toujones súe d'échappee à la conviction du contenice : cac , à moins de lice au fond des cœues et d'avoie une exacte mesuce de l'intelligence d'un homme, peut-on afficmee que l'opinion qu'il professe, tout absurde qu'elle est, ne soit pas la sienne?

Il v a des eas où le silence, le silence absolu, serait teop suspect. Ce secuit avoure qu'une mesuce est injustifiable, qu'on est coduit à esquivec le combat. Il est de toute nécessité d'obvice à un souncon qui nuicait au crédit de tout le pacti, en foucnissant contce lui une présomption à la portée de tout le monde.

Un parti a toujours une réputation à ménager. Ceux qui jouent le peemiec côle ne peuvent conservee leue ascendant qu'autant qu'ils sont prêts à soutenie l'attaque et la défense. Il leuc importe donc d'avoic des acguments plausibles, locsque le sujet n'en fouenit pas de bons , pour donnée une couleue à toutes les mesuces, et fussent ils surs d'entealner pae leue autorité, ils doivent cachee cette foece céclie et ue prétendee qu'à un succès de caison.

Ceux qui jouent le second côle, ne fussent-ils détecminés dans le fait que pae la volonté du

ministre ou du souverain, veulent, ilans cette abnégation d'eux-mèmes, garder les débors de l'indépendance et paraître ne voter que d'après la conviction de l'cur entendement.

Il suit de là que, dans une assemblée politique, quelque mauvaises que soient les mesures, l'honneur alu parti exige qu'il y ait des arguments produits et soutenus pour conserver une apparence de liberté et d'honnèteté.

Il est rai que, ai la fisuseté de l'argument est econome, la riquitation de saguese pour lo souffrir; mais la riquitation d'aboneteté demeure instituuis, qui pour le choixe, qui pour le choixe, que que l'appendir la reste le la riquitation d'abonetet de marcia regiunent, soutenn par l'autorité de reridit, papper par ceus alout il favoire les intérets, surs toujours une multitude de partitants fant conjunt qui débite cett fause monnais es flutte qu'elle passers sans cannen, on que, ai de la confincie de la chief de la confincie de la confincie de la confincie de la chief de la confincie de la confincie de la confincie de la confincie de la chief de la confincie de la

Dans cette vue, les différents sophismes produiront plus ou moins d'effet, selon la nature dés cas.

1\* il en est qui out comme un masque de pravicionec et de précution jui réussissent auprès des bommes timides et défants; lis donnent à celni qui les emploie un air du circonspection et de molestie: mais in plaient moin su ceptris fier et courrgeux. A cette classe, se rapportent les "arguments and metam et auf reveruntations, la "Fayments and metam et au de reveruntations, la "Fayments and metam susages, Naturotife, et tous les Crisolitis des macines susages, Naturotife, et tous les circa silégioriques shout on se sert pour subjuguer la raison quando on pe que pas la convainere.

2º Il en est d'autres qui ont un caractère de force et de bardiesse. Ils imposent par un air de supériorité. L'orateur semble se placer sur une éminence, et regarder de haut ses antagonistes. Il emploie tous les arguments ad superbiam, ad odium, ad contemptum, ab irato. Il répand l'ironie et le sarcasme. Les termes de perfection, d'excellence, de découverte, de génie, deviennent dans sa bouche des termes de reproche et de ridicule, qui ont une puissance magique pour tout réfuter. Vous croiriez qu'il a tout approfondi, tout embrassé dans une seule vue, et qu'il est revenu de toutes ces illusions, de toutes ces chimères de réformateurs. Mais avec cet air de defi et d'audace, il se garde bien de s'exposer au danger d'un combat réel ; le dédain sert à couvrir sa faiblesse, et il donne à sa fuite l'apparence de la victoire.

Entre ces sophismes, les premiers sont à l'usage de tout le monde. Les autres ne penvent réussir qu'à l'aide d'une place éminente ou d'un talent dis-

tingué. Un chétif orateur qui osc s'en scrvir, ne produit aucun effet et devient ridicule.

Où la guépe a passé, le moucheron demeure.

Dons un État despotique, ceux qui gouvernent n'ont à influer que sur l'entendement ou la volonté d'un seul. Par rapport au peuple, on ne lui donne

pas ile raisons, on lui intime des ordres. Dans un État libre, il faut influer sur l'entendement ou la volonté d'un grand nombre, et de là ,

la nécessité des arguments vrais ou faux. La corruption <sup>1</sup>, a dit Ilume, est une preuve de la liberté. Les sophismes en sont une preuve du

mème genre.

Hais il ne faut pas tirer de là une objection contr

Mais il ne faut pas tirer de là une objection contre les Etats libres, contre les assemblees politiques dont les débats out ile la publicité; car, en pesant le bien et le mal, la balance est considérablement en faveur du bien. Cette lutte publique entre tous les intérèts aura une tendance à former des athlètes plus babiles et plus exercés. Les abus, il est vrai, seront défendus avec art, les institutions vicienses scront présentées sous des aspects trompeurs ; mais en résultat, il y aura plus de têtes pensantes, plus de vigueur intellectuelle ; le trihunal de l'opinion se compose à la longue de juges plus éclairés ; et dans ce combat entre l'erreur et la vérité, la victoire doit enfin demeurer du côté de ceux qui emploient des armes d'une meilleure trempe. Le progrès peut être lent, mais les avantages une fois obtenus sont durables, parce que la nature de la constitution les met à l'ahri du caprice. Ceci paraît vrai, du moins par rapport à l'Angleterre, et son histoire en fournit un grand nombre de preuves.

Disona ici un mot de la grande république américaine. Le congrès des Etats-Unis est la seule assemblée qui exerce les mêmes pouvoirs et avec la même publicité que le parlement britannique. Où en sont-ils pour l'emploi des sopbismes?

Il est certain que leurs fondateurs, en traversant l'Océan, se sont effranchis de plusieurs abus qui sont restés dans la mère patrie, et qui ne pouvaient se transplanter dans un établissement colonial.

Un gouvernement naissant ne peut avoir que les emplois nécessaires. Il n'y a point de place pour des prête-noms, point puur des surnuméraires, pour des dignités sans office ou pour des offices nominanx, etc.

Par la même circonstance rénoratrice, il est un grand nombre de sophismes qui ne pouraient pas émigrer avec les colons. Point de clameur générale contre l'innovation dans un paya où il fallait tout

On entend par corruption l'emploi des moyens d'infinence du gouvernement sur les votes de l'assemblée. créer. Point de culte idolâtrique pour les ancêtres dans des colonies où les individus, rassemblés de toutes les parties du monde, n'avaient pas d'ancètres communs. Point de superstitions générales fondées sur les traditions des temps d'ignorance. Point de préjugés d'autorité dans des États où il n'y a pas de succession de personnages puissants d'une reputation imposante. On pourrait prolonger encore cette liste négative de causes d'erreur qui n'existent pas dans le congrès des États-Unis, Mais il en est sans doute d'autres qui leur sont particulières. tenant à leur diverses constitutions, à leurs diverses religions, à des préventions nationales, à des oppositions d'intérêt, ou à des exagérations républicaines. Il ne faudrait rien moins qu'une profonde étude de tout ce qui concerne ce faisceau de républiques, pour être en état de juger quels sophismes doivent prédominer dans cette assemblée.

### CHAPITRE VI.

DES BOLES DIVERS PAR RAPPORT AUX SOPHISMES.

Terminons cet ouvrage par quelques observations sur le caractère de ceux qui se servent de ces arguments sophistiques. Cherchons à distinguer les cas où il ne faut accuser que l'intelligence, et ceux où on peut présumer un défaut de sincérité.

Une comparaison se présente d'elle-même entre les faux arguments et la fausse monnaie. Le fabricateur, le distributeur, l'accepteur, roilà les trois rôles nécesaires pour mettre un mauvais écu en circulation.

Chacun d'eux peut concourir au même acte sons avoir la même intention et le même degré de connissance: 1º Mauraise foi, 2º Embrité, 3º erreur sans blâme; voilà les divers états où peut se trouver leur esprit par rapport à l'acte.
Le soupcon de mauvaise foi tombera plus natu-

reflement were fabricators que sur le simple distributors, Quil Sajais, en effet, deir foss écu su d'un fant argument, on ne peut frier al Invance; su d'un fant argument, on ne peut frier al Invanprend ette peine qu'avec l'Instension d'en tirer quelque profit. Dans le cas du faux écus, il est certion que le fabricators and qu'il est faux, clans le train que le fabricators and qu'il est faux, clans le mateur, il y a des repris fins et subbit qui se prennent dans leurs propres fifets et que Ennouspropre rend ensuite areugles. Cepositant la mantante fir et plu probobile dis det de chail qui fabrique le sophisme que de la part de ceux qui ne font que le recevoir et le répandre.

Play Timérèt seintetur est manifeste, plus on peut pénumer la manusin foir amis ce vietnecre qu'un présomption; cer il est passible que celui qui côté à son influence ne l'aperçoire pas. Sans un certain degré d'attention, un homme ne découvre pan mieux ce qui se passe dans on ceptif que dans l'esprit des autres. Vous pouvez aroir en main un lière ouvret et fixer les yeus ust les page, sans rien pare ceir du contenu, si votre attention u'y est pas dirigée.

just urrigee.

La présomption de mavraise foi est au plus hant degre de force lorsque, la question étant chalement procés. La stangenite point et de de la coutri-poise, la companya de la contraction de la coutri-poise, la companya de la companya del la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la compa

De toutes les manières d'éluder, la plus décisire pour la mauraise foi est celle qui consiste à représenter l'argument de son antagoniste sous un point de vue faux, à lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, et à feindre de lui répondre en troveslissant son orinion.

La muraise foi est moits présumable dans les cas of insiérés éducteur agli concurremment avec les préjugés établés, les coutumes reçues, cl'autorité des floctives. Pius une options a de cours, plus il est probable que ceux qui la professent sont sincres; car à l'ay a point d'option si absurple, qu'on ne faste aisément stopter, pourru qu'on persade qu'elle est généralement admie. Le principe d'imitation opère sur la croyance comme sur la conduite.

Le troisième rôle, celui de l'accepteur, est aussi équivoque que les deux premiers.

L'acceptation peut être un aete interne ou externe. L'opinion fausse est elle reçue comme vraie, on peut dire que l'acceptation est interne. Cet assentiment est il reudu manifeste aux yeux d'autrui par geste ou par discours, l'acceptation devient externe.

Ces deux actes vont naturellement ensemble, mais ils peuvent être séparés. Sensible à la force d'un argument, je juis me comporter comme si je ne l'avais pas sentie; et sons en avoir reçu aucune impression, je puis feindre de l'avoir reçue.

Il est clair que l'acceptation interne ne saurait être accompagnée de mauvaise foi : mais l'acceptation externe peut l'être, et l'est dans tous les cas où elle n'est pas précédée de l'acceptation interne, c'est-à-dire de la persuasion.

Mauraise foi, on témérité, ou faiblesse d'es-

prit, c'est l'une ou l'antre de ces imperfections qu'il fant attribuer nécessairement à ceux qui avancent on qui sdoptent des sophismes. Jusque-là ces distinctions sont claires et pal-

Jusque-là ces distinctions sont claires et palpables. Mais en y regardant de plus près, on trouve un état mitoyen entre la mauvaise foi et la témérité, un état qui participe de l'un et de l'autre.

Cest eq qui peul avoir lieu alans tous les cas où la force de l'argument almet différents degrés de persuasion. Je ne trouve dans mon opinion qu'un certain degré de probabilité; je m'énonce comme si jy troussis la certitude. La persuasion que je déclare n'est pas absolument fausse, mais elle est exagérée, et cette exagéréalme af fausset.

Plus on s'accoutime à employre un faux argament, plus on estajet à passe de l'état de maierisfo à celul d'imbécilité, je venx dire d'imbécilité retaire au sujet. On a lit du jeu, qu'on commence par être dupe, et qu'on finit par être fripon. Mais, en ceci, on commence par un certain degre de fourberie, et l'on finit par s'en insporer à soi même.

C'est un phénomène bien connu, qu'un menteur d'une imagination un peu vire, à force ale répéter une histoire inventée à plaisir et de la partienlaeisee, parvient enfin à se tromper lui-même et à la croire vraie.

Mais si cela peut arriver par rapport à des faits feitifs toujours ne contradiction avec der faits récis, combien cette illusion ne sera-t-elle pas plus facile, et, par conséquent, plus fréquente par rapport acti ces impressions internes si délicates et si fines, à ces degrés de persuassion si starés, qui n'ont point degrés de persuassion si starés, qui n'ont point signe extérieur, et pas même iles mots corresponduats nour en exurimer les nuamers?

Si de mauvais arguments sont un indice de mauraise foi, cet indice devient bien plus fort lorsqu'au lieu de s'adresser à l'entendement, on s'adresse à la ralonté de ceux qu'on veut persuader, c'est-àdire lorsqu'on substitue à des arguments les peines et les récompenses.

De faux arguments adressés à l'entendement peuvent être cérulés; mais ces arguments adressés à la rolonté (si on peut leur donner ce nom) ne peuvent pas l'être : les caisons les plus fortes seraient sans effet. Il faulrait, pour les combattre, avoir des moyens supérieurs de subornation on de contrainte.

### Conclusion,

La focce intrinsèque d'un aegument, dira-t-on, ne dépend, en aucune manière, du caractère moral de ceux qui l'emploient. En sophisme n'en vant pas mieux poue être dans la bouche d'un homme de bien; il n'acquiert pas un degré de fausseté de plus pour être dans celle d'un fripon. Le motif, bon ou mauvais, n'affecte, en aucun degré, l'argument luimème. Il pareit donc que ces considérations morales sont étranères au sujet.

Je conviens que l'essentiel est de démontrer la fausseté du sophisme, sans égard aux causes qui le produisent et aux intentions de ceux qui le défendent, l'œuvre de la logique se borne à cela : mais sous un autre point de vue, il m'a paru utile de mettre en évidence la liaison naturelle et intime qui existe entre l'intérêt personnel , la manvaise foi et les sophismes. Si on a vu des hommes attacher une idée de supériorité d'esprit à l'emploi subtil de ces moyens d'imposture, il serait déjà bon, sous ce rapport, d'bumilier leur vanité en leur montrant que ce succès tient uniquement à l'intérêt privé de ceux qui leur applaudissent, et qu'il n'est pas besoin d'un grand talent pour entraîner les hommes dans le sens de leurs préjugés , de teur profit ou de leurs passions. Les succès veniment honorables dans une assemblée sont ceux qu'on obtient, avec la caison seule, contra les jutérêts séducteurs. Les succès du sophiste ne sont que comme la conquête d'une place dont la garnison était secrètement vendue.

Mais, de plus, ai fun conquis teut ce qui't y a de mepriande dans ett disposition sophistique, combien dile prouve de debini poue la viérie, de prevente dans la brison andé feretule de l'hommer, problet, et an resulter que, dans une neumble plulue, l'orsteru que dans une neumble plulue, l'orsteru que unploter son telact et de la survaiori un sophisme recomus, perdra son credit que l'active de la compression de la purisé de tous les anis de la probliét et de la sincrétic, du ne le vera plus que comme un homme auxiente, cantrie lequid I finat étre un ve sprite; activirence lui pie, L'éficacidié de cette cenaure morie peut se pou-

ser par un exemple finalifier. Four ne para soluri de manual; i, le permitel dans l'assemble degladatre la plas nombreuse qui esiate; et je crois pouvoir la permitel dans l'assemble degladatre la plas nombreuse qui esiate; et je crois pouvoir dans la comporent, il Parco et saucen qui, dans une compagnie de femmes homètes, ais oublite le devoir ma galant homes, au posité de prononcer in d'imagiant homes, au posité de prononcer de l'imagiant homes, au posité de prononcer de l'imagiantien nuffit pour faire respecter cette de l'imagiant nu crois et l'imagiant nu de l'imagiant nu de l'imagiant nu de l'imagiant nu de l'imagiant nu crois et l'imagiant nu de l'imagiant nu d'imagiant nu de l'imagiant nu de l'imagiant nu de l'imagiant nu

Cet exemple, il est veai, prouve un peu trop; car, dans ce cas, c'est l'évidence du ilélit qui lui sert de frein; et la mauvaise foi du sopbisme le plus franduleux n'est jamais aussi manifeste qu'une violation des lois de la bienséance. Mais ce serait déjà heancoup que de parrenir à décrier quelques sophismes, au point qu'ils n'osassent plus se montrer, ou, qu'en se montrant, ils ne produisissent d'autres sentiments que eeux de l'indignation ou de sélimels de

d'autres sentiments que eeux de l'indignation on du ridieule <sup>1</sup>. Quand les tours d'un charlatan sont démasqués, il est obligé de se dépayser.

Quære peregrinum, vicinia rauca reciamai.

Prenons seulement un siècle ou deux pour la sûreté de la prophétie, et soyons sûrs que le temps viendra où cette élauche des sophismes, achevée et polie par une main plus habile, leur servira de signalement dans les assemblées politiques. Tandis qu'un orateur, satisfait de lui-même, croira éblouir

<sup>5</sup> Ceux qui ont lu le Curé de H'akefield se rappelieront l'agréable épisode d'un fison, Éphratin Jenkins, son traité de Cosmogonie, son Sanchoniaten, et la manière dont si sut en imposer dans as prison au bon curé et à sec camaet tromper par quelque argument de cette nature, vingt voix s'élèveront de concert, non pour le réfuter ennuyeusement, mais pour le renvoyer à l'école ou au théâtre, et en faire bonne et prompte justice.

junice, possible, toutefoic, que est ouvrege na aerre qu'à réabuller, pour un temps, la éteririé des sophiètes. Ils l'étudireon comme un livre de ribe réorque, pour appendre à mainri les armes de leur état, à se mettre en défense. à parre les coups, d'acternir de ja outrer plus hablies et pour exerés. C'est ainsi qu'un traite sur les atraigémes da foiso peut contriber au arfilmenta de la fru qu'on la police qui les pourrait, et su public qui apprend entin les connitres.

rades; mais le pied fourchu as trahit lui-méme: quand on entendit répéter à de nouveaux reuns ce beau morceau d'érudition, la prison retentit d'éclats de rire, et c'élait à qui se moquerait iet plus d'Éphraim Jenkins.

# SOPHISMES ANARCHIQUES.

# EXAMEN CRITIQUE

DE DIVERSES DÉCLARATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET BU CITOYEN.

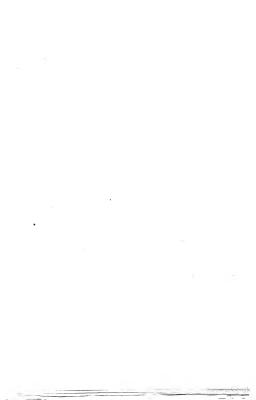

## AVERTISSEMENT.

Réfuter la Déclaration des droits de l'homme. n'est-ce pas prendre une neine inntile? Cette déclaration, proclamée avec tant de pompe, reçue avec tant d'acclamation, traduite dans toutes les langues de l'Europe, mais secrètement méprisée par ceux mêmes qui l'avaient faite; contredite dans toutes leurs lois de détail, altérée par leurs successeurs, et rejetée du code impérial, qu'est-elle maintenant qu'unc page décriée d'une constitution qui n'existe plus? Je conviens que cette réfutation n'a plus l'intérêt palémique qu'elle aurait eu sous le règne de l'assemblée nationale. C'est un traité sur une maladic contagicuse dont on ne narle plus, et, par conséquent, un ouvrage sans attrait pnur ceux qui ne savent s'necuper que des circonstances du moment. Mais l'examen d'une grande erreur renferme un intérêt qui subsiste tnujnurs. Le germe de cette fausse théorie des droits de l'homme est dans les passinns du cœur humain, toujours les mêmes, et qui n'attendent, paur se reproduire, que des circonstances semblables. Vnyez ce qui s'est passé récemment dans l'Amérique espagnule, dans la pravinec de Caraceas : aussitôt que l'insurrection a été en force, les insurgents unt fait une déclaration des droits, sinnn dans les mêmes termes, au mains dans le même esprit que celle de l'assemblée nationale. Ainsi, quoique cette déclaratinu ait été retranchée du cndc des lois françaises, clle ennserve eneure une place secrète dans le code démocratique de l'opinion. J'ai vu, même en France, plusieurs personnes disposées à convenir qu'elle était dangereuse, saus cesser de croirc qu'elle fût vraie; et l'an ne doit pas se dissimuler que son anéantissement n'ait été plutôt l'nuvrage de la force que celui de la conviction. Si l'on peut ôter cette arme aux enthousiastes politiques, il faut le faire pendaut qu'ils sont faibles, car il est trop tard quand ils sont en force. C'est ainsi qu'on choisit le moment où les eaux sont basses paur rétablir les digues, après que la violence d'un torrent les a renversées.

D'ailleurs, cette déclaration renferme un extrait ou une essence des erreurs primulguées par les premiers écrivains du siècle. S'il fallait restituer à chacun ce qui lui appartient, no verrait dans cette enmpilation les membres épars de Mably, de Rousseau, de Raynal, de Candarcet, de Didcrat, de Price, de Priestley et de beaucoup d'autres. Mais ces faux principes, sanctinnnés par l'assemblée nationale, unt un caractère de solennité qui leur manque dans ces écrivains. Ce qui n'est chez eux que la théorie d'un individu, est ici un énoncé légal. Attaquer cette déclaration, c'est douc combattre ces crrcurs rangées en phalange; c'est rencontrer tous les enuemis du ban principe dans un même camp, et leur livrer une bataille plus décisive. Ce vœn d'un empereur, de trouver tous ses adversaires sous une seule tête pour l'abattre d'un même coup, se réalise jusqu'à un certain point dans ce travail de l'assemblée nationale.

Si l'on abjectait contre cet écrit que la plapart des observations routent ura des critiques repart des observations routent ura des critiques reribate, je régondrais que, dans un roman, dans un discours académique. Le most ne sont que des mots, et que les termes impropres sont sans sonséquences mais que dans les hist, és surfout dans tes principes finadamentant des lofs, des presentant de la consecución de la consecución prese, qui font satur des décés basses, pervent conduire à des calamités nationales. En e comais rien de plus justs que cette peusée d'un mais rien de plus justs que cette peusée d'un écrivain français, « que ce qu'il y avait eu d'ab-« surde dans la révolution a conduit à ce qu'il « y avait eu d'atroce !...». On approuve la critique littéraire qui analyse

On approuve la critique littéraire qui analyse avec la plus grande rigueir les expressions d'un poête: on se fait un mérite de rolever un mot superflu, un terme obscur, un tour équivoque; et celui qui démête les fautes les plus légères set censé contribuer au perfectionnement de l'art.

Combien cette critique verbale u est-telle pas plus utile appliquée au style des lois l'uis-jeplus utile appliquée au style des lois l'uis-jesavoir autrement que par la valeur des mots ce que la loi ne commande ou me détond? Est-ceperdre son temps que de montrer aux législateurs combien il est difficile de éverprimer correctement, combien il leur importe de ne dires rectement, combien il leur importe de ne dires plus ni mois que ce qu'il se velocit, de preduire une idde juste qui n'ait pas besoin de commentaire?

Fût-on même déjà convaince que cette déclaration renferme une doctrine erronée, on pourrait en lire la réfutation avec profit, comme un exercice de logique. Il y a bien de la différence

entre sentir le faux et le démêler. On voit ici, ce me semble, en quoi consiste l'art de mettre dans son jour une fausseté captieuse. Il s'agit d'aburd d'observer si une proposition qui paraît simple, n'en renferme pas plusieurs. C'est en les séparant, en les simplifiant qu'ou se mot sur la route pour réfuter ce qui doit l'être : car ce qui sauve ces propositions complexes, c'est un mélange de vrai qui fait passer le faux, ou une obscurité qui naît de la complication. Il faut voir si les mots principaux ont été bien définis, s'ils ne sont pas employés dans un sens arbitraire ou qui les détourne de leur signification usitée : car c'est là le grand secret pour tromper des lecteurs inattentifs, ou pour séduire ceux qui se croient plus fins quand ils affectent d'enteudre les termes les plus ordinaires dans un sens mystérieux.

C'est ici un ouvrage de controverse; cepeudant il tourne plus à la paix qu'à la dispute, parce qu'il attaque un système dogmatique qui exclut tout raisonnement, et qu'il est fait pour ramener an principe de l'utilité générale, le seul sur lequel on puisse établir une manière de raisonner commune.

de l'alsonnel commu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garat, Défense de lui-même.

# EXAMEN

### DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME

ET DU CITOYEN,

DÉCRÉTÉE PAR L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE, EN 1789.

#### PRÉAMBULE.

« Les représentants du peuple français constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance. l'oubli on le mipris des droits de l'homme. sont les scules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afiu que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés: afin que les réclamations des citovens fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonhrur de tous.

« En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprème, les droits suivants de l'homme et du citoyen. »

### OBSERVATIONS.

Le premier itéraut de ce préambule est dans le titre. Des légibateurs français destineit lécher les droits des Français, mais les Français ne paraissent in dans le frontième de l'outre que dans l'ourrage même. Ce qu'on itécher, ce sont les droits de Phomme et du citopen, Par cilopens, nous alevans entendre toutes les personnes engagées dans un corras politique; mais par hommes, en tant que distinqués des citogens, que derons nous entendre Toutes les personnes qui nos ont pas encore tendre Toutes les personnes qui nos ont pas encore tendre Toutes les personnes qui nos ont pas encore l'active l'active l'active l'active l'active l'active l'active les personnes qui nos ont pas encore l'active l'a membres d'une société politique, ceux qui sont encore dans l'état de nature, ceux qui existent comme ceux qui n'existent pas, ceux en un mot qui, par la supposition même, ne peurent avoir aucune connaissance de cette déclaration faite

On peut distingurr dans ce préambule deux parties : l'objet et les motifs.

L'objet, c'est al'exposer les droits naturels, innliènables et sacrés die, l'homme; c'est-à-dire de droits foudés sur la nature de l'homme, par consqueut essentiels à l'homme, sans leupués il ne saurait cuiter sans cesser al'être ce qu'il est; des droits qu'il ne peut alièner à aucun prix, pas même pour saurer sa tie; des droits dont on ne peut le priver sans commettre cette expérée de crime qu'on appelle triolation des choies sacrées, ou ancriléne.

Mais que deriendra cette assertion quand nous aurons proure; par un examen détaillé, que ces droits naturets, inaliénables et aerets, non jamais eu l'éxistence; que ces droits, qui doirent servir à diriger le pouvoir exécutil et législatir, ne tendraient qu'à les égarer; qu'ils sont incompatibles arec le mainten d'une constitution, et que les citorons, en les réclamant, ne réclameraient que l'annachie?

Ces principes, ilit le préambule, sont simples et incontestables : voilà donc des alogmes positifs, des articles de foi politique, des articles consacrés, qu'il faut recevoir avec soumission, qu'il n'est plus permis d'examiner.

Philosophie l voilà ton premier pas. Abjurer l'emploi de la raison l créer un symbole l ctablir des maximes sans argumeur, des points de eroysnee sans discussion? Accordez-nous ee que nous refusons à tout le monde. Accordez-nous que nous sommes infsillibles, et nous vous prouverons ensuite que nous ne nous sommes pas trompés.

Les motifs de cette déclaration, énoncés dans le préambule, sont si vagues et rentrent tellement les uns dans les autres, qu'il les roit inuité de les examiner séparément. Donnons-leur une forme plus distincte. Voyons ce que le législateur pouvait se proposer en dressant cet acte préliminaire.

# Morifs de cette déclaration. 1º Limiter l'autorité du corns exécutif: 2º limiter

l'autorité du corps législatif; 5- former une instructiou genérale qui pût guilter l'assemblée nationale élle-même dans la composition des lois. Voilà les divers buts qu'on pouvait se proposer.

Sous ees trois points de vue, la déclaration des droits me parait tont à fait inutile.

1º Pent-elle servir à limiter le pouvoir executif? Non, car c'est là l'objet partientier du code constitutionnel lui-même, dans lequel on fixe ses attributions, le mode d'après lequel il doit agir, et la responsabilité de ses agents.

2º Peut-elle servir à limiter le pouvoir du corps législatif? Si elle pouvait le faire, ce serait un mal. Toute limite est iuntile et dangereuse.

Data un pays oli fron se jurquose de donner de frintunere su pueppe, oli on lui donne le droit d'ultire ser représentants, le droit de s'assenabler, de presentre des jeilloins, on a fait tott e que la de l'autorité législatire. La vois publique, chez un puppe libre qui ells librerment ses édiposts, ost le verisible fron de l'assemblée nationale, Quand on l'anied anne et est de dépendance proport à la l'anied anne et est de dépendance par l'apport à la d'autre précasation de berdere. Comme rien ne pour d'autre précasation et ne l'apport de de la force. Il est suréout ridicelle d'inaspone que de la force. Il est suréout ridicelle d'inaspone que de voir intertaine. vous anômes par de phrasa-

Quand le peuple est mécontent d'une loi, c'est à raison de quelque inconvénient réel ou imaginaire qu'on lui attribue. Le public ne formers pas son jugement sur cette loi d'après la déclaration des droits de l'homme, mais d'après le mal qu'il sent ou ou'il creint.

Par rapport aux droits eux-mêmes que vous déclarez, vous les énoncerez avec des exceptions ou sans exception: vous vous réserverez de les modifier par des lois subséquentes, ou ils seront déclarés purement et simplement, sans modifica-

rien, elle n'a point i effet pour limiter le pouroir léghalif dans le second es, la déclaration baivoir le pourra plus être observée; chaque loi de détail ésera une violation manifects. Supposer qu'on sit Vinced, dans la déclaration, que la liberté de chaque individu sera conservée entière et sans atteinte, toute loi subséquente sera en contradiction directe arec cette proposition extravagante. Supposer qu'on

tion. Dans le premier cas, la déclaration ne signifie

individu sera conservée entière et sans atteinte, toute loi subséquente sera ne contradiction directe avec cette proposition extravagante. Supposez qu'on ait dit que chaque individu conservera sa liberté entière et sans atteinte, excepté dans les cas où la loi en ordonnera autrement, la set évident qu'on n'a rien dit, et que le pouvoir législatif est aussi illimité une s'il n'a want loist de déclaration.

L'un ou l'autre de ces écueils est inévitable. La déclaration dira trop ou ne dira rien. Plus ses auteurs auront d'expérience, plus ils eviteront de lier les mains à la puissance législative. Moins ils seront céluirés, plusils se jetteront vers des principes généraux, qu'il sers impossible de réduire en pratique.

raux, qu'il sers impossible ile réduire en pratique. 3º Cette déclaration iles droits n'était par plus propre à remplir son troisième but, celui de servir d'instruction générale aux législateurs pour la composition des lois de ilétail.

La méprise de ses auteurs a eu sa source dans la logique vulgaire, où l'on confond deux choses distinctes : la démonstration et l'invention; l'ordre dans lequel il faut placer les vérités pour les euscigner, et l'ordre qui sert à les décourrir.

Les principes, dit-on, doivent précèder les conséquences : les premiers une fois porés, les autres en découlent d'elles-mêmes. Qu'entend-on ici par principes? Des propositions de la plus graude tendue, Qu'entend-on par conséquence? Des propositions particulières reufermées dans des propositions ferèrles.

Que cette methode soit favorable à l'argumentation et su débat, c'est ee qu'on ne saurait nier, car si vous m'engagez à admetrre une proposition générale, je ne saurais, sans me contredire moi-même, rejeter la proposition particulière qui s'y troure renfermée.

Mais cette marche, si propre au debat, n'est pas celle de la concepion, de l'investigation, de l'invention. En ecci, les propositions particullères précèdent les propositions genérales. L'assentiment qu'on donne aux dernières n'est fonde que sur l'assentiment qu'on donne aux premières. Nous prouvons les consequences par le principe, mais nous ne sommes arrives au principe que par les conséquences.

Appliquons ceci aux lois. Dans le plan que je combats, l'Objet était d'établir d'abord des principasts, et d'en déduire ensuite les lois ile détail. Mass c'était une fausse marche. Il fallait avoir sous les veux le système entier des lois, les avoir comparees ensemble, pour être en etat d'en extraire avec surete des principes fondsmentaux vraiment aolides, et capables de soutenir l'examen d'une rsison sévère. Une proposition génerale est-elle vraie, c'est senlement parce que tontes les propositions particulières qu'elle renferme sont vraies. Mais comment s'assurer de la vérité d'une proposition générale ? En examinant toutes les propositions particulières qu'elle contient. Quelle est donc la marche qu'il faut suivre pour remonter à un principe? Il faut prendre un certain nombre de propositions particulières, trouver un point où elles s'accordent, et ce point d'union trouvé, s'élever à une proposition plus étendue qui les embrasse toutrs.

C'est sinsi qu'on peut avancer lentement, mais à pas sûrs, en se rendant raison de tout. Dans la route opposée, on marche au hasard, et l'on est sans cesse à côté d'un précipice.

Que s'rusuit-il? Que l'ordre convenable était il'abord de former les divers codes de lois, et qu'alors on aursit pu, sans erainte de se contredire soi-même, en déduire por abstraction une suite de propositions générales ou de principes fondamentaux.

Ceci, dira-t-on, tourne dans un cerele vicieux; car, pour former ers lois de deiait, il faliati bien que les legislateurs cussent dans l'espeit un objet, in but, un principe qui les guidst dans leur travait, On ne peut rim faire sans cela ni en phayapen ni en morale. Il y s toujours quelque théoric qui préchel sout ce qu'on fail avec incellièmere et volonié.

Sans doute, et je n'ai pas supposé des législateurs sortant de l'état de nature, des hommes sans connaissance et sans expérience. Il y a en des lois antérieures; ils en ont connu les effets; ils sont réunis pour les juger, pour les corriger, pour les rendre conformes à leurs notions de bien public. Mais je dis que, dans ce travail, ils doivent bien se garder d'imprimer le caractère de principe à des propositions gruérales , avant de s'être assurés de leur vérité ; ils doivrnt bien se garder de proclamer un drnit absolu et inalienable, avant d'avoir examiné s'ıl ne sera soumis à aucune exception; mais particulièrement si l'on se propose d'enchaîner le législateur, il faut avoir formé tout le code avant d'établir des maximes suprêmes qui limitent son pouvoir, Il faut connaître toutes les lois de détail avant de fixer l'enceinte dont il ne devra plus

sortir.

Cette précipitation à établir des maximes générales, des maximes irrévocables, n'était, de la part des plus forts, qu'un moyen de triomphe sur les plus faibles, un moyen par lequel on prêtendait

subjuguer toute opposition future; et eeux qui s'applaudissaient alors d'avoir consseré des dogmes politiques qui terrassaient l'aristocratic, ne se doutairnt guère qu'ils venaient de fournir des armes à une puissance cent fois plus redoutable, je veux dire à l'anarchie qui les a perdus. Msis c'est à l'histoire à raconter comment s'est formée cette déclaration de droits, quelle violence et quels emporte. ments ont présidé à un ouvrage qui surait exigé la raison la plus calme et la plus pure, comment chaque mot était arraché à un parti par les elsmeurs de l'autre, et à quel point l'opinistreté s'enflammait par le résistence. Cet historique de la déclaration est indépendant de la déclaration rilemême; nous la considérons comme un ouvrage abstrait, sans aucun retour sur ses auteurs, ni sur les passions dont ils étaient animés. Nous ne condamnons ni lrurs motifs ni leurs intentions; nous ne voulons que relever des erreurs dont les suites ont été si funestes.

#### ARTICLE PREMIER.

Les hommes paissent et demeurent libres et égaux en drong. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

OBSERVATIONS.

- La première proposition en renferme quatre distinctes.
- Tous les hommes naissent libres.
   Tous les hommes demeurent libres.
  - 5. Tous les hommes naissent égaux en droits.
- Tous les hommes demeurent égaux en droits. Tous les hommes naissent tibres. Ce début renferme une fausseté palyable. Observez les faits.

Tons les hommes naissent dans un état de sujétion et même de la sujétion la plus alsobue, L'enfant et dans une dépendance continuelle par sa faiblesse et par sas besoins. Il ne peut vivre que par le secours d'autrui. Il duit être gouverine péndant un grand nombre d'sunées, et la pluspart des lois ne Femancipent que lorsqu'il a parcouru plus du quart de la plus longue vie, selon les probabilités com-

Tous les hommes demeurent libres. Si cette libret s'entrad de l'état sawage, de l'état de nature, des hommes errants dans les forêts, cette proposition peut être vraie; mais oi est son utilité par rapport à ons "Les hommes actuels, les hommes qui naissent sous un gouvernement, sont tous par le fait saujettis à des lois, homms ou mauraises. Le drâtust de libret est let extecnoliumel des valointes Le drâtus de libret est let extecnoliumel des valointes les drâtus de libret est let extecnolium del sur laintes par les drâtus de libret est let extecnolium del sur laintes par les drâtus de libret est let extecnolium del sur laintes par la libret est extende la lette par la libret est lette extende de la libret par la libret est par la et des déclamations. Ces mêmes législateurs qui déclarent solennellement que tous les hommes demeurent libres, ne cessent de gémir sur la servitude béréditaire de la plupart des nations.

e Cette contradiction, diract-on, n'est qu'pparente. Il faut distinguer le droit et le fait : les bommes esclares dans un sens sont libres dans un autre; libres par rapport aux lois de la nature, ceclares par rapport aux lois politiques, qu'on appelle vainement des lois, et qui ne sont point telles, quisqu'elles sont contraires aux lois de la nature, n'a qu'elles sont contraires aux lois de la nature.

Voils kingage subtil auquel on a recours quand on vent nier e qui est, quand on est embraces par des faits notoires, quand on a contensit l'évidence de la vérité. Les loisse la nature sur lesiprelles chacim raisonne à sa fantaisie, ue sont que des lois imagianises; cetoi qui les allègue ne fait cur chose qu'alléguer sa volonté particulière, et veut substituer une féction à la réalité.

Le philosophe qui cherche à réformer une mausaise loi, ne le pa Fesiatience de cette diet rive vaise loi, ne le pa Fesiatience de cette diet rive conteste pas la validité; il ne préche point l'insurrection contre die. Il expose ses raisons; il fisi sentir les inconvinients de cette loi et les avantages qu'on trouverait à la révoquer. Le caractère de l'anarchiste cet tout different. Il nie l'existence de la loi, il en rejette la validité, il veut exciter les hommes à la méconnaître comme loi, et à se souleure contre son exclusion.

Tous les hommes demeurent égaux en droits, Tous les hommes, c'est-à-dire tous les êtres de l'espèce humaine. Ainsi, l'apprenti est égal en droit à son mattre ; il a le même droit de gouverner et de punir son maltre, que son maltre de le gouverner et de le punir. Il a autant de droits dans la maison de son mattre que son maltre lui-même. Le cas est le même entre le père et l'enfant, entre le luteur et le supille, entre la femme et le mari. entre le soldat et l'officier. Le maniaque a le même droit d'enfermer ses gardiens, que ses gardiens ont de l'enfermer. L'idiot a le même droit de gouverner sa famille, que sa famille, de le gouverner. Si tout cela n'est pas pleinement renfermé dans eet article de la déclaration . Il ne signifie rien , absolument rien. Je sais bien que les auteurs de la déclaration, n'étant ni fous ni idiots, ne songenient pas à établir cette egalité absolue. Mais que voulaient-ils? L'ignorante multitude devait-elle les entendre mieux qu'ils ne s'étaient entendus eux-mêmes? Quand on proclame l'indépendance, u'est-on pas trop sur d'être écouté?

Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'ulitité commune. C'est ici un pas rétrograde, une rétractation frauduleuse. Les législateurs avaient senti confusément qu'ils venaient A'ktablir fegalité dans toute sa plenitude. Que fonzi, in maintenant l'il vincente prére le désinctions sociales, oubliant spills ont shell toutes les disinctions. Afin, à lans le neme sargepple, lis donnent et la reprennent, ils établissent et la détruient il à s'aracent le principe abune l'égalité pour plaire aux frantiques, et în glissent insuleatement le principe de si désinctions pour apaiexement le principe de si désinctions pour apaiexrévolés contre la chimère de l'égalité présentée sons maseure.

and manager multi- on part exe most, we provered page 2 Veut-on dire que cer distinctions ne sont point établies, — ou qu'elles ne doirent pas l'être, ou que, elle cestaient son der fonders sur centre de l'estaient sont est consideration de l'estaient sont est contraint par l'estaient par l'estaient par l'estaient par l'estaient par cen mote ont ten de sarciuse? On peut choisir, car ces mote ont ten de sarciuse? On peut choisir, car ces mote ont ten de sarciuse? De n'estaient page, est un appel au signe d'ait de l'advissils sur une matière de fait. Mais il Pro reut dire qu'elle ne peuvent pour exister parce qu'elles sont multes en dies-neue de l'estaient page de l'estaient page carière parce qu'elles sont multes en dies-celle de l'estaient page d'estaient page de l'estaient page de

Das le pressire ents, la proposition n'est pas diagreruse, mais (le est évillement fusus. Puns le second seus, elle est fonde en raison, mais il raflati l'exprime chierment, et non embyore un terme passionné. Bans le troisime seus, elle content une dectrine séditieux. Dier que la loi ne pent para, an lieu de dire que la loi ne doit par, c'est prépare l'insurrection n'el pasition d'avance. Ce a prépare l'insurrection n'el pasition d'avance, c'est prépare l'insurrection n'el pasition d'avance, l'entrements qui ne présentent rien d'offensif aux yeux, mais dans ketquels on exche un poignard.

### ARTICLE II.

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturets et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la surclé et la résistance à l'oppression.

#### OBSERVATIONS.

La confusion des idées est si grande dans tout cet article, qu'il est difficile d'y trouver un sens. Mais voici, je crois, les propositions qu'on peut en tirer:

†° Qu'il y a des droits antérieurs à l'établissement des gouvernements : e'est la seule chose qu'on puisse entendre par droits naturels. 2º Que ces droits ne peuvent pas être abrogés par le gouvernement : c'est l'innique sens qu'on puisse donner au mot imprescriptible.
3º Que les gouvernements existants tirent leur

3º Que les gouvernements existants tirent leur origine d'une association primitive, d'une convention.

Examinons séparément ces trois propositions. La première est absolument fausse. Le fait est

qu'il n'y a point de droits naturels, point de droits antérieur à l'institution des gourerements. L'expression droit naturel est purement figurative; et quand on veut lui donner un sens litteral, on tombe dans des crecurs qui ne soot pas simplement des crecurs apéculatives, mais des erreurs perniecuses !

Nous savous ce que c'est que virre sans gourrementent. Nous rous der relations de planteures tribus saurages qui sont resides dans un état d'independance, qui n'out point de clierte e point de de lois, il n'y a point de l'entie, point de sarrela, point de propriete. Le saurage peut posseiler quélque chore, mais ce n'est qui me possession mendiate et incertaine, qui ne dant equipatant qu'on ne la lui dispate passo un qu'il peut à dérandre, lui de la lui dispate passo un qu'il peut à dérandre.

Un droit d'une part sans une obligation exigible de l'autre, est une pure chimère : or, il n'y a point de droit dans l'état de nature , parce qu'on ne peut rien exiger. La liberté y est parfaite, si l'on veut. en tant qu'elle n'a point de frein régulier de la part d'un gouvernement : mais elle est extrêmement incertaine, en tant qu'elle est soumise à l'oppression continuelle du plus fort. A en juger par apalogie, et même par quelques traces bistoriques, les anciens habitants de l'Europe ont été longtemps dans cet état : point de gouvernement. par conséquent point de droits ; une vie précaire. une existence du jour au jour, une possession momentanée, de longues privations et toutes les habitudes farouches de la erainte. Dans le même état que les animaux, ils étaient au-dessous d'eux en fait de bonkeur, ear il n'y avait pas plus de surete pour l'homme que pour la brute, et l'homme avait, de plus que la brute, la prévoyance du mal et le sentiment de l'insécurité.

Ce malbeur même etait le germe de la civilisation. Plus on souffrait dans un état de choses où il n'y avait point de droits, plus il y avait de raisons pour désirer l'existence de crs droits : mais des raisons nour désirer l'établissement des droits , ne sont pas des droits; les besoins ne sont pas les morgens; la fain o'est pas l'aliment. Ceut qui parlent de droits naturets tombent donc dans la pétition de principe la plus grossière. S'il y avait en des lois toutes faites, qu'est-ce qui aurait pu conduire à en bire? S'il y avait en des droits naturels, ils suraient agis sur les homanes comme l'institut sur les abeilles, qui ne peuvent pas s'en écarter.

2. Si la notion des droits naturels est fause, celle des droits inprescriptibles tombe necessierement. Il n'y en a point de tels, il ne doit point y en avoir. Plus les lois approcheront de la perfection, moins elles seront sujettes à des changements; amis il ne doit point y avoir de lois irrétocables, taut que les chooses humaines sont soumises à des circonstances qui rarient.
Ouel est le hangaze de la raison sur es suici? La

vace es le songage de la romon sur ce sujet? La raison dit que le bonbeur public étant l'inique principe à consulter dans l'établissement des droits, il n'en est aucun qui ne doive être maintenu, tant qu'il est avantageux à la société; aucun qui ne doire être aboli, des qu'il lui devient missble.

Il faut considerer chaque droit à part, son avantage et son desavantage spécifique. Eutasser tous les droits ensemble, c'est se mettre hors d'état d'assigner leur valeur séparée et de faire entre eux les distinctions convenables.

Druite imperacripitibles I si ce langue diccie [Ingenezae, il decle encore plata la presentation : ear declerer das áreits inspresciptibles, e cis ear declerer das áreits inspresciptibles, e cis et impeimer à sea lois le caractere de la perpétuité. « En nous reside la perfection de la proble et de la ageste souter volonité doit requer sans controlle et nême après que nous ne serous plas. Les générations qui doivent nous suivre nevout controlle et nême après que nous ne serous plas. Les générations qui doivent nous suivre nevout convient. Cest à nous à l'em prescrire les d'entes éternés. Il suffiq que noter v'oudel de déclare.

BENIEST. - TOUF I.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Traités de législation, chap. xm, Des fausses manières de raisonner en motière de loi.

Celui qui proposera de les altérer, rebelle à l'assemblée nationale, sera coupable d'un attentat contre la nature : il faut le dévouer à la haine du genre humain comme l'ennemi de ses semblables.»

Tel est le fanatisme renfermé dans ces fausses notions de droits naturels et de droits imprescriptibles. C'est le despotisme de l'opinion contre le raisonnement. C'est précisément le langage de Mahomet; « Pense comme moi, ou meurs. »

and detroit react counte hou, ou mears, a manacher reaction reaction reaction association volunter, c'est une apposition qui, peut-étre, a pui se réaliser dans certaines circums annexes, et que l'ou conqui din moise comme possible; par exemple, dans le cas d'une colonie point de pareille organic. Tous les gouvernements dont nous avons Thistoire ont commencé pri la distribution de l'action de l'actio

Ba effet, qu'importe comment les gouverneuts se sont formés ? » ne connis pa de dispute plus oiseuse. Qu'ils aint commencé par une bande de voluer no par une agrégation de bergers, par une competér télénite ou par une rémain coloniars, le houbem de la societ ne duélief pas verneut? L'intérêt des lommes l'évél pas le suine dans les monarchies et dans les républiques? Le gouvernement n'a-til pas les mêmes dévoirs moraux s'elle qu'il par les mêmes de roirs moraux

Passons à la seconde partie de l'article.

« Ces droits (naturels et imprescriptibles) sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l'oppression. »

Observez l'étendue de ces prétendus droits , appartenant tous à chaque individu , sans ancune limite, Faite-vous une idée, ai vous le pouvez , de ce que c'est qu'un droit illimité à la liberté , à la propriété, à la streté, à la résistance , vous vous trouverez dans un choso de contradiction.

Liberté illimitée, c'est donc la liberté de faire et de ne pas faire, en chaque occasion, tout ce qui me plait, dans toute l'étendue de ma puissance. Propriété illimitée, c'est le droit de disposer de chaque chose à mon gré, sans avoir égard à personne. Surcté illimitée, c'est le droit de possèder tous

mes avantages saus souffrir aucune défaleation, par quelque raison que ce puisse être.

Résistance à l'oppression illimitée, c'est le droit de me garantir, par tous les moyens possibles, par tous les actes de violence, contre tout ce qui me parsit une violation de mes droits naturels, c'est-àdire contre tout ce qui me déplait.

Mais chacun de ces droits, dira-t-on, sera limité par dels posatires. Je réponds que cela ne se peut pas sans enfreiadre la déclarsilon, car elle a pronnocé ces droits impreur-pitôles, c'est-àdire inaltéraldes. Si l'on n'en peut rien retrancher, on ne peut point leur donner de limites. Voilà done l'œuvre de la législation rendue impossible. Si la liberté est dilimitée, il m'y a plus de droits,

done l'œuvre de la législation rendue impossible. Si la liberté cai lifinitée, il n'y a plus de rôte, se car les droits ne peuvent exister qu'ux dépens de la liberté : on ne peut crère un droit sans imposer une obligation correspondante; on ne sauvriaempècher les hommes de se unire qu'en retranchant de leur liberté. Ainsi, toutes les lois étant contraires à la liberté, sont contrisres au droit naturel <sup>1</sup>.

L'homme a un droit de propriété naturel et imprescriptible, c'est-à-dire qu'il n'en est pas redevable aux lois, et que les lois ne penvent pas le lui ôter : mais, pour donner un sens à ce mot, il fant que le droit soit relatif à un objet sur lequel il s'exerce, car un droit qui ne s'exerce sur rien n'a pas beaucoup de valeur, et ce n'est guère la neine de le proclamer solennellement. C'est en vain que toutes les lois du monde auraient assuré que i'ai le droit d'avoir quelque chose : si c'est là tout ce qu'elles ont fait pour moi , il faut que je prenne partout ce dont j'ai besoin, ou que je meure de faim. Ainsi, déclarer un droit de propriété sans spécifier les objets sur lesquels ce droit peut s'exercer, c'est établir, en d'autres termes, un droit de propriété universelle; c'est dire que tont est commun à tous. Mais comme ce qui appartient à tous n'appartient à personne, il s'ensuit que l'effet de la déclaration ne serait pas d'établir la propriété, mais de la détruire : et c'est ainsi que l'ont entendu les partisans de Baheuf, ces vrais interprêtes de la déclaration des droits de l'homme, auxquels on ne pouvait rien reprocher que d'avoir été conséquents dans l'application du principe le plus faux et le plus

On me dira que puisque le sens litteral de cet article présente une extravagance, il ne peut pas être celui que les législateurs araient en use. Ils m'ont jamais pue pener que ces droits pussent être illimités. Ils araient déjà dans l'esprit les lois de detail qui deraient modifier, restreindre, apés elle ces d'onts généraux dans leur application particulière oits généraux dans leur application particu-

Je suis loin de prêter aux législateurs français

\* Toutes lois sont coercittes, excepté les lois constitutionnelles qui créent des pouvoirs, et les lois qui révoquent les lois correlitées. des intentions folles et criminelles; mais a lis discut le contraire de ce qu'ils releand dire, a sig- tort d'Astendre ce qu'ils disent, et non ce qu'ils mentioner ce pet in ant doute, entrevire confisciment ce qui était dans leur intention, mais ils avant pass ut repliquer. Le ne mechange pas de créer ce qui i n'existe poini; il me units de montrer que le sens naturel gle leurs, gravessions ne fortune que des propositions absurdes, et contraile-toires.

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nut corps, nut individu ne peut exercer d'autorité qui n'en dérive expressement.

De ces deux propositions, la première est parfiliement vriae dans un sens. Gouverner et obrisont des termes correlatifs : où il n'y surait point (19beissance, il n'y surait point de gouvernement. La souversineté ne évacrec qu'autant qu'non a voulu dire, on a énoncé une vérité triviale qui ne mêne à rien.

Mais cu r'at pas li ce qu'on avait en vue, comme il est facile d'en juger par ce qui mis. C'est une proposition placé en avant pour servir de lasse à la proposition suivante. Sui corps, suit indication ne peut exerve d'autorité qui n'en dérire expressante. L'est-bire que toute actorité qui n'est avaneut. Cet-bire que toute actorité qui n'est avaneut. Cet-bire que toute actorité qui n'est annabat immédiat et exprés de la nation, est une nutorité usurpée, contraire au droit naturel, et pur conséquent nulle.

Si cette dicharation n'eat regardique la France, on cât pui Fernière romme une laurde sou droit futur constitutionnel. Mais elle est conçue dans les tremes les plus grievants, elle s'applique à tous les l'extremes les plus grievants, elle s'applique à tous les l'extremes les plus grievants, elle s'applique à tous les l'extremes les plus grievants, etc. les frappe tous à des l'extremes de montrée d'unsurpsitue et de utilité. Cette maxime et un inatrement de révolvition. La résistance et un l'autrement de révolvition. La résistance et un l'entrement pas l'entrement pas l'entrement pas l'entrement pas l'entrement l'entrement

#### ARTICLE IV.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

#### OBSERVATIONS.

Cet article renferme trois propositions. 1º La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

Cela est-il vrai? Est-ce là le sens ordinaire de ce mot? La liberté de faire du mal n'est-elle pas liberté? Si ce n'est pas liberté, qu'est-ce donc, et de quel mot pourra-t-on se servir pour en parler? Ne dit-on pas qu'il faut ôter la liberté aux fous? Ne dit-on pas qu'il faut ôter la liberté aux méchants

parce qu'ils en abusent?

Vous devez dire courageusement aux hommes que les lois ne sont faites que pour régler et restreindre leur liberté; mais vous craignez de les offenser, et que faites-nous ? Vous seur recourant petit artifice de donner à ce mot une définition à tous crait de prendre dans un seus contraite son acception commune, et vous , législateur, yous partez une langue qui n'est cell de personne.

partie une angue qui n'est certe de personne.

James de plus liberté de faire une cheese, arent
d'avoir examiné toutes ses conséquences. Si telé
partie plus les plus liberté de faire une une difarier
d'avoir examiné toutes ses conséquences. Si telé
partie de la conséquence. Si telé
partie de primie et uneme ordonnée par la loi,
me fidi-elle permise et uneme ordonnée par la loi,
en exersia pas libere de la faire. Un officier de
justice n'aurait pas la liberté de pours un voleur,
à noisse d'être bessir que cette perine ne pout pas
moire à ce voleur. C'est une absurdié extreme
moire à ce voleur. C'est une absurdiée extreme
fidition.

Autrai est ici un mot tris-impropre. Il semble que le figislateur popurrait pa fest aut individua la liberti de se faire du mal à eux-mèmes, qu'il ne pourrait protéger ni bomme, ni femme, ni enfant, ni imbécile contre leur ignorance ou leur improdence. Vous m'avez garanti una liberté, diraientalls; elle consiste à faire tout eq qui ne suit pas à atturin; mais il m'est permis de faire tout ce qui ne nuit qu'il moi-mème.

2º Ainsi l'exercice des droits naturets de chaque homme n'a de bornes que cettes qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.

Cet article declare comme vrai partout, ce qui est faux partout, Qu'on cite un seul gouvernement où les choses soient ainsi. S'il y avait une telle législation dans le monde, cette législation seroit arrirée à la perfection absolue. 5º Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Des bornes li ij y a un noment que era devois desinetillimités et imprescripilhes. You om parke d'une libert qui était mon droit naturel, et vous me dies maintenunt que etai la lis lorie à régler vous mêter trep. Yous seve commencé par établir vous mêter trep. Yous seve commencé par établir non indépendance chodes, et vous ne replacer dans une dépendance chode, Nestec pas me trainer comme un prince inhécie à qui ros accorderait une pleire poissance, à condition de ne s'en sevrir une pleire poissance, à condition de ne s'en sevrir estimate.

Pour parler elsirement et raisonnablement, voici ce qu'on aursit pu dire dans cet article.

« La loi dott laisser aux sujets une liberté entière, concernant les actes dont l'exercice n'a rien de préjudiciable à la communsuté, soit immédiatement, soit par des conséquences éloigness.

« L'exercice des droits accordés à chaque individu ne doit avoir d'autres bornes fégales que celles qui sont nécessires pour maintenir chaque individu dans la possession et l'exercice des mêmes droits, autant que le plus grand bien de la communauté le permet ainsi.

« Il ne doit appartenir qu'au législateur suprême de déterminer ces bornes : cela ne doit être permis a aucun autre individu, soit qu'il possède ou non quelque autorité aubordonnée. »

### ARTICLE V.

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empéché; et nui ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

#### OBSERVATIONS.

1 ° Ce s'est plus la loi ne peut pas, mais la loi n'a pas ledroit. Plus d'ambigutté, plus de masque. Maxime d'insurrection, principe universel d'anstelle. Purenz une action quelle qu'elle soit : si la loi n'a pas le droit de la défendre, la loi qui la défend est oulle; le magistrat qui veut l'exécuter, est un oppresseur; la résistance est un devoir, et la soumission un crime enteres la patrie.

<sup>1</sup> Pen de lemps après que cette révitation des droits de l'inname cut été saccionnée, les érolters d'un des grands collèges de France (calui de la Fiche, si je neme Irampe) furent assez bons logiciens pour pirouverions les principes de l'indépendance. Armés de ce manifeste, el forts de cei article qu'ils avaient inserieur bannière, lis reflucirent. Direque la loi ne derratidelender que les action minibles à la sorties, e était poser une maxime traie et risonanble. Une légibiliton conforme en toui a crite manine, serait arricé à la perfection. Mais cette perfection est-elle possible? Est-tile dans la nature humanier. Nous poursus nous en appro-cher de plus prés, mais pourons nous y parvair? Est il méconantier tou les gouvernements? Faut-il de sattapare dans le principe vial? First il de via tapare dans le principe vial? First il de si tapare dans le principe vial? First il de si tapare dans le principe vial? First il de si tapare dans le principe vial? First il de si tapare dans le principe vial? First il de si tapare dans le principe vial? First il de si tapare dans le principe vial? First il de si tapare dans le principe vial? First il de si tapare dans le principe vial? First il de si tapare dans le principe vial.

2º Tout ce qui n'est pas déjendu par la bin espat d'ere ampécié. Nu la prest d'ere ampécié. Nu la prest d'ere ampécié. Nu la me part d'ere contraint à faire ce que la bit n'erdonne pas. Même équipour déje douvre, en peut, a lise du ne doit.
Dévera est le langue du législateur, pout est le
Dévera est le langue du législateur, pout est le
Tente qui n'est pas dérendu par la bin n'erra pas
tère compéche, et ma las devre d'ere contraint, etc. Tente qui n'est pas dérendu par la bin n'erra pas
tère compéche, de ma las devre d'ere contraint, etc. builditure le moi part, vous difere, ce qui est, et
mon ce qui doit être. Si je consulte un homme de
10, il me répond, on me peut pas vous empécher, et
on se paur jus vous contraindre, c'est-à-line à tot de
une compécher, de vous contraindre.

une explication nécessirie. Pris dans son aen litéra, il anémniral tout sustoirie particulère, postvoir domestique, pouroir de police, pouroir métiere, Si; de la mon fils. Ne moster pas ce cheral que venos nivera pas la force de muner, aj e dui a que venos nivera pas la force de muner, aj e dui a pour venos, il pas la force de muner, aj e dui a pour venos, il pour tente deléen de leur montrer une loi qui défende de moster un cheral fougueux une loi qui défende de moster un cheral fougueux no de liere un livre innéeeux. Le cate pas aux lois seulement qu'il faut obier, mais encore aux diffécretes autorités excére par la la lo, il parti dire, al l'article, mais en motière d'occlusaire et de devoir, on e susrait être topo, capilieir. §

D'ailleurs cet article est trop vague, Il y manque

Ajoutez à l'article : « Nul ne peut être contraint

si hire ce que la loi n'ordonne pas, pise entendu qu'il faut remiro delissance à loutes les autorités qui seront créces par la loi, comme si c'était qui seront créces par la loi, comme si c'était plus de danger, mais je ne sais plus quel dreit rous m'avez donné sayuvi ce que je sache quelles sont les autorites que la loi peut créer. Nuisible ou fried, c'est tonjours fallemative de cette déclaration.

l'abdis-ance à leurs préfats, et procédérent à une lossureclion en règle, pour mointeir terrs droits imprescriptibles et mahénables. L'elle seche de collége n'était qu'on prébade de cet »néantissement de toutes les autoritéset de cet esprit d'insulandination qui a couvert la France d'un délage de anng et de hous

### ARTICLE VI.

La loi est l'expression de la volont l'ginèrale. Tous les citoyeus ont le droit de concourir personnellement ou par l'eurs représentants à as formation. Ellé doit let la même pour tous, soil qu'elle prolége, soi qu'elle punisse. Tous les citoyens s'ent égaux à set yeux, sont également admissibles à loutes dégnitée, places el emploi publics, seba leur capacit et sans autre distinction que celle de leurs retures de leurs talents.

#### ORSERVATIONS.

Cet artiele est un chaos de propositions qui n'ont point de lien commun, et qui se rapportent à des lois constitutionnelles, à des lois civiles, à des lois pénales. Examinons-les séparément.

1re Proposition. La loi est l'expression de la volonté générale.

De quelle loi parlet-ton? de quel pay? de quel may 7 de quel may 7 de contine 97 en, point d'iroque qui puisse jusifier cette assertion. La définition en troitement fasse; d'queix cels, il 67 a point de pays qui ait des biss, cer, même à 16 ya point de pays qui ait des biss, cer, même à 16 ya point de pays qui ait des biss, cer, même à 16 ya point de pays qui ait des biss, cer, même à 16 ya fent parlet que le droit de auffrage ne soit miversel, il ne s'etend pas même à la majorité du momère total de habitants. Cet article et done l'Éponge de tous les gouvernements : mais qu'immerer jusque profet prisque prédict front de cette cristion de bererellinete universelle citat de deleuver tous te bererellinete universelle citat de deleuver tous te de payulés.

Cette prétendue définition n'était pas une invention des législateurs français. Il Font empruntée de Rousseau, qui, dans son Contrat soéal, l'a présentée avec tonte la solemité possible, comme une découverte de la plus haute importance pour le genre humain.

2\* Proposition. Tous les ciloyens ont le droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. lei le langage change, Ce n'est plus un fait qu'on

énonce. C'est un dr sit qu'on déclare. Il n'y a plus d'ambigunté. Il est déclide par les figislateurs de la France que, dans tous les pays du monde, toute loi est nulle si les citoyens n'ont pas concouru à la faire personnellement ou par leurs représentants. 3º Proposition. La loi doit étre la même pour

tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Cette clause n'est pas déraisonnable sous un point de rue général; mais, énoncée d'une manière

point de rue général; mais, énoncée d'une manière trop absolue, elle ne permet aneune exception, quoiqu'il y ait des exceptions nécessaires.

La loi d'Angleterra accorde à la personne du roi et de l'héritler de la courronne, une protection plus grande qu'aux autres individus, puisqu'elle punit plus exprése, et si de danger resultant de ces attentats est plus grand, il est convenable de fortifier leur sauvegare.

On seconde de même de plus grands dédommagements aux ministres de la justice, dans le eas d'une pourraite mai fondie, pour de prétendues justice à des individus; on leur seconde, dis-je, de plus grands dédommagements que ceux qu'on onne à de simple particuliers pour un grêd de la même nature. C'est qu'on a considéré que les officiers du publie, "aparti pas le même interêt à défendre les d'ests du publie, que les hommes de sibace dédourner de leur devis, et on ne leur secordais une protection plus grande contre ceux qui leur interdirectant d'iljuste pourraities,

Ces exemples, qu'il serait aisé de multiplirr, peuvent suggérer un donte raisonnable, si er mot flatteur d'égalité n'est point incompatible, même en matière de protection, avec le principe de l'utilité générale.

Par rapport aux peines , la véritable règle est de n'en appliquer jamais, s'il est possible, de plus grandes qu'il ne faut pour atteindre le but qu'on se propose. Comme, entre deux individus, il peut y avoir une mesure de sensibilité très-différente , par le résultat de leurs situations respectives, une peine qui serait nominalement la même pour tous les deux, ne serait pas la même en réalité. Cinquante cours de fouet peuvent parattre toujours égaux . dans l'estimation de la loi , à einquaute cours de fouet : mais ec ehâtiment appliqué à un jeune et robuste laboureur, ou à un vieillard infirme, à une jeune femme déliente et sensible, ne peut parattre le même aux yeux de personne. Un bannissement, dans le style de la loi , peut parattre égal à un bannissement : mais cette peine sera-t-elle la même pour un père de famille à qui elle enlève toutes ses ressources, on pour un aventurier qui est presque également ehez lui dans tous les pays du monde?

Tont cela prouve que la notion vague d'égalité, toute flatteuse qu'elle est, ne peut guère servir qu'à tromper, qu'à voiler le prinelpe de l'utilité auquel il faut toujours en revenir.

4º Proposition. Tous les citoyens étant égoux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emptois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

C'est iei une des elanses, et pent-être même la

seule contre laquelle il n'y a point d'objection essentielle : je veux parler du sens général de l'article, car la redaction en est défectueuse.

Il peut y avoir de fortes raisons pour ne point accorder leafrois politiques à les ou tels individus : mais il est bien à désirer qu'il n'y ait point de classe exclue, point de classe d'hommes qui n'aient le droit de concourir à lout. Les législateurs français, en ouvrant la carrière des emplois publics à tous les citoyens, donnaient un bet cremplé à lons les gouvernements, sans leur fournir aucun sujet légitime de plainte.

Mais il fallait laisser au législateur la faculté de limiter le droit de suffrage, par de certaines conditions qu'on peut juger nécessaires pour assurer la responsailité el l'indépendance des électeurs et des élicibles.

Il faliai aussi lui laisser la faculte d'exclure des emplois publics des hommes qui seraient attachés à une autre forme de gourremement, des républiccians dans une monarchie, des royalisses dans une république; comme on ne voudrait pas donner au général des troupes entemies la commission d'acheter les armes et les provisions de bouche pour l'armée qu'il a dessein de combattre.

Si on s'attache au sens littéral de l'article, toutes ces limitations scraient impossibles.

#### ARTICLE VII.

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni detenu que dans les cas déterminés par la lai, et selon les formes qu'elle a prescrites. Eux qui soticient, expédient ou font acceuter des ordres arbitruires, doivent être punis; mais tout citopen appeté ou saisi en exertu de la lai, doit obéir à l'insinni ; it se rend coupable par la résistance.

#### OBSERVATIONS.

Même impropriété d'expression, nul homme ne peul, au lieu de nul homme ne duit, etc. Nais au moins dans ce cas le pouvoir des lois est reconnu. On ne saurait dire que cette clause soit pernicieuse, elle n'est que futile; elle passe à côté du but, de même que la suivante.

En effet, pour donner de la sáreté aux sujets contre les ordres arbitaires, il dui commerce par definir l'arbitraire. Car cet article, let qu'il est, pourrait être enregistré dans le code de Marce. Il n'y a là rien d'illégal à suitre tous les ordres de l'empereur, Su volonté est la loi. Tont ce qui se fait en vertu de sa volonté a force lécale.

Ce n'est pas en con-lamnant les ordres arbitraires

en terme griefenux, qu'un peut précenir Faritier. Atteinire ce lout est le grand objet de la législation et son dernier résultat. Quand les lois cont faires et les tribonaux organises, on peut contraire de les tribonaux des contraires, on peut contraires de les contraires de la comme justiment de la contraire de la c

Tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance.

Il n'y a point ici d'objection à faire. Mais comment eet article se trouve-t-il dans la déclaration des droits? Certes, c'est une inadvertance, car rien ne ressemble moins à un droit que l'injonction si positive il'un devoir. Serait-ee une résipiscence des législateurs? Auraient-ils seuti qu'après avoir exalté toutes les têtes par une proclamation d'indépendance, qui renverse tous les gouvernements, il fallait enfin changer de langage et reproduire l'idée perdue de l'obéissance? Le citoyen qui résiste se rend coupable. Oui ; mais avez-vous oublié que la résistance à l'oppression est un des droits de l'homme? Si la loi m'opprime, ou, ce qui revient au même, si je juge que la loi m'opprime, si je la trouve contraire à mes droits naturels, comment puis-je être coupable en lui résistant? Si la loi prononce que je dois toujours obéir à la loi, voilà mon droit de résistance qui s'évanouit. Si je reste juge des cas où je dois obeir et de ceux où je puis résister, c'est la loi qui s'évanouit à son tour.

Vollà le cercle vicieux dont il est impossible de sortir par raisonnement. Mais le peuple français ne s'est pas embarrassé de la solution du problème. Il ne s'est souvenu que du droit de résistance, et il a puni les législateurs qui avaient osé lui parler d'obéissance.

### ARTICLE VIII.

La loi ne doit établir que des peines strictement et étidemment nécessaires : et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi étable antérieurement nu délit, et légalement appliquée.

#### OSSERVATIONS.

La toi ne doit étabtir que des peines strictement el évidemment nécessaires. — Cest une maxime, une instruction pour guider les législateurs dans la formation du code pénal. Mais ertte instruction est bien stérile, puisqu'elle se borne à montrer le but, sans indiquer aueun moyen d'y arriver, sans examiner sila règle prescrite est al'une exécution possible.

Que suppose en effet eette maxime? Que, dans le eas de chaque délit, on peut trouver une peine si bien adaptée à ce délit , si bien proportionnée à sa gravité, que la nécessité ile cette peine, à l'exclusion ile toute autre, est susceptible d'être portée jusqu'à l'évidence. Mais cela n'est pas vrai , c'est un degré de perfection eltimérique. On ne trouvera jamais, pour chaque délit, ni même pour aucun, des peines dont on puisse démontrer qu'elles sont strictement et évidemment nécessaires. Elles seront toulours susceptibles de plus et de moins, selon une multitude de eireonstances qu'il est impossible de déterminer : et même comme chaque individu, par son earactère , juge différemment de la sévérité d'une peine, il est impossible d'en trouver qui nbtiennent le même degré d'approbation : l'évidence n'apportient donc pas à ce suiet. Il faut se contenter de la plus grande probabilité dont chaque cas est susceptible.

Quand les auteurs de cet article commandaient si legèrement la pièrre philosophica de la legislation, il est clair qu'ils n'avaient sucune siée distincte de leur upiet, qu'ils n'avaient sucune siée distincte de leur upiet, qu'ils n'en possédaient pas les ciéments. Mais c'était le jargon familier des cercles de Paris, où l'on faissit des lois si facilement, où l'on ne se fatignait point l'esprit par l'exactitude et la précision les sière, où tout était décide quand on avait renferme quelque notion prétendue philosophique dans une phrase imposante et sonore.

#### ARTICLE IX.

Tout homme élant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévérement réprimée par la loi.

# OBSERVATIONS. Cet article est louable dans son objet, mais il

exprime blen mal ce qu'on découvre dans l'intention des législateurs.

La première maxime, quoique triviale, n'en est

pas plus eonforme à la raison , et si elle était vraie, elle renverserait le règlement qu'elle est destinée à justifier.

Dire qu'un bomme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il sit été déclaré ou jugé coupable, c'est dire une absurdité. Il doit être présumé innocent must longtemps qu'il n'y a point d'accusation portée centre lui, on, mieure encre, aussi longtemps qu'il n'y a point de circonstance qui finactemps qu'il n'y a point de circonstance qui finacpressumer le contract. Asia une accusation es dejà qu'il est encere presume innocent, c'est dire; qu'il qu'il est encere presume innocent, c'est dire; qu'il y'a point de raison pour le priere de sa liferté. La senie justification de son arrêt, c'est qu'on ignore qu'il est lanceacte ou coupplés. Bujorci-le coupalité, il loié être puis. Supposte le innocent, il me paide, il loié être puis. Supposte le innocent, il me pour pour la company de simple long sent, au le conservation de la conservation de pour la comme de la comme de la conservation de pour la conservation de la conservation de pour la conservation de la conservation de pour la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de pour la conservation de point de la conservation de la conservation de point de la conservation de la conservati

Il suffisait de dire que toute rigueur non nécessaire, devait être réprimée par la loi. Sécérement est une expression riolente, bien choisie pour un discours inflammatoire, mais peu convenable pour un objet d'instruction.

#### ARTICLE X.

Nul ne doit être inquiêté pour ses opinious même religieuses, pourru que leur manifestation ne troubte pas l'ordre public élabli par la loi.

### OBSERVATIONS.

Le d'avis de chaque citoyen de choisir son culte ou de prafirents, sous certaiues récerte, une religion différente, de la religion le plus genéralement gion différente, de la religion le plus genéralement qu'il câtic couveraité d'actailer. Mais des d'article de la déclaration ne lui donne qu'une asuregarde luise condition qui peut sans ceues l'intérnate. Travaibler prociate, le qu'on assencé a ceue accorde qu'il une condition qui peut sans ceues l'intérnate. Travaibler sons code. La loi, sous son règne, exclusis sérierment l'accréede de toute autre religion que la sienne, ce dériendant la politication de tout ceut en facer ce dériendant la politication de tout ceut en facer sons code. La loi, sous son règne, exclusis sérierce dériendant la politication de tout ceut en facer sons code. La loi, sous son règne, exclusis sérierce dériendant la politication de tout ceut en facer sons codes l'accréere public?

Au reate, ai je bilme cet article comme trop silabile, trop insignisant, pe ni Mane pas les légitable, trop insignisant, pe ni Mane pas les légitables ratagois pour avoir reconsu que la liberté recipieuse derait der sommie à la loi. Plus on refléchis sur la liberté des culties, plus on servainesse qu'elle est accompagnet de grands avantages. Mais ce n'est accompagnet de grands avantages. Mais ce n'est est entre cabelle, a liègne qui ofispre e liber als mais, en fait de liberté d'opinions religieuses, ne ausuris et traccie acce certitude. La même opinion qu'on peut tolevre sans danger dans un temps, peut devenir permicieuse dans un sutre.

#### ARTICLE XI.

La libre communication des penzées et des opinions est un droit des plus précieuz de l'homme : lout cliogen peut donc parler, écrire, unprimer librement, sauf a répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

#### ORSEBYATIONS.

La logique de cette composition ne vaut pas mirux que la politique. Quand vous renrontrez un dorce, vous pouvez présimer que la proposition donnée comme une conséquence est en contradietion directe avec la proposition antérédente, ou qu'il n'a n'ein de commun entre les deux.

La liberté de communiquer les opiolons est une branche de libéré, et li liberé est un des quates droits naturels sur lesquels les lois n'ont point de pouvoir. Il y a deux namières d'ôter cette liberté, l'une avant qu'on en l'asse usage par polibilison. l'autre après qu'on a'en est servi, sons forme de poinc. Quer foit est artiele en faceur de la liberé? Il la garantit de toute géne antérieure, mais il la laisse exposée à toute pine pouérieure.

Ce n'est, dira-t-on, que l'abus de la liberté qui sera punissable. Soit, mais y a-t-il moins de liberté dans falus que dans l'usage? Si vous appelez tiberté l'intenliration aussi hirn que la punition, il s'ensuit que liberté et contrainte sont synonymes.

D'alleurs, qu'entendez sons par abus de liberte? Voils re qu'il faile défini. Juagne-li je ne sais re que vois me donnez, vous ne le savre pos vousmente. Tout exercire de liberte qui négalit à r'eur qui ont le pouvoir, passe à leurs yeux pour abus. Quelle est donn le séronité que rous donnez à la nation rontre les législateurs futurs? Vous dire; Voils une lavrière qu'ils ne pourront pas franche; mais vous dérlarez en même trops qu'il leur appartient de metre les barrière où il leur plait.

Hen notion commune et juste par rapport aux délits, c'est qu'i vant mieux précentir que punific. Dans l'artiele que nous examinons, on suit la manie contraire. On rejetir l'alée de prévenir, on se borne à punir. Aen dis pas qu'en ceri on ait tort; ear, pour prévenir les delits de la presse, il fout soumétre les écrisais à une cessure pediminaire; moyen si plein d'incontenients qu'il vaut mieux adopter la marche oppose.

Mais n'y a-t-il point de distinction à faire, soit dans le mode de la publication, soit dans la nature des choses qu'on publie? Admetter Fartiet tel qu'il est, il s'ensuit non-seulement qu'un homme peut public tontes sortes de libelles contre l'État, contre les individus, sans qu'on puisse l'ire empécher, mais encorr qu'il peut choisir pour cela tons les moyens qu'il lui phit, disrours publirs, affirhes, placards, représentations thétarles, estampes, caricatures, Impression, etr. Tout erla, dis-je, il peut le faire sans qu'on priisse le préventr, il n'est soumis qu'à iles peines postérieures.

Ce n'est pas lel le lieu d'examiner si les inronvénírnts de eette liberté ne seraient pas moins granda en effet que ceux d'une restriction préliminaire. eeux de la rensure : tout ee que je veux dirc, e'est qu'il y a une différence entre la liberté de publier des opinions sur des matières politiques et religieuses, et relle de publier des libelles diffamatoires sur des hommes publies ou privés. Il y a une ilifférence encore plus sensible entre publier par écrit et publier de vive voix ou sur un theatre. haranguer le peuple dans les carrefours ou l'assembler par ilrs placards. On conçoit très-birn qu'un législateur pourrait laisser une entière liberte à la presse, sauf à répondre des délits, et en même trmps, interdire les moyens de communication qui s'adressent plus directement aux passions de la multitude, et qui peuvent l'enflammer avant qu'on ait eu le temps d'y porter remède.

#### ARTICLE XII.

La garantie des droits de l'homme et du cilogen nécessite une force publique s cette force est donc instituée pour l'avantage de lous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquets elle est confiée.

#### DESCRIVATIONS

C'est une grande louange pour cet artiele que sa complète inutilité. Point de principe anarrbique, point il appel à l'insurrrition. Ave un l'êger rhangement, on en ferait un lieu commun aussi insipide qu'irréprochable : saori que la forre publique, entretenne aux dr'enns du publir, doit avoir pour objet l'avantage genéral de la société, et non l'avan-

tage exelusif de reux qui la dirigent.
Mais, d'après la manière dont est article est rédigé,
il paralt que, dans l'assemblée nationale, on ne connaissait point de difference entre déclarer ce qui
est et déclarer ce qui doit être.

La force publique est-clie en effet instituée partous pour l'avantage et tours 2 st-ce la lun emite de fait, un point bistorique? Il s'ensuit que tous les gouvernments sont également bons. Ce rise pas ce qu'ent entendu les législateurs français est mais quaod ils ont dit que la force publique in tintificé pour l'avantage de tous, ils ont rru dire qu'elle devoit l'éfre. Doit-on se donner pour les précepteurs des nations, quand on ne sait pas même exprimer sans ambignité, sans absurdité, les idées les plus triviales ?

#### ARTICLE XIII.

Pour l'entretien de la force publique et pour tes dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : ette doit être égatement répartie entre lous les citoyens, en raison de leurs facultés.

#### OBSERVATIONS.

Cet article, aussi innocent que celui qui précède, n'apprend rien, sinon qu'un des droits imprescriptibles et naturels consiste dans l'obligation de contribuer à une masse inconnue de dépenses publiques.

Dire qu'une contribution commune en argent est le meilleur mopre de sulvenire aux freis de l'État, c'est dire une chose raisonnable: mais il n'est pas vrai que ce mopre aosi indulpranoble, c'est-dire le seul possible. Bans le gonvernement de Berne, il n'y avisi plont d'implot. L'Esta avisi d'autres sources de revenu. Je ne fois cette observation que pour montrer jusqu'oi f'on doit potre l'exactible de aux des matières de ce genre; car, d'ailleurs, ce n'est pas une erreuir importante.

J'allais remarquer la contradiction qui se présente ici entre l'inégalité de fait qui est ici reconnue, et l'égalité de droit qui a été proclamée dans le premier article par rapport à la propriété : mais nous scrons forcés d'y rerenir hientôt.

Contribution commune en raison de teurs facuttés : on aurait dù dire, pour parler exactement, en raison de teurs facuttés pécuniaires; mais passons. Cette théorie des impôts est-elle praticable? L'est elle au moins sans porter de grandes atteintes à la liberté? Il faut, pour exécuter ce plan, commencer par une inquisition exacte, par une dissection complète de toutes les circonstances de la condition privée des individus, Il faut que eette inquisition se soutienne sans relâche, et que le collecteur des contributions publiques puisse se faire rendre compte à chaque instant de tous les chaogements qui surviennent dans les affaires de chaque famille. Tont ce qu'il importe le plus à un homme de tenir secret doit être devoilé, peut-être même à ceux dont il aurait le plus d'intérêt à se cacher; et il est possible ou qu'il compromette les causes de sa prospérité en les dévoilant, ou qu'il achère sa ruine en la faisant connaître. Après tout cela, cette contribution proportionnelle sera trèsinegale, si l'on n'a fait entrer en compte que les possessions, sans estimer la différence des besoins respectifs.

Quand les taxes sont assises sur des dépenses volontaires, chaque individu se trouve à peu près appelé à contribuer selon ses facultés , parce que la mesure de sa fortune est assez communement celle de sa dépense. Mais ce système raisonnable d'égalité n'était pas celui des législateurs français de cette époque, car ils ont rejeté presure tonte cette partie des contributions qu'on peut appeler volontaires, qui ne se sentent point, qu'on acquitte graduellement, et qui se proportionnent d'ellesmêmes aux facultés croissantes ou décroissantes des individus. Ils se sont laissé tromper par des métaphysiciens politiques qui unt pris en aversion toutes les taxes qu'ils ont appelées indirectes , taxes sur les consommations, taxes sur les superfluites, et qui ont donné la préférence à celles qu'on ne paye jamais que par contrainte, à celles qui soumettent les contribuables à une inquisition vexa-

#### ARTICLE XIV.

Tous les citogens ont le droit de constater par eux mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suicre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

### ORSERVATIONS.

Suppostz que l'auteur de cet article fit un ennemi de l'Étal, qui se propositi de troubler le cours des affaires publiques et de mettre tous les citogens aux prises, rienn e pouvail être plus adroitement adapté à ce leut miss si c'est un ami de l'État, et qu'il ait eu pour objet de donner aux dépenses publiques un contrôle salutaire, on ne saurait rien concevoir de plus pueril. Ou étatend-par tous les citogens 2 Entend on

ties he cityren collectivenent, agissant en corps, on chapse cityren insinishellement? Ce dreit que j'st, pais-je l'exercer par mointane quand il me plat, sans le concerns de presonne, on fautel que j'attende jumpil ce que j'ile critique particular que j'attende jumpil ce que j'ile critique particular que particular particular que j'attende jumpil ce que j'ile critique particular particular particular que particular particular que considera particular particular que considera particular que considera que que considera que consid

Si je puis exercer ce droit par moi-même, dans

me capacité individuelle, Jia ûnce le criest d'allei non grié dans tous les breueux du reventa public, de demander compte une employes, de me faire apporter leurs livre, de les soumettre is outes mes questions, d'arrêter toutre les affaires : et vous, qu'est coire, aux bien que moi, vous avez le unéme droit que Jià. Si vous vouler l'exercer en meme temps, qui out avoir le préference? Qui doit être obte le premier Jui règleus ce pas entre dont être obte le premier Jui règleus ce pas entre convergement serait soluté criefs de s'dissoulire.

Si les citoyens ne pensent exercer ce droit que collectivement, c'est-à-dire agissant en corps, il fallait donc expliquer de quelle manière ess corps collectifs devairet se former. C'est là précisément ce que la loi derait nous apprendre, et ce qu'elle

ne nous apprend pas. Le droit de consentir! Singulier mode d'expression pour signifier le droit d'accepter ou de reieter! Le droit de voter est clair. Le droit de consentir présente une idée ridieule. Il rappelle ce qu'un railleur disait d'un sénat dans un gouvernement despotique : « Ces messieurs ont le droit d'approuver tout « ce qu'on leur propose, ou d'aller en exil. » Ces petites pagodes chinoises qu'on vendait à Paris sous le nom de notables, n'avaient d'autre mouvement de la tête qu'une inclination en avant. C'était l'image du droit de consentir. Je ne donne pas cette remarque comme bien importante : mais il est étonnant qu'une assemblée qui prétendait fixer les mots, fixer les idées, fixer les lois et tout fixer pour toujours, se servit, dans une occasion essentielle, d'un terme équivoque et impropre, comme si la langue française était réduite à ce bégayement inepte,

### ARTICLE XV.

La sociélé a le droit de demander compte a lout agent public de son administration.

#### ORSERVATIONS.

La société! Voilà un nouvesu personnage inconnu qui vient figurer dans cette composition. Qui est ce personnage? De quelle manière agit-il? Comment exerce-t-il ses droits? Où réside-t-il? A quol peut-on le reconnaître?

Vent-on dire que les supérieurs en office ont d'oit de demander compte à leurs subordonnes? N'aroùr pas ce droit, ce serait n'être pas le supériure? N'être pas soumis à cette obligation, ce serait n'être pas le subordonne. Dans ce seras, le proposition est innoceate, mais futile.—Vent-on dire que tons les hommes qui ne sont pas en office peurent exercer ce droit sur cett qui sont en office? Dès lors

toutes les observations de l'article précédent reviennent ici.

Par la société, les rédacteurs entendaient peutétre le corpa législatif : ils voutsient dire peut-être que l'assemblée législative avait droit, non simplement de demander comple, mais de se faire rendre compte de toutes les parties de l'administration. Jamais le mot propre. Jamais une expression claire, même pour les idees les plus communes.

### ARTICLE XVI.

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouroirs déterminée, n'a point de constitution.

#### OBSERVATIONS.

Cet article n'est plus une déclaration de droits, c'est un acte d'applaudissement des législateurs sur leur propre ouvrage, joint à un anathème contre tous les gouvernements qui existent.

Le pays anquel j'appartiens a-t-il ou u'a-t-il pas l'our répondre à cette question, il fant que j'examine s'il possède une déclaration de droits semblable à celle de la France. Comme aucun pays ne jouit de cet avantage, il s'ensuit qu'aucun pays n'a de constitution.

Je ne m'arrête pas sur l'absurdité ilu style; une garantie assurée, c'est-à-dire une garantie des droits garantie. Leur usage constant est l'employer des mots synonymes comme différents, et des mots différents comme synonymes.

La séparation des pouvoirs est une idée confuse tirée d'une ancienne maxime politique, dirido et impera. Une maxime encore plus aucienne et plus sère, c'est qu'une maison divisée contre ellemême ne saurait subsister.

Des pouveirs régarés et indépendants ne formarient point l'incemble; un gouvernement ainsi constitute ne saureit se mainterin. Sil faut nécessirezaet une puisance supréme à laquellé cointe les rezaet une puisance supréme à laquellé cointe les il y aura distinction dans les fonctions, mais il n'y aura pass division de pouvoir; cur un pouvoir qu'on n'exerce que d'après les régles tracées par un supétien, n'est pas un pouvoir et peut c'est une branche dis pouvoir de ces supérieur; et comb branche dis pouvoir de ces supérieur; et comb tractes de la pouvoir de ces supérieur; et comb

#### ARTICLE XVII.

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est torsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

### OBSERVATIONS.

Voici enfin la dernière pièce de cet amas de contradictions, elle est digne de couronner l'ouvrage. - Par le premier article, tous les hommes sont égaux par rapport à toutes sortes de droits, et demeurent tela, en dépit de tout ce que les lois peuvent faire. Par le second, la propriété était mise au nombre de ces droits. Par le dix-septième et dernier, aucun homme ne pent être privé de sa propriété, non pas même d'un atome de sa propriété, sans un exact équivalent, et eet équivalent payé d'avance. Tous les hommes sont égaux en propriété, quoique l'un possede des millions et que l'autre ne possède rien ; et, en même temps, eclui qui a une propriété mille fois supérieure à celles de mille autres mises ensemble, ne doit pas être privé d'un seul denier, sans avoir recu d'avance un équivalent ; mais cet équivalent d'où viendra-t-il ? De quel fouds sera t-il tiré? Les législateurs ont oublié de le dire.

Folie et contradictions à part, le but de cet article était d'assurer une indemnité à tout propriétaire lorsqu'on disposerait de sa propriété pour un objet de hien public. Le règlement de ces indemnités est une de ces questions de détail qui présentent plusieurs problèmes difficiles, mais dont on pent obtenir la solution, si l'on prend la peine de comparer les intérêts de toutes les parties. Il faut distinguer entre les propriétes qui peuvent s'évaluer et celles dont l'évaluation est toujours incertaine; il est des objets qui ont une raleur d'affection, par exemple, une maison de eampagne, un jardin d'ornement. Si on les prenait pour une route, en se bornant à en payer la valeur intrinsèque ou ordinaire, le propriétaire n'aurait point reçu un équivalent ; il serait en perte. Il est vrai que les législateurs prescrivent que l'indemnité soit juste, mais ce n'est là qu'une épithète déclamatoire, beaucoup trop vague pour servir d'instruction.

Se son-ils entendus ent-netmes quand fia disent que, pour priere un homme de a proprieté, il flour que la nécessité publique l'exige évidenment? Que veut dire e non nécessité? Peut il y avoir nécessité à faire de nouveaux chemins, de nouveaux ponts, de nouveaux chemins, de nouveaux veaux canaux pour le commerce? Si une nation a veaux canaux pour le commerce? Si une nation a veaux canaux pour le commerce? Si une nation a veaux canaux pour le commerce? Si une nation a veaux canaux pour le commerce? Si une nation a veaux canaux pour le commerce? Si une nation a veaux canaux pour le commerce? Si une nation a veaux canaux pour le commerce si un continuation de son existence de construir de nouvelles un ton de son existence de construir de nouvelles un rentre d'esa artificieles "— Il set marificies que, hans uni ser se, si figil de contrommer et son de nécessité. Il y aura toujours arantage d'une part et désarantage de l'unie. Mais que service e qu'un avantage de commerce contre un droit sacré et bien politic, parce que la nécessité n'en est pas démontrée. Voil poursta une condégence nécesairement renfermée dans est remas de la delancial de la commerce de la commerce de la delansairement renfermée dans est remas de la delancial de législations réments je le revis. Nais quelle justificación pour cut/ lla noni jamas vouln dire qu'ils outil ju pour corrigre leur declaration, il fandrait à peu près nier tout ce qu'elle affirme, et affirmer tout ce qu'elle nie.

#### CONCLUSION.

Comment se peut-il que l'élite d'une nation échiere, que l'assemblée nationale de France, avait dans son sein un grand nombre de juriscousultes exercés, de savanta distingués, d'ecrivains rélèbres, ait pap produires un les principes fondamentaux du gouvernement, une rapsodie si incohérente, si méprisable et en même temps si dangereuse?

Les savants de la même nation avaient produit; peu d'anness auparavant, une révolution complète dans une des sciences les plus difficiles. La chimie leur était redevable d'un système philosophique si bien lié, si lien demontré, que les préjugés avaient été vaincus, et que l'Europe l'avait adopté arce admiration et reconnaissance.

Si les Français ont eu des succès si différents en chimie et en législation, c'est qu'ils ont procédé bien différemment dans l'une et dans l'autre.

La chimie était le domaine exclusif d'un petit nombre de savants qui consacraient leur vie à cet objet, et qui, après aroir fait une expérience, la répétaient de mille manières pour s'assurer de ses résultats et ne pas se tromper sur les premières

Dans la chimie, il n'y a pas d'appel aux passions. Point de préjugés violents, point de vengeance et de haine, point d'esprit de parti. On ne peut pas dire aux bommes: Croyez; il faut leur dire: Voyez.

La chimie a des termes techniques qui arrêtent les ignorants et distinguent les initiés. La l'égidation n'en a point. Ces mots, lois, devoits, sureté, liberté, propriété, puissance souverainte, on croil les compendre; on s'en seel avec confiance, sans se douter qu'ils ont une fonte d'acceptions sifférentes, et qu'emplorer ces termes sans en avoir des idres justes, c'est marchre nécessairement d'erreur en erreur.

Chacun counait son ignorance en ehimie, on ne rougit pas de l'avouer: mais tout le monde salt un peu de morale et de l'gislation; et c'est ce peu qui trompe les hommrs: ce peu qu'ils savrnt les cuspage à prononcer témérairement sur ce qu'ils ne savent point.

La primière faute des législateurs français fut de commracer par la fin, de statuer des propositions générales, sans faire attention aux lois particulières qui y étaient renfermérs.

Généralisation précipitée! grand arhoppement de la vanité humaine, écueil sur lequel plus d'un homme de génir a fait naufrage, obstaele funeste qui a si longtemps arrêté le progrès des sriences!

Le parlement d'Aughterre a toujours manifeste une répugnance extrême pour les propositions abstrates, pour les principes généraux. Cette déciance est lièm raisonnable. Cet la crainte de rénirontoluir dans les questions dirs chouss qui n'ent papartiennent pas, ou qui n'ont pas été smitiamment examinées; c'art l'appréhension de s'engager plus qu'on ne veut, et de se trouvren-velopré dans des contraitions inéttables.

On pest voir dans les journaux de critic époque comment his coemilié fou des nateurs qui avaient le plass d'ascendant, pour avoir oué proposer le retroit de retter reposition des droits jusqu'à ce que la constitution fût scherée. Ritribeau, qui avait été fru des promoteris inconsidérés à ce ce travail, vouls y renouver horsqu'il en cut un les sifficultes; une la montain la majorite de l'assembler qui de colère mais la majorite de l'assembler que l'aux déclaration des droits ne serait que s'almentée déclaration des droits ne serait que s'almentée divine telé année : Talmanché

M. Malouet avait déjà rérlamé, par des raisons de prudruer, contre cette déclaration anticipée rt isolée. « Pourquoi, dit-il, transporter les hommes « sur le sommet d'une montagne et de là leur

- « montrer tout le domaine de leurs droits, puisque « nons sommes obligés ensuite de les en faire re-« desrendre, d'assigner les limites, et de les rejeter
- « desrendre, d'assigner les limites, et de les rejeter « dans le monde réel, où ils trouveront des bornes « à chaque pas ? Lorsque nous aurons fait la
- « constitution , nous ponrrons y approprier avee » plus de justesse la déclaration des droits , et « cette courordance rendra les lois plus chères au
- pemple \*. >
   Voilà les rayons de vérité qui furent présentés à

Voilà les rayons de vérité qui furent présentés à l'assemblér, mais ils ne dissipérent pas le nuage drs idées confuses. L'impulsion, d'ailleurs, était donnée par l'enthousiasme du moment et par l'amour-

propre: cette conception d'une loi univrrarlle avait un air de grandeur qui fistiati l'orgueil national. Les applaudissements portaient de toutes parts lorsque M. Duport d'ériait : « Nous ne travaillons « pas pour la France seillement, mais pour toutes « les nations. Tous les peuples nous éroutent.

« Nous sommes les vengeurs et les précepteurs du « genre humain. »

L'assemblée nationale n'alla pas loin dans sa carrière législaitre sans se repentir doublement de cette déclaration, soit par les entrares qu'elle s'était données en établissant de faux principes, soit par l'esprit d'insubordiation qui en était le fruit. La révolution qui avait jeté le gouvernement

dans les mains des auteurs de cette déclaration, avant rité le résultat d'une insurrection , leur premier objet, en la rédigeant, fut de justifier les insurrertions en général. Mais les justifier, c'est les encourager. Justifier une insurrection passée, e'est encourager une insurrertion future. Justifier la destruction illigale d'un gouvernement, c'est saper tout autre gouvernement, sans en excepter celui même qu'on veut substituer au premier. Les législateurs de la France imitaient, sans y songer, l'auteur de cette loi barbare qui conférait au meurtrier d'un prince le droit de lui succèder au trône. « Pruples! voilà vos droits : si l'un d'eux est violé, si vous jugez que l'un d'eux est viole, l'insurrection devient le plus saint des drvoirs. » Tel est le langage de rette déclaration, et tel est son objet. Les passions personnelles et les passions antiso-

cides iont les grands ennemis de la pais publique : ce passions, que la nature nou donne, sont absolument necessires pour feetal, il, e mai de residere, ce n'est passe d'estant, e'est l'excès. Les hommes, en s'y livront sans retenue, fersiènet leur supplice recipioque, le grand et du législatere est de les turillement le sacrifice de ces passions. Mair l'objet constant de rette deléctaration n'étal unte que de fortifier ces passions déjà troy fortes, de rompre les liens quile sarretent, de dires na passion perceiler est varier proise, a be dire san passion perceiler est varier proise, a be dire san passion perceiler est varier proise, a be dire san passion per-

entier rat votre ennemi. »

Cet esprit de jalonsie et dr défiance, cette haine
contre tout ce qui portait le caractère d'autorité,
dr supériorité, cette intolérance politique qui appebait la mort contre toute opposition, furent en
grande partie les fruits empoisonnés de la déclara-

<sup>1</sup> Courrier de Provence, un 28, 29.

<sup>\*</sup> Courrier de provener, m 22.

tion des droits de l'homme. Il faut avoir été en France à cette époque, avoir entendu les groupes du Palais-Royal, les orateurs des cafés, des clubs et des rues, pour savoir à quel point ees prétendus droits, commentés par des bouches affamées, par des hommes en guenille et des hommes armés, ou par des raisonneurs subtils, avaient porté la dérai-

son jusqu'au délire.

On pourra dire que les Anglo-Américains avaient donné l'exemple d'une déclaration de droits, que la leur était presque aussi mal conçue que celle des Français, et que cependant elle n'avait point produit les mêmes effets. J'en conviens : mais cette différence dans les résultats tient à d'autres différences dans les caractères et dans les situations. Les Américains, moins ardents, moins impéturux que les Français, presque tous propriétaires, presque tous égaux , reçurent cette déclaration sans enthousiasme, et, accoutumés à se gouverner par iles lois positives, ils donnérent fort peu d'attention à des généralités métaphysiques qui n'étaient point nouvelles pour eux.

C'est, en effet, en Angleterre que ce jargon des droits de l'homme a pris naissance. Le mot droit, dans la langue anglaise, se prend comme adjectif et comme substantif. Comme adjectif, il n'a qu'un sens moral; il signifie convenable, raisonnable, utile; comme si l'on disait : « Il est droit que les lois soient faites pour le bien commun ; il est droit que chaeun ait la jouissance des fruits de son travail. a

Comme substantif. ee mot a deux sens, un légal, un autre antilégal. La loi me donne le droit de disposer de mes biens : voil à le sens légal et le sens unique qu'on devrait lui donner. Mais quand on dit : La loi ne peut pas aller contre le droil naturel, on emploie le mot droit ilans un sens aupérieur à la loi ; on reconnaît un droit qui attaque la loi , qui la renverse , qui l'annule. Dans ce srns, ee mot est l'arme la plus dangereuse de l'anarchie.

Le droit réel est la créature de la loi : les lois réelles donnent naissance aux ilroits réels ; et cette espèce de droit est l'ami de la paix , le protecteur de tous, l'unique sauvrgarde du genre humain.

Le droit, dans l'antre sens, est la créature chimérique d'une loi imaginaire, une prétendue loi de la nature, une métaphore usitée par les poetes, par les rhéteurs et par les charlatans de législation.

Comme ils out vu que le droit réel était respecté, ils ont imaginé de se servir de ce nom qui en impose pour consacrer toutes leurs fantaisies, Le mot droit est devenu entre leurs mains une espèce de talisman. Ils ont supposé une loi naturelle dont ils savaient le code par cœur, quoiqu'il fut ignoré de tout autre qu'eux : et ces prétendus interprètes de la loi naturelle faisaient comme Antoine, qui avait supposé un testament de César, et qui, chaque jour, foisait trouver dans ce testament toutes ses volontés particulières.

Il n'y a que des hommes exercés à suivre la marche de l'esprit humain qui comprennent bien la transition du sens primutif et légalile ce mot droit à son sens métaphorique et illégal.

Pourquoi veut-on des droits naturels? Afin de donner à ses opinions une force plus persuasive, afin de rendre odieux ceux qui les combattent, Quoi! vous rejetez une conséquence qui dérive d'un droit naturel ! Vous êtes donc un violateur de la nature, un ennemi du genre humain. Ces droits sont écrits dans le cœur de chaque homme : s'ils sont dans le vôtre, en les niant, vons parlez contre votre conscience, vous vous mentez à vous-même. S'ils n'y sont pas, vous n'êtes pas un homme, vous ètes un monstre sous la forme humaine,

Pourquoi ce zèle à proclamer ces droits comme certains, comme imprescriptibles, comme inaliénables? C'est qu'on ne les a trouvés nulle part, dans aucune législation, pas même dans la plus petite republique. Moins ils sont en existence, plus on fait de bruit pour persuader qu'ils ont tonjours existé : une doctrine d'hier est présentée comme une doctrine qui a précédé la société même. C'est l'artillerie des ecclésiastiques dont les laïques se sont emparés. Plus ils craignent d'obstacles, plus ils ont recours à la cuntrainte; moins ils espèrent de prouver leurs opinious, plus ils s'efforcent de les convertir en articles de foi. Telle est la faiblesse humaine. L'opposition fait nattre un sentiment pemble. On se prend à tout ce qu'on peut pour la subjuguer.

La plupart des hommes sont si peu accoutumés à la justesse des expressions, qu'ils concevront à peine l'importance qu'on attache à rectifier celle-ci. Ils connaissent trop peu la force du poison pour sentir la nécessité de cet antidote. Mais beaucoup d'autres, séduits par des mots sonores, enchantés de cette idée de tois naturelles, de droits naturels, ne pourront jamais rompre cette association faetice cutre ces deux termes, d'autant plus qu'elle se retrouve sans cesse dans le langage ordinaire, et qu'elle flatte à la fois la paresse et le despotisme de l'esprit humain.

Le langage de la simple raison, de la pure vérité, est difficile à apprendre : le langage des passions est par lul-même sécluisant et facile. Le premier exige une attention sévère sur soi-même, une résistance soutenue au courant de l'imitation qui entraîne. Le second ne demande que de s'abandonner à eette pente, et de parler comme tout le monde.

Mais que le succès de cet antidote soit plus ou moins prompt, c'est toujours rendre un service au public que de fournir un signalement partieulier suquel on peut reconnaître le langage de l'snarchiste,

Qu'il soit enthousiaste ou fourbe, il parle de droits naturels et imprescriptibles; il reconnalt des droits qui ne sont pas reconnus du gouverneIl parle de droits antérieurs aux lois, indépendants des lois, supérieurs aux lois.

Au lieu de dire : La loi doil ou ne doit pas, il dit : La loi peut ou ne peut pas.

An hen de dire: Il contrient par telles raisons d'établir del ou lel droit, il sfirme que lel droit existe, qu'il a toujours existé, et que tout ce qu'on s'ait de contraire à ce droit doit être regardé comme nul et non arenu. Il substitute toujours le langage de la fiction à celui des faits, et l'affirmation au risionnement.

## AUTRE DÉCLARATION

### DES DROITS ET DES DEVOIRS DE L'HOMME

ET DU CITOYEN,

PAITE PAR LA CONVENTION NATIONALE EN 1293.

« La déclaration des droits de l'homme, avait | dit Mirabeau, ne sera que l'almanach d'une année, » Cette prophetie ne tarda pas à se vérifier. Après que la convention nationale eut renversé le trône et déclaré la république une et indivisible, elle voulut faire une nouvelle déclaration des droits. On pourrait croire que la première assemblée, encore génée par des idées monarchiques, avait laissé dans sa déclaration des signes de faiblesse et de timidité qu'il appartenait à leurs successeurs de faire disparaltre; on se tromperait. Cette seconde déclaration, faite dans une assemblée démocratique, sans roi, sans noblesse, sans clergé, n'eut, ce semble, pour objet que de pallier et de tempérer la première. On avait senti le danger de ee manifeste contre toute espèce de gouvernement; mais on ne voulut pas avouer une erreur professée avec tant d'orgueil : on se flatta de tromper le peuple en conservant le même titre à un ouvrage qui n'était plus le même; on essaya d'ôter sans bruit, ou, pour employer le mot propre, d'escamoter les articles qui avaient servi de prétexte ou d'excuse à toutes les insurrections; et comme la première déclaration des droits avait jeté la multitude dans un état d'ivresse et de folie, on crut la ramener à la raison en y ajoutant une déclaration parallèle des devoirs. S'il fallait administrer le poison, l'antidote pouvait avoir son usage : mais il cut été plus sage de ne pas faire le mal , que de compter sur l'effet du remède.

Quoque cette nouvelle déclaration soit moins absurde et noins dangereuse que la première, elle est encore très-défectueuse dans la logique, trèsobseure et informe dans Ferpersion. La projetique ne contient que des définitions fausses, et la partie morale que des définitions fausses, et et la partie morale que des phrases de ribéroise. L'analyse détaillée d'un ouvrage obseur et onblié des sa usissance ne serait qu'un travail ariel et ensuyeux; nous nous bornerons à quelques observations detachées.

Voici l'article premier : il est remarquable à plus d'un titre. Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sùreté et la propriété.

Il n'y a plus ici de droits naturels, impressipiliste et ascres, dece n'olis let, que toute loi qui les aliere était mulle par le shapit fait. On est qui les aliere était mulle par le shapit fait. On est qui les aliere était mulle par le shapit fait. On est qui les alieres de l'activate qu'ave va déclare les droits de l'houmes en con biase la les droits de l'houmes, on n'en dit et droits qu'ave va déclare les droits de l'houmes en con laise la les droits de l'houmes, on n'en dit de l'houmes en accidé. La distinction, si recemment et si solemellement reconnue entre l'houme en accide. La distinction, si recemment le la coloren, s'ermonit par un robberbage, par un mot un put me présente plus ni el te coloren, s'ermonit par un robberbage, par un mot un un percente plus ni on de neutre qu'ulu appellent. H'houmes a saccidé.

En comparant le catalogue des droits, nous trouverons qu'entre l'an 1791 et l'an 1795, tout naturels et tout imprescriptibles qu'ils sont, ils n'ont pas laissé de subir des changements considérables. Dans le premier article de la déclaration de 1791, il n'y en avait que deux, la tiberté et l'égalité : dans l'intervalle du premier article au second, trois nouveaux droits avaient pris naissance, la propriété, la sureté et la résistance à Poppression : maia ces trois nouveaux, ajoutés aux deux premiers, ne faisaient pas cinq; il n'y en avait que quatre, parce que, dans le même intervalle, on ne sait quel acesdent était arrivé à l'égulité, mais elle avait disparu. De 1791 à 1793, elle s'est retrouvée, et, en conséquence, elle occupe le poste le plus éminent après la liberté. La résistance à l'oppression, qui figurait si noblement dans la charte de 1791, a été exilée de celle de 1705; et comme les images des deux illustres Romains dout part Taeile, e cerlot il en était que plus remarquishe pour avoir disparu. Ce placimité, il et uris, pourra s'explayer aidentei, an il eye to el ettres de minerilastion, elle véxila an il eye to el ettres de minerilastion, elle véxila remarquemen signande dans toute le Prance, statquant tous les pouvoirs, toujours en guerre ave toutes les autorités, ets ereminant irrodustable par sa turdulence, qu'il était blen temps de la bonnie; lien entenda qu'on pourra toujours la mettre en representant les consentants de la consentant en entenda qu'on pourra toujours la mettre en representant par le gouvernement ou d'envoyer les deputés du peuple libre à la Guyna.

Les quetre articles suivants duivent être présentes

1º Lu liberté consiste dans le pouvoir de faire ce qui ne nuil pas aux droits des autres. 2º L'égalité consiste en ce que la loi est la

méme pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet ni distinction de naissance, ni succession héréditaire de pouvoir. 5- La sùreté résulte du concours de tous à assurer les droits de chacun.

4º La propriété est te droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses rerenus, du fruit de son travait et de son industrie.

Après avoir reconnu ces droits d'une manière abstraite et indérenimée, les nouveaux législateurs chercheur à les faire recutre dans certaines limites par des définitions, mais ces définitions, qui ont pour objet de donner à ces nots un seus qui rést une acception commance (un moin paur les deux presurer), sont un artifice pareil et sans effet. Les mots opierent sur les homnes par leur quification constante et universelle. Une définition arbifie et arbitraire à la point de pries sur l'esprit, encorer moins sur l'esprit du vulgaire; effe est odable La liberté consiste dans le pouvier de faire ce La liberté consiste dans le pouvier de faire ce

qu'on reut, le msl comme le bieu; et c'est pour cela même que les lois sont nécessaires pour la restreindre aux actions qui ne sont pas nuisibles.

L'égatifé ne s'arrête paint aux objets que lui assignent nos téjalateurs. Elle s'écned à tout le demande l'aphasissement universel, le nivellement des propriétes et des conditions. Tant qu'on laisse subsister la distinction des fortunes, la plus choquante de toutes pour la multitude, il est absurde de parler d'égalité.

Que l'égalité n'admette point de succession

 Montesquieu était le premier qui eût introduit ce style épigrammatique en matière de tégislation, Mirabeau, qui connaissait si bien ses auditeurs, ne montait Jamais à la

héréditaire de pouvoir, cela est elair : mais comment l'égalité puiv-élle s'accommont le l'estaitence d'un pouvoir queleonque? Quelle égalité y a-l-il entre celui qui a du pouvoir et céul qui n'en a point? Ainsi, à l'exception d'un pouvoir héréditaire, les bommes ne sont pas plus égaux en vertu de cet article qu'ils ne l'écisent auparavant, ou, pour mieux dire, l'égalité et l'inégalité sont une seule et même chose.

Foint de distinction de natusanex. Comment cela se faisil 7 tous les hommes insier-tils, en France, du même père et de la même mière la Montmorrage de alescenter d'une mitte d'autre de la même de la montre de la membre de la montre del montre de la mon

préférer la vivaeilé de l'expression à sa justesse 1. La sircté résulle du concours de lous à assurer les droits de chacun. Le concours de tous, les droits de chacun! Pouvait on se refuser à une antithèse si ingénieuse

et si sullante?

D'après cette définition, il n'y aurait joint de sireté si tous ne concourrient ann ceses à la déneue de chean. Il faut que tous les cloyens, san 
distinction, que les femmes produper louis les indistitutions, que les femmes produper tous les indistitutions, que les femmes produper tous les indistitutions de la société, à faire foffice des majistras, 
à devenir magistrats eus-mémes. Il finit que checum 
justice et veuille se mêter des affaires de chuptur 
suites. Il faut au moins que si les droits d'un seul 
sons attaspeis par in homme injuste et unifaissant, 
a la sifense. L'hipperannur legale signife tout cela, 
on e signific absolument iries.

Cette définition de la sûreté m'en rappelle une qui est dans le Natade imagnaire. L'opium, dit M. Purgon, a la propriété de faire dormir, parce qu'il a une vertu soporative. La sûreté résulte du concours de tous à procurer la sûreté... Tel est le style des oracles que prononcent les législateurs du monde.

La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, etc.

Autre définition du même genre, c'est-à-dirc aussi tribune sans avoir préparé ce qu'il appelait le trait: c'està-dire une touroure piquante et singulière qui alguisait sa peusée et suprepouls un applaudissement.

ridicule, mais un pen moins innocente, Jouir et disposer, voilà deux droits bien distincts ; car il y a des propriétés dont on a la jouissance pour un temps limité ou pendant sa vie, et dont on ne peut pas disposer. Mais, d'après l'artiele, ces deux droits sont inséparables. Avoir l'un sans avoir l'autre , c'est n'avoir point de propriété. C'est sans doute d'après cette définition que les possessions du clergé de France, qui n'avsit pas le droit de disposer on d'sliéner, n'étaient pas considérées comme une propriété, et que la spoliation à leur égard n'était pas un vol.

Passons maintenant à la déclaration des devoirs. Ce n'est pas le Décalogue qui a servi de modèle.

Les nouveaux faiseurs n'ont pas mieux compris que lears devanciers, que les droits et les obligations sont inséparablea, Il est possible, sans doute, de créer des devoirs sans créer des droits ; et c'est là le résultat de toutes les mouvaises lois, de toutes les lois qui génent la liberté sans procurer des avantages plus qu'equivalents au sacrifice : mais il est impossible de créer des droits sans créer des obligations correspondantes; car quand yous me donnez un droit sur une ebose, n'emposez-vous pas à tout autre individu l'obligation de ne point me gêner dans l'exercice de ce droit? Les législateurs ont done eréé des devoirs quand ils établissaient iles droits; mais ils étaient comme le Bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Les voilà donc occupés maintenant à refaire er qu'ils ont fait , à donner une traduction des droits dans la langue des devoirs, sans se douter que ee second objet, si l'on peut l'appeler ainsi, est identique avec le premier.

1. Tous les devoirs de l'homme et du citoven sont dérivés de deux principes gravés par la nature dans lous les caurs. Ne failes pas à autrui ce que rous ne voulez pas que les hommes vous fassent. Faites constamment aux autres le bien que vous roulez recevoir d'eux.

Tout ce que vous voulez que les hommes fassent our vous, faites le de même pour eux. Telle était la maxime de l'Évangile. A-t-elle gagné dans la nouvelle édition des législateurs français?

On l'a divisée en deux branches , l'une négative , l'autre positive. Le permier précepte, donné comme loi, est pernieirux. Le second, rxprimé comme il l'est, est contraire à l'esprit de l'original, Le premier a trop d'étendue; le second n'en a pas assez. Considérez le premier précepte. Tout individu

ui poursuit un coupable, tout juge qui le eondamne, tout officier de la justice qui le punit, sont des transgresseurs de cette loi fondamentale, de eette loi qu'on dit gravée dans tous les cœurs, et qu'on place à la tête de tous les devoirs.

Dira-t-on que la maxime de l'Évangile est exposée à la même objection? Je réponds qu'il y a bien de la différence ; qu'un précepte moral n's pas besoin d'une précision rigoureuse, parce qu'il s'adresse au sentiment, et que d'ailleurs il s'applique surtout à cette partie de nos actions qui n'est pas soumise aux lois. Mais quand on fait une loi, il y faut énoncer les limitations, les exceptions nécessaires. La instesse, la précision en sont l'ame et la vie.

Le second précepte, pris littéralement, restreint la bienfaisance, au lieu de l'étendre. Quel bien dois-ie faire sux autres? Celui que j'ai besoin de recevoir d'eux. N'ai-ie aueun besoin de recevoir . je n'ai aucune obligation de donner. La générosité, au contraire, donne sans espoir de retour. Ce n'est ici qu'une critique de style, ear on découvre aisément l'intention des législateurs; mais par quelle fatalité se fait-il que dans les choses les plus sim-

ples , ils ne disent jamais ce qu'ils veulrnt dire? 4. Nul n'est bon citogen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

Cette maxime, mise en vers, pourrait passer dana une pièce de théâtre ; mais , comme maxime légale, e'est une ineptie. On tourne dans un cerele vicieux. Qu'est-ce qui constitue la bonté? C'est d'être bon

La maxime est fausse, Il y a deux classes de devoirs, les uns publics, les autres privés; les uns envers l'État, les autres envers la famille, etc. Est-il impossible de violer les uns sans violer les autres? L'homme qui maltraite sa femme et ses enfants fraude-t-il le trésor publie? Celui qui fraude le trésor publie, maltraite-t-il sa femme et ses enfants? Le vieux Brutus, qui, dans un gouvernement où le père avait droit de vie et de mort sur ses enfants, fit mourir ses fils pour avoir conspiré contre leur patrie, était-il mauvais eitoyen? ou la bonté, dans up père, consiste-t-elle à mettre ses fils à mort?

Cette maxime semble empruntée de quelque rètrrie métaphysique de Platon, qui soutenait que la rertu étail une. Ce qui doit signifier qu'avoir une vertu , e'est les avoir toutes, on que n'avoir

pas toutes les vertus, c'est n'en avoir sucune. 5. Nul homme n'est bon s'il n'est franchement el religieusement observateur des lois.

Quoi! de toutes les lois , présentes et futures , quelle que soit la nature de leurs défenses ou de leurs injonctions!

L'homme bon doit être religieux observateur des lois qui lui défendent, par exemple, la seule religion qu'il regarde comme vraie, et qui lui ordonnent de dénoncer sux tribunaux eeux qui la pratiquent! Et, quand on se rappelle que les auteurs de crtte

maxime étaient les mêmes bommes qui venaient de

renverser une constitution, de rioler la loi la plus soleunelle, celle qui établissait l'inviolabilité du roi, que peut-on penser ou de leur logique ou de leur morale? A quelle époque plaçaient-ils le commeneement de ce devoir?

6. Tout homme qui viole ouvertement les lois se déctare lui-même en état de guerre avec la société

Autre maxime sonore, très-propre à obtenir les applaudissements du parterre, mais puérile à l'excès dans un livre de lois ; et même heureusement puérile, car si elle l'était moins, elle serait très-dangereuse.

Être en état de guerre, c'est être dans cet état où l'objet de résuou des parties intéressées est de détruire l'autre ou de la subjuguer. Qu'un bomme se decher en état de guerre avec la société, il ne s'agit plus que de le traiter comme un ennemi public; et présenter sous ce carsetére tout bomme qui viole une foi, quelle qu'elle soit, c'est provoquer contre lui les plus grandes rigueres. On peut supposer que cette maxime formsit le présmbule des lois de Dresse.

Les legislations sont toutes à défectueures à certimes égards, qu'il nés touteur pas su monde où il n'y sit des tois qu'on vide ouvertement. En Angleierre, par cemple, oi, pour brovine les faidants de la commandation de la commandation de étables, il ne faut qu'ouvrir les yeux pour voir combine catte le les videle. D'apres ce cede politique et moral, sous les infracteurs de cette foi sont en dats de guerre aret la sordét il les rest d'autre parti à prembre aret eus que de les traiter comme parti à prembre aret eus que de les traiter comme

T. Cetui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de lous; il se rend lui-même indigne de leur bienveillance et de leur estime.

La serie de cette proposition oferent de la nature de lois qu'un fluide. S'apit-il d'une de ces lois qu'in fluide. S'apit-il d'une de ces lois qui ne sont utilité à personne. S'apit-il d'une loi qui peut être mainbé à personne. S'apit-il d'une loi qui ment, élhoir cette lois, eva unire à cette clause, ment, élhoir cette lois, eva unire à cette clause, mois ce n'est pas nuire à sotue la commonante. Un minimorable dont le blen doit tomber à des moinces, parivent à claute la lois et d'unsusentire moinces, parivent à claute la lois et de transmetter de moince, parivent à claute la lois et de transmetter la lintérés des moincs; mais peut-on dire qu'il blesse le indéctés de lous es concition; n'

Il y a plus. Il peut y avoir de telles imperfections dans les lois, qu'on est trop beureux qu'il y ait des moyens de les éluder.

Si la loi anglaise contre les libelles était stricte-

mont observée, il v's suroit pas plus de liberté de la preuse cha Agièrere sur les objets politiques, qu'il n'y de liberté en Espagen sur les objets redigieux. Si cette lo disti litératement excéndée dans tous les ess où elle est enfreinte, il n'y a presque aucun individu, in homen en i femme, qui n'est été au pilori. Les lois d'Angéterre ne sont pas plus maraises que celle des autren ations ; el le m'enggeresia sistement, s'il en pouvait étaulier quelque foie, n' montre qu'il y existe un grant on enbre de les n'i montre qu'il y existe un grant de sorriet et la liberté, s'il clies deisen poseunément suitre ou exécuter.

Trat que les lois sont dans et état d'imperfection, il ten tre-esseriment loiser à le conscience de chuper indivitué à juger des ess où il doit lemobler avec empresentent ou reulement par pradementer neutre catre la loi et ses infractures. En ur mot, tant que les lois sont médere de bien et de und, on ne saturai insister sur une obbissance et de und, on ne saturai insister sur une obbissance et de und, on ne saturai insister sur une obbissance trat doit indipora obbissance passire; mist entite obbissance active, ce conceur volontaire de chapque individu d'an empleir toute les dispositions, sans même avoir la pressé de les diuder, ce sera le fraui d'a titude de la contra de la contra de la consideration de la contra de la contra de la contra de la contra de d'a state de la contra de la contra de la contra de la contra de d'a state de la contra de la contra de la contra de de la contra de la contra de la contra de la contra de de la contra de la contra de la contra de la contra de de la contra de la contra de la contra de la contra de de la contra de la contra de la contra de la contra de de la contra de la contra de la contra de la contra de de la contra de de la contra de la c

Je reviens ici à une observation que j'ai déjà insinuée dans l'article précédent. Le grand objet, comme aussi la grande difficulté

par rapport una dédita, c'est de la bien distinguer les uns des autres, de bien apprécie l'urs diters degrés de malignité, Ces deux articles ne semilean aroir été faits que pour les consolnaire, - Violer » ouvertement les biss, c'est se mettre en état de guerres arces loccité. Eluder les lois, (c'est blesser » les intérêts de tous, " Toutes les distinctions disparaissent; joutes insunces d'avansièmest; joutes paraissent; joutes insunces d'avansièmest; joutes Les plus petites frankes de la contrelande sont ouverbasses des trabilismo. De s'étil la grande

découverte que les crimes sont tous les mêmes et

qu'ils produisent tous les mêmes effets : et comme il n'y a pas un jour où les lois ne soient onverte-

ment violées ou étudées par ruse, il s'ensuit qu'il derrait toujour exister en France une guerre étie, un état violent d'animosité entre les étoyrens. Dans les gouvernements établis, r'objet constant est de colmer les passions bostiles, de déserment est de colmer les passions bostiles, de déserment a ençagance, de maintenir les hommes en pais, Dans la malbeureuse époque où se trouvait la France, l'oblet perpétud était d'enflémmer les passions

vengeance, de maintenir les hommes en pais. Dans la malbenreuse époque où se trouvait la France, l'objet perpétuel était d'enflammer les passions baineuses. C'est ce qu'on a fait dans la déctaration des droits. C'est ce qu'on fait encore dans celle des ilevoirs. On y exagère tous les itélits; on les met | tous au niveau. On veut que la haine et la fureur viennent présider aux tribunaux de la justice.

En voilà bien assez et peut-être même trop sur cette insipide composition. On voit que ses auteurs ne connaissaient pas mieux les devoirs que les droits, qu'ils ne parlaient pas mieux la langue morale que ia langue politique. C'est toujours la même confusion et la même exagération; toujours la même passion pour des maximes générales, sans aucun égard aux propositions particulières qu'eiles renferment : de fausses notions d'élégauce et de pompe, le soin de diversifier les expressions quand elles doivent être les mêmes, un style épigrammatique et théftral; enfin tous les défauts imaginables dans une composition légale qui exigenit la justesse la plus sévère. On serait tenté de eroire qu'il y a dans l'esprit national, en France, une vivaeité impatiente qui ne se prête pas à la fatigue des détails. L'imagination court au résultat et passe par-dessus toutes les preuves. On veut de l'esprit, qui régnaient à cette époque.

de la raphité, de l'agrément dans des sujets qui exigent l'analyse la plus rigoureuse et le style le plus exact. Ce reproche tombe en particulier sur les écrivains politiques. Pour nous arrêter à l'époque où nous sommes, il y eut un grand nombre de déclarations de droits présentées en projet à l'assemblée nationale. Il n'en est aucune où l'on ne trouve des défauts semblables à eeux que nous avons relevés dans les deux déclarations constitutionnelles. Celle qui fit le plus de bruit, celle qui eut le plus de partisans hors de l'assemblée, surpassait toutes les autres en exagérations. Les erreurs qu'elle contient ne sont , il est vrai , que eelles il'un individu ; elles n'ont point reeu la sanetion de l'assemblée : mais ee sont des opinions avancées par un homme d'un esprit distingué , par un homme qui eut benueoup d'influence; et je ne crois pas inutile d'examiner iei trois ou quatre artieles de cette composition, pour achever de donner une juste notion des principes anarchiques

### EXAMEN PARTIEL

### D'UNE DÉCLARATION DES DROITS, PROPOSÉE PAR UN MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE.

Dès le debut, l'auteur se fonde sur des fictions et même sur des fanssetés manifestes : il déclare qu'une chose est, parce qu'il reut qu'elle soit, et qu'il sait qu'elle n'est pas. Chaque société, dit-il, ne peut être que l'ourrage libre d'une convention entre lous les associées.

Qu'une société politique pulses se former par une convention, e'né ce que je cue vux pas nier mais qu'une société se puisec cultier que par une conqu'une société se puisec cultier que par une conqu'une société se puisec cultier que par une concomme de la comme de la comme de la constant de la comme de la comme

If est un signe certain anquel on peut reconnaître un homme qui est tombé dans cette espèce de manie qu'on peut appeler l'idolâtrie de soi-même, Il prend quelques mots de la langue en faveur, il leur donne un sens paeticulier, il les emploie comme personne ne les a jamais employés, et il est déterminé à ne les prendre jamais dans leur sens valgaire : ce sera liberté, propriété, souverain, loi, gouvernement, nalure, etc. Muni de ce mot comme d'une espèce de chiffre avec ses affidés, il fait des propositions qui dérangent toutes les idées reçues; il donne une apparence de profondeue à des riens, il a toujours l'air d'un proseue capable que l'on n'entend pos; et il regarde en pitié eeux qui lui font des objections, parce qu'ils se servent des mots selon leur acception commune. Ce petit artifice est faeile à démasquer, mais il réussit quelque temps. Le fait est que quand on vient à examinre ces propositions prétendnes profondes, composées d'un terme pris dans un sens contraire à l'usage, on les trouve d'une telle nullité ou d'une telle fausseté, qu'on ose à peine soupçonner un homme d'esprit d'en être l'auteur. On lui cherche longtemps une ldée fine pone ne pas lui attribuer une absurdité toute nue.

L'objet d'une société politique ne peut être

que le plus grand bien de tous.

Ne peut pour ne doit. Tonjours eette puérile substitution d'un terme impropée et ambigu, à un terme peopre également familiee et elair. Il est vrai

qu'on donne ainsi à une pensée triviale un air de mystère et de profondeur. Chaque homme est le seul propriétaire de sa

personne, et cette propriété est inaliénable. Quelle expression ? Comme si un homme et sa personne étaient deux choses distinctes, et qu'un homme pût tenie sa personne comme il tient sa montre, dans une de ses poches ! Mais laissons l'expression, et passons au sens.

Ere seul propositaire de sa personne, e'est appecemment avoir la disposition exclusire de soi-lutten, cemment avoir la disposition exclusire de soi-lutten, corporcilia: auseum benome riest autories à se cerrire de ma personne, amm mon areu, plui qu'il cette de la commentation de la commentation de la contraction de la contraction de la commentation de la le renavesement de toutes les lois. La loi ne peut donner aunca devis au mari sur la personne, est framme, si su peire sur cette de sées enfants, na à l'influent sur cette de ses enfants, na à l'influent sur cette de sois enfants, na à l'influent sur cette de sois enfants, na la l'influent sur cette de sois enfants, na la l'influent sur cette de sois enfants, na la l'influent sur cette de sois enfants au l'autorité de l'influent sur cette d'autorité met de l'influent sur cette d'autorité met de l'influent sur l'influent de l'influent

Observez que cette propriété est déclarée inaliénable : ceci abolit tous lrs contrats dans lesquela on aliène es services, particulièrement le coutrat du mariage et les engagements militaires. Il ne peut donc plus y avoir entre les individus que des transactions du moment, ou ne couvrait s'engreer pour l'avenir : e'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de société ; car toute société est fondée sur les droits réciproques d'un individu sur d'autres.

Aliéner, dira-t-on, c'est disposer pour la vie. Les engagements à temps sont permis. Le texte ne défend que les engagements indissolubles.

Mais ee subterfuge ne mêne pas loin : car puisque la durée du bail personnel n'est pas limitée, il s'ensuit que ebacun aurait le droit de s'engager pour le terme le plus long de la vie humaine. D'ailleurs, pourquoi, au moment où l'on déclare

op'un bomme est propriétaire de sa personne, his obt-con le caractère plan essentiel de la propriété, le droit d'en disposer, echiu de l'alièner a éceta alièmino lui content? Supposez un cloyen a, à la façon de ces modernes législatours, fait prisonnérpar des pouches qui lui offrisèrent de racheter as ré au prix de sa liberté i le cityen leur direit qu'il et le suit proprièter de sa personne, qui cette propriète est instituble, qu'on peu pour des déseppir, mais qu'il a reçu de son mattre le droit de saeriler sa personne, et non eclui de l'alièner.

Cet article, ainsi redige, etait évidemment destiné contre l'ectaireg des négres mis l'auteur n'avait pas un toutes les propositions particulières que confermant sa proposition général. Il d'avait pense ni aux femmes, ni aux centants, ni aux nisieurs, ni aux nostats. Il n'avait pas la motivaire insistaara, soldats. Il n'avait pas la motivaire insistant proposition, avec ton in d'immocence et de simplicite marte, amèrierai de droit l'abolition de la servitude personnelle.

Mais en ceis même il allali trop loin, car l'affranchasement subt des noire sicia en même temps une grande injustice et une grande imprudence; c'était enlevre aux maîtres eq u'ils avaita oequis avea la permission des lois; c'était donner aux esclaves ce qui de ruit leur êten unisible, à mois d'une longue préparation. Leur donner la liberté sublièment, c'était les jeter dans l'obiseté, dans la misire et dans tous les crimes qui en sont les résultats naturels.

Tout écrirain peut débiter ou faire débiter ses productions, et il peut les faire riculeir birse ment fant par la poste que par foute autre voie, auns avoir indannis à craindra avourn abus de conflance. Je ne dis rica encore sur les daugers de cette liberté illimitée, mais je ne pais m'empéber de faire observer la misserie de l'expression, L'auteur voulsit dire que tout abus de conflance serial un délit : mais ce qu'il dit, e'est que le délit et impossible, tellement impossible qu'on n'a point à l'impossible, tellement impossible qu'on n'a point à le eraindre, comme s'il suffissit de cette déclaration pour que le gouvernement ou les partieuliers n'eussent plus la faeulté de commettre un abus de confiance.

Les ditres, en particulier, duivent dire eacrée pour lous les intermédiaires qui se trouceré pour lous les intermédiaires qui se troucert entre cetui qui écrit de cebui à qui il écrit. Examinous le style el a cloue. Ce mot aceré, que signific-117 Quelle manière de parler pour un plan de conspiration, un projet d'assessiant un plan de conspiration, un projet d'assessiant lais une lettre, pour que ette lettre oil accréé d' un plan de conspiration y projet d'assessiant un plan de conspiration y projet d'assessiant vara ranç dans este classe de diffis que l'en regarde.

attentst contre la religion, contre Dien méme! Quant à l'abet luméme, est-le d'Interêt public que le gouvernement puisse courrir les lettres l'Voilà à mestion. Si a los le biedferds, la posta derient un instrument terrible catre les maint den malien les postes le public au plus grand des dangers. Il est des crimes si muisles qu'on ne doit se priver d'auent des moyens de les prévenir ou de les metter d'auent des moyens de les prévenir ou de les metter en rédience. Peut on dire que la criside d'avoir aes lettres ouvertes grêne les correspondances bonnetes, se lettres ouvertes grêne les correspondances bonnetes, et lettres ouvertes grêne les correspondances bonnetes, et lettres ouvertes grêne les correspondances bonnetes, et per la littre de lettres de les correspondances bonnetes, et en littres de lettres de lettres de lettres que lettre et littres de lettres que lettres que lettre et lettres que lettres que lettre et lettres que lettres que lettre et lettres que lettre et lettre et lettres que lettre et lettre et lettre et lettres que lettre et lettre et lettre et lettres que lettre et lettres et lett

Il est vraì que si la simple confidence de seniment entre particuliers pouvait constiture une rime, l'ouverture des lettres pourrait derenir un moyen terrible de tyrannic. Mais c'est là qu'il faus un pace les précautions pour empécher l'abus. C'est ce qu'on a fait en Angleterre, où le sercénier d'Étau tâur que est soit peut faire ouver les lettres, selon sa prudence, sans que cels soit permis à aucun autre.

Tout homme est pareillement le maître d'aller ou de rester, d'entrer ou de sortir, et même de sortir du royaume el d'y rentrer, quand et comme bon lui semble.

Il ne s'agir pas iei du citopen seulement, mais de tout homme, de tout téranger comme de tout Français. Tous sont maîtres d'aller ou de rester. d'entrée ou de sortie, de soirt du royame et d'y d'entrée du de soirt, de soirt du royame et d'y pant aller plus loin. La police l'a-t-elle rien à laire; Ne peut-no point interdire de passages, feraner d'édifiées publies, empédent d'aller et de venir alla des places fortes, etc., étc. 7 Acc ce droit illimité, comment à s'asci-c-lon d'avoir des présons et dy residerent de malfatients? Comment l'auten émigra? Ces lois n'étaint-élles pas le démenti le némigra? Ces lois n'étaint-élles pas le démenti le plus formel aux droits de l'homme; Je D'imput: pas ces intentions extravaguates à Jestieute de l'article. In terminé le précédent par ces mois : La loi seuie peut marquer les bornes qu'il finit donner de clett liberté comme à louie qu'il finit donner de cette liberté comme à louie voir les souis le la même restriction. Mais alors Uté de celui-si monore que la liberté d'albre et de verir est soussie à la même restriction. Mais alors la proposition qui semble dire beaucoup, ne dis la proposition qui semble dire beaucoup, ne dis ce que les lois vous défendent. » Daugereuse ou que les lois vous défendent. » Daugereuse ou passe cesse dons crite céleration.

Enfin tout homme est le maître de disposer de son bien, de sa propriété et de régler sa dépense ainsi qu'il le juge à propos.

lei point de reciteiron legale. La proposition est illimite. Si pro-frience legale. La proposition est illimite. Si pro-frience legale no dore, l'auteur entend qu'on en peut faire tout en grion resta la proposition est salvaurle à l'extreme. Ny 1-4-il pas des limites nécessière à l'emplri de la propriété ? Un homme derrait il avoir ledott de faire après a mort des fondations, soit religieuses, soit sonireligieuses, aux dépend es a familié? Ja loi ne deit elle pas même empécher un individu de déshériter ses confinis sens cause assicable.

est extention as a same course or granter in page of propose, extention to expression of emeloging in makine real time bonne expression of emeloging in makine prest parler sinsi à son intendant. Nisi exi-ex la le spul d'una législature? Les miseurs, les intendes, les prodigues, doivent être sons des restrictions positiers pour leurs dépenses. Il est dec cas où de certains sols somptuniers puremat être convenables. Il press' production de la convention de de hasard, les loteries, les festius publies, les de hasard, les loteries, les festius publies, les pour les conventions et mais de de la convention de la convention de de de la convention de de de la convention de de de la convention de de de la convention de de la convention de de la convention de

La loi n'a pour objet que l'initrét commun, elle ne peut donc accorder aueun privilége à qui que ce soit.

La première proposition est fausse dans le fait.

La loi ne doil avoir pour objet que l'intérêt
commun : voilé equi est vrai. Cette erreur revient
perpétuellement dans le cours de ce petit ouvrage.

Miss la conséquence qu'on tire de ce principe.

perpetuellement dans le cours de ce petit ouvrage. Mals la conséquence qu'on tire de ce principe est-elle juste? Ne peut-il pas y avoir des privilèges fondés sur l'intérêt commun?

Bans un sens, tous les pouvoirs sont des priviléges; dans un autre sens, toutes les distinctions sociales en sont aussi. Un titre d'bonneur, un cordon, un ordre de chevalerie, sont des priviléges. Faut-il interdire au législateur l'emploi de tous ces movens rénunératoires?

Il est un genre de privilége très-certainement avantageux, celui qu'on accorde en Angleterre pour un temps limité à l'inventeur d'une nouvelle machine, d'une nonvelle étoffe, d'un nouvel art. C'est, de toutes les manières d'exciler l'industrie et de la récompener, la moin sorieuse à l'État et la mirux proportionnée au mérite de l'invention. Ce privilége n'a rien de commun avec les monopoles si testrement décriés.

El s'il s'est c'abili des pricitiges, ils doivent c'ire dobic à l'ostanta, quelle qu'en soit l'origine. Voilà le principe le plus injuste, le plus tyrancique, le plus odicux. Abolis à l'instant! è c'est len là le mot d'in despote qui ne veut rien écouter, rien modifier, qui fait tout plier su gré de sa volonté, qui scrifté tout à ses fantisites.

Y a : il iles jurandes, des mattries qui aient été achetées à grand prix, leur abolition subite jette un grand nombre de fismilles dans le décepoir. On les dépouille de leur propriété : on leur fait le même tort que si on admetiati une multitude d'étrangers à partager leurs revenus, — et cela à l'instant.

Y a-t-il des magistratures possédées par un titre héréditaire, les possesseurs en seront dépouillés, sans aueun égard à leur condition, à leur bombeur et même à l'intérêt de l'État, — et cela à l'instant. Y a-t-il des sociétés de commerce à qui la loi sit

accordé un monopole, ce monopole est anéanti sans sucun égard à la ruine des associés, anx avances qu'ils ont faites, aux engagements qu'ils ont pris, — et cela à l'instant.

Le plus grand mérite d'une bonne administration, c'est de procéder lentement dans la réforme des abus, de ne point serifier d'intérêts actuels, de ménager les individus en jouissance, de préparer par degrés les bonnes institutions, d'éviter tous les bouterersements de condition, d'établissement et de fortune.

A l'instant est un terme importé d'Alger ou de Constantinople, Graduellement est l'expression de la justice et de la prudence.

Si les hommes ne sont pas égaux en moyens, c'est-a-dire en richesse, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu'ils ne soient pas tous égaux en droits.

Certainement la femme n'est pas égalt en droits à son mari, ni fells miseur à son père, ni l'apprenti à son maltre, ni le soldat à l'officire, ni le prisonnier au geolier, à mnina que le deroir d'obér ne soit casetement égal au droit de commander. La difference dans les droits est précisément ce qui constitue la subordination sociale. Établissez les droits égaux pour tous, il n'y a plus d'obérisance, il n'y a plus de sociét.

Celui qui a une proprieté possède des drotts, excree des droits que ne possède point, que n'exerce point le non propriétaire. Si tons les hommes sont éganx en droits, il n'y régler la plus de droits : car si tous ont le même droit à une chose, il n'y a plus de droits pour personne. Le se

une close, il n'y a plus de droits pour personne.

Tout ciloyen qui est dans l'impuissance de
pourroir à ses besoins, a droit aux secours de
ses concilosens.

Avoir droit aux secours de ses concitoyens, e'est avoir droit à leurs secours dans leur faculté individuelle ou dans leur faculté collective.

Dounce à chaque indigent un droit sur les secours de chaque individu qui n'est pas su même degré d'indigence, c'est rentresre toute idée de propriété ; car, des lors, incapable de pourroit à ma subsistance, j'à droit d'un faire nourrie par vous, j'ai droit à ce que rous possédez, c'est mon bien autant que le rôttre; la poetion qui mest nécessaire n'est plus à rous, elle est à moi ; rous me rolex si vous me la refuence.

II est trai qu'il y a des difficultés d'acteution, moi indigent, auquel de mes concitogens dois-jemòdresser pour me faire donner ec qui me manque? Est-ce à Pierre plutôt qu'à Paul? Si vous vans bornez à déclarer un droit général, sans spécifier comment je puis l'exercer, vous ne faites résident utout, je puis mourir de faim avant de asvoir qui obt me donner de la nourriture.

Ce que l'auteur a ili, ce n'est pas ee qu'il a voulu dire. Son intension était de déclarer que les indi-gents suraint indreit aux secoura de la communauté. Nais alors il faut déterminer comment ces secours doirent se lever, se distribuer. Il faut organiser l'administration qui doit assister les pourres, cere les officiers aut doirent constater non becoin, et le officier aut doirent constater non becoin, et

régler la manière dont il doit procéder pour mettre son droit en valeur.

Le soulagement de l'indigence est une des plus belles branebes de la civilisation. Dans l'état de nature, autant qu'on peut s'en faire une idée, ceux qui ne peuvent pas se procurer de quoi vivre, meurent de faim. Il faut qu'il existe un superflu dans une classe nombreuse de la société, avant qu'on puisse en appliquer une partie au maintien des pauvres. Mais on peut imaginer un tel état de pauvreté, une telle famine, qu'il ne serait pas possible de donner du pain à tous ceux qui en manquent. Comment peut-on faire de ce devoir de bienfaisance un droit absolu? C'est donner à la classe indigente l'adée la plus fausse et la plus dangereuse : ce n'est pas sculement ôter aux pauvres toute reconnaissance pour leurs bienfaiteurs, c'est leur mettre les armes à la main contre tous les propriétaires.

préciaire. Le comparation de défendant contre contre de case, que la contre de la contre de la contre de la contre de case, qu'en la contre qu'il à inserier, qu'en n'au journe le druit de unitre à autrui, et que le lai peut mettre de homes à l'accrette de toutes le formatée et la pour la commandant de la contre de la cer si la loi peut mettre des homes, jusqu'il ce qu'un les comnisse, qu'ule comnisseme a-i-on de son droit l'inet mage en peut-on fire? Bien de plus expéents qu'une décharation qui ne donne ce pour la contre de la contre de la ligre, sans faire ni bien ni mai.

FIR DU PREMIER VOLUME.

# **TABLE**

DES

# MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

### TRAITÉS DE LÉGISLATION CIVILE ET PÉNALE.

| PRINCIPES DE LEGISLATION.                            | The state of the s |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pages                                                | CHAP. V. Des lois relativement à l'abondance 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Discours preliminaire                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | se ronde iz bien de l'egalité 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CHAP. 1. Du priocipe de l'utilité 11                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Principe de l'ascétisme 15                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III. Principe arhitraire, ou principe da sympa-      | IX. Réponse à una objection 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| thie at d'antipathie                                 | X. Apair se des maux résultant des atteintes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IV. Opération de ces principes an matière da         | portées à la propriété 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Regislation                                          | X1. Súreté, Égalité, Leur opposition 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V. Éclaireimement ultérieur                          | XII. Süreté. Égailté, Moyen de les conciller. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI. Des différentes espèces de plaisirs et de        | XIII. Sacrifices de la súreté à la súreté 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| peines                                               | XIV. De quelques cas sujets à contestation 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VII. Des paines et des plaisirs considérés comme     | XV. Exemples da quelques atteintes à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sanctions                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VIII. De l'estimation des pialeire et des peines 24  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IX. Des circonstances qui influent sur la sensi-     | XVII. Pouvoir des jois sur l'attente 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bilité                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X. Analyse du bien et du mai politique Si            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XI. Raisons pour ériger certains actes en délits. 3- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XII. Das jimites qui séparent la morale et la        | CHAP. I. Des titres qui constituent la propriété 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tégislation                                          | II. Autre moyen d'acquérir.— Consentament. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XIII. Exemples do fausses manières de raisonner      | III. Antre moyen d'acquérir Succession 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| so matière de léxislation                            | IV. Des testaments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| an antition regimenton                               | V. Droits sor services Moyens da les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                      | acquérir 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PRINCIPES DU CODE CIVIL.                             | VI. Intercommunauté da hiens Ses incon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | vénicots. , , 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Avant-propos                                         | VII. Distribution da perta 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PARHIÈRE PARTIE.                                     | TROUSIÈME PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| All to the feet state.                               | Droits et obligations à attacher aux divers états                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Objets de la loi civile.                             | privis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CHAP. I. Des droits et des obligations S             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11. Buts distincts de la toi civila 5                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III. Rapports aptra ces buts                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. Des lois relativament à la subsistance S         | II. De l'esclarage 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 998   | TABLE DES                                                                             | A              |                                                                                                       |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | III. Tuteur et pupille                                                                |                | TROUGHER PARTIE.                                                                                      | Pages.  |
| CHAP. | tV. Père et enfant                                                                    |                | Des peines.                                                                                           |         |
|       | PRINCIPES DU CODE PÉNAL.                                                              | Caur. I. D     | es pelpes indues                                                                                      | 155     |
|       | PRINCIPES DO CODE I ZUNCO                                                             |                | peines                                                                                                | 156     |
|       | Des délits.                                                                           | IV. D          | es prines oberrantas ou déplacées.                                                                    | 158     |
|       |                                                                                       | VI. I          | to choix des peines.                                                                                  | 163     |
| latro | luction                                                                               | VIII. J        | ustification de la variété des peines.                                                                | 164     |
| CHAP  | Classification des délits                                                             | IX. E          | xamen de quelques peines usitées.                                                                     | 163     |
|       | 111. De auclques autres divisions 121                                                 | x. 1           | ou pouvoir de pardonner                                                                               | 108     |
|       | IV. Du mai du second onire                                                            |                | QUATRIÈRE PARTIE.                                                                                     |         |
|       | VI. De la mauvane foi 123                                                             | tetroduction . |                                                                                                       | 170     |
|       | VII Position du délinquant : comment elle lo-                                         | Caar. 1.       | Movens d'ôter le ponvoir physiqu                                                                      | e da    |
|       | flue sur l'alarme,                                                                    |                | neite.                                                                                                | 179     |
|       | VIII. De l'influance des motifs tur le grandeur<br>de l'alarme                        | 11.            | Autre moyen indirect, Empécher<br>hommes d'acquérir les connaisse                                     | ences   |
|       | IX. Facilité nu difficulté d'empêcher les délits.                                     |                | dont ils pourraicut tirer un parti                                                                    |         |
|       | - Cinquieme circuostance qui induc                                                    |                | sible                                                                                                 | 175     |
|       | x. Clandestinité du délinquant père ou moins                                          | 111.           | Des moyens indirects de prévenir i<br>lonté da commettre les délits                                   | 2 TO-   |
|       | facile. — Greconstance qui foffue sur                                                 | IV.            | Décourser le cours des désirs dange                                                                   | reux.   |
|       | Palarme 127                                                                           |                | et diriger les inclinations ver                                                                       | n les   |
|       | XI. Influence du caractère do délinquant sor                                          |                | emmements plus conformes à l'is                                                                       | stérét  |
|       | Yalarme                                                                               | v.             | public                                                                                                | 176     |
|       | XIII. Des cas où la danger est plus grand que                                         | ١.             | fassa sans préjudice, ou avec le mo                                                                   |         |
|       | Patarme                                                                               | 1              | préjudice possible                                                                                    | 171     |
|       | XIV. Mayeas de justidication 151                                                      | VI.            | Eviter de fournir des encouragemen                                                                    | 185     |
|       | SECONDE PARTIE.                                                                       | VII.           | Augmenter la responsabilité des<br>sonnes à mesure qu'eiles sont<br>axposées à la tantation de nuira. | plus    |
|       | Remèdes politiques contre le mal des délits.                                          | VIII.          | Diminuer la sensibilité à l'égard<br>tentation.                                                       | de la   |
| CHAP  | 4. Sujet de ce livre                                                                  | IX.            | Fertifier l'impression des peines                                                                     | 1 3HF   |
|       | II. Des moyans directs pour prévenir les                                              |                | l'imagination.                                                                                        | 188     |
|       | délits                                                                                | X.             | Faciliter la connaîssance du corp                                                                     |         |
|       | III. Des délits chroniques                                                            | XI.            | délit                                                                                                 | h nln-  |
|       | chrossques                                                                            |                | sieurs personnes un intérêt à les                                                                     | s pré-  |
|       | Y. Observation sur la loi martiale 136                                                | 1              | Tesit.                                                                                                | 190     |
|       | VI. Nature de la satisfaction                                                         | XII.           | Faciliter les moyens de reconnal<br>retrouver les individus                                           | ire et  |
|       | tion de sainsfaire 137                                                                | XIII.          | Augmenter poor las délinquants la                                                                     | diffi-  |
|       | VIII. Des divarses espèces da satisfaction 158                                        |                | collé de l'évasion                                                                                    |         |
|       | De la quantité da setisfaction à accorder. 135     De la certitude de la satisfaction | xiv.           | Olminuer l'incertitude des procé<br>et des peines                                                     | dores   |
|       | XI. De la satisfaction nécuniaira                                                     | xv.            | Prohiber les délits accessoires pou                                                                   | er pré- |
|       | XII. De la restitution en nature 140                                                  |                | veme la délit principal                                                                               | 19      |
|       | XIII. De la satisfaction attestatoire                                                 | XVI.           | Coltura de la bienvatilance                                                                           | 20      |
|       | XIV. De la satisfaction honoraire 145 XV. Remides aux défits contre l'honneur 147     | XVII.          | Emploi du mobile da l'honnaur, s<br>la sanction populaire                                             | 96      |
|       | XVI. De la satisfaction vindicative                                                   | XVIII.         | . Emploi du mohila da le religion                                                                     | 50      |
|       | XVII. De la satisfaction substitutive, ou à la                                        | XIX.           | Usage qu'on peut tirer du pout                                                                        | oir de  |
|       | Charge d'un tiers                                                                     | XX.            | l'instruction                                                                                         | 20      |
|       |                                                                                       |                |                                                                                                       |         |

| Case, XXI, Précautions générales contre les abne<br>d'autorité. 21<br>XXII. Mesures à prendre contre les mauvais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Case. XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cioquième titre général du code civil.<br>De l'obligation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sixième titre général do code civil, Dra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| effets d'un délit déjà commis Coe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | droits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| clusion de l'outrage, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Septième titre général du code civil.<br>Des événements collatifs et ablatifs, 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PANOPTIQUE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XVL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Buitième titre général du code civil.  Des contrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vant-propos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neuvième titre général du code civil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PREMIÈRE PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Des états domestiques et civils 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tablissement proposé pour garder des prisonniers avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Disseme titre pénéral du code civil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| plus de sureté et d'économie, et pour opérer en même                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Des personnes capables d'acquérir,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| temps leur réformation morale, avec des moyres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de contracter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nouveaux de s'assurer de leur bonne condoite, et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Des titres particuliers du code civil 221<br>Des pooroirs politiques élémentaires 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| pourvoir à leur subsistance après leur étarg ssement, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suite. Pouvoirs politiques étêmen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SECONDE PARTIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | taires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| le l'administration du paneptique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XXIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan do code politique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lásturi. — Priocipos caractéristiques du panoptique 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan du code international 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROMULGATION DES LOIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | XXIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XXV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan du cole militaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| roumigation des raisons des lois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan du code ecclésiastique 354<br>Plan des lois rémonératoires 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ode pénal. — Titre particulier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Economic politique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DE L'INFLUENCE DES TEMPS ET DES LIEUX, EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XXIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pian d'un code de finance 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MATIÈRE DE LÉGISLATION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XXX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan de procédure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dissertation sur les différences que doivent apporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | XXXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De l'intégralité du corps de droit, 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dans fes lois les circonstances des temps et des lieux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XXXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De la pureté dans la composition d'un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ou solution de ce problème : « Les meilleures lois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | corps de dreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| « étant donuées, comment le législateur doit-il les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AXXIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . Du style des lois 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a modifier d'après les considérations temporaires et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUE DES ASSEMBLÉES POLITIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| « locales? »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I IACII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DÉLIBÉRANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| u locales? n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DÉLIBÉRANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| « locales? »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Discours préts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DÉLIBÉRANTES.<br>minaire de l'éditeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| u locales? »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Discours préts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DÉLIBÉRANTES. minaire de l'éditeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I locales 7 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours préti<br>Case I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉLIBÉRANTES.  minaire de l'éditeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Iocales?*.  SAP. I. Principra à soltre dans la transplantation des lois chez différentes nations.  Des égards dos ana mistritions caistantes.  III. Des égards dos ana mistritions caistantes.  JO III. Maximum relative à la manière de transplanter les loss.  IV. Que les édiout-sées lois se manifesitent davan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discours pects Case I. II. III. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DÉLIBÉRANTES.  minaire de l'éditeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| s locales? 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Discours petil<br>Case I.<br>II.<br>III.<br>IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DÉLIBÉRANTES.  minaire de l'édriteur. 345  Sujet de l'ouvrage. 554  Des corps politiques. 552  De la politiques. 554  Dirision du corps législatif en deux  assemblées. 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Iocales?*.  SAP. I. Principra à soltre dans la transplantation des lois chez différentes nations.  Des égards dos ana mistritions caistantes.  III. Des égards dos ana mistritions caistantes.  JO III. Maximum relative à la manière de transplanter les loss.  IV. Que les édiout-sées lois se manifesitent davan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discours pecial Case I. II. III. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DÉLIBÉRANTES.  Biolarde de l'éditeur. 315  Sojet de l'ouvrage. 351  Des corps politiques. 352  Be la publicité. 354  Division du corps législatif ro deux ascublères. 362  Inconvécients à éviter. 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| u Jocales 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discours préis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DÉLIBÉRANTES.           minaire de l'éditeur.         545           Sujet de l'ouvrage.         251           Des corps politiques.         552           De la publicité.         334           Dirision du corps législatif en deux         362           Inconvénients à éxiter.         562           Inconvénients à éxiter.         505           Du président.         356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| s localer? 7. 29  as 7. Principes à soltre dans la transplicataine des lous chez différentes nations. 20. II. Des égards dus aus mistaliuses estimaters. 20. III. Natames retaitives à la manière de trans- palante fea less. 30. IV. Que tes d'étaut des lois ne manufecture d'assa- tage le surpévilles det de transplanters. 20. Théreuse du transp. 20.  VUE GAÉMALE D'UN CORPE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Discours pecial Case I. II. III. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DÉLIGRANTES.  Sojet de l'éverage. 251 Des corps politiques. 502 Des corps politiques. 502 Des corps politiques. 502 Des corps politiques. 503 Des corps politiques. 503 Des corps fegitalif en deux 503 Des corps fegitalif en deux 503 Des président. 505 De président. 505 De président. 600 De l'imitatire d'abbigation, et du droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| loctice?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Discours préli<br>Case I.<br>II.<br>IV.<br>V.<br>VI.<br>VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DÉLIBÉRANTES.  minaire de l'éditeur. 315 Sojet de l'ouvrage. 255 Sojet de l'ouvrage. 525 De La publicité. 520 De la publicité. 520 De la publicité. 520 De l'apublicité. 540 De grésident. 565 De grésident. 565 De grésident. 566 De grésident. 568 D |
| a locates ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discours préis Car. I. II. IV. V. VI. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉLIGRANTES.  Sigit de l'évirage. 551 Des corps politiques. 502 Des corps politiques. 502 Dérision de cerps légistair en deux assemblés. 502 Dérision de cerps légistair en deux assemblés. 502 De présiden. 503 De Residen. 503 De Resid |
| s locates ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Discours préis Car. I. II. IV. V. VI. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉLIGIANTES.  ministré d'Oldrier. 311  Sojet de l'eurrage. 51  Des cerps politiques. 52  De La positiques. 53  De La positique. 53  De prission du corps Mégistulir en deux  assemblées. 55  De prission de corps Mégistulir en deux  de prission de corps Mégistulir en deux  de prission de corps Mégistulir en deux  de prission de corps Mégistulir en de deux  de prission de comment de cons. 55  Mote aux 1s policique delment date 10  pes devers actes que citalent date 10  pes devers actes que citalent date 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours press CEAP. I. III. IV. VI. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉLIGIANTES.  DÉLIGIANTES.  Sejet de l'everage. 51  Sejet de l'everage. 55  De corps politiques. 50  De la jusiècel. 55  De la publicati. 55  De la publicati. 55  De corps politiques. 55  De publicati. 55  De p |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours préis<br>Cast. I.<br>III.<br>IV.<br>V.<br>VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ministrature de la companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya del comp |
| s locate? ". 28 locate. ". 28 | Discours press CEAP. I. III. IV. VI. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉLEMANTES.  SOUTH de l'enverge. 251 South de l'enverge. 251 South de l'enverge. 251 South de l'enverge. 251 Délemant de l'enverge. 251 Délemant de corps législatif es des 252 De principales. 252 De principales. 252 De principales. 253 De princip |
| le location 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours press CEAP. I. III. IV. VI. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉLEMANTES.  SOUTH de Prevenge.  South de Corpe Highelit et als Southerne de Corpe Highelit et de Line de Innovation de Corpe Highelit et de Line de Innovation de Corpe Highelit et de Line de Innovation de Line  |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours preus   Disc | DÉLERANTES.  DÉLERANTES.  SOÇI de l'enverage.  SOÇI |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours préta Caar. I. III. IV. V. VI. VII. IX. X. XI. XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DELEGRATES.  DELEGRATES.  Sopt de l'enverage.  Sopt de l'enverage.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  Sopt de l'enverage.  De d'enverage.  |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours préta   Casp. 1,   11,   11,   12,   12,   14,   17,   18,   17,   18,   17,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,   18,    | DELEGRATES.  DELEGRATES.  Sopt de l'enverage.  Sopt de l'enverage.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  Sopt de l'enverage.  De d'enverage.  |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours préta  Cast. 1.  II.  IV.  V.  VI.  VII.  IX.  X.  XI.  XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DELEGRATES.  DELEGRATES.  Sopt de l'enverage.  Sopt de l'enverage.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  Sopt de l'enverage.  De d'enverage.  |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours prélis  Cast. I.  III.  IV.  VI.  VII.  IX.  X.  XI.  XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DELEGRATES.  DELEGRATES.  Sopt de l'enverage.  Sopt de l'enverage.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  Sopt de l'enverage.  De d'enverage.  |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours préta  Cast. 1.  II.  IV.  V.  VI.  VII.  IX.  X.  XI.  XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DELEGRATES.  DELEGRATES.  Sopt de l'enverage.  Sopt de l'enverage.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  De l'en piedelleges.  Sopt de l'enverage.  De d'enverage.  |
| le location 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours préta 5 Carr. 1. II. III. IV. VII. VII. VII. VII. VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DELEGRATES.  DELEGRATES. Sopi de Powerge. Sopi de |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours prétif  Cast. L.  II.  IV.  VII.  IX.  X.  XII.  XIII.  XVII.  XVII.  XVII.  XVII.  XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DÉLEMANTES.  SOUTH de l'enverage.  Sout d'enverage.  Sout de l'enverage.  Sout d'enverage.  Sout d'envera |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours prélit   Discours prélit   Cars. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DELERRATES.  DELERRATES.  Sopi de Poerrege.  501  Sopi de Poerrege.  503  Sopi de Poerrege.  503  Deriande de corps Hejstell er de Signe de La publication.  504  Deriande de corps Hejstell er de Signe de La publication.  506  De produkter dett.  506  De produkter dett.  507  Deriande de La producte des munitare dans de proquest communia è sium.  506  Selfe mar la précision de munitare dans de la producte des munitare dans de proquest communia è sium.  506  Selfe de la précision de munitare dans de la producte des munitare dans de la producte des munitare dans de la producte des munitares dans de la producte des des la producte de la producte  |
| le location 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Discours prétis   Cars. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉLEMANTES.  SOUTH de l'enverage.  Sout d'enverage.  Sout de l'enverage.  Sout d'enverage.  Sout d'envera |

| U40                                                 | , M. CTILIMOO                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pages.                                              |                                                                           |
| CRAP. XXII. Des propositions diletoires on d'ejour- | CRAP. VII. Autre sophisme d'eutorité; celle qu'un in-                     |
| prinent                                             | divido veut se donner à lui-même 458                                      |
| XXIII. De le votetion                               | SECONDE PARTIE.                                                           |
| XXIV. De le votetion ouverte on secrète 596         |                                                                           |
| XXV. De le votation sommaire et de la               | Sophismes dilatoires.                                                     |
| Votatioo distincte                                  | Case. I. Sophisme du quiétiste 461                                        |
| XXVII. De le fecolié de s'ebsenter 402              | II. Sophisme d'un evenir plus opportun 463                                |
| XXVIII. De le fisetion du nombre nécessaire         | III. Sopbisme de le merche greduelle 462                                  |
| pour former une essemblée 404                       | IV. Sophisme des fausses consoletions 464                                 |
| XXIX. Fiser l'heure des séances 405                 | V. Sophisme de déflecce 465                                               |
| XXX, Election d'orateurs, 406                       | VI. Personnalités Iniprieuses 466                                         |
| XXXI. De le manière de plecer les membres.          | VII. Personociités edulctoires 469                                        |
| et d'une tribune pour les orateurs, . 406           | VIII. Sophisme des diversions ertificieuses 470                           |
| XXXII. Dn costume 408                               | TROISIÈME PARTIE.                                                         |
| XXXIII. De l'edmission des étrangers 408            | TROISIERE PARTIE.                                                         |
| XXXIV. Des formules 410                             | Sophismes de confusion.                                                   |
| XXXV. Tebleau des régiements 410                    |                                                                           |
| XXXVI. De l'édifice conveneble pour une nom-        | CHAP. I. Sophisme des faux exposés 472                                    |
| breuse assemblée 411                                | II. Sophisme des entrepenseurs 474 III. L'obstrele pris pour le cause 477 |
| RÉGLEMENT POUR LE CONSEIL REPRÉSENTATIF DE LA       | IV. Sonbirme qui conclut à rejeter en lien                                |
| VILLE ET BÉPUBLIQUE DE GENÉVE.                      | d'emender 478                                                             |
| VILLE ET REPUBLIQUE DE GENEVE.                      | V. Sophisme de pertiailté evouée 479                                      |
| Esposé préliminaire 415                             | VI. Sophismes des termes embigus 481                                      |
| CHAP. I. De le présidence et du secrétariet 416     | VII. Suite : Sophismes des termes embigos 482                             |
| II. Du mode de proposer 417                         | VIII, Suite : Soubismes des termes embigus. 485                           |
| III. Du mode de délibérer 417                       | 1X. Suite : Sophismes des termes embigus 484                              |
| IV. Des emendements 418                             | X. Suite : Sophismes des termes ambigus 486                               |
| V. Des propositions d'ajonrnement 418               | XI. Observations our les cinq sophismes pré-                              |
| VI. De le votetion 418                              | eédents 488                                                               |
| VII. Des représentations et propositions 418        | XII. Sophisme qui protége les prévariceleurs                              |
| VIII. Des commissions, 419                          | officiels 400                                                             |
| IX. Police 419                                      | XIII. Sophisme qui tend à confondre les                                   |
|                                                     | hommes et les mesures 493                                                 |
| REGLEMENTS OBSERVES DANS LA CHAMBRE DES COM-        |                                                                           |
| MUNES POUR DÉBATTRE LES MATIÈRES ET POUR            |                                                                           |
| VOTER.                                              | Déductions générales.                                                     |
| TRADULY DC L'ANGLAIS.                               | CRAP. 1. Première cause des sophismes Intérêt                             |
|                                                     | sédaeteur reconnu pour tei per ceiui qui                                  |
| AVERTISSEMENT 421                                   |                                                                           |
| Réglements, etc                                     |                                                                           |
| TRAITÉS DES SOPHISMES POLITIQUES.                   | fondés sur un intérêt séducteur qui agit à                                |
|                                                     | l'insu de ceiui qui gouverne 497                                          |
| Discours prélimineire 437                           | III. Troisième ceuse des sophismes.— Préjugés<br>fondés sur l'eutorité    |
| lotroduction. Du sophisme en général 441            | IV. Quatridme ecuse des sophismes. — Défense                              |
| PREMIÈRE PARTIE.                                    | de soi-même, ou utilité supposée, 500                                     |
|                                                     | V. Usege des sophismes pour cenx qui les                                  |
| Des sophismes de préjugé ou d'autorité.             | emploient et ceux qui ies recoivent 500                                   |
| CHAP. I. Sophisme de l'enterité 443                 | VI. Des rôles divers par repport aux sonbismes, 502                       |
| II. Culte des encétres ou argument deos le          |                                                                           |
| mode chingis                                        | SOPHISMES ANARCHIQUES.                                                    |
| III. Aufu veto oniversei                            | ATERTISATIVEY. NOT                                                        |
| IV. And Innovelien                                  | Examen de la décleration des droits de l'homme et du                      |
| V. los los irrévocables, on so-                     | citoyen                                                                   |
| le ceux qui encheinent la pos-                      | Aotre décieration des droits et des devoirs de l'homme                    |
| AND             | et du eitoyen                                                             |
| VI. De j'opinion du grend nombre considérée         | Exemen partiel d'une décleration des droits, proposés                     |
|                                                     |                                                                           |



